

#### Histoire d'Angleterre

Paul Rapin de Thoyras, Nicolas Tindal, B Audran, Antoine Humblot







# HISTOIRE D'ANGLETERRE,

PAR

M. RAPIN DE THOYRAS.

TOME TROISIE'ME.

# HISTOIRE D'ANGLETERRE.

PAR

## M. RAPIN DE THOYRAS, NOUVELLE EDITION

AUGMENTÉE DES NOTES DE M. TINDAL, & de quelques autres Remarques mises au bas des Pages; de l'Abregé Historique sait par Rapin Thoyras; du Recueil des Acles Publics d'Angleterre, de Thomas Rymer, dispersé dans cette Edition à la fin des Volumes auxquels chaque partie en peut appartenir; & de Memoires pour les vingt premières années du Régne de George II.

PAR LES SOINS DE M. DE S. M.

TOME TROISIÉME.



A LA HAYE.

M. DCC XLIX.

#### r. Table Généalogique LA FAMI DE Cette Table doit être placée au commencement du III! Tome 90 89 / EDGAR Edouard Ethelred ALEX. Roi d'Écouse Tué avoc son Pere . m avant son Pere . Roi d m. 1109. Macolm iv. *Guillaume* Roi d'Écouse Roi de cosse m. 1160. Margue! Habelle ... Alexandre il Ilda. Robert de Ross. N... de Roi d'Écosses m. 1949 : Dumbar Pescy Marguerite Marjorie \_ Guillaume \_ Patrick \_ Guill Nicol de de Ross Comte de de l LEXANDRE III .. Roi décosse m. 1283. Soules . Dumbar. Marguerite \_ Magothe \_ Nicolas \_ Robert \_ Patrick \_ Jean Erick Roi de de Soules . de Ross . C.de Dumbar. de Vese Alexandre Norvege . MARGUERITE de Norvége Reine d'Écosse Fiancée a Édouard Prince de Galles fils d'Édouard I. morte en allanten Écosse de Ross. C. de Dumbar . Après la mort de Marguerite de Norvege la Couronne d'é cosse Sut disputée principalens entre Jean Baillol, et Robert Brus Comte de Tous les autres qui sont marquez ici par des été Sormerent aussi des prétentions mais ils ne des Rois Guillaume et Alexandre II que par on des branches Cadettes de David Comte de

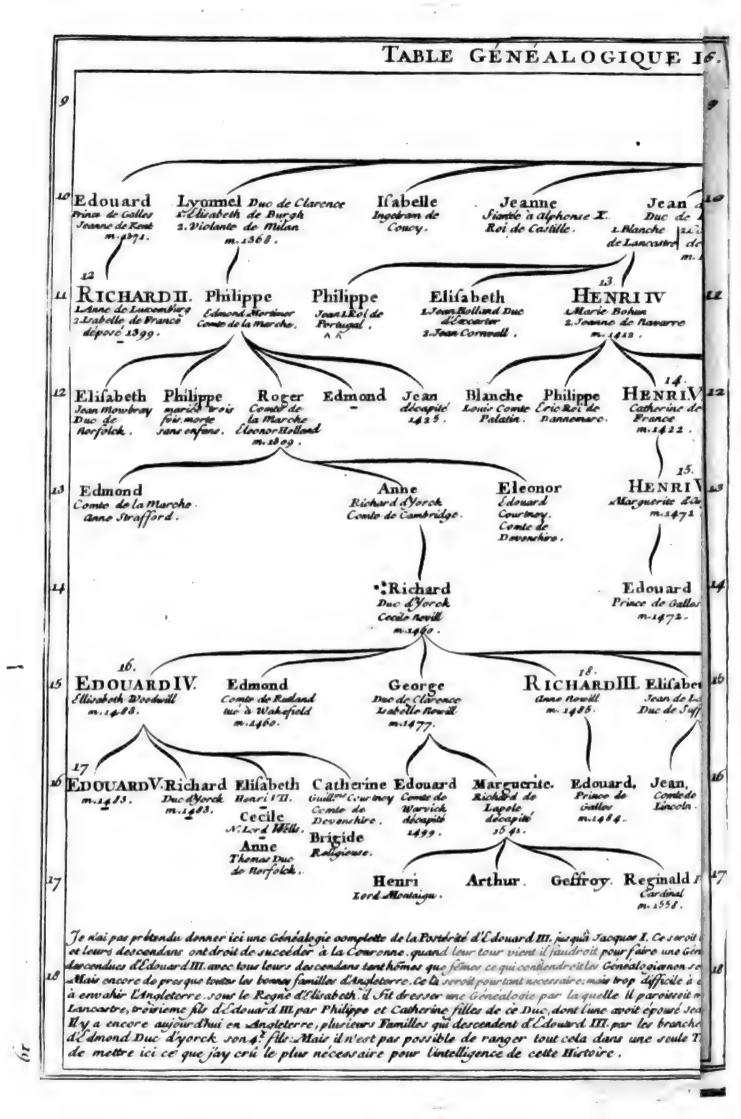

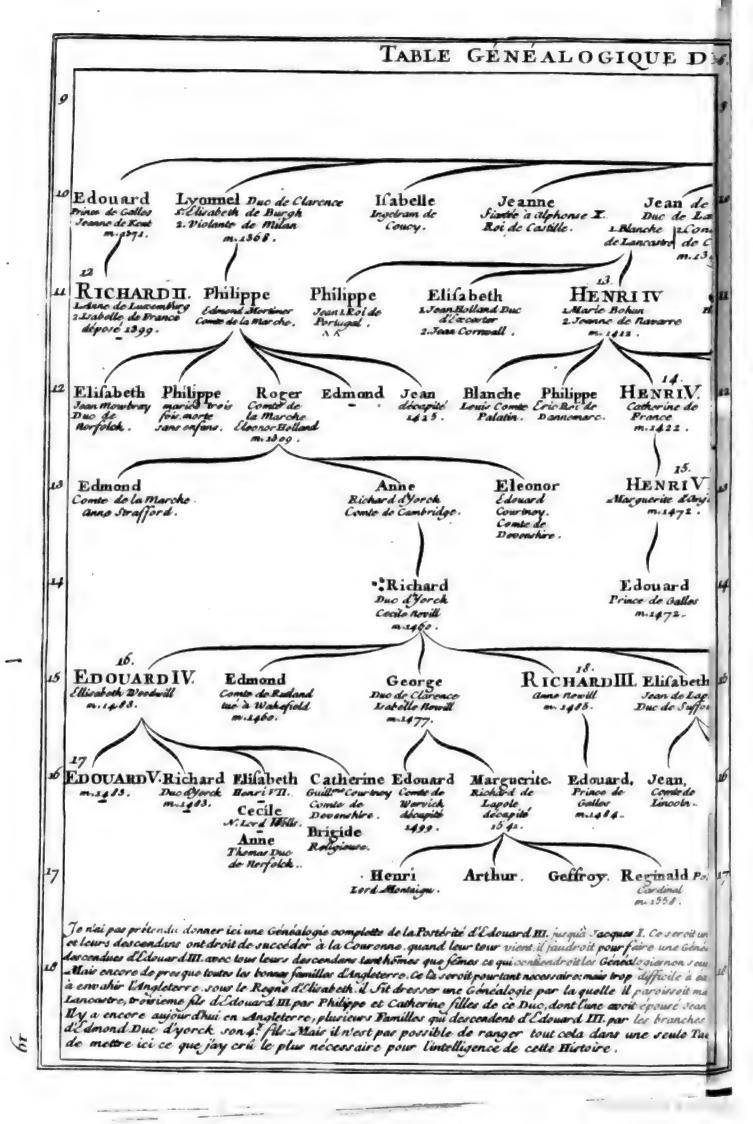

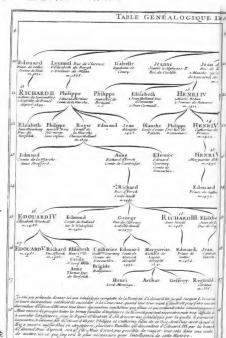

J.

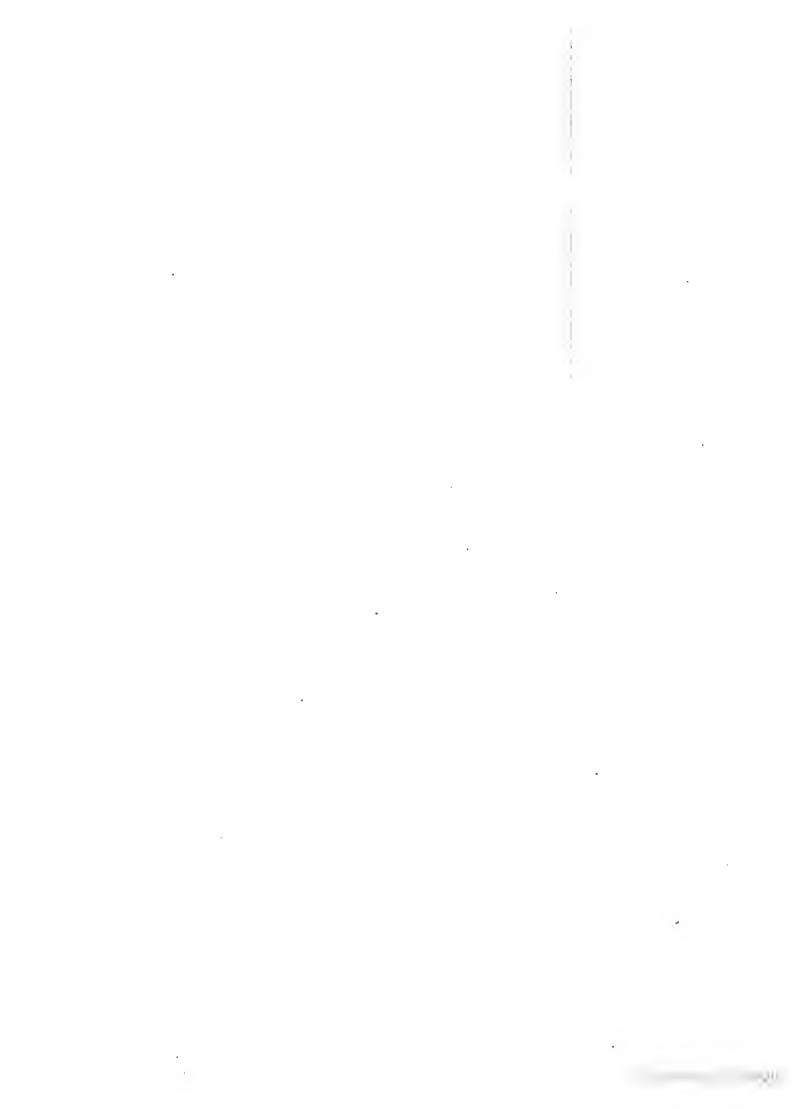

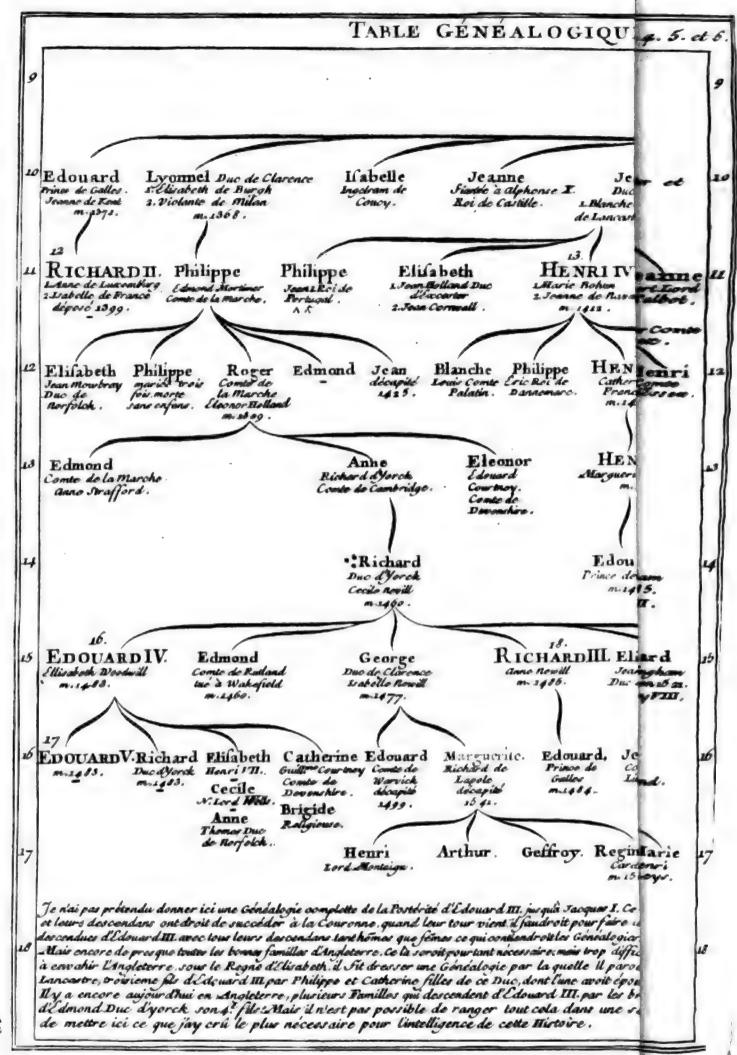



## HISTOIRE D'ANGLETERRE,

### LIVRE NEUVIEME

Contenant les Regnes d'EDOUARD I. & d'EDOUARD II.

### EDOUARD I.

Surnommé Aux Longues Jambes,

Neuvieme Roi d'Angleterre depuis la Conquete.



A mort de Henri III. étant arrivée pendant l'absence d'Edouard son Fils qui devoit lui succeder, sembloit offrir aux Mécontens une occasion savorable pour exciter de nouveaux troubles. Elle n'eut pourtant aucune suite sacheuse. Le Parti de Leicester étoit tellement abbatu, qu'il ne se trouvoit plus en état de lever la tête. Mais

quand même quelques esprits inquiets auroient voulu se servir de cette occasion pour troubler la paix du Royaume, la bonne opinion que le Peuple avoit conçue d'Edouard, auroit rendu leurs projets imprati-Tome III.

Digitized by Google

2 00 0 1 10 1 quables. Ce Prince avoit paru avec beaucoup d'éclat, pendant les dernières années du Regne de son Pere, La victoire d'Evesham. la réduction des Rebelles d'Ely, & la clémence dont il ayoit usé envers eux après qu'il les eut foumis, étoient encore récentes dans la mémoire des Anglois, & les remplissoient d'estime & d'admiration pour ses rares qualitez. Ils ne doutoient point , que ce Prince n'employat tous les ta-Iens à rérablir la paix & la tranquillité dans son Royaume, qui avoir recu de li violentes secousses sous les deux Regnes précédens, Ainfi bien Join de le trouver disposez à savoriser les Mécontens, ils témoignerent une extreme impatience de revoir leur nouveau Souverain, fondant

Les Bronnes fur lui find toute l'esperance de leur bonheur à venir. Bien qu'Edquard dent ferment à le fut absent , & qu'on n'eût pas même de ses nouvelles , tous les Barons d'un commun accord lui préterent le ferment de fidelité. En mêmetems ils lui écrivirent une Lettre pleine de respect & de soumission : pour l'inviter à venir au plurôt prendre possession du Fronc de ses Ancerres. En attendant son retour, ils s'assemblerent à Londres, pour commettre la Regence du Royaume à quelques-uns d'entre cux qui en feroient jugez les plus capables. Leur choix étant tombé fur l'Archeveque d'Yorck . & fur les Comtes de Cornouaille & de Chefter , le Parlement, qui s'affembla bien-tôt après, confirma toutes les mesures qu'ils avoient prifes pour la confervation de la tranomillité du Royaume.

> \*Ce Parlement fut composé, non seulement des Seigneurs Spirituels & Temporels, mais encore des Députez de chaque Province, & de chacune des Principales Villes ou Citez, La même chose avoit été pratiquée sous le Gouvernement du Comte de Leicester, pendant la captivité du dernier Roi; mais ces affemblées n'avoient pas été convoquées par une autorité légitime. Je ne m'arrêterai point ici à examiner fi . avant le tems dont je parle préfentement, les Communes avoient le droit d'affifter aux Parlemens par leurs Députez. C'est une matiere pleine de difficultez, & qui n'a pas été encore bien éclaircie. Je me contenterai de dire, qu'on ne peut disconvenir qu'elles n'ayent joui de cette prérogative sous le Regne d'Edouard I(1), & que depuis ce remslà jusqu'à présent, elles ne l'avent conservée sans aucune interruption.

Edemand arrive

Edouard continuant son voyage sans savoir ce qui se passoit en Angleterre, arriva heureusement en Sicile, ou Charles d'Anjou le recut avec tous les honneurs dus à fon rang & à fon mérite. Ce fut à Melfine qu'il apprit la mort du Roi son Pere, de laquelle il parut beaucoup plus touché que de celle de Jean son fils aîné, qui lui fut portée en même tems. En partant de Sicile, il prit la route de Rome, où il féjourna quelques jours, pour y voir le nouveau Pape qui étoit fon ami particulier, & qui l'avoit accompagné à la Palestine, en qualité

(1) Celui-ci étoit véritablement le IV. Roi de ce nom , y en ayant eu trois du même nom du tems des Saxons, Austi avoit-on accoutumé, en parlant de cet Edouardci & des deux fuivans, en les nommant I , II , III , d'ajouter post Conquestum , après la Conquête; mais peu à peu cette addition a été négligée. RAPIN THOYRAS.

#### D'ANGLETERRE. Liv. IX.

de Légat. Ensuite, il prit son chemin par la France & passa par la EDOUARD So Bourgogne. Comme il avoit la réputation d'être vaillant & droit, le Comte de Châlon, qui se piquoit des mêmes qualitez, le pria d'assister un Tournai sur à à un Tournoi qui se devoit faire dans son pais, & lui sit même une espece de défi. Bien qu'un Roi d'Angleterre pût honnêtement se dispenfer de se mesurer avec un Comte de Châlon, Edouard accepta le dési sans balancer. Il craignit lans doute de faire quelque tort à sa reputation, s'il le réfuloit, Les Lettres mêmes du Pape, qui lui écrivit pour le détourner de cette résolution, ne surent pas capables de l'arrêter. Il y a des Historiens qui prétendent, que les Bourguignons n'userent pas de toute la bonne-foi requise en ces occasions. Ils disent que le Tournoi se changea en un véritable combat, dans lequel les Anglois eurent l'avantage, & qui fut nommé La petite Bataille de Châlon.

Comme Edouard traversoit la France, il ne crut pas pouvoir se dispenfer d'aller faire un tour à Paris, pour y rendre visite au Roi Philippe, qui lui fit toutes fortes d'honneurs & de caresses, & reçut de lui l'hommage pour la Guienne. Ensuite, Edouard se rendit à Bourdeaux, pour y recevoir l'hommage des Vassaux de ce Duché, Quelques-uns ont dit que Gaston de Moncade, Vicomte de Bearn, voulut éviter de rendre cet hommage,& qu'il fut arrêté à Bourdeaux où il étoit allé trouver le Roi. Mais quoiqu'il foit vrai, que ce Vicomte promit de ne point quitter la Cour d'Edouard sans sa permission, il est pourtant certain que les différens qu'il avoit avec le Roi ne regardoient nullement l'hommage du Bearn. Le Recueil des Actes publics fait voir manifestement, que ces démêlez étoient sur tout autre chose. Ils furent terminez à Limoges par le ministère d'Accurse, sameux Jurisconsulte, qui étoit alors au service du Roi.

Dès qu'Edouard eut achevé de règler ses affaires en Guienne, il se rendit dans son Royaume, où il sut reçu avec toutes les marques polfibles d'amour & de respect, comme ayant acquis un nouveau mérite, par l'Expédition qu'il venoit de faire dans la Palestine. Peu de jours après son arrivée, il fut couronné avec Alienor son épouse, en présence d'Alexandre III. Roi d'Ecosse, du Duc de Bretagne, & de toute la Noblesse du Royaume. Les Historiens ont remarqué, qu'à l'occasion de cette solemnité, on lâcha dans la campagne cinq-cens chevaux, qui furent liberalement donnez à ceux qui les purent attraper.

Le premier soin qui occupa le nouveau Roi, après son Couronnement, fut d'examiner à fond les affaires de son Royaume. Pour cet effet, il nomma des Commissaires qui eurent ordre de parcourir les Provinces, & de s'informer exactement touchant les Fiefs qui dépendoient de la Couronne, & de l'état ou ils se trouvoient. Ils furent aussi chargez d'examiner & de punir les malversations des Magistrats, qui, depuis quelque tems, n'avoient que trop abulé de leur autorité pour opprimer les Sujets. Cette premiere démarche produisit un merveilleux effet parmi le peuple. On comprit par là, que ce Prince avoit in-

Il va voir le Roi de France à Paris;

Et de là en Guiene

Mexerca.

A8. Publ. T. 15.

gleterre, où il eft.

Il envove des Commissaires dans les Provinces.

1274.

Il forme le desfein de châtier le Prince de Galles.

\* P.OU AND L tention de gouverner d'une toute autre maniere que son Pere & son Ayeul; & l'on attendit avec confiance les heureux effets des maximes qu'il suivoit pour se procurer un Regne tranquille. Il étoit absolument nécessaire qu'Edouard se sit estimer & craindre de ses Sujets, afin qu'aucun trouble domestique n'apportat des obstacles aux grands desseins qu'il méditoit. Le premier, & celui qui l'occupoit le plus, étoit de châtier Leolyn Prince de Galles. Ce Prince avoit assez sait voir pendant les derniers troubles dont l'Angleterre avoit été agitée, combien son voisinage étoit dangereux, puisqu'il avoit toujours été pret à soutenir les Anglois mécontens, Jamais, sans lui, le Comte de Leicester ne seroit monté au haut degré de puissance où il s'étoit vu; & le Comte de Glocester ne se seroit pas rendu redoutable, sans les secours de Leolyn, La conduite que ce Prince avoit tenue en ces occasions, & en plusieurs autres, avoit fait prendre à Edouard la résolution de mettre cet ennemi hors d'état de nuire. Mais les circonstances du tems & son voyage de la Terre Sainte, l'avoient obligé à différer l'exécution de ce projet. Leolyn ne l'ignoroit pas. Il regardoit Edouard comme son plus grand ennemi. Mais les précautions qu'il voulut prendre pour se mettre à couvert de son ressentiment, firent un esset tout contraire, puisqu'elles fournirent au Roi un prétexte de l'attaquer.

Sujet de la Gues ge de Galles.

AS- Publ. T. IL. paj. 16.

J'ai dit ci-devant que le vieux Leolyn, Ayeul de celui-ci, s'étoit rendu Vassal & Tributaire de Henri III, & que son Successeur avoit fait hommage à ce même Roi, pour tout le Païs de Galles, Quoique depuis ce tems-là les Gallois eussent fait quelques efforts pour se délivrer de ce joug, jusqu'à vouloir se donner au Pape, ils n'avoient pu y réussir. Malgré les troubles qui affligerent l'Angleterre sous le Regne précedent, la Couronne étoit demeurée en possession de compter le Prince de Galles parmi ses Vassaux. Immédiatement après la mort de Henri III., & avant le retour d'Edouard, Leolyn fut sommé de venir rendre hommage au Roi absent : mais il ne tint aucun compte de cette fommation. Ce refus fut cause que le nouveau Roi, incontinent après son arrivée, le fit sommer une seconde sois de venir lui rendre hommage, & d'affister à son Couronnement en qualité de Vassal. Leolyn trouva des raisons pour s'en dispenser. Il prétendit que les Anglois n'avoient pas observé le dernier Traité de Paix, & qu'ils avoient commis sur les frontieres divers excès, dont il demandoit réparation. Pour lui ôter ce prétexte, le Roi nomma des Commissaires qui eurent ordre de rectifier toutes choses, & en meme tems, il le fit encore sommer de venir lui rendre hommage. Cette troilième sommation ne fit pas plus d'effet que les précedentes. Cependant Leolyn, ayant appris que l'Archeveque de Cantorberi se préparoit à l'excommunier & à mettre un Interdit sur tous ses Etats, écrivit au Pape pour tâcher de parer ce coup. Les moyens qu'il employa pour mettre la Cour de Rome dans ses intérets, surent si efficaces, que le Pontise désendit à l'Archeveque

d'agir contre lui, pendant qu'il offriroit de rendre hommage dans son EDOUARD L pais. Edouard ne se payant pas de toutes ces chicanes, lui fit faire une citation peremptoire, à laquelle ce Prince ne crut pas pouvoir se dispenser d'obeir. Il voulut pourtant ménager encore le terrein, prétendant qu'il n'étoit obligé de rendre hommage qu'au Roi en personne, & sur la frontiere des deux Etats. Edouard voulut bien y consentir. Mais une maladie dont il fut attaqué en allant à Shrewsburi pour ce sujet, fit remettre l'hommage à une autre fois. Dans la suite, Leolynse repentit de l'avance qu'il avoit faite. Depuis ce tems-là, rien ne fut capable de le porter à s'aller mettre entre les mains d'un Monarque qu'il regardoit comme un ennemi juré. Après plusieurs autres sommations infructueuses, le Roi comprit enfin qu'il falloit employer des moyens plus efficaces. Cependant voulant règler les affaires de son Royaume avant que d'entrer en guerre avec ses voisins, il se contenta de faire citer Leolyn devant le Parlement qui devoit s'affembler au commencement de l'année suivante. Ce Prince n'y comparut point. Il allegua pour justifier son resus, que le Roi ayant marqué en diverses occasions une 2005.68. extrême animolité contre lui, il ne pouvoit confier sa personne à un ennemi déclaré. Neanmoins il protesta qu'il étoit prêt à rendre son hommage dans son propre païs, si le Roi vouloit y envoyer des Commissaires pour le recevoir, ou bien dans un lieu tiers, où il pût se trouver sans danger. Il offrit encore d'aller sur les terres du Roi, pourvu qu'il lui donnât le Prince son Fils aîné en ôtage, avec le Comte de Glocester & le Grand Chancelier. Une réponse si arrogante ne fit que confirmer Edouard dans la résolution qu'il avoit prise. Il dissimula pourtant, pour ne pas interrompre les séances du Parlement qui étoit occupé à des affaires très importantes. C'étoit à faire d'excellentes Loix, qui assuroient le repos & la liberté du Peuple, aussi bien que les immunitez de l'Eglise, & les privileges du Clergé. On les nomma les Statuts

Dès que le Parlement fut séparé, le Roi pensa sérieusement à la guerre qu'il avoit dessein de porter dans le Pais de Galles, pour punir la désobéissance de Leolyn. Pendant qu'il faisoit ses préparatifs, il Galles. arriva que des Armateurs de Bristol prirent un Vaisseau, sur lequel étoit une des filles du feu Comte de Leicester, qui alloit trouver Leolyn avec qui elle étoit accordée. Le Prince demanda sa Femme; & le Roi ayant refusé de la lui renvoyer, il comprit qu'il devoits'attendre à la Guerre. En effet, dès qu'Edouard eut pris toutes ses mesures, il sit alfembler les Pairs du Royaume, qui donnerent un Jugement, par lequel Leolyn fut déclaré coupable de felonie; sur quoi, la guerre lui fut déclarée. Ce Prince se repentit alors d'avoir poussé les choses si Ioin. Pour conjurer l'orage dont il étoit menacé, il demanda la Paix avec soumission; & en meme tems, il supplia le Roi de lui rendre son 1885. 686 Accordée. L'une & l'autre demande lui fut refusée, à moins qu'il ne

de Westminster.

All. Publ. T. 13.

Statuts de Wellminster.

Edouard attaque le Prince de

AN. Publ. T. SE.

K

BOOWARD L 1176. voulut s'engager à réparer les dommages qu'il avoit causez aux frontieres d'Angleterre, pendant les Guerres précedentes, condition qu'il ne voulut pas accepter. La Guerre sut donc commencée: mais pendant la premiere Campagne, elle ne sut pas poussée avec beaucoup de chaleur.

1177. Edouard pouffe Leolyn. Au commencement du Printems suivant, Edouard ayant assemblé de très grandes sorces, se mit à la tête de son Armée, & la mena dans le païs ennemi. Il y sit pratiquer un large chemin, au travers d'une vaste Forêt, s'ouvrant par là un passage pour pénetrer jusques dans le centre de cette Principauté. Avant que de s'engager davantage dans ce païs-là, il y sit construire les Châteaux de Flim & de Rusland (1), qui lui en assuroient l'entrée en tout tems, & une retraite en cas de besoin. Comme les Gallois n'étoient pas en état de lui faire tête, il s'avança plus loin, & les poussa jusqu'à la montagne de Snow don, qui leur servoit ordinairement d'azyle quand ils étoient poursuivis par les Anglois. Dans le même tems sa Flotte attaqua la petite sile d'Anglesey, qui ne sit qu'une très legere résistance.

Qui le fonmet à de dutes conditions.

Leolyn se trouvant hors d'état de s'opposer à un si puissant ennemi qui l'attaquoit avec toutes ses forces, se vit contraint de demander humblement la Paix, qui ne lui fut accordée qu'à de très dures conditions. Il fut obligé de s'engager à payer cinquante-mille livres sterling pour les frais de la Guerre. De-plus, Edouard ayant bien voulu lui rendre l'Isse d'Anglesey, il sut convenu, qu'à l'avenir il la tiendroit de la Couronne d'Angleterre, sous la redevance de mille marcs tous les ans. Il promit encore de donner une entiere satisfaction à David son frere qui s'étoit retiré auprès du Roi, & il livra des ôtages pour sureté de sa parole. La fierté du Prince de Galles se trouvant à peu près domptée par un Traité si mortifiant, Edouard se contenta, pour cette sois, de l'honneur de la victoire. Il lui rendit généreusement ses ôtages, & le quitta encore des sommes ausquelles il s'étoit obligé. Cependant il se fit faire une donation de l'Isle d'Anglesey, de laquelle pourtant il ne devoit jouir, qu'en cas que Leolyn mourût sans enfans. Ensuite, il lui rendit sa Fiancée, & lui fit même l'honneur d'assister à ses nôces. Il crea encore David frere de Leolyn, Comte de Dembigh; & pour l'attacher

1178.
All, Publ. T. 21;
pag. 91.
Edouard lui
gend fes ôtages.
Ibid. pag. 95.

(1) Il devroit dire Rudhlan, dans le Comté de Flintshire. Ce Château sut bâti par Lhewehlin ap Sitsilth, & enlevé la premiere sois aux Gallois par Robert de Rudhlan, Neveu de Hugues Comte de Chester; ainsi, le Château ne sut point bâti, mais réparé par Edouard I. Ossa Roi de Mercie, & Meredith Roi de Dyved. surent tuez au Combat qui se donna à Rudhlan en l'année 794. Cambd. sur Flintshire.

Cette Note n'est pas de M. Tindal. A la pag. 140. du Volume des Remarques historiques & critiques sur l'Histoire d'Angleterre & c. On lit en titre: Notes ajoutées & Corrections communiquées, par le Révérend W. S. pendant l'absence du Traducteur Anglois. Ces Notes & Corrections sont au nombre de 24. On les trouvers chacune à leur place, distinguées de celles de l'Auteur & de son Traducteur par cette marque: Rev. W. S.

aux intérêts de l'Angleterre, il lui fit épouser une riche Héritiere An- En c BAR gloise.

1179. Il acquiert le Comté de l'on-

Plusieurt Juifs

L'heureux succès de la Guerre de Galles sut immédiatement suivi de l'acquisition qu'Edouard fit en France du Comté de Pombieu & de Mon- conte de Pontieu en France. reuil, échu à la Reine sa femme par la mort de la Reine de Castille sa mere, qui en étoit en possession. Mais pour obtenir du Roi de France l'investiture de ce Fief, il sut obligé de confirmer le Traité que le Roi son Pere avoit fait pendant qu'il étoit captif du Comte de Leicester. & de renoncer comme lui à l'Anjou & à la Normandie. Il se reserva pourtant trente livres de rente sur les revenus de cette derniere Province, apparemment comme un témoignage qu'elle avoit appartenu à ses Ancêtres.

Cette affaire étant terminée, Edouard s'occupa sérieusement du soin de reparer le désordre arrivé dans la Monnoye, qui avoit été extraor- avoir alteré la dinairement alterée & corrompue pendant les troubles du dernier Regne. Sur l'avis qu'on lui donna que les Juifs étoient les principaux auteurs de ce mal, il fit saisir en un même jour tous ceux qui se trouverent dans le Royaume, afin qu'aucun des coupables ne pût échaper. Ensuite, aprés un examen rigoureux, deux cens quatre-vingt d'entre eux, convaincus d'avoir rogné les Especes, d'en avoir battu de fausses. ou d'avoir prêté la main à les débiter, furent condamnez à mort, & exécutez sans misericorde.

Statut de Main-

Une affaire d'une autre nature, mais non moins importante pour le public, fournit au Roi une nouvelle occasion de faire paroître la résolution qu'il avoit prise de reformer les abus qui s'étoient introduits dans le Royaume. On se plaignoit depuis longtems de l'accroissement excessif des richesses du Clergé & des Monasteres, sans qu'on eût pu jusqu'alors trouver des remedes efficaces pour arrêter le cours d'un mal si préjudiciable à l'Etat. Les Barons, qui avoient exigé du Roi Jean la Chartre dont il a été souvent parlé, avoient pris soin d'y faire inse rer une défense expresse aux Sujets, d'aliener leurs Terres en faveur de l'Eglise. Mais cet article, non plus que plusieurs autres, n'avoit pas été bien observé. Les plaintes sur ce sujet s'étoient renouvellées au commencement de ce Regne, sous lequel on croyoit avoir lieu d'esperer que tous les abus seroient redressez. On sit voir manifestement au Roi. qu'avec le tems, toutes les Terres passeroient entre les mains du Clergé. fi l'on continuoit à fouffrir que les Particuliers alienassent leurs biens en faveur de l'Eglise. En effet, l'Eglise ne mourant point, acquerant toujours & n'alienant jamais rien, il ne pouvoit se faire que son bien ne s'accrut excessivement, & qu'elle n'acquit enfin toutes les Terres du Royaume. Edouard ayant mûrement examiné cette affaire, assembla le Parlement, & y proposa de faire une Loi qui remediât à cet abus. Cette proposition ayant été reçue avec joye, il sut fait un Statut, par lequel il étoit désendu à toutes sortes de personnes de disposer de leurs biens

\* DOVARD L en faveur des Societez qui ne meurent point, sans une expresse permission du Roi. Ce Statut sut appellé Statut de Main-morte, parce qu'il étoit destiné à empêcher que les Terres ne tombassent en mains mortes, c'est-à-dire, inutiles au service du Roi & du Public, sans esperance

qu'elles dussent jamais changer de Maîtres,

£280.

Le Parlement qui s'assembla l'année suivante, ayant voulu remedier à un autre abus, donna lieu, sans y penser, à en faire naître un plus grand. Pendant les troubles des deux derniers Regnes, plusieurs personnes s'étoient approprié des Terres qui ne leur appartenoient pas. La Couronne même avoit soussert de ce désordre. Pour remedier à ce mal & rendre à un chacun ce qui lui étoit dû, le Parlement fit un Acte.

Statut de Que Warranto, dont le Roi fait un mauvais ulage.

qui étoit très juste en lui-meme. Il portoit, que ceux qui possedoient des Terres contestées, seroient obligez de faire voir comment ils en avoient acquis la possession, & de produire leur Titre devant les Juges. pour y être examiné. Ce Statut reçut le nom de Que Warrame, du mot Anglois Warrant qui veut dire garantie, c'est-à-dire, un Acte qui sert de fondemennt ou de garantie à la possession. Ainsi le Que Warrante est proprement un droit de demander à quelqu'un, par quel Warrant, ou sur quel fondement il possede le bien contesté. Ce Reglement étoit juste & nécessaire: mais le Roi, séduit par un mauvais conseil, & par la passion d'amasser de l'argent, en sit un usage contraire au dessein du Parlement, & s'en servit pour opprimer ses Sujets, Comme il n'ignoroit pas, que parmi le grand nombre degens qui tenoient des Terres de la Couronne, il ne se pouvoit qu'il ne s'en trouvât plusieurs qui avoient perdu leurs Titres, il voulut tirer avantage de leur malheur, fous prétexte d'exécuter le Statut que le Parlement venoit de faire. Pour cet effet, il publia une Proclamation qui ordonnoit à tous ceux qui tenoient des Terres de la Couronne, de produire leurs Titres devant les Juges du Royaume. Cette Proclamation fut regardée comme la source d'une très grande oppression. En effet, ceux qui furent attaquez les premiers, & qui ne purent produire leurs Titres primordiaux, quoiqu'ils prouvassent d'ailleurs une longue possession, se virent contraints de payer de grosses sommes au Roi, pour pouvoir conserver leurs Terres. Ce mal seroit allé beaucoup plus loin, si la fermeté du Comte de Warren n'en eût pas arrêté le cours. Ce Seigneur ayant comparu devant les Juges, on lui demanda le Titre fondamental, en vertu duquel il possedoit ses Terres. Il répondit à cette demande, en tirant du fourreau une vieille épée toute rouillée, & en disant aux Juges, que c'étoit par cet instrument que ses Ancêtres avoient acquis leurs Terres, & que c'étoit par celui-là même qu'il prétendoit les conserver jusqu'à sa mort. Une réponse si hardie sembloit devoir attirer des affaires fâcheuses à ce Comte; mais elle fit un effet tout contraire. Elle fit comprendre au Roi, combien il lui seroit difficile de rançonner sa Noblesse, sous un prétexte si frivole, sans tomber dans de grands inconvéniens. Il vit bien qu'il

Hardiesse du Comte de War-

qu'il y avoit encore parmi les Barons des gens qui n'étoient pas moins 5000 420 f. disposez à hazarder toutes choses pour conserver leurs biens & leurs privileges, que ceux qui avoient vécu du tems de Jean & de Henri III. D'ailleurs il connut par là, combien ses prétentions paroissoient injustes au Peuple comme elles l'étoient en effet. Ces considérations l'ayant porté à révoquer sa Proclamation, le Peuple en témoigna une joye qui fit assez connoître combien il avoit ressenti cette opression. D'un autre côté le Roi tira de sa moderation plus d'avantages, qu'il ne s'étoit fait de tort par son injustice. Ses Sujets chargerent ses Ministres de tout ce qu'il y avoit d'odieux dans sa conduite, & lui attribuerent l'honneur d'avoit reparé le mal par sa sagesse. Quelque gloire que ce Prince ait acquis par ses conquetes, la victoire qu'il remporta sur soi-même en cette occasion, lui fait bien plus d'honneur que tous ses exploits guerriers. Il est infiniment moins glorieux à un Souverain, de conquerir des Provinces & des Royaumes qui ne lui appartiennent pas, que de se désister volontairement d'une prétention dont il vient à reconnoître l'injustice.

228r. Guerre de Cal-

Le Roi revoque

Ces occupations domestiques furent interrompues par la revolte de Leolyn. Ce Prince, ne pouvant qu'avec une extrême peine porter le les joug des Anglois, fit de nouveaux efforts pour s'en délivrer; mais ce ne fut que pour se jetter dans le précipice. Trois choses principalement l'engagerent dans cette entreprise. La premiere fut l'humeur inquiete de David son Frere. Quelque précaution qu'Edouard eût prise pour se concilier son affection par plusieurs bienfaits, ce Prince ne cessoit point d'exciter son Frere à prendre les armes, pour se tirer de la sujetion où il se trouvoit. Il croyoit y avoir un interet particulier, parce que Leolyn n'ayant point d'enfans, il étoit son Successeur présomptif. La seconde chose qui faisoit pancher Leolyn du côté de la Guerre, étoit une certaine Prophetie du fameux Merlin. Les Gallois croyoient voir dans cette prétendue prédiction, que Leolyn étoit destiné à porter le Diadème de Brutus, premier Roi, comme on le prétendoit, de toute l'Isle d'Albion. Cette fantaisse s'étoit tellement emparée de leurs esprits, & de celui de Leolyn même, qu'ils bâtissoient là-dessus, comme sur un sondement assuré. La troisième enfin, qui étoit la seule que Leolyn alleguoit, étoit sondée sur certains griefs, dont il donna la liste à l'Archevêque de Cantorberi, qui étoit allé le trouver pour le porter à la Paix. Si ces griess (1), dont un Historien a rapporté la substance, étoient véritables, il est certain que ce Prince n'avoit que trop de raison de faire des efforts pour se délivrer du joug qui lui étoit imposé. Mais Edouard resusa d'écouter ses plaintes. Cette dureté fit comprendre à Leolyn, qu'une vigoureule défense étoit le feul moyen qui pût le mettre à couvert d'une sujetion qu'il regardoit

(1) On en trouve la liste dans la Chronique du Pais de Galles, par Powel. TINDAL. Tome III.

3 D Q U A R D | 1 | 128|. comme un véritable esclavage. Il prit donc les armes pour secouer ce joug importun; & ayant surpris le Lord Clissord qui commandoit pour le Roi dans les frontieres, il tua plusieurs de ses gens, & l'emmena prisonnier. Ensuite, il entra plus avant dans les Terres des Anglois, où il sit de grands ravages, & désit les Comtes de Northumberland & de Surrey, qui avoient été envoyez dans ces quartiers-là pour arrêter ses progrès.

1282. Edouard marthe en perfonne tontre les Gallois. Ce fut une grande mortification pour Edouard, de voir que ses Troupes se sussent laissé battre par les Gallois. Cependant, dans l'esperance d'être lui-même plus heureux, il assembla une nombreuse Armée, pour aller encore une sois dompter la sierté de Leolyn. Pendant que ses Troupes étoient en marche pour se rendre sur les frontieres de Galles, il alla rendre visite à la Reine sa Mere, qui s'étoit retirée dans le Monastere d'Ambresburi. Cette Princesse, prévenue eu saveur du seu Roi son Epoux, sit voir à son Fils un homme qui se vantoit d'avoir recouvré la vue sur le tombeau de Henri III, & par son intercession. Elle croyoit sans doute lui saire plaisir. Mais elle sut bien surprise de lui entendre dire, qu'il étoit tellement persuadé de la justice & de la probité du seu Roi son Pere, qu'il ne doutoit nullement, que s'il eût été en son pouvoir, il n'eut plûtôtôté, que rendu la vue à cet imposteur.

Faux miracle attribuć à Henri III.

> Edouard n'ayant demeuré que peu de tems auprès de la Reine sa Mere, la quitta, pour aller se mettre à la tête de son Armée. Il entra dans le Païs de Galles sans y trouver aucune opposition, Leolyn s'étant retiré sur la montagne de Snowdon, dans un poste où il ne pouvoit être attaqué. Cet obstacle n'étant pas capable de rebuter Edouard, it résolut d'investir son ennemi, en se rendant maitre de toutes les avenues par où il auroit pu lui échaper. Rien ne pouvoit mieux marquer l'envie qu'il avoit de réussir dans son entreprise, qu'un pareil projet, qu'aucun de ses Prédécesseurs n'avoit jamais osé tenter. Pour cet effet, après avoir garni tous les postes, il fit construire un pont de bateaux fur la Riviere de Mennay, vis-à-vis de Bangor, afin de pouvoir mettre aussi des Troupes dans l'Isle d'Anglesey. Ensuite, prévoyant que le blocus seroit de longue durée, il en laissa le commandement à Roger Mortimer, & alla en attendre l'évenement dans le Château de Rutland, qu'il avoit fait bâtir pendant la Guerre précédente. Dans le poste où Leolyn s'étoit retiré, il auroit sans doute épuisé la patience de ses ennemis, fi un accident inopiné ne l'eût engagé à se priver lui-même de cet avantage. Quelques Anglois de ceux qui étoient dans Anglesey, ayant passé le pont dont je viens de parler, pour aller reconnoître le pais, furent attaquez par les Gallois, & poursuivis de si près, que la plupart furent tuez, ou se noyerent en voulant repasser dans l'Isle. Ce petit avantage fit croire à Leolyn que le Ciel commençoit à se déclarer en sa faveur, & que la Prophétie de Merlin alloit s'accomplir. Plein de cette idée flateuse, ils descendit dans la plaine pour combattre les Anglois, sans considerer l'inégalité de ses sorces. Mais il éprouva bien-

1183.

tot combien ses esperances étoient mal fondées, puisque dans le com- E DOUARDE. bat où il s'engagea témerairement, il fut tué sur la place, après avoir vu son Armée dans une entiere déroute. On trouva dans ses poches en & rué. certaines Lettres en chiffre, qui failoient comprendre qu'il avoit de 246. 224. grandes intelligences en Angleterre: mais Edouard ne jugea pas à propos d'en faire une exacte recherche. Cependant, afin d'inspirer de la terreur à ceux qui s'étoient engagez avec ce Prince, il fit expoler la tête, couronnée de lierre, sur les murailles de la Tour de Londres. On de Londres. pouvoit comprendre par-là ce que des Sujets devoient attendre de la léverité du Roi, quisqu'un Prince Souverain étoit traité de cette maniere.

Telle fut la fin de ce Prince descendu de Roderic le Grand, de qui ai parlé ailleurs, & d'une des plus anciennes Maisons Souveraines de l'Europe, Avec lui expira la liberté de sa Nation. Les Gallois découragez par la mort de leur Prince, & par leur défaire, & n'étant plus en état de résister, Edouard se rendit aisément maitre de tout leur Pais, dont il distribua la plus grande partie à ses Officiers & à ses Courtisans, Galles, ne se reservant pour lui que la Souveraineté, & les Places fortifiées.

Quelque tems après, David, Frere de Leolyn, rodant encore dans le païs, eut le malheur d'être pris par les Anglois, & d'être envoyé à Leolyn, & fait Rutland où le Roi étoit encore. Ce fut en vain qu'il demanda instamprès de celle de ment la faveur d'aller se jetter à ses pieds, pour implorer sa misericorde. son Ficte. Comme il étoit le seul de sa famille, Edouard voulut s'assurer sa conquête par la mort de ce Prince. Suivant cette résolution, il le fit conduire à Shrewsburi, où par l'avis du Parlement qui avoit été convoqué 208. 247. pour ce Sujet, il fut condamné à mourir de la mort des Traitres. Cette rigoureuse Sentence sut exécutée, sans qu'on épargnât à ce malheureux la moindre des circonstances de cet infame supplice. Sa tête fut exposée en spectacle auprès de celle du Prince son Frere, & les quatre quartiers de son corps furent envoyez à Yorck, à Bristol, à Northampton, & à Winchester.

La rigueur qu'Edouard exerça envers ce Prince a été rapportée par tous les Historiens, sans qu'aucun ait daigné s'y arrêter un moment pour la condamner. C'est pourtant une action qui ne peut gueres être excusée. Quand même la rigueur du Droit auroit autorisé une sentence de mort, n'étoit-ce pas une barbarie extrême, que de faire mourir un Prince d'une Maison Souveraine, d'un supplice jusqu'alors inusité à l'égard des personnes un peu distinguées par leur naissance? Que n'auroient-ils pas dit, ces mêmes Historiens, si un Roi de France, après avoir pris dans un combat un Frere d'un Roi d'Angleterre, l'avoit fait pendre ignominieulement à une potence? Ou si, ayant trouvé le corps du Roi-même tué dans une bataille, il avoit sait mettre sa tête sur les murailles de la Bastille?

Après qu'Edouard se sut ainsi assuré la possession de cette Princi- Le pais de Galpauté, il chercha les moyens de prévenir les accidens qui pourroient la gletette.

Leolyn eft vain . Ad. Publ. T. II.

Edquard s'ent-

Il fair mouris

\*\* 0 0 ARD I. lui faire perdre. L'union de ce Païs à la Couronne d'Angleterre, fut

celui qui lui parut le plus propre. Pour cet effet, il convoqua un Parlement où il fut résolu que le pais de Galles seroit inséparablement uni à la Couronne. Ce fut de cette maniere, que les Gallois, ce petit reste des anciens Bretons, perdirent enfin leur liberté, après l'avoir conservée dans ce petit coin de l'Isle pendant plus de huit-cens ans. Certainement on ne pourroit, sans injustice, leur resuser les louanges qui sont dues à la constance avec laquelle ils avoient jusqu'alors défendu leur Patrie. Dénuez de tout secours, sans Alliances étrangeres, & sans forces maritimes, ils s'étoient maintenus contre les Rois d'Angleterre, Saxons & Normans, qui avoient presque tous tenté de les subjuguer avec des forces infiniment superieures. Il est vrai qu'ils avoient souvent été réduits à payer tribut à ces mêmes Monarques: mais cela n'empêchoit pas qu'ils ne fissent toujours un Peuple à part. fe gouvernant par les propes Loix. Ce ne sut pas seulement par leur valeur qu'ils surent conserver leur liberté, mais encore par la Politique, en fomentant adroitement les divisions de leurs voisins; jusqu'à ca qu'enfin le terme assigné pour perdre ce bien précieux arriva sous le Regne d'Edouard I. On peut pourtant dire, que si cette perte pouvoit être recompensée, ils ont eu sujet de s'en consoler, puisqu'ils n'ont sait qu'un même Peuple avec leurs vainqueurs. Depuis ce tems-là, ils ont toujours joui des mêmes Loix & des mêmes Privileges, qui rendent la Nation Angloise la plus heureuse de toutes les Nations du monde.

1184. Mort d'Alphonle fils du Roi. Ad. Publ. T. II. pag. 175.

La satisfaction qu'Edouard reçut de la conquête du Pais de Galles! fut immédiatement suivie d'une grande affliction que lui causa la mort d'Alphonse son Fils. C'étoit un Prince de grande esperance, & qui étant déja parvenu à l'âge de douze ans, devoit bien-tôt épouser la Fille unique de Florent Comte de Hollande. Ce sut le troisieme Fils qu'Edouard perdit dans l'espace de peu d'années (1). Jean, son Filsainé, étoit mort avant son retour de la Terre-Sainte. Le second, nommé Henri, avoit été accordé avec la Fille unique de Thibaud Roi de Navarre.

pag. 18.

Naissance d'E douard fils du Roi-

Bien que les Gallois eussent été entierement subjuguez, ils ne laisfoient pas de marquer, en toutes occasions, le chagrin extrême qu'ils ressentoient de se voir soumis aux Anglois. Quelques-uns d'entre eux eurent même la hardiesse de dire au Roi, qu'il ne seroit jamais paisible possesseur de leur Pais, tant qu'ils ne seroient pas gouvernez par un Prince de leur Nation. Si l'on en croit certains Historiens, cette hardie déclaration engagea le Roi à leur donner une espece de satisfaction. Ils prétendent que dès-lors il fit dessein de leur donner pour Prince, le Fils dont il esperoit que la Reine sa semme, qui étoit enceinte, accoucheroit bien-tôt. Ils ajoutent que ce fut dans cette vue. qu'il voulut qu'elle allât accoucher à Caernarven, Ville du Païs de Gal-

(1)Les trois fils d'Edouard sont enterrés à Westminster Tind.

les, où, selon ses esperances, elle mit au monde un Prince auquel on EDOUARD D donna le nom d'Edouard, & le surnom de Caernarven lieu de sa naisfance. On prétend encore, qu'immédiatement après que la Reine fut délivrée, il assembla les Etats de Galles, & leur annonça qu'il avoit pris la résolution de leur donner un Prince né dans leur Pais, & qui ne parloit pas un seul mot d'Anglois: qu'ensuite, il leur nomma le Prince son Fils qui venoit de naitre à Caernarven. Mais d'autres Auteurs moins crédules, considerant sans doute cette circonstance comme une puerilité, ont cru mieux faire de la passer sous silence. Ce n'étoit en effet qu'une miserable équivoque, peu capable de satisfaire ce Peuple. & qui ne convenoit nullement au caractere d'Edouard. D'ailleurs, il est certain que ce ne fut qu'en 1301, que le jeune Prince fut investi de la Principauté de Galles, étant alors âgé de dix-sept ans.

La conquête du Païs de Galles, & l'estime générale où le Roi étoit parmi ses Sujets, ayant procuré à l'Angleterre une profonde tranquillité, ce qui se passa dans ce Royaume jusqu'à la Guerre d'Ecosse est peu considerable. C'est ce qui m'oblige à passer legerement sur les affaires domestiques, dont je me contenterai de rapporter, eu peu de mots,

quelques-unes des principales circonstances.

On trouve qu'en 1285, le Roi ôta la Chartre des Privileges à la Ville de Londres; qu'il cassa le Maire, parce qu'il s'étoit laissé corrompre par les Boulangers, & en établit un autre de sa propre autorité. Mais peu de tems après, la Ville trouva le moyen de recouvrer la Chartre, en faisant un présent au Roi.

Cette même année le Roi convoqua un Parlement, qui fit quelques additions aux anciens Statuts, sous le nom de seconds Statuts de

Westminster.

Dans l'année 1286, Edouard fit arrêter, en un même jour, tous les Juiss qui se trouvoient répandus dans le Royaume (1). Les Communes lui accorderent un Subside de la cinquantieme partie des biens des Justi. mobiliaires, pour obtenir de lui qu'il chassat du Royaume tous ces Etrangers qui étoient à charge à la Nation. Il le promit; mais après avoir obtenu le Sublide, il leur accorda un délai qui leur fut vendu cherement.

Il va en Franco-

Le Roi tire de groifes sommes

1185.

Vers le milieu de cette même année, trois affaires importantes appellerent Edouard en France, où il sejourna plus de trois ans. Comme pendant ce tems-là il ne se passa rien de fort remarquable en Angleterre, je rapporterai seulement les affaires qu'il eut à ménager en ce pais-là. La premiere étoit la demande qu'il fit à la Cour de France, des Provinces qui avoient été enlevées aux Rois Jean & Henri III, tou-voyage. chant laquelle il y eut une longue négociation. La seconde regardoit l'Hommage qu'il devoit rendre à Philippe le Bel Roi de France, qui

Motifs de ce

(1) Ils furent tous bannis, & leurs biens confisqués, TIND.

Biij

1184.

1186.

EDOUARD I. venoit de succeder à Philippe le Hardi son Pere. La troisieme étoit l'accommodement qu'il entreprit de ménager entre les Maisons d'Arra-

gon & d'Anjou, touchant le Royaume de Sicile.

Pembiook Sent.

La négotiation

eft infructueuse.

entie Edouard &

I halippe le Bel.

Le Roi voyant que sa présence n'étoit pas absolument nécessaire dans son Royaume, qui se trouvoit dans une prosonde tranquillité, en Le Comte de laissa la Régence au Comte de Pembrook, & s'embarqua pour se rendre à la Cour de France. Il y employa près d'un an à solliciter la resti-

> tution des Provinces enlevées à sa Couronne par les Prédécesseurs de Philippe le Bel: mais toutes les peines qu'il se donna pour ce sujet furent inutiles. La Cour de France se trouvant alors dans un état de prosperité, qui ne lui laissoit aucun lieu de craindre du côté de l'An-

> gleterre, fut source à toutes ses propositions. Tout l'avantage qu'il retira de cette négociation, ne consista qu'en une pension de six mille

du Roi en France livres, pour les prétentions qu'il avoit sur certaines Terres situées audelà de la Charente, dont Philippe conservoit la jouissance contre la Nouveau Traité

disposition des anciens Traitez. Ce sut sur ce pied-là, que les deux Monarques en fignerent un nouveau; après quoi Edouard rendit son Hommage à Philippe. La forme de cet Hommage, qui ne fut rendu

qu'en termes généraux, & les protestations qui le précederent, font voir manifestement qu'Edouard vouloit toujours conserver ses prétentions, afin de les faire valoir dans des conjonctures plus favorables. Sans

spécifier, dans son Hommage, aucun Païs particulier, il affecta d'y renfermer toutes les Provinces sur lesquelles il avoit des prétentions.

Comme c'est ici une matiere importante, qui eut de grandes suites dans un autre tems, il ne sera pas inutile de rapporter les termes mê-

mes de l'Hommage, avec les Protestations faites sur ce sujet, Voici ce que porte un Mémoire tiré du Recueil des Actes Publics.

Hommage rendn par Edouard & Pinisppe.

Le Mercredi de la semaine de la Pentecôte, l'an 14. du Regne d'Edouard & le 1. de Philippe, à Paris dans une Chambre du Palais Royal, le Roi Edouard fit hommage au Roi Philippe en ces termes, l'Evêque de Bath & de

Wells porsant la parole.

Sire, Roi de France, le Roi Henri Pere de Monseigneur le Roi d'Angleterre, qui est ici présent, sit certaines demandes à Louis Roi de France votre Ayeul, sur lesquelles sut fait entre eux un Traité de Paix. Sclon ce Traité, Henri sit hommage à votre dit Ayeul, des Terres qu'il tenoit actuellement endeça de la Mer, & de celles que ledit Louis s'étoit engagé à lui remettre par la susdite Paix. Monseigneur le Roi Edouard ici présent, après la mort de son Pere, fit hommage au Roi votre Pere de ces mêmes Terres, & selon la forme de la même Paix. Et quoique Mondit Seigneur put avec justice, comme c'est l'opinion de plusieurs de son Conseil, se dispenser de rendre le même hommage, à cause que ladite Paix n'a pas été observée, & qu'à son grand préjudice, plusieurs emreprises ont été faites sur les Terres qu'il tient ; néanmoins, il ne veut pas présentement entrer en dispute sur ce sujet, pour vn que vous fassiez observer ladite Paix, & reparer les dommages qu'il a soufferts.

Je deviens voire Homme, pour les Terres que je siens de wous en-deça de EDOVARD 1.

la Mer, selon la forme de la Paix qui fut faite entre nos Ancêtres.

Il n'est pas difficile de s'appercevoir, que dans cet hommage, Edouard voulut ménager les expressions, pour ne pas trop s'engager. Outre les protestations qu'il fit par la bouche de l'Evêque, il ne voulut rendre hommage qu'en termes généraux, pour les Terres qu'il tenoit, sans rien spécifier; s'en reservant l'explication à un autre tems. Mais. quelle que fût la pensée, Philippe se croyant sans doute en droit d'expliquer ces mêmes termes à son propre avantage, voulut bien recevoir l'hommage, avec cette obscurité affectée. Il lui accorda même, peu de jours après, des Lettres Patentes, par lesquelles il consentoit Ms. 321. que les Terres qu'Edouard possedoit en France ne pussent être confisquées, ni pour injuste Jugement, ni pour déni de justice. De plus, il promettoit de renvoyer les Parties appellantes au Senéchal de Guienne, & s'engageoit à lui donner trois mois pour soutenir ou pour redresser les Jugemens. Mais cette concession ne devoit avoir lieu que pendant la vie d'Edouard, après quoi les choses devoient retourner dans leur premier état.

AH. Publ. T. Ile

Ces deux affaires arrêterent Edouard à la Cour de France environ Differens entre un an. Mais l'accommodement qu'il entreprit de faire entre les deux deux Maifons de d'Ar-jou de d'Ar-jou de d'Ar-Rois de Sicile & d'Arragon l'occupa bien plus longtems, & l'engagea rayon. dans beaucoup de soins & de satigues, dont il ne retiroit aucun avantage que le plaisir de s'employer pour la reconciliation de ces deux illustres Maisons. Quoique cette affaire ne regarde pas directement Edouard, qui n'agissoit que comme Médiateur, néanmoins, puisqu'elle l'occupa tout entier durant deux années, j'espere qu'on ne me faura pas mauvais gré si j'explique, en peu de mots, le sujet de ces differens, & les principaux évenemens qu'ils produisirent.

J'ai déja rapporté dans le Regne précedent, comment les Papes avoient fait passer la Couronne de Sicile dans la Maison de Souabe, & les efforts qu'ils firent ensuite pour la lui arracher. J'ai laissé le Bâtard Mainfroi en possession des deux Siciles, & le Pape donnant solemnellement l'Investiture de ces deux Royaumes à Charles d'Anjou. après avoir longtems amusé le Prince Edmond, Frere de notre Edouard, de l'esperance de lui procurer cette Couronne. Il faut présentement reprendre, en peu de mots, la suite de cette Histoire, jus-

qu'au tems dont je parle présentement.

Charles d'Anjou sut mieux se prévaloir de la faveur du Pape, que n'avoit fait Edmond. Avec le lecours du Roi son Frere, il leva une puissante Armée, & se rendit à Rome, où le Pape lui mit solemnellement sur la tête la Couronne des deux Siciles, le 28. de Juin de l'année 1265. Dès le commencement de l'année suivante, il marcha vers le Royaume de Naples; & le 26. de Février; il remporta une pleine victoire sur Mainfroi qui sut tué sur la place. Délivré, par cette seule RDOUARS 1,

Bataille, des obstacles qui s'opposoient à son agrandissement, il se mit en possession des deux Siciles, & les conserva quelque tems sans Concurrent. Les Gibelins, c'est-à-dire le Parti opposé au Pape, atterrez par la prosperité de Charles, qui soutenoit les Guelfes & qui en étoit luimême soutenu, chercherent tous les moyens possibles pour lui faire perdre ces deux Royaumes. Ils persuaderent à Conradin Fils de l'Empereur Conrad, qu'étant le seul Héritier de la Maison de Souabe, il devoit faire valoir les droits qu'il avoit sur les deux Siciles, & arracher cette proye à Charles d'Anjou. Il ne fut pas nécessaire d'user de beaucoup de follicitations, pour porter Conradin à cette entreprise. Sans balancer, ce jeune Prince prit le titre de Roi de Sicile; & malgré l'Excommunication que le Pape lança contre lui, il se rendit en Italie, où il fit d'abord quelques progrès. Cet heureux commencement lui ayant fait concevoir de grandes esperances, il s'avança vers Naples pour combattre son ennemi. A son approche, Charles quitta le siege de Nocera qu'il avoit déja commencé, & s'étant mis en marche pour aller au-devant de lui, il le rencontra près du Lac Fucin nommé aujourd'hui Celano, où il lui livra bataille. Le succès en sut suneste à Conradin, qui eut le malheur de la perdre, & d'être fait prisonnier. Le vainqueur usant cruellement de sa victoire, poussa la barbarie jusqu'à faire couper la tête à ce jeune Prince, qui n'étoit âgé que de seize ans. Il le fit juger & condamner par les Syndics des Villes du Royaume, qui eurent la lâcheté de suivre aveuglément des directions de ce Prince sanguinaire.

Fazellus Hift. Siesl,

L'extinction de la Maison de Souabe, dont Conradin étoit le dernier Mâle, sembloit devoir mettre les Gibelins hors d'état de lever encore la tête. Mais si ce coup accablant les étonna, il ne leur sit pourtant pas entierement perdre courage. Par la mort de Conradin, tous les droits de la Maison de Souabe étoient dévolus à Pierre Roi d'Arragon, qui avoit époulé Constance Fille de Mainfroi. Quoique ces droits ne vinssent que d'un Bâtard de cette Maison, les Gibelins ne perdirent pas l'esperance de faire entrer le Roi d'Arragon dans leur querelle, puisqu'ils s'agissoit de lui procurer deux Royaumes. Jean Seigneur de Procide, ancien Serviteur de la Maison de Souabe, se chargea de cette négociation, & de concerter avec Pierre les mesures nécessaires pour faire réussir le dessein qu'on avoit formé de détrôner Charles d'Anjou. Premierement, il s'affura de la concurrence du Pape Nicolas III, qui étoit mécontent du Roi Charles. Ensuite, il passa jusqu'à Constantinople, où il obtint un secours d'argent de l'Empereur Michel, qui étoit menacé d'une Guerre de la part du même Roi. Ces mesures étant prifes, il alla communiquer fon projet au Roi d'Arragon. Ce Prince eut d'abord quelque peine à s'engager dans cette entreprise, qui lui paroissoit au-dessus de ses forces. Mais l'approbation du Pape, l'argent que l'Empereur Grec offroit de fournir, & la revolte des Siciliens qu'on

lui faisoit regarder comme certaine, l'y déterminerent enfin. D'ail- EDOUARD leurs, le Seigneur de Procide lui fit entendre, qu'il pouvoit, sans rien hazarder, se mettre en état de profiter des bons succès, ou d'abandonner l'entreprise, sans qu'il parût y avoir aucune part. Pour cet effet, il lui conseilla d'équiper une Flotte, sous prétexte d'aller faire la Guerre aux Maures d'Afrique, & d'affieger même une de leurs Places. Il ajouta que si, contre toute attente, la revolte des Siciliens venoit à manquer, il pourroit continuer de faire la Guerre aux Infideles, sans faire paroitre qu'il eût eu aucun autre dessein : que si, au contraire, les Siciliens tenoient leur parole, il se trouveroit à portée de profiter des évenemens.

Ce projet étant ainsi ajusté, Jean de Procide retourna dans son païs, pour y faire agir ses amis quand il en seroit tems. L'armement du Roi d'Arragon causa quelque allarme aux Rois de France & de Sicile; mais il sut si bien seindre, qu'il calma leurs inquietudes. Dès que sa Flotte fur en état, il fit voile vers les côtes d'Afrique, où il assiegea la Ville d'Andacalle. Il avoit avec lui Roger de Lauria, qui étoit l'Officier de mer le plus entendu qu'il y eût alors en Europe. Pendant ce tems-là, P45. 101. le Seigneur de Procide prit si bien toutes ses mesures, qu'en une même nuit les Siciliens couperent la gorge à plus de huit-mille François qui se trouvoient alors dans leur Isle, Ce Massacre, auquel on a donné le nom de Vèpres Siciliennes (1), fut fait le lendemain de Pâque, savoir le 30, de Mars 1282. La nouvelle en ayant été portée à Rome où Charles d'Anjou se trouvoit alors, ce Prince sit toute la diligence possible pour prévenir les suites de cette Conspiration. Comme il avoit toute prête la Flotte qu'il avoit destinée contre l'Empereur de Constantinople, il mit à la voile, & alla se présenter devant Messine. Sa prompte arrivée surprit tellement les habitans de cette grande Ville, que n'esperant pas d'être assez tôt secourus, ils offrirent de se rendre, à condition qu'ils auroient la vie sauve. Le desir de vengeance, qui s'étoit emparé du cœur du Roi de Sicile, ne lui permit pas de leur accorder cette grace. Mais les Messinois, comprenant par ce resus ce qu'ils devoient attendre de ce Prince vindicatif, prirent la résolution de vendre cherement leurs vies, aimant mieux mourir les armes à la main, que sur des gibets & sur des échafauts.

Cependant, le Roi d'Arragon ayant appris que les Siciliens étoient allez si avant qu'il n'y avoit plus rien à craindre de leur inconstance, se rendit en peu de jours à Palerme, où il se fit couronner. Ensuite, il écrivit à Charles un billet, où il lui commandoit d'une maniere très [48, 115. hautaine, de se retirer d'un pais où il n'avoit plus rien à prétendre. Charles lui répondit d'une maniere encore plus fiere & plus offen-

Ad. Publ. T. H.

All. Publ. T. 11.

This.

Tome III.

C

<sup>(1)</sup> On les nomma Vepres Siciliennes, à cause que la Cloche du Service du soir donna le fignal du Massacre. TIND.

EDOUARD L. sante; & néanmoins, la crainte où il étoit que la Flotte Espagnole ne lui coupât les vivres qui lui venoient de Naples, le fit rétoudre à lever le Siege de Messine, & à se retirer dans la Calabre. Il ne sut pas plutôt parti, que le Roi d'Arragon fit son entrée dans Messine, où les habitans le reçurent avec toutes les marques possibles de joye & de reconnoissance.

projet d'un combat fingulier entre les Rois d'Arragon & de Sicile.

Charles, outré de colere, alla porter ses plaintes au Pape Martin IV, qui avoit succedé à Nicolas. Il se servit, en parlant du Roi d'Arragon, des termes les plus durs & les plus offensans, & offrit même de se battre contre lui, seul à seul, ou cent contre cent, pour lui faire avouer qu'il étoit un Traitre, un lâche, & un perfide. Ces discours étant venus à la connoissance du Roi d'Arragon, il envoya des Ambassadeurs à Rome pour justifier sa conduite, & pour accepter le dési-Charles en reçut la proposition avec joye, & l'envie qu'il avoit de se venger personnellement de son ennemi, le fit consentir à une Treve, pendant laquelle on règla les conditions du Combat qui se devoit faire entre les deux Rois. Il fut convenu que chacun d'eux se trouveroit à Bourdeaux, à la tête de cent Cavaliers, le premier de Juin 1283, & que le Roi d'Angleterre seroit instamment prié de leur affurer le Camp dans cette Ville, d'honorer leur Combat de sa présence, ou d'y envoyer quelqu'un pour tenir sa place. Il faut pourtant remarquer, que leurs conventions portoient en termes exprès, que les deux Rois se trouveroient à Bourdeaux au jour marqué, quoi qu'il pût arriver: mais que si Edouard ne s'y trouvoit pas présent en personne, le Combat projetté ne se seroit pas, à moins que les Parties n'en convinssem dans la suite. Quoique tous les Historiens conviennent unanimement qu'Edouard leur assura le Camp à Bourdeaux, il est pourtant très certain qu'il le refusa. Les Lettres qu'il écrivit fur ce sujet au Roi de Sicile, & au Prince de Salerne son Fils, font voir manifestement qu'il n'ent jamais la pensée d'accorder cette demande, puisqu'il leur dit franchement que, quand il s'agiroit d'acquerir les deux Royaumes d'Arragon & de Sicile, il ne voudroit pas affurer le Camp pour un tel Combat. Ces Lettres se trouvent dans le Recueil des Actes Publics tirez des Archives d'Angleterre.

This. pag. 139. & 14c.

Ad. Publ. T. 11.

pag- 116.

Quoique le refus d'Edouard dégageât les deux Rois ennemis de l'obligation de combattre, ils étoient pourtant obligez, par leurs conventions, de se trouver à Bourdeaux. Charles s'y rendit au jour marqué, avec ses cent Cavaliers, & s'y tint depuis le Soleil levant jusqu'au soir; mais voyant que son ennemi ne paroissoit pas, & qu'on n'en avoit même aucune nouvelle, il se retira. Dès qu'il sut parti, Pierre, qui s'étoit aussi rendu à Bourdeaux déguisé en Ecuyer, alla trouver le Senéchal de cette Ville, & ayant pris acte de la prélentation, il lui laissa ses armes en témoignage. C'est sur cette démarche du Roi d'Arragon, que les Historiens François ont pris occasion de parler de ce Prince d'une maniere peu honorable, comme si le désaut de courage

Ibid.

l'avoit obligé à manquer à sa parole, & à se servir de cette supercherie pour éluder ses engagemens. Mais il ne seroit pas trop difficile de just tisser sa conduite à cet égard, si c'étoit ici le lieu d'entrer dans une

pareille discussion (1).

Bien que, comme il a été déja remarqué, le Roi d'Arragon fût degagé de l'obligation de combattre, puisqu'Edouard ne s'étoit pas trouvé à Bourdeaux, on fit sonner bien haut en France & en Italie, la démarche qu'il venoit de faire. On prétendoit que c'étoit une preuve manifeste qu'il étoit lui-même convaincu de l'injustice qu'il avoit faite à Charles d'Anjou, puisqu'il n'avoit olé exposer la décisson de leurs differens à un Combat qu'il avoit lui-même demandé. Le Pape Martin IV, qui étoit François, & entierement dévoué à la Maison d'Anjou. lança contre ce Prince une Sentence d'excommunication, quoi qu'il produjsit l'Investiture de la Sicile que Nicolas III. lui avoit donné en secret. Il délia même ses Sujets du serment de fidelité, & donna le Royaume d'Arragon à Charles Comte de Valois, second Fils du Roi de France (1), Malgré tout cela, Pierre garda toujours ses deux Royaumes; & pour insulter au Pape, sous prétexte de déserer à son autorité, il ne se fit plus appeller que le Chevalier d'Arragon. Martin, se voyant ainsi moqué, voulut faire sentir à ce Prince qu'on ne l'insultoit pas impunément. Il publia contre lui une Croisade, dont Philippe III. Roi de France fut déclaré Général; & il se trouva des gens assez simples pour se persuader qu'ils gagneroient le Paradis, en épousant la querelle du Pape & de la Maison d'Anjou. Il est vrai qu'il n'y eur gueres que des François qui s'engagerent dans cette Croisade, à laquelle leur Roi avoit un interêt particulier, puisqu'elle étoit destinée à mettre son Fils fur le Trône d'Arragon.

Pendant que Philippe se préparoit à cette entreprise, Roger Lauria faisoit prosperer les armes de son Maitre dans la Méditerranée. Il avoit enlevé Malthe à Charles d'Anjou, après le gain d'une Bataille navale, dans laquelle la Flotte Françoise avoit été entierement détruite. Immédiatement après cette Victoire, il alla insulter les Côtes de Naples, à dessein d'attirer hors de ses Ports le Prince de Salerne, à qui le Roi Charles son Pere avoit laissé le commandement de sa Flotte. Ce dessein lui réussit selon ses souhaits. Le Prince de Salerne, avide de gloire, & ne pouvant endurer les bravades de Lauria, s'engagea témerairement dans un Combat naval, où il eut le malheur d'etre vaincu & fait prisonnier. Il sut incontinent envoyé en Sicile, où il se vit en danger de perdre la tête sur un échasaut, les Siciliens voulant

<sup>(1)</sup> Voyez sur ce sujet l'Extensit du II. Tome des Attes Publies d'Angleterre, dans la Bibliotheque choisse de Mr. Le Clere Tom, XX. pag. 53, où le détail de cette affaire est expliqué à fond & la conduite du Roi d'Arragon justifiée, RAP. TH.

On trouvera cet Extrait à la fin de ce Volume. (2) Philippe III. qui vivoit alors. RAP, TH.

Frere cadet.

EDOUARD I.

le faire servir de représailles pour Conradin; mais Constance, Femme du Roi d'Arragon, eut la génerosité de le tirer de ce péril, en l'envoyant au Roi son Epoux qui étoit alors en Espagne. Le chagrin que Charles ressentit de la perte de sa Flotte, & de la prison de son Fils, sut d'autant plus grand, qu'il arriva trois jours après avec un secours considerable, & qu'il avoit expressément ordonné au Prince de ne pas combattre avant l'arrivée de ce secours. Cet évenement, qui dérangeoit entierement ses affaires, sut vrai-semblablement la cause de sa mort qui arriva le 6. de Juin 1285. Il laissa pour Successeur Charles II. son Fils, surnommé le Boiteux, prisonnier en Espagne, à qui les Arragonois ne donnerent que le titre de Prince de Salerne pendant sa prison.

La mort de Charles, ni la perte de la Bataille de Naples, ne surent pas capables de saire désister Philippe de ses projets. Au mois de Mai de cette même année, il s'étoit mis à la tête de ses Troupes, qui conssistoient en quatre-vingt mille hommes de pied, & vingt mille chevaux; & quoiqu'il apprît en chemin la mort du Roi son Frere, il ne laissa pas d'entrer dans le Roussillon, où il se rendit maitre de Perpignan. Ensuite, il s'avança dans la Catalogne, où, après diverses conquêtes, il mit le siege devant Gironne. Le Roi d'Arragon ayant voulte attaquer un Convoi qui alloit de Rozes à ce siege, sut blessé dans le Combat, & mourut trois mois après de sa blessura. Il laissa l'Arragon & la Catalogne au Prince Alphonse son Fils ainé, & la Sicile à Jaques son second Fils; à condition que, si Alphonse mouroit sans ensans, Jaques lui succederoit en Arragon, & cederoit la Sicile à Frederic son

Les heureux succès que le Roi de France avoit eus au commencement de cette Guerre, ne durerent pas même jusqu'à la fin de la Campagne. Roger Lauria ayant attaqué la Flotte Françoise, en détruisit tous les Vaisseaux, à l'exception d'un petit nombre, qui se sauverent à Rozes. D'un autre côté, les maladies qui se mirent dans l'Armée de Philippe, l'empêcherent de continuer ses progrès par terre. Enfin, ce Prince s'en trouvant lui-même attaqué, se sit porter à Perpignan, où il finit sa vie le 6. d'Octobre. Philippe IV. son Fils, surnommé le Bel, sut son Successeur. Honorius IV. avoit déja occupé la place de Martin IV, qui étoit mort cette même année.

1187.
Ednuard elt chois
fi pour Médiateur
entre ses deux
Rois de Sicile &
d'Arragon.

Tel étoit l'état des affaires entre les Maisons d'Arragon & d'Anjou, lorsqu'Edouard entreprit d'accommoder leurs disserens, après avoir accepté la médiation que les deux Parties lui avoient offerte. La plus grande dissiculté de cette négociation consistoit à tirer le Prince de Salerne des prisons du Roi d'Arragon, sans quoi il étoit impossible de procurer la Paix. Edouard se donna beaucoup de peine pour y réussir. Il eut sur ce sujet diverses entrevues avec Alphonse. Mezerai assure même, qu'il passa jusqu'en Sicile pour s'aboucher avec le Roi Jaques:

mais l'Histoire d'Angleterre ne fait aucune mention de ce voyage. EDOUARD L Enfin, dans une Conference qu'Alphonse & lui eurent ensemble à Oleron en Bearn, ils règlerent les conditions sous lesquelles le Prince 248 342. de Salerne devoit être délivré, & dont Edouard voulut bien se rendre caution, pour ce qui regardoit la rançon. Ensuite, ces mêmes conyentions furent confirmées par un Traité conclu à Campo Franco, le 4. d'Octobre 1288. Nicolas IV, Successeur d'Honorius, s'opposa fortement à l'exécution de ce Traité. Il le trouvoit trop avantageux pour le Roi d'Arragon, & très ignominieux pour son Siege; en ce que, sans le consulter, le Prince de Salerne s'étoit obligé à faire en sorte que le Comte de Valois renonceroit au Royaume d'Arragon. Cette opposition sit naitre de nouvelles difficultez: mais elles surent ensign surmontées par les soins & par la prudence d'Edouard, qui faisoit l'office de Médiateur avec beaucoup d'impartialité. Pour faciliter l'exécution du Traité, il vouloit bien s'engager à donner des ôtages Anglois au Roi d'Arragon, & faire intervenir comme caution les principales Villes de Guienne, Alphonse ayant fait la même chose à l'égard

des principales Villes de ses Etats.

En consequence de cet Accord, le Prince de Salerne sut mis en liberté, en laissant ses Fils en ôtage. Il sembloit que cette affaire, qui PAS. 410, 411/ prenoit un si bon train, dût être bien-tôt terminée, la principale difficulté étant levée par la liberté de ce Prince qui s'étoit lié par les sermens les plus solemnels. Mais il n'exécuta rien de ce qu'il avoit promis, Nonseulement il se fit couronner Roi des deux Siciles par le Pape, contre les termes exprès du Traité, mais il fit même tous ses efforts pour affermir le Comte de Valois dans la résolution de se servir de son prétendu droit sur le Royaume d'Arragon. Quand il crut avoir donné un assezbon ordre à ses affaires, il feignit de vouloir aller se remettre en prison, comme il s'y étoit engagé, en cas qu'il n'exécutât pas les conventions. Pour cet effet, il se rendit à un certain lieu ou le Roi d'Arragon devoit se trouver pour le recevoir, & pour l'échanger avec les Princes ses Fils: mais il y alla si bien accompagné, qu'Alphonse ne crut pas devoir se hazarder sur sa bonne soi. Cela donna lieu à des plaintes, à des reproches, à des justifications réciproques, de la part des deux ennemis, qui s'adressoient toujours au Roi d'Angleterre, comme Médiateur & Garant du Traité. Enfin, Edouard s'étant, selon les apparences, lassé d'agir en faveur de ces Princes, qui répondoient si mal à tous les soins qu'il s'étoit donnez pour eux, leur laissa finir leurs affaires comme ils l'entendirent, sans s'enmeler davantage. Mais pour ne pas laisser le Lecteur en suspens touchant la fin de cette querelle, j'ajouterai en deux mots, qu'après de longues négociations, mélées de beaucoup d'hostilitez, les deux Princes terminerent enfin leurs differends par un Traité. Le Prince de Salerne, qu'on appelloit Charles le Boiteux, garda la Sicile deça le Phare,...

Ibid. pag. 358.

Pag. 371.

Ibid. Pag. 43%.

1188.

EDOUARD L laquelle on commença dès-lors à distinguer par le mom de Royaume de Naples; & la Maison d'Arragon demeura en possession de l'Isle de Sicile. Le Comte de Valois se désista aussi de ses prétentions sur le Royaume d'Arragon.

118e. EJouard retourne en Angleterre.

& châtie les Juges

mercennires.

Après qu'Edouard eut demeuré plus de trois ans au-delà de la Mer, il retourna dans son Royaume au mois d'Août 1289. Les premiers soins dont il s'occupa immédiatement après son retour, furent de corriger divers abus qui s'étoient introduits pendant son absence, particulierement dans l'administration de la Justice. Sur les plaintes qu'on lui fit de tous côtez, que les Juges se laissoient corrompre par des présens, il fit soigneusement examiner leur conduite, & châtia rigoureusement les coupables. De ce nombre se trouva le Ches Justice, ou le premier Juge, qui fut puni par le bannissement & par la confiscation de ses biens. Ces malversations, qui n'avoient été que trop fréquentes, donnerent occasion au Roi d'exiger des Juges un serment, qu'à l'avenir ils ne recevroient ni argent, ni présent, de qui que ce fût; à la reserve de quelques repas qu'ils pourroient accepter, pourvu qu'il n'y eût aucun excès. Un Historien assure que ce Prince tira plus de cent mille marcs d'argent, des confiscations des biens de ceux qui se trouverent avoir malversé (1).

Tous les Juifs font chaffer d'An-

gletette.

Au commencement de l'année 1290, Edouard convoqua un Parlement, où furent faits les Troisiemes Statuts de Westminster, & où le bannissement des Juiss sur absolument résolu. Il y avoit déja longtems que le Peuple le demandoit: mais les Juiss avoient toujours trouvé les moyens de parer ce coup, par des présens qu'ils avoient faits au Roi & à ses Ministres. Ils voulurent encore se servir de la même voye; mais ils ne purent rien obtenir, le Roi ne pouvant les proteger plus longtems sans désobliger son Parlement. Leurs biens immeubles surent configuez; mais ils eurent la permission d'emporter tout le reste avec eux. L'opinion commune est, qu'ils avoient commencé à s'établir dans le Royaume, sous le Regne de Guillaume le Conquerant: mais quelques-uns croyent leur établissement plus ancien. D'abord ils n'y furent qu'en bien petit nombre: mais peu-à-peu, ils s'y étoient multipliez jusqu'à quinze-mille. Leur argent leur avoit fait obtenir des privileges considerables, qu'Edouard lui-même avoit confirmez; comme d'avoir une Synagogue dans Londres, un Chef de leur Religion comme une espece de Pontise, & des Juges de leur Nation,

<sup>(1)</sup> Speed nous a donné les noms des Juges qui avoient malversé, & marqué en détail les Amendes : savoir, le Chevalier Rodolphe Hongham, 7000 Mares ; le Chevalier Jean Lovetet, 3000; le Chevalier Guillaume Brompton, 6000; le Chevalier Salomon Rochester, 4000; le Chevalier Richard Boyland, 4000; le Chevalier Thomas Sodenione, 2000; le Chevalier Walter Hopton, 2000; le Chevalier Guillaume Saham , 3000 ; Robert Littlebury , Greffier , 1000 ; Roger Leycefter , Greffier · 1000; Adam de Stratton, 31000, TIND.

pour juger les procès qu'ils avoient entre eux. Ils perdirent tous ces EBOUARD E avantages, pour n'avoir pu moderer leur desir insatiable de s'enrichir par des movens illégitimes, comme les usures extraordinaires, l'alteration de la Monnoye, & d'autres voyes de cette nature, qui ne peuvent que rendre odieux ceux qui les mettent en usage. Pour ce qui regarde l'acculation qu'on intentoit contre eux, qu'ils crucifioient de tems en tems des Enfans Chretiens, on peut presque tenir pour certain que ce n'étoit qu'une calomnie inventée par leurs ennemis.

Nous voici arrivez à la grande affaire du Regne d'Edouard I, je yeux dire à la Conquête de l'Ecosse, de laquelle il est bien difficile. pour ne pas dire impossible, de parler d'une maniere qui puisse satisfaire tout ensemble les Anglois & les Ecossois. Quoique les deux Nations conviennent à peu près des faits, & de ce qui donna occasion à cette Conquête; elles sont pourtant fort divisées quant au droit, Si l'on en croit les Anglois, Edouard ne fit rien en cette occasion qui ne fût conforme à la Raison & à la Justice. Les Ecossois, au contraire, prétendent, que la seule ambition porta ce Prince à profiter des troubles dont l'Ecosse sur agitée, pour s'en rendre maitre sur des prétextes frivoles. Bien qu'il y ait déja plusieurs siecles d'écoulez depuis cet évenement, les Historiens n'ont pu encore se défaire des préjugez de leur Nation. Les Anglois regardent toujours Edouard I. comme un grand Prince, qui n'employa ses armes que pour soutenir la justice de sa Cause-Les Ecossois en parlent comme d'un Tiran qui avoit juré la ruine de leur Nation, & qui, contre toute forte de droit, s'étoit mis dans l'esprit de satisfaire son ambition, en unissant tous les Peuples de la Grande - Bretagne sous son Empire. Comme je ne suis engagé, ni par ma naissance, ni par aucun autre interêt, dans aucun des deux Partis, je me flatte d'avoir examiné cette affaire sans prévention, & d'avoir tiré du Recueil des Actes Publics, des éclaircissemens capables d'en donner une juste idée. Il faudra pour cet effet entrer dans un détail un peu circonstancié, mais d'autant plus nécessaire, que c'est le seul moyen dont on puisse se servir pour dissiper les préjugez qui contribuent à obscurcir cette matiere.

Alexandre III. Roi d'Ecosse, avoit épousé, comme on l'a vu ail- Récit des diffe. leurs, Marguerine Fille de Henri III. Roi d'Angleterre, & Sœur d'E- cosse antivez en Edouard. Il en eut trois Enfans, Alexandre, David & Marguerite, David Succession à la mourut dans l'enfance, & Marguerite épousa Eric Roi de Norwege en 1281. Il fut convenu dans le Contract de mariage, que si le Prince Alexandre mouroit sans enfans, & que le Roi son Pere ne laissat point de posterité mâle, Marguerite sa Fille succederoit à la Couronne d'Ecosse, & que ses Enfans jourroient des mêmes droits, en cas qu'elle décedat avant le Roi son Pere. Peu de tems après, Alexandre ayant perdu son Fils unique de même nom que lui, & la Reine de Norwege la Fille étant aussi morte après avoir mis au monde une Fille nommée

Affaires d'Ecoffe

Mort d'Alexandre III. Roi d'E-

Marguerite de Notwege of reconnue pour Reino d'Ecoffe.

EDOVARD L. Marguerite, ce Prince résolut de satisfaire aux conventions dont je viens de parler. Pour cet effet, il engagea les Barons Ecossois à lui promettre par serment, que s'il mouroit sans Enfans mâles, ils reconnoitroient la jeune Princesse de Norwege pour leur Reine. Alexandre ne vécut qu'environ deux ans après avoir ainsi reglé sa succession; sa mort, causée par une chute de cheval, étant arrivée en 1285.

Dès que les Ecossois eurent perdu leur Roi, ils établirent six Régens pour gouverner le Royaume; en attendant que la Princesse de Norwege, qui n'étoit âgée tout au plus que de trois ans, fût en état de prendre les rênes du Gouvernement. Je ne trouve ni dans les Hiftoires d'Angleterre, ni dans celles d'Ecosse, par quelle raison les Ecossois furent trois ou quatre ans sans demander leur Reine, ou pourquoi Eric son Pere négligea de l'envoyer dans ce païs-là. Ce ne fut qu'en 1289, après le retour d'Edouard en Angleterre, qu'Eric lui envoya des Ambassadeurs sur ce sujet. Edouard étant grand-oncle de Marguerite, Eric crut ne pouvoir mieux faire que de lui demander son conseil & son assistance, pour mettre cette jeune Princesse sur le Trône d'Ecosse. Immédiatement après avoir reçu cette Ambassade, Edouard écrivit aux Régens d'Ecosse, & leur recommanda fortement les interêts de la jeune Marguerite. En même tems il leur fit savoir, qu'il avoit dessein de leur envoyer une Ambassade sur ce sujet, afin de règler avec eux certaines choses qui regardoient le bonheur & la tranquillité de l'Ecosse. Mais les Régens trouverent plus à propos d'envoyer eux-mêmes des Plénipotentiaires en Angleterre, pour ajuster avec les Ambassadeurs de Norwege, en présence d'Edouard, tout ce qui concernoit AM. Publ. T. II. les interêts de l'Écosse. Cependant, ils ne négligerent pas de mettre cette clause dans le Plein-pouvoir qu'ils donnerent aux Envoyez, sauf Phonneur & la liberté du Royaume. Ce furent les Evêques de St. André & de Glasgow qu'on chargea de cette négociation.

pag. 448.

Quoique les Historiens ayent négligé d'expliquer en quoi consistoient les difficultez qu'il y avoit touchant la venue de Marguerite en Ecosse, on comprend pourtant qu'il s'en trouvoit d'assez grandes. Cela paroit, tant par le tems qui s'étoit écoulé depuis la mort du Roi Alexandre, que par les précautions qu'on prit d'assembler à Salisburi les Plénipotentiaires d'Edouard, d'Eric, & des Ecossois, afin de règler ensemble tout ce qui regardoit la reception de cette Princesse. Dans cette Assemblée il sut convenu, que la jeune Reine seroit envoyée en Angleterre, libre de tout engagement de Mariage. Edouard promit de son côté de la garder & de la faire élever, jusqu'à ce que l'Ecosse fût dans une parfaite tranquillité, & en état de la recevoir. De plus, il donna sa parole, qu'il ne permettroit point qu'elle entrât dans aucune forte d'engagement de mariage; à condition que les Ecossois ne feroient aucune démarche sur le même sujet, sans son approbation &

ASI Publ. T. II.

celle du Roi de Norwege.

Ce

Ce n'étoit pas sans raison qu'Edouard avoit fait insérer ce dernier EDOVARDE article dans les conventions. Depuis la mort du Roi d'Ecosse, il avoit formé le projet d'unir les deux Royaumes de la Grande-Bretagne, le mariage du par le mariage du Prince son Fils avec Marguerite. Il avoit même déja vec Marguerite. demandé & obtenu une Dispense de la Cour de Rome, quoiqu'il n'eût 1866. 8450. pas jugé à propos de faire si-tôt connoître son intention. Mais après qu'il eut pris les mesures dont je viens de parter, il sit proposer ce mariage aux Régens. Cette proposition ayant été examinée dans un Conseil composé de tous les Grands du Royaume, il sut unanimement résolu tent. d'y donner les mains. Mais ce fut sous certaines conditions, qu'ils se reserverent de produire devant le premier Parlement qui s'assembleroit en Angleterre. Il y eut sur ce sujet diverses négociations, dont le détail seroit ici inutile. Il susfira de dire, que des Députez des deux Nations s'étant assemblez à Bringham, convinrent ensemble de divers Articles, dont voici les principaux, par rapport à ce qui sera dit dans la fuite.

Les Régent d'E. Ibid. PAG. 47 t.

I. Les Plenipotentiaires d'Edouard promirent en son nom, qu'il conserveroit inviolablement les Loix, les Libertez, & les Coutumes du Manage. Royaume d'Ecosse, en toutes choses, & en tout tems, dans tout le Royaume, & dans toutes les Marches.

Conditions 4n

II. Qu'en cas qu'Edouard le fils, ou Marguerite sa future Epouse, vinssent à mourir l'un ou l'autre sans laisser des Enfans de leur mariage, & en tous les cas ou évenemens, par lesquels le Royaume d'Ecosse dût parvenir au plus prochain Héritier; il seroit restitué au Peuple d'Ecosse, libre, emier, absolu, & sans aucune sujettion: sauf toutesois les droits du Roi d'Angleterre sur la Couronne d'Ecosse, en cas qu'elle dût parvenir, à lui ou à ses Héritiers, par une légitime succession.

AS. Publ, T. 18-

III. Que le Royaume d'Ecosse demeureroit séparé, divisé, & libre en soi-même, fans aucune sujettion ni dépendance de l'Angleterre; fauf au Roi d'Angleterre & à ses Successeurs, les droits qu'il avoit sur certaines Terres des frontieres, ou ailleurs, avant le tems de cette Convention, ou ceux qu'il pourroit acquerir légitimement dans la fuite.

IV. Qu'aucune personne tenant des Terres en Fies du Roi d'Ecosse, ne seroit tenue de répondre en Jugement hors du Royaume, selon la coutume observée jusqu'alors.

V. Que tous les Sujets de la Couronne d'Ecosse jourroient du même

privilege felon la coutume.

VI. Que les Archives, Chartres, & Privileges, ou autres Monumens concernant la Dignité Royale & le Royaume d'Ecosse, seroient mis dans un lieu sûr, sans les tirer du Royaume, sous le sceau de certains Seigneurs; jusqu'à ce que la Reine fût arrivée dans le Royaume, & qu'elle eut des enfans.

VII. Qu'il ne se feroit aucune sujettion, alienation, ou obligation, des choses qui regardoient le Royaume d'Ecosse; jusqu'à ce que la Tome III.

EDOUARDI. Reine y fut elle - même, & qu'elle eût des Enfans vivans, VIII. Qu'il ne se tiendroit point de Parlement hors du Royaume.

Ces précautions font voir combien les Ecossois étoient éloignez de croire, en ce tems-là, que le Royaume d'Ecosse sût dépendant de

l'Angleterre.

Le Mariage eff eonclu.

Ces Articles, & plusieurs autres que j'ai passez sous silence, ayant été approuvez & ratifiez, le Mariage fut conclu & arrêté, à la commune satisfaction des deux Peuples. Edouard commença dès-lors à se mettre en possession de l'Ecosse pour le Prince son Fils, en y envoyant l'Evêque de Durhan, qui, conjointement avec les six Régens, sut chargé de l'administration des affaires, au nom du jeune Edouard & de Marguerite. Personne ne doutoit que les deux Royaumes de la Grande Bretagne n'allassent être entierement unis par le moyen de ce mariage; lorsque tout à coup, & lorsqu'on s'y attendoit le moins, on vit évanouir cette esperance. Edouard reçut une Lettre de l'Evêque de Saint André, AH, Publ. T. 11. PAE. 1090. smiffe. qui l'informoit que le bruit s'étoit répandu que la Reine Marguerite étoit morte; & que sur cette nouvelle, quelques Seigneurs Ecossois commençoient à se remuer, pour faire valoir les droits qu'ils prétendoient avoir à la Couronne. Ce Prélat le supplioit en même tems de s'avancer sur les frontieres, pour arrêter par sa présence les mouvemens , que cette mort, si elle se trouvoit véritable, alloit causer dans le Royaume. Le bruit qui s'étoit répandu de la mort de la Reine, ne se trouva que trop bien fondé. Cette Princesse, que le Roi son Pere avoit promis d'envoyer en Angleterre avant le mois d'Octobre, partit en effet de Norvege, & mourut dans une Isle où elle sut contrainte de relâcher.

Mort de Mag-Euccite.

> Dès que cette nouvelle se sur répandue en Ecosse, elle y causa des mouvemens extraordinaires, qui mirent ce Royaume dans le plus fâcheux état où il se sur jamais trouvé. Le dernier Roi, qui avoit eu la précaution de faire jurer les Grands, qu'ils reconnoîtroient Marguerite de Norwege pour leur Reine, n'avoit pas pris celle de règler la Succession en cas que cette Princesse mourût sans ensans. On n'étoit donc pas peu embarrassé pour le choix d'un Successeur. Cet embarras devenoit encore plus grand de jour en jour, à cause des Factions qui se formoient en faveur des Prétendans à la Couronne, Jamais l'union entre les Grands n'auroit été plus nécessaire. Mais les intérêts particuliers étoussant l'amour de la Patrie, chacun prenoit parti, selon qu'il se trouvoit engagé ou par des liaisons de famille, ou par d'autres motifs; sans se mettre en peine si le droit se trouvoit du côté où son inclination l'attachoit,

Jean Baillof & Robert Brus prétendent à la Cousonne d'Ecuffe.

Entre ceux qui prétendoient à la Couronne, Jean Baillel & Robers Brus partageoient à peu près les suffrages de tout le Royaume. Le premier possedoit de grands biens en France, dans la Province de Normandie: le second avoit des domaines considerables en Angleterre: & tous deux étoient très puissans en Ecosse, où leurs alliances leur don-

noient un fort grand crédit. Pour bien comprendre les fondemens de EDOUARD L leurs prétentions, il sera nécessaire d'avoir devant les yeux la généalogie de la Famille Royale d'Ecosse dont je vais donner une courte

Généalogie de

explication.

David Roi d'Ecosse n'eut qu'un fils nommé Henri, qui étant mort avant lui, laissa trois fils, savoir Macolm IV. qui occupa le Trône après d'Ecosse. Ion Ayeul, & mourut sans enfans; Guillaume, qui fut le Successeur de Ion frère aîné; & David, qui fut Comte de Huntington en Angleterre. La postérité de Guillaume se trouvant éteinte par la mort de Marguerite de Norwege, il falloit nécessairement remonter à celle de David Comte de Huntington, troisieme fils du Prince Henri. David étoit mort sans ensans mâles: mais il avoit laissé trois filles, savoir, Marquerite, qui avoit été mariée avec Alain de Gallway; Isabelle, qui avoit épousé Robert Brus; & Ada, femme de Jean Hastings Seigneur Anglois. Marguerite, qui étoit l'ainée de ces trois sœurs, ne laissa que deux filles; Devergulde, que quelques-uns nomment Dornagille; & Marjorie. Devergulde épousa Jean Baillol, de qui elle eut un fils du même nom. qui étoit l'un des deux Prétendans à la Couronne. Marjorie, qui avoit été femme de Jean Cumin, étoit morte sans lignée. Isabelle, seconde fille de David, eut de Robert Brus un fils, qui avoit nom Robert comme son Pere, & qui étoit l'autre prétendant. Ada, troisième fille de David, avoit laissé un fils nommé Jean Hastings, qui prétendoit aussi à la Couronne. De peur d'embrouiller la matiere, je remets à parler en un autre endroit de ce troisseme Prétendant, pour me borner ici aux. deux principaux, savoir, Jean Baillol & Robert Brus, qui étoient proprement les seuls qui eussent droit de prétendre à la succession.

Il faut présentement remarquer, qu'au tems de la mort de Marguerite de Norwege, les trois filles de David Comte de Huntington n'é- paux Prétendans. toient plus en vie. Mais Devergulde, fille de l'ainée, vivoit encore, & cédoit tous ses droits à Jean Baillol son fils, qui, comme descendu de l'ainée des filles de David, prétendoit devoir être préféré à tous les autres Aspirans. D'un autre côté, Robert Brus, fils de la Cadette, alleguoit pour soi-même, qu'il étoit plus prochain d'un degré que Baillol, puisqu'il étoit Petit-fils de David; au-lieu que son concurrent n'étoit que Petit-fils de la fille ainée du même Prince. On lui objectoit, que Devergulde étant dans le même degré que lui, devoit recueillir la succession, puisqu'elle étoit sille de l'ainée des silles de David, au-lieu qu'il n'étoit que fils de la cadette. Mais il répondoit, que dans un même degré, les males devoient être préférez aux femmes, & que c'étoit la Loi & la coutume constante de tous les Etats; sur quoi il alleguoit divers préjugez tirez des Histoires étrangeres. Voilà quel étoit le sujet de ce Procès, qui ne pouvoit être jugé sans mécontenter la moitié du

C'est ici qu'on commence à trouver de l'opposition entre les Histo-

Etat fles affaires

ESOVARD 1,
1290.
en Ecofie, felon
les Ecofiois.
Buchanan,

riens Anglois & les Ecossois, Ceux-ci disent, que les choses se trouvoient dans un tel état, qu'il étoit impossible de trouver en Ecosse des Juges. impartiaux. Ils ajoutent, que quand même on auroit pu venir à bout d'en choisir de tels, il auroit été trop difficile d'exécuter leur sentence, à cause de l'égalité de crédit & de puissance qui se trouvoit dans les deux partis. Baillol étoit Seigneur de la Province de Gallway, l'une des plus confidérables du Roïaume. Il se trouvoit encore appuyé par la famille des Cumins, qui étoit très puissante & très accréditée. Robert Brus possédoit en Angleterre le Comté de Cleveland, & en Ecosse, ceux d'Anandal & de Gariock. Outre cela, par le moyen de Robert son fils, à qui sa femme avoit apporté en dot le Comté de Carrick, il se trouvoit allié aux plus puissantes familles d'Ecosse. Ainsi, continuent-ils, pour éviter une Guerre Civile qui ne pouvoit manquer de s'allumer, il fut convenu entre les deux Partis, qu'on remettroit le Jugement de cet important Procès au Roi d'Angleterre. On croyoit pouvoir attendre : toutes sortes de bons offices de sa part, tant à cause de la bonne intelligence qu'il y avoit depuis longtems entre les deux Nations, qu'en reconnoissance du promt consentement qu'on avoit donné au Mariage du Prince son fils avec la derniere Reine. Il sut donc prié, disent-ils encore, de vouloir être le Juge de ce differend, & d'accorder son secours à celui qu'il jugeroit à propos de placer sur le Trône, Ils ajoutent, qu'Edouard accepta la médiation, & qu'il le rendit à Norham où il convoqua les Etats d'Ecosse, en protestant, qu'il ne les assembloit pas comme Souverain, mais comme un ami, qui les prioit de se rendre auprès de l'Arbitre qu'ils avoient eux-mêmes choisi. Mais c'est un fait dont les Anglois ne demeurent pas d'accord. Ils soutiennent, qu'Edouard affembla les Etats d'Ecosse à Norham, non comme ami & arbitre, mais en vertu du droit de Souveraineté qu'il avoit sur l'Ecosse. Ils ajoutent, que la simple considération de la situation de Norham, qui est une Ville d'Angleterre, fait voir assez manisestement, qu'Edouard exerça un acte de Souverzineté en convoquant les Etats d'Ecosse dans son propre Roïaume. Les Ecossois répondent, que cette preuve ne peut avoir lieu, puisqu'en cette même occasion, Edouard leur accorda des Lettres Patentes qui la détruisent entierement. Voici comment ce Prince s'exprimoit dans ces Lettres : Qu'il n'entendoit pas que la venue des Ecossois endeçà de la Tweede pût leur porter de préjudice, ni qu'à l'avenir, pour quelque affaire que ce pût être, ils fussent tenus de venir traiter avec lui au-deçà de cette Riviere. Une déclaration si expresse, qui semble prouver que ce Prince ne prétendoit point avoir la Souveraineté de l'Ecosse, ne prouve en effet que sa politique, ou sa dissimulation; puisqu'il est certain que dès ce tems-là il avoit intention d'établir ce droit de Souveraineté. Aussi, dès qu'il sut une sois établi, traita-t-il ces Lettres Patentes de pure concession, qui pouvoit être révoquée, & qui le sut effectivement. Dans les vues que ce Monarque avoir, de faire reconnoître la Souve-

Edouard eft choif pour arbitre.

Il convoque les Erats d'Ecosse à Mocham.

raineté par les Etats d'Ecosse, ainsi qu'on le verra dans la suite, il n'é- 2000 4 8 8 2 toit pas à propos d'armer les Ecossois par un acte d'autorité absolue, avant que les États fussent assemblez. Une pareille démarche auroit pu leur faire prendre des mesures contraires à ses desseins. Il étoit bien plus naturel & plus utile pour lui, d'assembler premierement les Etats, asia de les amener par degrez à la reconnoissance qu'il vouloit exiger d'eux. Ainsi, vraisemblablement, quand il convoqua les Etats à Norham, il employa des expressions équivoques & bien ménagées, propres à ca-. cher son intention. Il n'avoit pas alors intérêt de la découvrir, quoiqu'il eût dessein de se servir de cette même Convocation, pour ajouter une nouvelle force à ses droits.

Buchanan prétend qu'immédiatement après la mort de la jeune Rejne, Edouard forma le projet de se rendre maitre de l'Ecosse. Peut-être va-t-il trop loin. Il y a beaucoup plus d'apparence que les premieres vues de ce Prince n'alloient qu'à se faire reconnoître Souverain de ce Royaume, soit qu'il crût que cela lui étoit dû, soit qu'il voulût profiter de l'occasion savorable qui se présentoit de bien établir ce droit prétendu. Pour mieux réuflir dans ce dessein, continue le même Historien, il engagea huit autres personnes, outre les deux déja nommées, à demander la Couronne. Son dessein étoit, selon cet Historien, d'embarrasser tellement cette affaire, que les deux principaux Prétendans puss'appercevoir qu'il ne manqueroit pas de moyens pour rendre leurs droits douteux, s'ils ne se rendoient souples à ses volontez.

Après ces observations, qui ne sont pas inutiles pour la suite, il est tems de venir au Jugement de ce fameux Procès. Mais auparavant, il est nécessaire de remarquer que cette affaire en contient deux réellement distinctes l'une de l'autre, savoir, le droit de succession à la Couronne d'Ecosse, & le droit de Souveraineté sur ce même Royaume, prétendu par Edouard. Celle-là paroit d'abord la plus importante, & celle-ci ne: semble qu'une question incidente, qui prenoit son origine de la premiere. Mais on verra qu'elle devint la principale, par les funestes suites qu'elle eut; c'est pourquoi on ne doit pas trouver étrange que je m'y arrête pour l'éclaircir. On doit encore remarquer, que le détail qui va être rapporté, est tiré d'un Journal ou Procès Verbal inséré dans le Re- procès Verbal fait queil des Actes publics, fait par Maitre Jean de Cadam, l'un des Clercs par ordie d'aou Notaires d'Edouard. Cette observation doit engager à lire, avec douard. quelque précaution, ce qui paroît y être trop avantageux au Roi d'Angleterre, par rapport à ses prétentions sur la Souveraineté d'Ecosse.

Les Etats d'Ecosse s'étant assemblez à Norham, le 10 de Mai 1291, Roger Brabanson Grand Justicier d'Angleterre, en fit l'ouverture, par- se aux Etats d'Elant par ordre & au nom du Roi son Maitre, qui étoit présent. Il dir coste de le reconque le Roi d'Angleterre, considérant l'état incertain où le Royaume, souverain. d'Ecosse se trouvoit, avoit requis les Etats de s'assembler en ce lieu, pag. 143. Infrapour leur exposer certaines choses tendantes à conserver la paix & la tranmentum Public.

Di

EBOUARD I.

quillité du Rosaume: Que son intention n'étoit pas de rien usurper sur personne, d'empêcher le cours de la Justice, ou de diminuer les droits & les libertez du Peuple d'Ecosse: mais, que comme Seigneur Souverain de l'Ecosse, il venoit rendre justice à chacun: Qu'afin que cela se put faire avec plus de facilité, quoique ce qu'il prétendoit ne put lui être justement disputé, il requéroit les Etats, par surabondance de droit, de le reconnoître pour Souverain, & Seigneur direct de l'Ecosse: Qu'ensuite, il se serviroit de leurs conseils, pour saire ce que la justice & la raison demanderoient. Cette proposition ayant extremement surpris les Etats, ils demanderent un delai pour consulter les Prélats & les Barons absens, afin qu'ils pussent donner une réponse uniforme dans une affaire de cette importance. Edouard fit paroitre, à son tour, quelque étonnement de ce que les Etats demandoient du tems pour répondre. Il dit, qu'il avoit lieu de croire qu'ils étoient venus préparez sur cette matiere, puisqu'ils n'avoient pas ignoré son intention; c'est pourquoi il ne leur donnoit que le reste du jour pour délibérer sur sa demande. Le lendemain, les Etats ayant insisté sur la demande du jour précédent, le Roi leur accorda un délai de trois semaines, à compter depuis le 10, de Mai. Pendant ce tems-là, ils devoient préparer tout ce qu'ils avoient à dire contre ses prétentions, & tous les Actes & Documens par lesquels ils pouvoient prétendre infirmer sa demande.

l'er Etats ne répondent rienQuoique, selon le tems marqué par le Roi, la prochaine Assemblée se dût tenir le 1. de Juin, je ne trouve pourtant, dans le Journal qui me sert de guide, que celle du 2 du même mois. L'Evêque de Bath & Wells porta la parole pour le Roi, & récita d'abord ce qui s'étoit fait dans les deux Assemblées précédentes. Ensuite il ajouta, que les trois semaines que le Roi avoit accordées aux Etats étant expirées, sans qu'ils eussent rien produit ni allégué qui pût détruire son droit; son intention étoit d'agir en vertu de sa Souveraineté reconnue sur le Royaume d'Ecosse, & en qualité de Souverain, rendre justice aux Prétendans.

Considération fur le silence des Lears, Arrètons-nous ici un moment, pour faire une observation sur ce sujet. Quelque bonne opinion qu'on puisse avoir de la bonne soi d'Edouard, & du Notaire qui a dressé le Verbal, d'où ce que je viens de rapporter est extrait, on ne peut s'empêcher de s'appercevoir qu'il y a ici quelque chose de désectueux. Dans les deux précédentes Assemblées, Edouard produit ses prétentions sur la Souveraineté de l'Ecosse. Les Etats, bien loin de reconnoitre sur le champ cette Souveraineté, demandent du tems pour consulter ensemble sur un point si délicat. Le Roi leur accorde trois semaines; & ce tems étant expiré, dans la premiere Séance dont le Journal fait mention, le Chancelier d'Angleterre commence à parler le premier, & dit que les Etats n'ont rien produit ni allégué contre les prétentions du Roi. Ne semble-t'il pas, qu'il devoit commencer par interpeller les Etats de donner leur réponse, de laquelle le Journal devoit saire mention, soit en rapportant leurs ob-

1191.

jections on leur acquielcement, ou du moins en expolant qu'ils n'a- sou ex voient rien répondu; après quoi le discours du Chancelier viendroit à propos? Au lieu de cela, il commence par déclarer que les Etats n'ayant rien opposé à la prétention du Roi, ce Prince a résolu d'user de son droit. Cela conduit à faire soupçonner, ou que la Relation de ce qui se passa ce jour-là est tronquée, ou que le jour précédent il y avoit eu une autre Assemblée, dans laquelle les Etats avoient produit Jeurs preuves, mais dont l'Auteur du Journal n'a pas jugé à propos de faire mention. En effet, il a été déja remarqué que, selon le délai fixé par le Roi, il devoit y avoir une Assemblée le 1. de Juin; au-lieu que celle-ci n'est que du 2. Mais je ne donne ceci que pour une conjecture, sur laquelle je ne prétens rien établir. La plus grande difficulté consulte en ce qu'après une délibération de trois semaines, il est étonnant que les Etats d'Ecosse n'ayent rien trouvé à répondre ou à opposer aux prétentions d'Edouard. Il est certain que jusqu'alors la Souveraineté de la Couronne d'Angleterre sur l'Ecosse n'avoit jamais été si généralement reconnue, que la fimple notoriété publique pût fermer la bouche aux Etats. Il n'en faut point d'autre preuve que les conventions de Mariage que j'ai rapportées ci-devant, dans lesquelles les Ecossois avoient pris tant de précautions pour maintenir leur indépendance. En second lieu, le tems qu'ils prirent pour délibérer sur la demande du Roi, marque assez qu'ils n'étoient pas bien persuadez de leur sujettion à la Couronne d'Angleterre. Enfin, la précaution même qu'Edouard prenoit d'exiger d'eux cette reconnoissance, témoignoit que la chose étoit pour le moins douteuse. On n'a pas accoutumé d'agir de cette maniere, quand on a un droit incontestable & généralement reconnu, S'il est donc vrai, que les Etats n'ayent rien répondu à la prétention du Roi, il faut croire, ou qu'ils furent intimidez, ou que les deux principaux Prétendans s'unirent ensemble, & cabalerent parmi les Membres des Etats, pour les empêcher de combattre les prétentions du Roi d'Angleterre, Apparemment ils avoient peur d'arrêter le Jugement de l'assaire principale, par cet incident, Revenons à notre Journal.

Le Grand Chancelier ayant parlé de la maniere que le Journal le rapporte, & prenant le droit de son Maitre pour accordé, s'adressa premierement à Robert Brus, & lui demanda s'il vouloit reconnoitre le cosse partous les Roi d'Angleterre pour Souverain de l'Écosse, & recevoir de lui, en cette qualité, la justice qu'il demandoit. Le Journal ajoute, que Robert Brus répondit clairement & distinctement, qu'il reconnoissoit le Roi d'Angleterre pour Souverain Seigneur du Royaume d'Ecosse, & qu'il consentoit à recevoir de lui, en cette qualité, le Jugement que ce Prince trouveroit à propos de prononcer. La même question étant faite à Florent Comte de Hollande, & à Jean Hastings (1), ils firent tous deux la même réponse. Après cela, Parrick Dumbar, Comte de la Mas-

(1) Lotd d'Abergavenny. TIND.

Edouard fe file souverain de l'E- EDOUARD I. 1291.

che, Guillaume Roff, Gautier de Huntercumbe, Guillaume Vesci, par Prod cureur, Robert de Pinkenny, & Nicolas de Soules, se présenterent, & demanderent d'être reçus léparément, à prouver que la Couronne d'Ecosse leur étoit dévolue par droit de succession. On leur sit la même demande qu'aux trois premiers, touchant les droits d'Edouard; à quoi ayant répondu de même, leur Requête fut reçue. Jean Baillol étant absent, son Ecuyer se présenta; & après avoir allégué quelque raison pour excuser l'absence de son Maitre, il demanda pour lui qu'il pût être oui le lendemain; ce qui lui fut accordé.

Proteffstion d'Edouard.

Le jour suivant, après que le Chancelier eut fait une récapitulation de tout ce qui s'étoit passe jusqu'alors, Baillol, qui étoit présent, sut interrogé de la même maniere que les autres Prétendans, & fit une semblable réponse. Ensuite, le Chancelier fit tout haut cette Protestation au nom du Roi : Qu'encore que le Roi d'Angleierre agis en cette occasion comme Souverain Seigneur de l'Ecosse, il ne prétendoit pas par la sa désister du droit héréditaire qu'il pouvoit avoir à la Couronne de ce Royaume, ni s'exclure soi-même quant à la proprieté. Qu'il se reservoit expressement la liberté de poursuivre ses droits, ainsi que les autres Prétendans, de la mamiere, & dans le tems qu'il trouveroit à propos. Dès que le Chancelier eut achevé de parler, le Roi repeta mot à mot la même Protestation de sa propre bouche. Ensuite Jean Cumin, Seigneur de Badenough, se leva & demanda d'être reçu à prouver le légitime droit qu'il avoit sur la Couronne. Sa demande lui fut accordée, après que, comme les autres Prétendans, il eut reconnu la Souveraineté du Roi d'Angleterre. Ce qui regardoit Edouard étant ainsi établi, les Prétendans dresserent un Écrit, par lequel ils le reconnoissoient pour Souverain Seigneur de l'Ecosse. Cet Ecrit fut signé de tous, & particulierement de Robert Brus & de Jean Baillol, & scellé de leurs cachets. Quant au silence des Etats sur ce même sujet, Edouard, sans s'en embarasser davantage, le prit pour un consentement, & se mit en possession de la Souveraineté.

Reconnoillance authentique Pretendans.

Edouard demande d'être mis en possession du Royaume-

Les Prétendans y confentent.

Ce pas étant fait, le Roi en fit un autre plus avant. Il représenta aux Prétendans, qu'il seroit inutile de donner un Jugement pour adjuger la Couronne à l'un d'entre eux, s'il n'étoit pas en son pouvoir de le faire exécuter. Sur ce fondement, il demanda qu'on le mit en possession du Royaume, afin qu'il pût le livrer à celui qui seroit déclaré Roi. Cela lui fut accordé par les Prétendans, qui passerent un Acte conforme à son desir, comme si leurs simples prétentions à la Couronne leur eussent acquis le droit de pouvoir disposer du Royaume à leur volonté. Dans cet Acte, ils reconnoissoient le Roi d'Angleterre pour Souverain Seigneur de l'Ecosse, & en cette qualité, pour Juge du Procès touchant la succession. Ils promettoient de tenir pour bon & valable le Jugement qu'il prononceroit. Ils consentoient qu'il fût mis en posses. sion de toutes les Places, & de tout le Royaume, pour le remettre à celui à qui il seroit adjugé. Ils ajoutoient pourtant cette condition,

qu'il s'obligeroit à le restituer, deux mois après le Jugement prononcé, ED OUARDI au même état qu'il l'auroit reçu, sous l'hommage que le nouveau Roi

seroit obligé de lui rendre.

Tout ce qui s'étoit passé jusqu'alors en faveur d'Edouard, n'étoit que des Actes emanez de quelques particuliers; mais entre ceux-ci se trouvoient Brus & Baillol, dont les Partis partageoient toute l'Écosse, & par consequent leur approbation entraînoit celle de tout le Royaume, Dans ce tems d'Anarchie, les Régens n'avoient pas beaucoup d'autorité, & n'osoient même rien faire qui put desobliger le Roi, ou les deux principaux Compétiteurs, dont l'un devoit devenir leur Maître. Quand aux États, depuis qu'Edouard se sut apperçu qu'ils étoient peu disposez à favoriser ses prétentions, il ne les consultoit plus. Comme ils étoient asfemblezhors de l'Ecosse, & sous la main du Roi ils n'avoient pas la liberté de prendre les mesures qu'ils auroient voulu. Ainsi, le Roi ne trouva presque point d'opposition de la part des Gouverneurs des Places, quandil voulut se mettre en possession du Royaume. Guillaume de Unfreville, qui commandoit dans les Châteaux de Dundee & de Forfar, sut le seul qui fit quelque rélistance. Il regardoit l'Acte dont on vient de parler, comme très irrégulier, & ne pouvoit se résoudre, sur une pareille garantie, à livrer des Places qui ne lui avoient été confices ni par le Roi d'Angleterre, ni par les Prétendans, Il fallut que les Prétendans, les Régens, & le Roi même, s'obligeassent par un Acte exprès à l'indemniser, en cas qu'il vînt un jour à être recherché pour ce sujet.

Quelle que fut la prétention d'Edouard, il est certain que la Souveraineté de la Couronne d'Angleterre n'avoit jamais été bien reconnue en Ecosse. Ainsi les Ecossois, en général, ne pouvoient regarder les démarches des Prétendans, & des Régens mêmes, que comme une manifeste prévarication. Cependant, il étoit bien difficile de faire autrement. Tous les Grands étoient, ou gagnez par les promesses d'Edouard, ou intimidez par ses menaces. Les Troupes qu'il avoit fait marcher à Norham, sous prétexte de garder les Etats d'Ecosse, ne contribuoient pas peu à inspirer de la terreur. Ainsi, l'on étoit obligé de faire à-peu-près tout ce qu'il vouloit Il étoit pourtant nécessaire que les Régens donnassent quelque satisfaction au Peuple, en lui faisant voir qu'ils avoient soin de ses intérêts. Ce fut dans cette vue qu'ils demanderent à Edouard des Lettres Patentes, pour déclarer que le jugement du Procès entre les Prétendans seroit rendu dans le Royaume d'Ecosse. Edouard regardant cette démarche comme une espece d'approbation de sa Souveraineté, parce que la demande avoit été conçue d'une manière à ne le pas choquer, n'eut pas beaucoup de peine à condescendre à leur très humble Requête, & leur sit expédier les

Lettres qu'ils desiroient.

L'affaire de la Souveraineté étant terminée de la maniere qu'on on vient à l'exavient de le voir, quoique sans l'intervention des Etats, il sut question mea du procès Tome III.

Concession d'E-

roone.

EDOUARDI. d'examiner les Droits de ceux qui demandoient la Couronne, afin que touchant la Cou- le Roi pût connoître le fondement de leurs prétentions. Pour cet effet, il fut convenu entre eux, que Baillol & Cumin, tant pour euxmêmes que pour tous les Prétendans, nommeroient quarante personnes; & que tout de même Robert Brus en nommeroit quarante autres, pour examiner les raisons des Compétiteurs. De plus, qu'à ces quatre-vingts, le Roi en pourroit ajouter vingt & quatre, plus ou moins; & que ces Commissaires, après avoir tout mûrement examiné, en feroient leur rapport au Roi,

Dans la Séance du 5. de Juin, on ne fit autre chose, que de donner

les noms des Examinateurs qui avoient été choisis.

Le jour suivant, le Roi ordonna aux Examinateurs de règler le tems & le lieu où ils devoient s'assembler pour travailler à l'examen. Tous convinrent de Barwick Ville d'Ecosse, située sur la Twede, pour le lieu. Mais comme ils ne purent s'accorder à l'égard du tems, le Roi fixa le 2. d'Août de cette même année.

le procès fera jugé à Barwix le 1. d'Août. Les Régens & les

Gouverneurs des

Places remettent Commil-

fions à Edouard .

on convient que

Il y eut encore à Norham une autre Assemblée, dans laquelle les Régens d'Ecosse remirent au Roi leurs Patentes, & les Gouverneurs des Places leurs Commissions, pour en disposer à sa volonté. Edouard qui les leux rend. les reçut & les leur rendit ensuite, avec les changemens nécessaires pour qu'il parût qu'ils tenoient leurs Emplois de lui. Le même jour il nomma l'Evêque de Cathness pour Grand Chancelier d'Ecosse, & lui affocia Gautier de Hamondesham, Anglois, l'un de ses Clercs.

Il fe fait preter ferment de fidelitć.

Le 12. de Juin, Edouard fit expédier des ordres à tous ceux qui possedoient des Charges dans le Royaume d'Ecosse, de venir lui prêter serment de fidelité; ce qui fut fait le même jour, par ceux qui le trouvoient présens. Les Prétendans lui prêterent aussi le même serment : après quoi l'on se sépara, en attendant le tems marqué pour l'Assemblée qui devoit se tenir à Barwick.

Il fait une Protestation.

Quoique ce tems fût encore assez éloigné, Edouard s'y rendit bientôt après, & dès le 3. de Juillet, il fit la Protestation suivante: Qu'encore qu'il ent accordé ci-devant, que l'affaire de la Succession seroit jugée dans le Royaume d'Ecosse, il ne présendois pas s'astreindre à la même condescendance, si le même cas arrivoit une autre fois, ni en aucune autre occasion. Apparemment l'Assemblée devant laquelle il sit cette Protestation, n'étoit ni complete ni autorifée pour la recevoir, puisque les Examinateurs ne devoient se trouver à Barwick que le 3. Août, c'est-à-dire un mois après.

Les Piétendans présentent Requétes.

Ce jour-là étant venu, les Commissaires Examinateurs s'assemblerent à Barwik, en présence du Roi, & reçurent les Requêtes des Prétendans, dans l'ordre qui suit. Mais parce que ces Requêtes, qui contenoient les fondemens de leurs prétentions, étoient appuyées sur la Généalogie de la Famille Royale d'Ecosse, il est nécessaire d'avoir devant les yeux cette Généalogie, quoique supposée, sans quoi il seroit difficile de comprendre leurs raisons.

Florent, Comte de Hollande, exposoit qu'il étoit descendu d'Ada, es Fille du Prince Henri, & Sœur des Rois Macolm IV. & Guillaume. Patrick Dumbar, Comte de la Marche, fondoit ses prétentions sur ce qu'il descendoit d'Ilda Fille du Roi Guillaume, & Sœur d'Alexandre II.

Guillaume Vesci disoit qu'il étoit issu de Marguerite, Fille du Roi Guillaume.

Robert de Pinkeny soutenoit, qu'il venoit de Marguerite Fille du Prince Henri, & Sœur des Rois Macolm & Guillaume.

Nicolas de Soules disoit : qu'étant Petit-Fils d'Alexandre II, par Marguerite seconde Fille de ce Roi, & la posterité de Marguerite Sœur ainée de sa Mere étant éteinte, la Couronne lui étoit dévolue, comme au plus prochain Héritier.

Patrick Galithly appuyoit sa demande sur ce qu'il étoit Petit-Fils du Roi Guillaume, par Henri Fils du même Roi. Apparemment Henri Pere de Patrick étoit bâtard, puisque s'il eût été légitime, le Droit. de son Fils auroit été indisputable.

Roger de Mandeville prétendoit à la Couronne, comme Fils d'Al-

frique Fille du Roi Guillaume.

Jean Hastings soutenoit que le Royaume d'Ecosse étant divisible, devoit être partagé entre les descendans des trois Filles de David Comte de Huntington, dont la plus jeune étoit sa Mere.

Robert de Ross se disoit issu d'Isabelle Fille ainée du Roi Guillaume,

& Sœur d'Alexandre II.

Jean Cumin tiroit son Droit de plus haut, savoir de Donald, qui

avoit été autrefois Roi d'Ecosse.

Jean Baillol exposoit, qu'il étoit Fils de Devergulde, Fille ainée de Marguerise la plus âgée des Filles de David Comte de Huntington; & que toute la posterité du Roi Guillaume étant éteinte, il se trouvoit le plus prochain Héritier de la derniere Reine. Il faut remarquer qu'il poloit en fait dans sa Requête, que Marquerie & Isabelle, Filles ainées d'Alexandre II, étoient mortes sans posterité, quoique Nicolas de Soules se dît Fils de la premiere. Après cela, passant sous silence, Henri, Isabelle, Ilda, Marguerite & Alfrique, Enfans du Roi Guillaume, desquels Galithly, Ross, Dumbar, Vesci & Mandeville se disoient descendus, il reprenoit la branche de David Frere cadet du Roi Guillaume. Ce silence donne lieu de présumer, ou que ces premiers Prétendans avoient exposé à faux leurs Généalogies, ou que ceux dont ils se disoient descendus, étoient bâtards; sans quoi leurs descendans auroient eu plus de Droit à la Couronne que ceux de David. Aussi verrons-nous dans la suite, qu'on ne fit aucun cas de leurs prétentions. On peut encore observer, que ceci sávorise ce qu'a dit Buchanan, qu'Edouard engagea huit Prétendans, outre Baillol & Brus, à demander la Couronne, afin d'embarasser l'affaire. En esset, il est facile de voir que de

pas un seux qui viennent d'être nommez, Baillol excepté, il n'y en avoit pas un seul qui eut le moindre Droit à la Succession, supposant, comme il y a beaucoup d'apparence, qu'ils étoient issus des Bâtards, & que

Nicolas de Soules n'avoit pas bien exposé sa Généalogie.

Robert Brus alleguoit, qu'il étoit plus prochain d'un degré que Baillol, puisqu'il étoit Petit-Fils de David; au lieu que son Concurrent
n'étoit que Petit-Fils de sa Fille. Qu'à la vérité Devergulde étoit dans
un même degré que lui, mais qu'elle ne pouvoit pas prétendre à la
Couronne, parce que la coutume vouloit qu'on préserat les hommes
aux semmes, dans un même degré de consanguinité. Pour sortisser
encore son Droit, il ajoutoit, qu'Alexandre II. l'avoit déclaré son
Héritier, en cas qu'il mourût sans Ensans; & il offroit de le prouver
par des témoins qui étoient encore en vie. De plus, il soutenoit qu'Alexandre III. l'avoit toujours regardé comme son Successeur présomptif, & qu'il s'en étoit expliqué avec ceux qui l'approchoient de plus près.

Toutes ces Requétes ayant été lues, & le Roi, dit le Journal, voulant donner aux Commissaires le tems de les examiner, marqua le lecond jour de Juin de l'année suivante 1292, pour tenir une autre Assemblée, où les Prétendans pourroient plus amplement déduire

leurs raisons.

Je me servirai moi - même de cet intervalle, pour examiner, aussi brievement qu'il sera possible, les sondemens sur lesquels Edouard appuyoit son Droit de Souveraineté à l'égard de l'Ecosse. On les trouve fort au long, dans un Mémoire que ce Prince sit dresser sur ce sujet. Et parce que cet Ecrit est souvent allegué par les Auteurs Anglois, comme contenant les preuves justificatives du Droit de Souveraineté que l'Angleterre a eu de tout tems sur l'Ecosse, il ne sera pas inutile d'en donner ici un Abregé, asin qu'on puisse s'instruire parsaitement sur cette matiere.

## Preuves alleguées par EDOUARDI. pour établir le DROIT DE SOUVERAINETE des ROIS D'ANGLETERRE fur l'Ecosse.

L'AN 901. Edouard l'Ancien, Roi d'Angleterre, soumit à sa domination les Rois des Ecossois, des Humbres & des Gallois. Cela se trouve dans les Histoires de Marianus Scotus, de Roger de Hoveden & de Guillaume de Malmesburi.

L'an 921. Le Roi d'Ecosse, Reginald Roi des Danois, les Anglois qui habitoient le Northumberland, le Roi de Galles & ses Sujets, choistrent Edouard l'Ancien pour leur Pere & Seigneur, & firent une étroite Alliance avec lui. Marianus Scotus, Roger de Hoveden.

L'an 924. le même Edouard regnois sur tous les habitans de la Grande-

Bretagne, Anglois, Ecossois, Cumbres, Danois & Bretons. Mat. Scotus, EDOUARD I. Rog. de Hoveden. Pieuves de la

L'an 926. le Roi Adelstan, Fils d'Edouard, vainquit Constantin Roi souverainert des L'Ecosse, avec le Roi des Wentes, & le contraignit de prendre la suite. Après sur l'Ecosse. cette victoire, ils lui prêterent serment, & conclurent une Alliance avec lui à

Elnoth, le 4. de de Juillet. Mar. Scotus, Rog. de Hoveden.

On trouve dans les Histoires de Guillaume de Malmesburi, de Raoul de Dicet, & de Henri de Huntingdon, qu'Adelstan contraignis Constantin Roi d'Ecosse, de quitter sa Couronne, & qu'ensuite il lui permit de la reprendre, à condition qu'il la tiendroit sous la dépendance des Rois d'Angleterre ; difant , qu'il étoit plus glorieux de faire des Rois , que d'être Roi.

En 934. le même Adelstan vainquit Constantin qui s'étoit revolté, & ravagea l'Ecosse jusqu'à Dunferd. Le même Constantin lui donna son Fils en ôtage , avec de grands présens : & ainsi ils firent la Paix ensemble. Mar. Scotus, Rog, de Hoveden, Henr. de Huntingdon, Ra. de Dicet.

L'an 937. Eugène Roi de Cumberland, & Constantin Roi d'Ecosse, allerent trouver Adelstan à Dacor, & se remirent à sa discretion. Adelstan, qui avoit ordonné à Constantin de faire baptiser son Fils, tint lui-même l'Enfant sur les fonts. G. de Malmesburi.

En 940. Adelstan eur pour Successeur Edmond, qui regna quatre ans,

sans que les Ecossois se revoltassent pendant son Regne.

En 947. Edred, Frere & Successeur d'Edmond, ayant vaincu les Northumbres, porta ses armes en Ecosse. Les Ecossois saisis de crainte, se soumirent à lui sans résistance, & lui préterent le serment de sidelité qui lui étoit dû. Edred établit sur les Ecossois un Roi nommé Edrik, Mar. Scotus, G. de Malmesburi, Hen. de Huntingdon.

L'an 955. Edwi fut Roi d'Angleserre après Edred, & regna quaire ans, sans que, pendant son Regne, il y eut aucune revolte de la part des Ecossois.

L'an 977. Edgar Roi d'Angleterre ayant assemblé à sa Cour, Keneth Roi d'Ecosse, Macolm de Cumberland, & six autres Rois, les sit servir de Rameurs dans un bateau dont il tenoit lui-même le gouvernail. Il s'écria, dit-on, qu'enfin, ses Successeurs pourroient se glorister d'être véritablement Rois d'Angleterre, puisqu'ils jouissoient d'une si grande prérogative.

Un autre fois, le même Edgar ayant ouï dire que Keneth avoit mal parlé: de lui, le su venir à sa Cour, & l'ayant mené à la campagne, il lui présenta deux épées, afin qu'il en choisit une pour se battre avec lui. Keneth le resusa, & s'étant jetté aux pieds'd Edgar, il lui demanda pardon, & l'obtim. Mar, Scotus, R. de Hoveden, G. de Malmetburi, H. de Huntingdon, Ra. de Dicet.

Pendani les Regnes d'Edouard le Martyr , d'Ethelred II , & d'Edmond

côte de fer, il n'y eut point de revolte de la part des Ecossois.

Canul le Grand, à son retour de Rome, dans la 15. année de son Regne, subjugua sans peine l'Ecosse qui s'étoit revoltée, & le Roi Macolm lui sut sujet. Canut étoit Roi d'Angleterre, de Danemarc, de Norwege, & d'Ecosse.

Digitized by Google

Preuves de la Souveraineté des Rois d'Angietetre

fur l'Ecoffe.

EDDUARD 1. Mar. Scotus, G. de Malmesburi, Henri de Huntingd. Ra. de Dicet. On ne trouve point que les Ecossois se soient revoltez, pendant les Regnes de

Harald I. & de Hardi - Canut.

Sous le Regne d'Edouard le Confesseur, Siward, Comte de Northumberland, vainquit Machiot Roi d'Ecosse, & le tua. Ensuite, par le commandement du Roi Edouard, il mit Macolm, Fils du Roi de Cumberland, sur le Trône d'Ecosse. Les mêmes.

On trouve aussi ces paroles dans l'Histoire de Guillaume de Malmesburi: Le Roi Edouard donna le Royaume d'Ecosse à Macolm Fils du Roi de

Cumberland, pour le tenir de la Couronne d'Angleterre.

On ne voit rien dans l'Histoire touchant les Ecossois, pendant que Harald

II. sus sur le Trône d'Angleserre.

Guillaume le Conquerant ayant marché en Ecosse, dans la 6. année de son Regne, Macolm alla au-devaut de lui jusqu'à Aberneth, où il lui sit hommage on devint son homme (1). Chron, de S. Alban.

On voit dans la même Chronique; que Guillaume s'en retourna en Angle-

terre après avoir reçu l'hommage de Macolm, & quelques ôtages.

La 3 année de Guillaume le Roux, Macolm s'étant revolté, & ayant ravagé le Northumberland, Guillaume, accompagné de Robert son Frere, mena son Armée en Ecosse, & sit la Paix avec Macolm, à cette condition, que Macolm lui obeïroit, comme il avoit obeï à Guillaume son Pere. M. Scotus, Rog. de Hoveden.

Henri de Huntingdon dit que Macolm, saisi de crainte, devint homme

du Roi Guillaume.

Le même Roi chassa Donald du Trône d'Ecosse, & y mit en sa place Edgar Fils de Macolm. Les mêmes.

Edgar Roi d'Ecosse étant mort, Alexandre I. son Frere lui succeda, par

la permission de Henri I. Roi d'Angleserre, Henr. de Huntingdon.

Etienne Roi d'Angleterre ayant demandé l'hommage à David Roi d'Ecosse. & celui-ci l'ayant refuse parce qu'il avoit fait serment à Mathilde, Henri, son Fils, fit hommage au Roi Etienne. M. Scotus, H. de Hungtindon, Rog. de Hoveden.

Guillaume Roi d'Ecosse, David Comte de Huntingdon son Frere, les Comtes & les Barons d'Ecosse, firent hommage à Henri II. Roi d'Angleterre, & lui

prêterent serment de fidelité (2).

(1) On en peut voir la forme dans le second Statut, l'an 17 d'Edouard II. et Lorsqu'un homme qui a droit de Franchise sera hommage, il tiendra ses deux mains 3) jointes entre les mains de son Seigneur, & prononcera ces paroles à genoux : Je 23 deviens votre Homme-lige, des ce jour à jamais, pour la vie, pour les membres, 20 & pour l'honneur du monde; & je vous devrai ma foi pour la Terre que je tiens 23 de vous, sauf la foi que je dois à mon souverain Seigneur le Roi, & a mes autres 3) Seignours. Les Eccléfiastiques, au lieu de dire je deviens votre bomme, disent, se 22 vous fais hommage, & je vous serai sidele & loyal. Tind.

(2) Foi, Féauté, du mot Latin Fidelitas. Voyez la forme de ce Serment in Anno 14. Eduard, Stat. 2. « Lorsque celui qui a droit de Franchise prêtera foi ; il tiendra

L'an 1174. Guillaume Roi d'Ecosse ravageans l'Angleserre, sut fait prison- 1000110 L nter & livre au Roi Henri II, qui le mit en liberte, à condition qu'il lui feroit

bommage pour le Royaume d'Ecosse.

Comme il a été parlé ailleurs du Traité que ces deux Rois firent un l'Esselle. ensemble, il n'est pas nécessaire de le repéter. Il sussit de dire en deux mots, que Guillaume, pour obtenir sa liberté, sut contraint de s'engager à faire hommage lige à Henri II. pour le Royaume d'Ecosse, & qu'il exécuta son engagement. C'est ici la meilleure Piece en faveur d'Edouard, & aussi celle sur laquelle il insiste le plus dans cet Ecrit, entrant là-dessus dans un grand détail, qui se réduit à ce qui vient d'être rapporté.

Sous le Regne de Richard, on ne trouve point que les Ecossois se soient revolter. Au contraire, Guillaume se rendit à Cantorberi, pour faire hom-

mage à Richard.

Edouard passe ici prudemment sous silence les Lettres Patentes de Richard I, par lesquelles il se départit de la Souveraineté sur le Royaume d'Ecosse.

Le même Guillaume vint rendre bommage au Roi Jean à Lincoln , 🗲 lui prêta serment de fidelité sur la Croix de Hubert Archevêque de Cantor-

beri. Rog. de Hoveden.

Le même Roi Jean voulut faire la Guerre à Guillaume, parce que, sans lui en avoir demandé la permission, il avoit marié sa Fille au Comte de Boulogne. Cela se trouve dans les Chroniques du Monastere de Bridlington, On lis aussi dans celles de l'Abbaye de Honyvood, que Guillaume donna ses deux Filles en ôtage au Roi Jean.

Henri III. dans la 35. année de son Regne, se rendit à Yorck, pour y faire le mariage de sa Fille avec Alexandre Roi d'Ecosse; & celuj-ci y sit hommage au Roi d'Angleterre. La Tutele du jeune Roi, & la Régence du Royaume, furent conferées à Robert Ross & à Jean Baillol, par l'avis des

Grands des deux Royaumes. Chron. de St. Alban.

Pour fortister toutes ces preuves, Edouard ramassois encore quelques passages extraits de diverses Chartres & de quelques Bulles des Papes, & d'un Livre intitulé, La Vie de St. Jean de Beverley. Voici ce que c'est.

Dans une Chartre d'Edgar Roi d'Ecosse, acordée à l'Eglise de Durham, ce Prince reconnoit qu'il possede la Terre de Londoney, & tout le Royaume

d'Ecosse, par le don de Guillaume Roi d'Angleterre son Seigneur.

Dans une autre Chartre, Guillaume, Roi d'Ecosse, accorde à Jean Roi d'Angleterre son très cher Seigneur, de pouvoir marier Alexandre son Fils, Prince d'Ecosse, à qui il voudra. De plus, il promet au Roi Jean, que quoi

no fa main droite fur le Livre, & dira : Ecoutez, Monfeigneur; moi N. N. je vous 2) serai sidele & véritable, & je vous devrai ma soi pour la Terre que je tiens de 20 vous, & je vous rendrai fidelement les droits & services que je vous dois aux Ter-20 mes marqués. Ainsi Dieu me soit en aide, & les Saints 20 ! Celui qui tient une Terre sous ce serment seulement, la tient de la maniere la plus libre qu'aucun Sujet a'Angleterre puisse la tenir. Tind.

Preuves de la Souveraineté des FDOUARD I, 1291. Preuves de la Souveraineté des Rois d'Angleterre fur l'Ecoffe. qu'il puisse arriver, lui & le Prince Alexandre son Fils, garderont la foi à Henri fils de Jean, comme à leur Souverain Seigneur.

On trouve dans un Bref de Gregoire IX. que ce Pontife ordonna aux Barons d'Ecosse de prendre le parti du Roi d'Angleterre, contre leur propre Prince, en cas que le dernier vînt à rompre le Traité qu'il avoit fait avec Henri II.

Le même Pape, dans un autre Bref, ordonnoit à l'Archevêque d'York, & à l'Evêque de Carlifle, d'induire le Roi d'Ecosse à observer le Traité.

Dans un autre, adresse au Roi d'Ecosse, ce même Pontise lui disoit, que puisqu'il étoit homme lige du Roi d'Angleterre, & qu'il lui avoit prêté serment de sidelité, il ne devoit rien attenter contre lui.

Le Pape Clément, écrivant à Henri Roi d'Angleterre en faveur de l'Evêque de S. André, chassé de son Siege par le Roi d'Ecosse, le requiert, entre autres choses, d'avertir ce Prince, de l'induire, & s'il est nécessaire, de le

forcer par la puissance qui lui a été accordée, à retablir cet Evêque.

La preuve sirée de la Vie de St. Jean de Beverley, dont l'Auteur est inconnu, consiste dans ce Narré. Le Roi Adelstan marchant vers l'Ecosse pour y porter la Guerre, trouva sur son chemin des gens, qui ayant été aveugles & boiteux, venoient d'être guéris par l'intercession de St. Jean de Beverley. Cela lui fit prendre la résolution d'aller saire ses dévotions dans l'Eglise où le corps de ce Saim reposoit. Après qu'il eut prié, il laissa son poignard sur l'autel, pour gage de ce qu'il avoit promis au Saint, si son entreprise avoit un heureux succès. Ensuite, étant entré en Ecosse, St. Jean lui apparut & lui promit son secours. Sur cette promesse, Adelstan attaqua les Ecossois, & remporta sur eux une victoire signalce. Ensuite, il soumit tout le Royaume d'Ecosse, & y sejourna trois ans. En s'en retournant en Angleterre, il rencontra un grand rocher sur son chemin, & pria Dieu par l'intercession de St. Jean de Beverley, de lui donner quelque signe, par lequel les assistans pussent connoître, que les Ecossois étoient justement soumis aux Anglois, & que l'Ecosse subjugée devoit à jamais payer Tribut à ses Successeurs. Après cela tirant son épée, il en frappa le rocher, qui ceda comme s'il eût été de beurre, & il y fit une ouverture d'une aune de prosondeur. Sur quoi l'Auteur ajoute, que c'est un signe maniseste que l'Ecosse a été subjugée par les Anglois.

Edouard ajoutoit encore quelques autres témoignages, mais sans en nommer les Auteurs, pour faire voir que les Seigneurs de Gallway avoient fait hom-

mage au Roi d'Angleterre.

En 1185. Roland Seigneur de Gallway se soumit au Roi d'Angleterre, craignant, comme on le présume, dit l'Auteur, la puissance de ce Monarque, qui s'avançoit avec une grande Armée pour lui faire la Guerre.

Henri II. Roi d'Angleterre, ayant reçu l'hommage d'Alain de Gallway,

& de David Frere du Roi Guillaume, s'en retourna dans ses Etats.

L'an 22. de Henri II, Gilbert, fils de Fergus Seigneur de Gallway; fe rendie avec le Roi d'Ecosse en Angleserre, où il devint homme lige de Henri le Pere, & lui prêta serment de sidelisé. Ensuite, pour obtenir sa bienveillance,

veillance, il lui donna mille marcs d'argent, & Duncan son Fils en ôtage. E DOUARD I.

Ce sont là les preuves dont Edouard se servoit pour justifier son droit de Souveraineté sur le Royaume d'Ecosse. Comme il passe pour constant parmi plusieurs Historiens Anglois, que ce Prince prouva incontestablement son Droit par les anciennes Chroniques, j'ai cru que le Lecteur ne seroit pas saché d'en pouvoir juger par soi-même, sans être obligé de s'en rapporter aux Auteurs de l'un ou de l'autre Parti. C'est aussi ce qui m'a engagé à ne retrancher aucune de ces preuves, quoiqu'il y en ait quelques-unes qui ne sont rien moins qu'évidentes.

Certainement, il y auroit lieu d'être surpris que les Etats d'Ecosse n'eussent rien trouvé à répondre à ces preuves, dont la plupart sont extraordinairement soibles, pour ne pas dire tout-à-sait frivoles. Mais on doit considérer qu'ils étoient en Angleterre, intimidez par la présence du Roi; & que Brus & Baillol, qui avoient un très grand crédit, saisoient tous leurs essorts pour empêcher les incidens qui auroient pu retarder le Jugement de la Cause principale. Cependant, puisqu'Edouard appuyoit ses prétentions sur les preuves étalées dans ce Mémoire, & que l'hommage qu'il exigea des Rois d'Ecosse sut l'unique cause de la Guerre qui s'alluma dans la suite entre les deux Nations, il ne sera pas inutile d'ajouter ici quelques éclaircissemens sur cette matiere. Voici donc ce que les Ecossois auroient pu opposer à ces preuves, si de puissantes raisons ne les eussent engagez à garder le silence; & ce qu'ils opposerent en essèt, dès qu'ils se trouverent dans de plus savorables conjonctures.

Premierement, ils pouvoient dire, qu'il étoit nécessaire de distinguer deux choses qu'Edouard affectoit de consondre dans cet Ecrit, savoir, la supériorité des forces des Rois d'Angleterre, & les avantages qu'ils avoient souvent remportez sur les Ecossois, d'avec l'aveu prétendu fait par les Rois d'Ecosse, qu'ils tenoient leur Couronne des Rois d'Angleterre, C'étoit de la seconde chose qu'il s'agissoit dans le différend en question; & néanmoins, c'est sur la premiere que portent

la plupart des preuves alléguées dans le Mémoire.

2. Îl ne s'agissoit pas de prouver en général, que les Rois d'Ecosse avoient été souvent contraints de saire des Traitez désavantageux, & qu'ils avoient prêté des sermens relatifs à ces Traitez: il salloit produire les Actes mêmes, & saire voir qu'ils contenoient essectivement la reconnoissance de la Souveraineté des Rois d'Angleterre sur l'Ecosse. Il étoit encore nécessaire de justifier la continuation de cette reconnoissance, par les Hommages que les Rois d'Ecosse devoient avoir rendus à tous les renouvellemens des Regnes de l'un & de l'autre Royaume, selon la coutume constante pratiquée par les Vassaux, depuis plusieurs siecles. Mais c'est ce qu'Edouard ne faisoit pas.

3. Lorsqu'Edgar Roi d'Ecosse reconnoissoit dans sa Chartre accordée Tome III. F

42

EDOUARD I

à l'Eglise de Durham, qu'il tenoit son Royaume de Guillaume le Roux; cette reconnoissance n'emportoit pas un aveu que la Couronne d'E-cosse dépendît de celle d'Angleterre. C'étoit une simple déclaration, que c'étoit par l'assistance de ce Prince qu'il étoit monté sur le Trône d'Ecosse, dont un Usurpateur s'étoit emparé, ainsi qu'il paroît par l'Histoire.

Anderfon's Effay

4. Cette même Chartre, qui fait une des principales preuves d'Edouard, est impugnée de faux par les Auteurs Ecossois, & combattue par des raisons de Chronologie si fortes, qu'on ne peut gueres s'em-

pêcher d'y acquiescer.

5. A l'égard de ce qui se passa entre Henri II. & Guillaume Roi d'Ecosse, il est bien vrai que celui-ci rendit un Hommage lige pour tout son Royaume: mais il n'est pas moins certain, que ce sut en conséquence d'un Traité, où cet Hommage avoit été expressément stipulé, pour procurer la liberté au Roi prisonnier. Cela même fait voir qu'il n'y étoit point sujet auparavant, puisqu'il sut nécessaire de l'y engager par un Traité. C'est à quoi on n'auroit jamais pensé, à moins que la Guerre n'eût été entreprise pour raison de cet Hommage; ce qui n'est pas. D'ailleurs, ce même Hommage, qui n'étoit qu'une suite de la prison de Guillaume, ne sut pas continué par ses Successeurs, puisque Richard, Fils de Henri, s'en départit à pur & à plein, ainsi qu'on l'a vu dans le Regne de ce Prince.

6. Pour ce qui regarde les autres preuves, qui sont beaucoup moins fortes, non seulement elles sont tirées de quelques Auteurs Anglois, ou Sujets de l'Angleterre, dont la plupart sont sort postérieurs aux évenemens qu'ils rapportent; mais elles sont sondées sur des expressions vagues, qui n'ont pas nécessairement le sens qu'Edouard prétendoit

leur donner.

7. Edouard n'avoit-il point d'autres preuves à produire, que des témoignages de quelques Historiens partiaux? Pourquoi ne produisoit-il pas les Hommages rendus par les anciens Rois d'Ecosse, comme il faisoit voir celui que Guillaume avoit rendu à Henri II? S'il n'avoit été question que de prouver l'Hommage pour le Comté de Huntington, il n'auroit pas été obligé d'aller fouiller chez les Historiens : il en auroit trouvé les preuves dans ses propres Archives. D'où vient donc qu'il avoit été plus difficile de conserver les Hommages rendus pour le Royaume d'Ecosse? Si le Roi de France n'avoit pu justisser sa Souveraineté sur la Guienne, & sur le Comté de Ponthieu, que par des passages tirez des Auteurs François, il y a lieu de douter qu'Edouard eût voulu s'assujettir à lui rendre hommage pour ces deux Provinces.

8. Les Ecossois pouvoient alleguer, que lorsque Henri III. demanda du secours au Roi d'Ecosse contre le Comte de Leicester, il reconnut en termes exprès, que ce secours lui étoit donné par amitié, & nulle-

ment par devoir.

9. Le même Henri ayant voulu exiger d'Alexandre III. son Gendre, EDOVARD L. l'Hommage pour le Royaume d'Ecosse, celui-ci le resusa, & ne voulut le rendre que pour les Terres qu'il possédoit en Angleterre.

ro. Edouard lui-même ayant souhaité que le même Alexandre III. son Beau-Frere assissant à son Couronnement, lui donna des Lettres Patentes, par lesquelles il reconnoissoit que la présence de ce Prince n'étoit pas de devoir, & qu'il n'avoit assissé à cette cérémonie que par amitié, & pour lui faire honneur, sans y être en aucune maniere obligé.

fit une protestation authentique, qu'il n'entendoit pas que cet Hommage sût pour le Royaume d'Ecosse, mais seulement pour les Terres qu'il possédoit en Angleterre: & son Hommage sut reçu avec cette restriction.

des Terres situées en Angleterre, bien que rendu par un Roi d'Ecosse, n'avoit aucune relation au Royaume d'Ecosse. Ainsi les Rois d'Angleterre, en rendant Hommage aux Rois de France, ne prétendoient pas rendre le Royaume d'Angleterre dépendant de la Couronne de France, mais reconnoitre seulement la dépendance des Terres qu'ils possédoient dans ce Royaume.

13. Enfin, on rendoit souvent Hommage pour des pensions; comme les Comtes de Flandre le rendoient aux Rois d'Angleterre par cette même raison, & comme le Comte de Savoye en faisoit un semblable aux mêmes Rois, pour une pension de deux-cens marcs. Ainsi, faire voir simplement que les Rois d'Ecosse avoient fait Hommage aux Rois d'Angleterre, ce n'étoit pas prouver le point en question. Il falloit justisser que ces Hommages étoient pour le Royaume d'Ecosse, ou par des Lettres Patentes des Rois d'Ecosse mêmes, ou par les Instrumens des Hommages attestez par de bons témoins, comme on le pratique ordinairement. Mais Edouard ne produisoit aucun Acte que celui de Guillaume, Hommage forcé, dont le Roi Richard s'étoit départi.

Quant aux passages extraits des Bulles des Papes, ils ne pouvoient former aucune preuve, puisque les Ecossois ne nioient pas que leurs Rois sussent Vassaux de l'Angleterre, pour le Comté de Huntington, & pour quelques autres Terres situées sur les frontieres; mais ils nioient qu'ils le sussent pour le Royaume d'Ecosse. : ce que les Bulles ne dissoient pas.

Je ne dis rien de l'Extrait tiré de la Vie de St. Jean de Beverley, puisqu'il y a lieu de douter qu'Edouard voulût sérieusement tirer une preuve d'un Miracle si peu avéré, ou, pour mieux dire, si ridicule, & d'une Histoire dont l'Auteur est inconnu.

Au reste, les réponses qu'on vient de lire, ne sont pas des argumens que je prête aux Ecossois. La plupart sont les mêmes que Bonisace VIII. employa dans un Bref adressé à Edouard, pour le dissuader de rien enEDOUARD I.

treprendre contre l'Ecosse, ainsi qu'on le verra dans la suite. Revenons présentement au Jugement du Procès touchant la Succession, que j'avois interrompu.

1192.
Suite de ce qui fe paffa dans le Jugement touchant la Coutonne d'Ecoile.

Le jour marqué par Edouard étant arrivé, tous les Prétendans, avec les quatre-vingts Examinateurs, se rendirent à Barwick, où Edouard se trouva présent. Dès la premiere Séance, des Ambassadeurs du Roi de Norwege se présenterent, & demanderent la Couronne pour le Roi leur Maitre, Pere de la derniere Reine. Leur Requête ayant été reçue, après qu'ils eurent reconnu le Roi d'Angleterre pour Seigneur direct de l'Ecosse, celles des autres Prétendans surent lues, chacune à son tour, & les Commissaires commencerent à les examiner. Mais Edouard, dit le Journal, considérant que cet examen entraîneroit dans une longueur qui pourroit être préjudiciable à l'Ecosse, prit la chose d'un autre biais. Il proposa & sit trouver bon, qu'on commençat par l'examen des Droits de Jean Baillol & de Robert Brus, sans préjudice des autres, qui seroient discutez dans la suite.

Question propofie pur Edouard, qui demeure inaccife. La premiere question qu'on mit sur le tapis, sut, par quelles Loix & Coutumes il falloit se règler dans ce Jugement? Sur quoi Edouard voulut avoir préalablement les avis des Commissaires Examinateurs. Il ne leur sut pas possible de s'accorder pour décider cette question. Après avoir longtems disputé entre eux, ils répondirent au Roi, qu'ils ne pouvoient lui donner leurs avis sans une plus ample délibération, & le prierent de leur ajoindre vingt & quatre Anglois, comme on en étoit convenu. Cet expédient ne facilita pas la décision. Les Commissaires Anglois rapporterent au Roi, que les Ecossois étoient si peu d'accord entre eux touchant leurs propres Loix, qu'il étoit fort difficile d'asseoir un Jugement sur un point si fort contesté. Ils ajouterent, que par cette raison, ils n'osoient eux-mêmes lui donner aucun conseil, sur une question si délicate. Ces difficultez déterminerent Edouard à donner un plus long terme, & à marquer le 14. d'Octobre suivant, pour le jour de la premiere Assemblée.

Edouard accorde un détai.

Il propole trois questions.

Les Commissaires s'étant assemblez au tems prescrit, Edouard seur proposa ces trois questions. 1. Par quelles Loix & Coutumes il falloit proceder à ce Jugement ? 2. Comment il falloit se règler, supposé que les Coutumes d'Angleterre & d'Ecosse sussembles fussent incertaines, ou que celles des deux Royaumes sussent opposées ? 3. S'il falloit juger touchant le Royaume d'Ecosse, autrement qu'à l'égard des Comtez, Baronnies, ou autres Fiess dépendans de la Couronne d'Angleterre ? Le délai qu'Edouard avoit accordé aux Examinateurs, leur avoit donné des lumieres qu'ils n'avoient pas auparavant. Eux qui n'avoient pu s'accorder au mois d'Août touchant la premiere question, se trouverent au mois d'Octobre d'un sentiment unanime. Ils répondirent sur la premiere: Que s'il se trouvoit des Loix ou des Coutumes certaines dans les Pass de la domination du Roi, c'étoit par elles qu'il falloit auparavant se règler, Sur

Reponte.

la seconde, que si, dans ses Etats il ne se trouvoit point de Loi certaine EDODARD L fur ce sujet, il pouvoit en faire une nouvelle. Sur la troissème il fut décidé, qu'on devoit juger du Royaume d'Ecosse, de la même maniere que des autres Fiefs indivisibles. Il n'est pas difficile de s'appercevoir que ces questions préliminaires ne tendoient, ainsi qu'on le voit par les réponses, qu'à établir le Droit de Souveraineté d'Edouard; Droit qu'il supposoit constamment, sans donner la liberté de le contredire,

Edouard ayant reçu ces décisions, fit appeller Brus & Baillol, & leur demanda s'ils avoient quelque chose à dire, pour sortisser les raisons exposées dans leurs Requêtes. Ils répondirent, qu'ils souhaitoient d'ajouter encore quelque chose de vive voix; & Brus commença le premier à parler. Ses raisons se réduisirent à ces quatre suivantes. 1. Brus, Que la Succession d'une Couronne se doit règler par le Droit Naturel, par lequel les Rois regnent, & non par les Loix usitées à l'égard des Sujets; & que selon ce Droit Naturel, le plus proche doit succeder. 2. Que par cette même raison, bien que les Héritages des Particuliers fussent divisibles, & que les ainez eussent quelque prérogative par les Loix observées entre les Sujets, il n'en étoit pas de même à l'égard d'un Royaume, où le plus prochain Héritier devoit succeder sans aucun partage. 3. Il soutint, qu'il étoit souvent arrivé en Ecosse même, que la Couronne avoit été adjugée à la branche collatérale, préferablement à la directe; & que la Succession dans la Famille des ainez n'étoit pas tellement établie, qu'elle dût lui porter du préjudice, puisqu'on avoit vu plusieurs fois, dans le même Royaume, les Freres préferez aux Fils. 4. Il posoit en fait, qu'encore qu'il ne fût qu'en même degré que Devergulde, il devoit pourtant succeder, parce qu'il étoit le Mâle le plus prochain.

Jean Baillol prenant ensuite la parole, établit son Droit sur la Généalogie de la Famille Royale, & fit voir qu'il étoit descendu de l'Ai- Bailloi. née des Filles de David Comte de Huntington, au-lieu que Brus ne venoit que de la Cadette. Il répondit aux raisons de son Compétiteur, & soutint que la Coutume d'Angleterre, aussi bien que celle d'Ecosse, étoit, que le descendant de l'Ainée, quoique plus éloigné, étoit préferé au plus prochain descendu de la Puisnée. Quant à ce que Brus avoit allegué du Droit Naturel des Rois, il répondit en substance, que c'étoit au Roi d'Angleterre à décider sur cela, en qualité de Souverain, qui depuis un tems immémorial tenoit l'Ecosse dans la dépendance de sa Couronne. A l'égard des exemples que Robert avoit produits, des Freres préferez aux Fils, il soutint que cela ne s'étoit jamais fait en Ecosse, que par voye d'usurpation & de violence. Que même, quand une telle chose étoit arrivée, les Rois d'Angleterre, comme Souverains, avoient corrigé ces abus, en remettant les Fils sur le Trône. Pour prouver ce qu'il avançoit, il allegua l'exemple d'Edgar, que Guillaume le Roux mit en possession de la Couronne usurpée par Do-

1192.

Raifons alle-

Raisons & re-

46

EDOUARD L. nald. Enfin, il soutint que, quand même ce que Robert avoit avancé ne souffriroit point de contradiction, il n'en pourroit tirer aucun avantage. En effet, il paroissoit par là qu'on avoit quelquesois exclu le plus prochain, pour en mettre un plus éloigné sur le Trône; étant indubitable, qu'un Frere est plus éloigné qu'un Fils. Je serois trop long, si je voulois rapporter toutes les raisons, les réponses & les repliques de l'un & de l'autre. Ceci suffira, comme je l'espere, pour faire connoitre les fondemens de leurs prétentions.

Question propofre aux Examinateurs.

Décidée en faveur de Baillot.

Cette affaire étant ainsi éclaircie, & les raisons des deux Prétendans ayant été examinées, le Roi proposa la Question de cette maniere : Si le plus éloigné, issu de l'Ainée, devoit être préseré au plus prochain, venu de la Cadene? Les Commissaires surent là-dessus d'une opinion unanime. Ils déciderent que, selon les Loix & les Coutumes des deux Royaumes, le Descendant de l'Ainée devoit être préseré. On pourroit avec raison demander, à quoi donc fervoit la discussion des Questions préliminaires, puisque les Loix des deux Royaumes décidoient si formellement la principale; s'il n'avoit été déja remarqué, qu'elles n'étoient pas inutiles aux intérêts particuliers d'Edouard. Nonobstant la décisson formelle des Commissaires, le Roi voulant faire voir qu'il agissoit sans passion & sans partialité, sit encore longtems agiter la même Question en sa présence, & fixa le 6. de Novembre suivant, pour prononcer une Sentence définitive aux deux Prétendans.

Edouard decide contre Robert Brus, qui présente une Requête.

Ce jour-là, Edouard prononça solemnellement, que Robert Brus étoit mal fondé dans ses prétentions, & que les Loix ne lui donnoient aucun Droit sur la Couronne d'Ecosse. Mais comme l'exclusion de Brus n'emportoit pas nécessairement l'admission de Baillol, puisqu'il y avoit d'autres Prétendans, le Roi ordonna aux Examinateurs d'écouter les autres Parties. Robert Brus, se voyant exclus par cette Sentence. déclara qu'il avoit un autre Droit dont il vouloit se prévaloir, & justifier dans une autre forme les prétentions qu'il avoit sur une partie du Royaume, Ensuite, il présenta sur ce sujet une Requéte, qui sut reçue.

Demande de Jean Haffings.

L'affaire entre Baillol & Brus étant terminée, Jean Hastings se présenta, & soutint que l'Ecosse étant un Fief dépendant de l'Angleterre, n'avoit pas plus de privileges que les autres Fiess qui étoient tous divisibles, Il inferoit de là, que le Royaume d'Ecosse devoit être partagé entre les Filles de David Comte de Huntington, dont la plus jeune étoit sa Mere. Il sut incontinent suivi de Robert Brus, qui se présenta encore, & dit, qu'il se réduisoit à demander la troisième partie du Edouard propo. Royaume, comme Fils & Héritier de la seconde Fille de David. Sur ces nouvelles demandes, Edouard proposa ces deux questions. 1. Si le Royaume d'Ecosse étoit un Fief divisible? 2. Ou si, ne l'étant pas, les acquisitions saites par les Rois d'Ecosse devoient suivre la commune Loi des Héritages ordinaires? L'avis unanime du Conseil du Roi & des

Et de Robert Brus.

encore deux questions.

tre cux.

EDOUARD L.

Commissaires, fut, que le Royaume d'Ecosse étoit un Fief indivisible, & que les acquisitions faites par les Rois dans le Royaume même, cessoient d'être divisibles dès le moment qu'elles passoient en leurs mains. Après cette décision, Edouard marquale 17. de Novembre,

pour prononcer là-dessus.

Les Commissaires s'étant assemblez au jour marqué, le Roi sit appeller tous les Prétendans, & leur demanda ce qu'ils avoient à dire, pour prétendans se déjustifier leurs Droits. Les Ambassadeurs de Norwege, Florent de Hol- prétentions. lande, Guillaume de Vescy, Patrick Dumbar, Guillaume de Ross, Robert de Pinkeny, Nicolas de Soules, & Patrick Galithly, déclarerent qu'ils ne prétendoient pas poursuivre plus avant leurs demandes, & retirerent leurs Requetes. Sur cette déclaration, le Roi prononça, qu'ils n'avoient rien à prétendre sur la Couronne d'Ecosse. Jean Cumin & Roger de Mandeville ne s'étant pas présentez pour soutenir leurs prétentions, ils en furent semblablement déboutez. Ensuite, le Roi prononça que Jean Hastings & Robert Brus n'avoient rien à prétendre sur la troissème partie que chacun d'eux demandoit, parce que le Royaume d'Ecosse ne pouvoit pas étre partagé.

Il ne restoit plus que Baillol, qui se trouvant sans Concurrent depuis que les autres avoient été condamnez, fut reconnu pour le seul fondé à prétendre à la Couronne. Ainsi, Edouard prononça qu'il seroit mis Esseuard déclase en possession du Royaume, se réservant néanmoins à lui-même & à Bailloi Roi d'Ecosses Successeurs, le Droit de poursuivre leurs prétentions sur le même Royaume, quand ils le jugeroient à propos. Après cela, il adressa la parole au nouveau Prince, & lui dit, qu'il devoit prendre soin de gouverner son Peuple équitablement, de telle manière, que pour défaut de Justice, ou pour quelque autre raison que ce pût être, il n'obligeat pas son Souverain à se servir de son Droit pour remédier aux abus. Ensuite, il lui assigna le Jeudi suivant pour prêter le Serment de fidelité, & le jour de Noël prochain, pour rendre son Hommage dans

Le Procès étant ainsi terminé, Edouard sit expédier tous les ordres nécessaires pour mettre Baillol en possession du Royaume, & le nouveau Roi lui prêta le Serment de fidelité le 20. Novembre. Dans ce Serment, il reconnoissoit la Souveraineté du Roi d'Angleterre sur l'Ecosse en termes très clairs & très soumis, & il en sit expédier un Acte authentique. Son installation se fit à Scone avec les formalitez ordinaires, & tous les Seigneurs Ecossois lui prêterent Serment, à l'exception de Robert Brus, qui s'étoit absenté. Ensuite, ils se rendit à Newcastle sur la Thyne, où il rendit son Hommage au Roi, avec de telles expressions, qu'il n'étoit pas possible d'y rien ajouter pour mieux marquer fa dépendance.

Après avoir vu la maniere dont le Journal, fait par ordre d'Edouard, Plaintes des Erapporte ce qui se passa dans le Jugement de ce sameux Procès, il est douard.

Tous les autres

Baillol prête ferment & Liouards-

EDOVARD 1

juste de faire parler les Ecossois à leur tour, & de mettre devant les yeux du Lecteur ce qu'ils disent sur cette matiere. Ils prétendent qu'Edouard agit très injustement dans tout le cours de cette affaire, & que sa conduite ne sur qu'une suite continuelle d'artifices, de séductions, & de violences: Qu'à la vérité, il avoit bien eu auparavant quelque prétention sur la Souveraineté d'Ecosse; mais qu'elle étoit si mal fondée. qu'il ne se seroit jamais avisé de la faire valoir, si l'état où le Royaume se trouvoit ne lui en eut fourni l'occasion: Qu'ayant été choisi pour Juge, ou plutôt pour Arbitre du différend qui regnoit entre les deux Prétendans, il abusa de cette consiance, pour ses propres affaires, aux dépens de la liberté des Ecossois. Ils conviennent à peu-près de ce qui est rapporté dans le Journal: mais ils assurent, qu'en secret, par des promesses & par des menaces, il disposa les Commissaires à suivre aveuglément ses directions. Ils ajoutent, qu'ayant pour but principal de rendre Vassal de la Couronne d'Angleterre, celui qui seroit déclaré Roi d'Ecosse, il fit entendre aux deux Prétendans, qu'ils n'avoient rien à esperer s'ils ne le reconnoissoient auparavant pour Souverain du Royaume. Pour les engager, continuent - ils, à cette reconnoissance, il avoit lui-même excité tous les autres Compétiteurs, gens qui dépendoient absolument de lui, afin de faire naître des difficultez qui fissent comprendre à Brus & à Baillol, combien ils avoient besoin de sa faveur. On ne doit pas trouver étrange, que les Prétendans sussent disposez à faire tout ce qu'il souhaitoit. Les deux principaux craignoient que leur résiltance ne les privât de la Couronne; & les autres n'avoient entrepris de se mettre au nombre des Compétiteurs, que pour obéir à ses ordres, ou pour lui faire plaisir. On prétend encore, qu'avant que d'en venir à l'examen des Droits des Parties, Edouard avoit résolu de faire tomber la Couronne sur la tête de Baillol, qui étoit d'un génie moins élevé que Robert Brus, & qui avoit moins de crédit dans le Royaume, Buchanan dit sur ce sujet, qu'Edouard offrit d'abord la Couronne à Brus, à condition qu'il s'engageroit à lui en faire hommage; & que celui-ci l'ayant refusée à ce prix, Edouard se tourna du côté de Baillol, qui l'accepta sans balancer. Et sur ce que les Anglois prétendent tirer un argument invincible du consentement & de la signature de Robert, aux Actes & Déclarations que les Prétendans firent avant que de présenter leurs Requêtes; voici ce que les Ecossois répondent. Ils disent, qu'il n'étoit nullement impossible que Robert ait d'abord refusé la Couronne, sous la condition qu'on lui vouloit imposer: & qu'ensuite, ayant reconnu combien ce resus pouvoit lui être préjudiciable, il se soit laissé porter à cette condescendance. Véritablement, il n'avança pas beaucoup ses affaires par ce moyen, puisque sa résistance fit plus d'impression sur l'esprit d'Edouard, que sa soumission n'en put faire dans la suite. On ajoute, qu'il est impossible de s'empêcher de voir dans le Journal même fait par ordre d'Edouard, que nonobstant

nonobstant la grande parade d'impartialité qui y regne, ce Prince sa- EDOUARD L vorisoit le parti de Baillol. Premierement, les raisons de Robert Brus y sont extrêmement abregées, & l'on peut dire même mal exposées. En second lieu, aussi-tôt après que Robert ett été exclus, tous les autres Prétendans, Baillol excepté, se départirent de leurs prétentions, jusqu'aux Ambassadeurs même de Norwege, qui selon les apparences, avoient des ordres secrets d'agir selon les directions d'Edouard. En effet, on ne peut comprendre pourquoi l'exclusion de Brus pouvoit faire assez de tort aux autres Prétendans, pour les obliger à retirer leurs Requêtes, Mais on comprend aisément qu'ils n'étoient plus nécessaires aux desseins du Roi, après le Jugement donné contre ce Seigneur. C'est ce qui fait connoitre la raison pourquoi Edouard voulut qu'on commençât par l'examen des droits de Brus & de Baillol, parce qu'après que cette affaire seroit vuidée, il n'avoit plus besoin des autres. On fait encore remarquer l'absence affectée de Baillol, le jour que les autres Prétendans reconnurent la Souveraineté du Roi d'Angleterre, afin qu'un jour, quand il seroit sur le Trône, on ne pût pas lui reprocher d'avoir été des premiers à introduire cette nouveauté; son but étant de faire croire, qu'il n'avoit fait qu'imiter ceux qui l'avoient précedé. On prétend qu'Edouard craignoit plus Robert que Baillol, & que dans tout le cours de cette procedure, il n'eut jamais en vue que ses propres interêts. L'unique but de toutes ses démarches, continue-t-on, étoit d'établir un droit qu'il n'auroit jamais pu soutenir dans d'autres circonstances, & qui ne lui appartenoit point. Si ce droit eût été incontestable, à quoi bon prenoit-il tant de précautions pour l'établir? Pourquoi tant de reconnoissances & tant de sermens exigez de quelques Particuliers, dans le tems que les Etats d'Ecosse n'alleguoient pas la moindre raison pour combattre ses prétentions, si l'on en croit le Journal? Pourquoi entasser tant de raisons, dont la plupart sont si soibles, pour faire reconnoitre une Souveraineté, qui, selon lui, ne lui étoit pas disputée? Si les Etats d'Ecosse ne répondirent rien à la premiere proposition d'Edouard, il est sacile de juger que ce ne pouvoit être que par un motif de crainte. D'ailleurs, on ne pouvoit pas inferer de leur silence, qu'ils reconnoissoient cette Souveraineté, puisqu'ils n'avoient jamais fait auparavant un semblable aveu. Si par leur filence ils eussent prétendu donner leur approbation aux prétentions d'Edouard, d'où vient qu'il n'exigea pas d'eux une déclaration authentique, aussi bien que des Prétendans? Etoit-ce à ceux-ci à décider une question si importante, & n'étoit-ce pas plutôt aux Etats actuellement assemblez? Enfin, il parut assez dans la suite, que les sentimens du Peuple d'Ecosse n'étoient pas conformes à la déclaration des Prétendans, en ce qu'il embrassa la premiere occasion qui s'offrit de secouer le joug qu'on lui avoit imposé. J'ajouterai ici, en faveur des Ecossois, que le nouveau Recueil des Actes Publics sourEDOUARD I

nit une preuve assez forte, que les Rois d'Ecosse n'avoient jamais rendu hommage pour tout le Royaume, si l'on en excepte celui que Guillaume avoit rendu à Henri II. On trouve dans ce Recueil, que le Grand Chambellan d'Edouard syant demandé à Baillol les droits dus par les Vassaux quand ils rendoient leur Hommage, on ne put rien trouver pour servir de règle sur ce sujet. Ainsi, Edouard sut obligé de les sixer lui-même à vingt livres sterling, ce qui étoit le double de ce qu'un Comte payoit en sembable occasion. Quelle apparence y a-t-il que ces droits n'eussent pas été règlez auparavant, si cet Hommage avoit été rendu plusieurs sois, comme Edouard le prétendoit?

Confiderations fur cette meme affaire.

J'ai rapporté jusqu'ici la maniere dont les Anglois & les Ecossois ont parlé de ce qui se passa dans le Jugement de ce sameux Procès. tant à l'égard du Trône même, que de la Souveraineté prétendue par Edouard. Mais pour achever d'éclaircir cette matiere, il ne sera pas inutile d'y faire encore quelques observations. Premierement, Il paroit par toute la conduite d'Edouard, qu'au commencement, son intention n'étoit pas de s'emparer de l'Ecosse, comme Buchanan l'en accuse, mais seulement de rendre ce Royaume dépendant de l'Angleterre. Il avoit cela de commun avec la plupart de ses Prédecesseurs. Sans parler des Rois Saxons & des premiers Rois Normans, Henri II. n'eut pas plutôt le Roi Guillaume en son pouvoir, qu'il voulut profiter du malheur de ce Prince, en l'obligeant à lui faire Hommage de fon Royaume, Henri III., Pere d'Edouard, voulut exiger la même chose d'Alexandre III.; mais il ne lui fut pas possible d'y réussir. On ne peut donc pas inferer des premieres démarches d'Edouard, qu'il eût formé le projet de se rendre maitre de l'Ecosse, puisqu'il ne demandoit que la Seigneurie directe, sans jamais insister sur l'utile, touchant laquelle il se contenta de faire une simple protestation. S'il eût eu ce dessein, il auroit pu aisément trouver des prétextes plausibles de mettre des Garnisons Angloises, & des Gouverneurs à sa dévotion, dans les Places qui lui furent livrées. Il pouvoit alleguer, que tous les Ecossois ayant déja pris parti pour quelqu'un des Prétendans, on ne pouvoit confier la garde des Places à des gens de leur Nation, sans exposer le Royaume au danger d'une Guerre Civile. Mais au-lieu de s'affurer par ce moyen la possession du Royaume, il confirma tous les Gouverneurs, & se contenta de recevoir leur serment; précaution, qu'un Prince aussi habile qu'il l'étoit, auroit sans doute trouvée peu fûre, s'il eût eu de mauvais desseins. Ajoutons encore, que s'il eût formé le projet dont on l'accuse, il auroit trouvé une occasion savorable d'en faciliter l'exécution, en partageant le Royaume entre les Descendans des trois Filles de David. Par là il auroit désuni les forces des Ecossois; au-lieu qu'il les tint unies, en adjugeant la Couronne à un feul.

Mais d'un autre côté, on ne peut gueres disconvenir, qu'il n'ait

voulu profiter de cette favorable conjoncture, pour établir sa Seigneurie directe sur l'Ecosse, & remplir ainsi le projet que ses Ancêtres avoient formé, mais qu'ils n'avoient pu pleinement exécuter. Il est difficile de juger, s'il croyoit lui-même avoir un Droit bien légitime; ou si, considerant l'état où l'Ecosse se trouvoit alors, il voulut profiter de l'occasion pour établir un nouveau Droit. Ce dernier est plus apparent; quoiqu'il n'arrive que trop souvent, que les hommes se laissent prévenir en faveur de ce qui leur est avantageux. En effet, vouloir tirer des preuves des Histoires composées par des Anglois, pour faire voir que l'Ecoffe dépendoit de la Couronne d'Angleterre, c'étoit avouer qu'il n'en avoit pas de meilleures. Certainement, un Hommage tel que celui-là devoit être justifié par des preuves plus authentiques. On a bien de la peine à se persuader, que si le Royaume d'Ecosse avoit été dépendant de l'Angleterre depuis un tems immémorial, & sans aucune interruption, comme il prétendoit le prouver, on n'eût pu trouver dans les Archives du Souverain, qu'un seul Hommage en forme, rendu par les Rois d'Écosse. Il est donc apparent que, sans être trop bien convaincu de son Droit, il voulut, pour le bien établir, se prévaloir de l'avantage que lui donnoit la fituation où les affaires des Ecofsois se trouvoient; sachant bien que personne n'étoit en état de s'y opposer, puisque les deux Chess de Parti avoient tant de raisons de le ménager. Mais je ne sai si l'acquiescement des Ecossois pouvoit suffire, pour lui acquerir un nouveau Droit. C'est ce que je laisse à déterminer à ceux qui sont versez dans ces matieres. Quoi qu'il en soit, il me femble qu'on ne peut pas bien justifier ce Prince, qui, par une ambition mal fondée, alluma entre les deux Nations de la Grande-Bretagne, une Guerre qui fit couler des torrens de fang de l'une & de l'autre. Que si l'évenement peut être compté pour quelque chose dans des affaires de cette nature, la suite de cette Histoire sera voir, que bien qu'au commencement Dieu ait favorisé l'entreprise d'Edouard, il permit pourtant qu'enfin les projets des Anglois s'en allassent en sumée. Peut-être m'attirerai-je quelque censure de la part de certaines gens entêtez de cette ancienne domination de l'Angleterre sur l'Ecosse, ou des perfections d'Edouard L. Ils s'imagineront sans doute, que ce que je viens de dire fait quelque tort à la gloire de ce Prince, ou à la grandeur de l'Angleterre. Mais j'espere que les personnes moins préoccupées me rendront plus de justice. Il est tems présentement de revenir à l'Histoire, & de faire voir les effets funestes que l'ambition d'Edouard produisit, pour le malheur des deux Royaumes.

Si le desir de regner avoit fait faire à Baillol des démarches contraires aux interêts de l'Ecosse, l'extrême envie qu'Edouard avoit de bien & hautaines d'Eétablir sa Souveraineté sur ce Royaume, lui sit commettre des sautes douard envers le contraires à ses véritables interêts, aussi bien qu'à ceux de l'Angleterre. cosse. Dans une occasion à-peu-près semblable, le Pape Innocent III, se

1193.

garda bien de faire trop tôt sentir aux Anglois le poids de la Souveraineté qu'il avoit acquise sur eux, par la resignation du Roi Jean. Il voulut les accoutumer au joug peu-à-peu, & sans qu'ils s'en apperçussent, de peur de les effaroucher trop. Mais Edouard prit avec les Ecosfois une route toute contraire. Il avoit à peine acquis cette Souveraineté, qu'il avoit tant souhaitée, qu'il en fit ressentir à ses Vassaux toute la dureté: & cette rigueur ne produisit pas l'effet qu'il en attendoit. Bien loin qu'elle contribuât à tenir ce Peuple dans la sujettion, elle ne

servit qu'à leur faire chercher les moyens de s'en délivrer.

Avant qu'Edouard partît de Newcastle, il se présenta une occasion de faire valoir son nouveau Droit, de laquelle il ne manqua pas de profiter. Un Bourgeois de Barwick s'étant plaint à lui de quelque tort qu'il prétendoit avoir reçu de la part de certains Commissaires Anglois, qui avoient été envoyez en Ecosse, Edouard renvoya l'affaire en Angleterre pour y être jugée par ses Juges, Le Conseil d'Ecosse, croyant voir dans cette démarche une infraction des promesses du Roi d'Angleterre, lui députa quelques-uns de ses Membres, pour lui représenter, qu'il s'étoit engagé à ne tirer point hors du Royaume les affaires des Ecossois. Edouard trouva cette remontrance très mal fondée. Il leur répondit, que cette affaire étoit d'une telle nature, qu'il ne pouvoit permettre qu'elle fût portée ailleurs qu'à ses propres Cours, puisqu'il n'appartenoit point à des Vasseaux de corriger les fautes de ceux qui représentoient la personne du Souverain. S'il en sût demeuré la, les Ecossois auroient pu se flater que ce cas particulier ne tireroit point à consequence. Mais ce n'étoit pas là l'intention du Roi. Pour prévenir de semblables plaintes à l'avenir, il envoya au Conseil d'Ecosse une Déclaration conçue en ces termes: Qu'encore que pendam la vacance du Trône, il eut fait aux Ecossois quelques promesses à tems, qu'il avoit exactement observées; il ne prétendoit plus être lie par ces promesses, depuis qu'il y avoit un Roi en Ecosse, ni se départir du Droit de faire juger toutes les affaires qui regarderoient ce Royaume, au lieu & dans le tems qu'il le jugeroit à propos. Il réitera cette protestation, quelques jours après, dans sa propre Chambre, en présence de Baillol & d'un grand nombre de Seigneurs des deux Nations. Ensuite, il ajouta, qu'il prétendoit faire venir le Roi d'Ecosse même en Angleterre, toutes les sois qu'il le jugeroit convenable. L'émotion avec laquelle il parloit, ferma la bouche à Baillol, qui se trouvant entre ses mains, ne crut pas qu'il sut à propos pour lui. de répondre. Mais il n'en fut pas quitte pour cela. Deux jours après, il se vit contraint de faire expédier des Lettres Patentes, par lesquelles. il renonçoit, pour lui-même & pour ses Successeurs, à toutes les promesses, concessions, & ratifications faites par le Roi d'Angleterre, pendant que le Trône d'Ecosse avoit été vacant, & approuvoit tout ce. qu'Edouard avoit fait pendant ce tems-là. Pour le recompenser de tions sur le domai- cette renonciation, Edouard lui sit expédier des Lettres, par lesquel-

Edouard revoque ce qu'il avoit accordé aux Ecol-Ad. Publ. T. 11. 2-197.

Bailtof s'en di-Ibid. pag. 199.

Edouard'se désis-

les il reconnoissoit, qu'il n'avoit d'autre droit sur le Royaume d'Ecosse, EDOUARD L que celui de l'Hommage. De plus, il promettoit, pour lui & pour ses ne utile d'Ecosse. Successeurs, de ne point prétendre à la Garde - Noble des Héritiers 248. 601.

mineurs, ni au droit de les marier à sa volonté.

Cette premiere démarche d'Edouard étoit assez capable de faire comprendre aux Ecossois, qu'il avoit résolu d'user de ses droits dans toute leur étendue. Mais il ne les laissa pas longtems, sans leur en donner des preuves plus convainquantes. Un Marchand de Gascogne lui présenta une Requête, dans laquelle il exposoit, qu'Alexandre III., dernier Roi d'Ecosse, avoit été son débiteur d'une certaine somme qui lui étoit encore due, sans que toutes ses sollicitations, auprès du nouveau Roi, eussent pu lui faire obtenir son payement: Que pour cette cause, il s'adressoit à lui, comme Souverain du Roi d'Ecosse, pour lui demander justice. Edouard embrassant avec ardeur cette occasion de mettre ses droits en usage, sit sommer le Roi d'Ecosse de se trouver à Westminster le lendemain de l'Ascension; pour répondre en per- pag. 605. sonne aux plaintes portées contre lui par le Marchand. Cette premiere Citation est datée du 8. de Mars, environ deux mois après qu'Edouard

1. Citation. Ad. Publ. T. 36

fut parti de Newcastle.

Huit jours après, il fit faire à Baillol une seconde Citation, dont voici le sujet. Pendant qu'il étoit encore à Barwick, il avoit donné pag. 606. ordre aux Régens d'Ecosse, de mettre Macdulphe, Comte de Fysse. en possession de certaines Terres sur lesquelles ce Seigneur avoit des prétentions. Cet ordre avoit été exécuté avant le Couronnement de Baillol, pendant qu'Edouard étoit encore maitre de l'Ecosse. Dans le premier Parlement que le nouveau Roi tint à Scone, le Comte de Fysse sut accusé de s'être mis injustement en possession de ces Terres. dont la garde appartenoit au Roi. C'étoit proprement l'accuser d'une précipitation affectée, en s'adressant au Roi d'Angleterre, & de n'avoir pas attendu qu'il y eût un Roi sur le Trône d'Ecosse. Sur cette accusation, le Parlement ordonna qu'il seroit emprisonné. Quelque tems après, ce Seigneur ayant été mis en liberté, alla se plaindre à Edouard; & sur cette plainte, le Roi d'Ecosse sut encore sommé de fe présenter devant Edouard; en quelque lieu qu'il se trouvât, le lendemain de la Trinité.

2. Citation...

Le 15, de Juin suivant, le Roi prit une nouvelle occasion de citer Baillol sur un autre sujet. Pendant qu'il étoit à Newcattle, il avoit or- Pag. 608. donné à Gautier de Huntercumb, Gouverneur de l'Isle de Man, de mettre Baillol en possession de cette Isle; & son ordre avoit été exécuté. Peu de tems après, une Dame, nommée Austrique, qui avoit des prétentions sur cette Isle; la demanda au Roi d'Ecosse; & sa demande ayant été rejettée, elle s'en plaignit à Edouard. Sur cette plainte, Baillol fut encore cité à comparoitre en personne quinze jours aprèsla S. Michel, en quelque lieu que le Roi se trouvât alors. De plus,

54

E » O V A » D. Edouard ordonna aux Sherifs de Northumberland, de signisser cette Citation au Roi d'Ecosse même, devant des témoins.

4. Citation. pag. 615. Peu de mois après, Baillol reçut encore une nouvelle Citation, dont voici le sujet. David, Roi d'Ecosse, avoit autresois donné au Monastere de Reading, situé en Angleterre, un certain Prieuré dépendant de l'Evêché de S. André. Ensuite, ce Prieuré avoit été aliené par l'Abbé de Reading, en saveur de l'Evêque de S. André. Le Successeur de cet Abbé voulant recouvrer le Bénésice, prétendit que l'alienation en avoit été saite contre l'avis de la plupart des Moines; & il présenta sur ce sujet une Requête au Roi. L'Evêque en ayant été informé, en appella au Pape, & son Appel sut admis par la Cour d'Ecosse. Sur les plaintes que l'Abbé de Reading sit à Edouard, de ce qu'on avoit déseré à cet Appel, Baillol sut encore cité à comparoitre en personne, quinze jours après la sête de S. Martin.

9, Citation en

Un an après, Edouard prit encore occasion de traiter ce Prince avec la même hauteur, en lui ordonnant de comparoitre devant lui, pour se justifier de ce qu'il avoit resusé de rendre justice à l'Evêque de Dur-

ham, sur certaine affaire qui regardoit son Diocese.

Baillol comparoit devant le Paslement d'Angletaire.

Tant de differentes Citations, sur de si legers sujets, & sur les simples plaintes de quelques Particuliers, firent comprendre au nouveau Roi d'Ecosse, qu'il s'étoit moins rendu Vassal qu'Esclave du Roi d'Angleterre. Cependant, comme il n'avoit pris aucunes mesures pour secouer le joug, il n'osa point se dispenser de se rendre auprès de lui, pour répondre à ces différentes accusations. Buchanan prétend, que ce fut par hazard que ce Paince se trouva au Parlement d'Angleterre. lorsque le Comte de Fysse y porta ses plaintes contre lui : mais d'autres assurent que ce sut pour obeir aux Citations. Quoi qu'il en soit, il sut accusé devant le Parlement, d'avoir resusé de rendre justice au Comte de Fysse, & de l'avoir sait mettre en prison. Il voulut répondre par Procureur: mais on ne le lui permit point, & il se vit contraint de se tenir à la Barre, comme un simple Particulier. C'étoit une grande mortification pour un Souverain: mais Edouard avoit pris à tâche de l'humilier, & de faire sentir aux Ecossois tout le poids de leur dépendance. Baillol n'ayant pu se dispenser de répondre, allegua, que s'agissant d'un Droit de sa Couronne dans l'accusation qu'on intentoit contre lui, il ne pouvoit défendre sa cause, sans avoir premierement consulté ses Sujets. Son excule n'ayant pas été trouvée valable, le Parlement ordonna que trois des ses meilleurs Châteaux seroient saiss entre les mains du Roi, jusqu'à ce qu'il eût donné une entiere satisfaction. Les Auteurs Anglois assurent, qu'avant que cette Sentence sût prononcée, Baillol présenta une Requete, par laquelle, reconnoissant la Seigneurie directe du Roi d'Angleterre sur l'Ecosse, il supplioit Edouard de lui donner un délai, pour consulter son Parlement. Dès qu'il se sut réduit à la voye de supplication, on lui accorda sa demande,

& un certain jour lui fut assigné pour se présenter. Il se retira le cœur EDOVARD L outré de l'affront qu'il venoit de recevoir, & dans la résolution de tenter toutes sortes de moyens, pour se délivrer d'un joug qui lui étoit

devenu insupportable.

La Guerre, qui s'alluma dans ce même tems entre la France & l'Angleterre, fit esperer à Baillol que la conjoncture étoit favorable avec la France. pour se tirer de la sujettion où il se trouvoit. En esset, il y avoit apparence qu'il auroit le loisir de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de son dessein pendant qu'Edouard setoit occupé à cette Guerre. Une querelle particuliere, entre des Matelots Anglois & François, avoit causé cette rupture. En même tems elle avoit fourni au Roi de France un prétexte pour faire citer Edouard à la Cour des Pairs, & une occasion de lui enlever la Guienne, par une ruse dont on verra le détail ci-après. Avant que d'en venir à une Guerre ouverte, Edouard employa la voye de la négociatition, pour tâcher de retirer ce Duché d'entre les mains du Roi de France. Mais Philippe, qui n'ignoroit pas les desseins du Roi d'Ecosse, tiroit les affaires en longueur, jusqu'à ce que ce Prince se fût déclaré. Pendant cette négociation, Baillol envoya des Ambassadeurs en France, sous prétexte de renouveller l'ancienne Alliance entre les deux Nations. Mais son véritable but étoit de s'unir étroitement avec Philippe, par le mariage d'Edouard son Fils avec une Fille du Comte de Valois, Frere de ce Monarque. Quelque secret qu'on gardat dans cette négociation, Edouard fut informé qu'il se tramoit à Paris quelque complot contre lui. Ainsi, pour prévenir les desseins du Roi d'Ecosse, il lui demanda les Châteaux de Barwick, de Jedworth, & de Roxborowgh; promettant de les lui rendre, dès qu'il auroit terminé ses affaires avec la France, Mais, sans rejetter entiérement cette proposition, Baillol trouva le moyen de gagner du tems, pendant qu'il continuoit à prendre des mesures pour secouer le joug des Anglois. Dès que ses Ambassadeurs eurent conclu avec la France la Ligue qu'il avoit fait proposer, il crut qu'il étoit tems de se déclarer. Il y étoit puissamment sollicité par Philippe, qui n'ignorant pas qu'Edouard se préparoit à la Guerre, vouloit lui susciter dans son lsle, des affaires qui l'empéchassent de penser aux moyens de se faire rendre la Guienne. Baillol avoit été longtems combattu en lui-meme, par la considération du serment qu'il avoit prêté au Roid'Angleterre. Mais, pour lui ôter ce scrupule, Philippe lui avoit obtenu du Pape une Dispense de son serment. Ainsi, se voyant à couvert des cen- pense de son seifures de l'Eglife, qui étoient en ce tems-la très redoutables, & n'ayant plusaucune inquiétude au sujet de son serment, il crut que rien ne devoit plus l'arrêter. Edouard, surpris de cette résolution qui vint bien-tôr à sa connoissance, forma le dessein d'abandonner ses affaires de France, & d'employer ses préparatifs contre l'Ecosse. Il considera, que la Rebellion de Baillol lui fournissoit un prétexte plausible de se rendre

1195. Baillol s'allie

1194.

Le Pape le dif-

Baillol se déelare contre Edouard.

spoule 1. maître de ce Royaume, dont la conquête étoit pour lui d'une tout autre importance que la Guienne. Au-lieu donc de faire embarquer son Armée pour la mener en France, comme il en avoit eu le dessein, il lui fit prendre la route d'Ecosse. Cependant Baillol, qui s'assuroit sur le secours que le Roi de France lui avoit promis, envoya au Roi d'Angleterre le Gardien des Cordeliers de Roxborowgh, pour lui rendre une Lettre en main propre. Dans cette Lettre, il se plaignoit des fréquentes injures qu'il avoit reçues de sa part, de tant de Citations saites sur des prétextes très légers & sur de simples Requétes de quelques Particuliers; & enfin, il lui déclaroit qu'il ne vouloit plus être son Vaffal. Cette Lettre ne fit qu'irriter encore plus Edouard, qui, continuant sa marche vers l'Ecosse, & laissant ses affaires de France dans une très fâcheuse situation, résolut de faire la conquête de ce Royaume, comme les Historiens Anglois l'avouent en cette occasion. C'est ici qu'on peut fixer le commencement de cette longue Guerre, qui excita dans les cœurs des Anglois & des Ecossois une haine réciproque, que le tems n'a pu encore bien éteindte.

1196. Edouard attaque Plevile.

Les Ecoffois ont d'abord quelque luccès.

Robert Brus dans fes interêts.

Edouard s'étoit avancé jusqu'à Newcastle, à dessein d'aller assieger Barwick, qui étoit comme la Clef des deux Royaumes, & qui, par cette raison, a été la Place la plus exposée aux siéges & aux surprises des deux Nations, Dans cette vue il avoit mis en mer une Flotte qui avoit ordre, sur toutes choses, d'empêcher que rien n'approchât de la Ville dont il avoit dessein de faire le siège. Mais cette Flotte se laissa surprendre par les Ecossois, qui en brûlerent ou coulerent à fond dixhuit Vaisseaux. Dans ce même tems, ils eurent encore un autre avantage sur quelques Troupes Angloises, qui s'étant avancées pour se saisir d'un certain poste, surent taillées en pieces, avec perte de plus de mille hommes. Ces succès, qui éleverent le cœur du Roi d'Ecosse, ne firent qu'animer Edouard à la vengeance, & l'obliger à redoubler les efforts pour subjuguer un Peuple qui paroissoit si résolu à secouer le joug. On a vu ci-devant, qu'il y avoit en Ecosse deux Factions, dont l'une soutenoit les interêts de Baillol, & l'autre ceux de Brus. Edouard met Edouard, sachant bien que cette derniere n'avoit acquiescé que par force au Jugement qu'il avoit prononcé en faveur du premier, crut qu'il en pourroit tirer de grands secours, s'il pouvoit persuader à Robert Brus de se joindre à lui. Dans cette vue, il lui offrit de lui mettre la Couronne sur la tête, pourvu qu'il se déclarât contre Baillol. Robert accepta cette offre avec joye, & fortifia le parti d'Edouard d'un grand nombre d'amis, qui n'avoient prêté serment à Baillol que par un motif de crainte.

11 Micgo Bar-WICK.

Après qu'Edouard eut pris ces mesures, il entra en Ecosse, & alla mettre le siege devant Barwick. Comme cette Ville étoit extrêmement forte, & pourvue d'une bonne Garnison, il craignit d'y trouver une rélistance qui donnât le tems à Baillol de se préparer, & aux Ecoslois

Digitized by Google

fois en général, celui de se réunir ensemble, pour se délivrer d'un danger \* > 0 V A N D. qui les menaçoit tous également. Ainsi, rien ne pouvoit lui être plus avantageux, que de se rendre promptement maitre de Barwick, afin de pouvoir s'avancer au milieu du Païs, & de déconcerter par là les mesures des Ecossois. C'est ce qui lui fit prendre la résolution d'employer la ruse, asin de venir à bout de son entreprise en moins de de tems. Pour cet effet, après qu'il eut battu la Place quelques jours, il leva subitement le siege. En même tems, par le moyen de quelques une mul-Soldats qui, seignant de déserter, allerent se jetter dans la Ville, il sit une par un Acatecourir le bruit que l'approche du Roi d'Ecosse, qui accouroit au secours, l'obligeoit à se retirer. Ce bruit fut bien - tôt suivi de la nouvelle supposée, que Baillol n'étoit qu'à une lieue de là, prêt à entrer dans la Ville. Sur ce faux avis, les Soldats & les Bourgeois fortirent en foule pour l'aller recevoir, s'imaginant qu'Edouard étoit déja bien éloigné. Cette multitude sans Chef, étant tombée dans une embuscade, & voulant se retirer avec précipitation, sut si vivement poursuivie, que les Anglois entrerent pele-mele dans la Ville, & y firent un grand carnage. On prétend que plus de sept - mille Ecossois périrent en cette occasion.

1196.

Edouard s'étant ainsi rendu maître de Barwick, marcha vers Dum- Bataille on Balli bar, à dessein d'en faire le Siege. Il étoit à peine arrivé devant la Ville, totest vaineu. qu'il eut avis que Baillol s'approchoit à la tête d'une nombreuse Armée. Quoiqu'il ne se fût pas attendu que les Ecossois pussent être si-tôt prêts, il reçut cette nouvelle avec joye, dans l'esperance d'obtenir une victoire qui le rendroit maitre de tout le Royaume. Baillol s'avançoit de son côté, avec une égale ardeur, résolu de décider par une Bataille, s'il devoit être libre ou esclave. Ces deux Armées en étant venues aux mains, combattirent longtems, avec beaucoup de courage: mais ce ne fut pas avec la même fortune. Les Ecossois se virent enfin contraints de lâcher le pied, après avoir perdu la plus grande partie de leurs Troupes. On fait monter la perte qu'ils firent en cette occasson à plus de vingt-mille hommes: perte si grande & si terrassante, qu'ils ne se virent de longtems en état de s'opposer aux progrès des Vainqueurs. Après cette grande victoire. Edouard retournant sur ses pas, alla se présenter devant Dumbar, qui lui ouvrit ses portes. End'Edouard après suite sons de reprendre haloine. il mon fuite, sans donner à ses ennemis le tems de reprendre haleine, il marcha vers Roxborough, dont il se rendit maitre avec la même facilité. Immédiatement après, il s'approcha d'Edimbourg, dont le Château lui fut rendu dans huit jours. De là, il alla se saisir de Sterling, de Perth, & généralement de toutes les Places confiderables. En un mot, avant la fin de la Campagne, il se vit tellement maitre de toute l'Ecosse, que Baillol & toute sa Noblesse ne trouverent point d'autre ressource, que de se mettre à sa merci. Ce sut à cette condition qu'il leur accorda la Paix. Le Roi d'Ecosse alla le trouver à Kinkardin, & Tome III.

Baillol lui ela-

p45. 718.

Les Ecossois prêrent ferment & Edouard.

Douglas seul le refule. Major.

Edouard envoye Baillol en Angletetre, aver divers autres Seigneuts Lcoffois.

Edouard enleve la Couronne & le Sceptze d'Ecoffe,

& la fameuse pierse de Scone.

EDOUARD 1. se présentant devant lui, le bâton blanc à la main, il lui resigna le gne le Royaume, Royaume, pour en disposer à sa volonté. Cette resignation sut redigée Att. Publ. T. 11. en Acte public, signé de Baillol, & de la plus grande partie des Barons d'Ecosse, & scellée du grand Sceau de ce Royaume.

> Pour confirmer cette nouvelle acquisition, Edouard sit assembler les Etats d'Ecosse à Barwick, où toute la Noblesse, & tous ceux qui avoient des Charges dans le Royaume, lui prêterent serment de fidelité, & lui livrerent tous les Châteaux ou Places dont ils étoient encore en possession. Entre tous les Ecossois de distinction, il n'y eut que le seul Guillaume Douglas, qui ne put jamais se résoudre à prêter serment à un Prince qui n'avoit d'autre droit sur l'Ecosse, que celui que la force lui donnoit. Ce refus lui attira l'indignation d'Edouard, qui l'ayant fait conduire en Angleterre, l'y retint dans une étroite prison. où il termina ses jours, sans que son malheur sût jamais capable de lui faire reconnoitre Edouard pour son Souverain. Baillol fut aussi envoyé en Angleterre, & enfermé d'abord dans la Tour de Londres: mais dans la suite, on le transfera à Oxford, où il fonda un College qui porte son nom (1). D'autres Seigneurs Ecossois, dont Edouard jugea qu'il étoit nécessaire de s'assurer, furent rensermez en diverses prisons d'Angleterre; & s'il laissa la liberté à quelques-uns, ce ne sut qu'à condition qu'ils se tiendroient dans les Provinces Meridionales, sans jamais passer la Trente, sur peine de la vie. Il auroit pu aisément se faire couronner Roi d'Ecosse: mais son intention n'étoit pas que les deux Royaumes demeurassent plus longtems séparez. Il vouloit unir l'Ecosse à l'Angleterre, comme il y avoit uni le Pais de Galles, & ne faire qu'un seul Royaume de toute l'Isle de Bretagne. C'est ce qu'il sit paroitre manisestement, en faisant transporter en Angleterre la Couronne & le Sceptre d'Ecosse, avec toutes les autres marques de la Royauté, & généralement tout ce qui pouvoit rendre quelque témoignage de la liberté dont les Ecossois avoient joui jusqu'alors. Mais il ne lui fut pas aussi facile d'effacer de leurs cœurs le souvenir de cette précieuse liberté. Il n'oublia pas de faire enlever de Scone, la fameuse Pierre (2), sur laquelle se faisoit l'inauguration des Rois. Le Peuple

> (1) Mr. de Rapin le trompe : le College de Baillol fut fondé fous le Regne de Henry III., par Jean Baillol de Bernard-Castle, Pere de Jean Baillol qui fut Roi : il en laissa seulement le plan, & établit un Entretien annuel pour quelques Ecoliers; & à sa mort en 1169, il recommanda ce pieux projet à Devergulde son Epouse. Elle établit ces Ecoliers Prébendiers sur un fonds ou domicile qu'elle prit à louage, dans Horimangers-Street, aujourd'hui Canditch: cela se sit en 1282. Dans la suite, elle sit l'acquisition de la Salle de Marie (Mary's-Hall) près du même endroit, & y établit la Societé par sa Chartre, consirmée par le Roi son Fils Jean Baillel, & par Olivier Evêque de Lincoln, TIND.

> (1) Keneth Roi des Ecossois, ayant fait un Massacre général des Pietes près du Monastere de Scone, y plaça une Pierre enchassée dans une Chaise de bois, qui devoit servir à l'Inauguration des Rois : on l'avoit portée d'Irlande dans le Comté

d'Ecosse avoit de tout tems attaché à cette Pierre une espece de fata- EDOVATBE. lité. Il se persuadoit que, pendant qu'elle seroit conservée dans le Païs, leur Etat demeureroit inébranlable; mais qu'aussi-tôt qu'elle seroit transportée ailleurs, il souffriroit de grandes alterations. Ce sut par cette raison qu'Edouard la fit enlever, afin de faire croire aux Ecossois que le tems de la dissolution de leur Monarchie étoit arrivé, & qu'ils cussent moins d'esperance de recouvrer leur liberté. Mais, quelque attachement qu'ils eussent pour cette fatale Pierre, ce ne fut pas la plus grande perte qu'ils firent en cette occasion. Celle de leurs Archives, qu'Edouard fit toutes brûler, fut pour eux & pour leur posterité une perte que le tems n'a pu reparer. Outre ces précautions, Edouard prit soin d'assurer sa conquête, en mettant des Garnisons Angloises, & des Gouverneurs de sa Nation, dans toutes les Places; & ayant laissé Guillaume Warren (1), Comte de Sussex, pour commander en Ecosse,

11 fait beuter les Archives d'Ecoffe.

il s'en retourna triomphant en Angleterre.

Après avoir vu cette premiere Guerre d'Ecosse, terminée par la conquête de ce Royaume, il est tems de considerer ce qui se passoit en France, où les affaires d'Edouard étoient sur un pied tout different, Mais auparavant, il est nécessaire de rapporter le sujet de la rupture, entre les deux Couronnes de France & d'Angleterre. Depuis le Traité qui fut fait entre S. Louis & Henri III., les deux Nations avoient vécu en assez bonne intelligence; lorsqu'une querelle entre deux Particuliers de peu de consideration, donna occasion aux deux Monarques de prendre les armes. Un Pilote Normand, & un Matelot Anglois, ayant eu quelque differend ensemble dans un Port de Guienne où ils étoient descendus à terre, il arriva que le Pilote fut tué. Soit que les Magistrats de ce Port eussent négligé de faire justice de ce meurtre, ou qu'il n'eût pas été en leur pouvoir, les Normans, voyant que la mort de leur Compatriote demeuroit impunie, résolurent de la venger. Pour cet effet, ayant surpris un Vaisseau Anglois, ils pendirent le Pilote au haut du grand mât. Ces représailles en produisirent d'autres des deux côtez : tellement que les Anglois & les Normans se faisoient une rude Guerre, partout où ils se rencontroient, jusqu'à piller les

Affaires d'E-

d'Argyle, & le Roi Edonard la fit transporter à Westminster, Ce Distique Latin étoit gravé dessus :

> Ni fallat fatum, Scoti quocumque locatum Inveniunt lapidem, regnare tenentur ibidem. Cambd.

n Si la destinée ne nous trompe, les Ecossois sont obligés de regner au lieu ou se m trouve cette Pierre. TIND.

(1) Il s'appelloit Jean Warren , Comte de Surrey & Suffex. Dans le même tems , Hugues de Cressingham fut fait Tresorier, & Guillaume de Ormesty Justicier d'Ecoffe. TIND.

H ij

Mezerai.

EDOUARD 1. Vaisseaux les uns des autres quand l'occasion s'en présentoit. Pendant un assez long tems, ce ne sut qu'une Guerre particuliere, à laquelle les deux Rois ne prenoient aucune part. Mais il arriva, que des Vaisseaux Anglois ayant rencontré une Flotte Normande chargée de vinils l'emmenerent en Angleterre. Les Proprietaires en ayant porté leurs plaintes au Roi de France, il demanda la restitution de la prise, & une prompte reparation de cet attentat. Comme Edouard ne se hâtoit pas de répondre, Philippe le Bel, qui étoit d'un naturel extremement fier, le somma de comparoitre en personne devant la Cour des Pairs, pour répondre aux plaintes faites contre lui. Cette Citation fut faite en 1294, à peu près dans le tems même qu'Edouard citoit le Roi d'Ecosse pour de très legers sujets, ainsi qu'on l'a déja vu. Les Historiens François disent qu'Edouard n'ayant pas comparu, & s'étant contenté d'envoyer à Paris Edmond son Frere pour tenir sa place, Philippe, qui n'en fut pas satisfait, envoya le Connétable de Nesse en Guienne, où il s'empara de Bourdeaux, & de tout le reste de la Province. Certainement, on ne peut qu'être surpris qu'une pareille conquête ait si peu couté à la France. Ce Général auroit-il pu se rendre maitre de la Guienne, sans former aucun siege, & sans livrer aucun combat, comme si c'eût été un pais ouvert & dénué de Places, & de Troupes pour le défendre? Cela me persuade, ou que les Historiens François ont ignoré ce qui se passa en cette occasion, ou qu'ils n'ont pas jugé à propos de le rapporter. Mais ce qu'on ne voit pas dans leurs Histoires, se trouve clairement expliqué dans le Recueil des Actes Publics qu'on a nouvellement imprimé en Angleterre, & que j'ai déja souvent cité, Ainsi j'espere qu'on ne sera pas saché d'en voir ici le détail.

Aupercherie de Philippe envers Edouard. gag. 620.

Édouard ayant été cité à la Cour des Pairs, ainsi qu'il a été dit, ne jugea pas à propos de comparoitre en personne. Il envoya le Prince As. Publ. T. n. Edmond fon Frere à Paris, pour répondre en son nom, avec ordre d'éviter, autant qu'il seroit possible, de l'engager dans une Guerre avec la France, Ainsi ce Prince sut muni d'un Plein-pouvoir, qui l'autorisoit à donner au Roi de France toute la satisfaction qu'il pourroit raifonnablement souhaiter. Edmond trouva ce Monarque très irrité, & faisant de grandes menaces. Après plusieurs instances pour entrer en Traité, sa négociation lui paroissant entierement infructueuse, il prit la résolution de s'en retourner. Dans le tems qu'il étoit prêt à partir, les deux Reines, savoir, Marie de Brabant Veuve de Philippe le Hardi, & Jeanne de Navarre Femme du Roi regnant, le prierent de renouer la négociation avec elles. L'extrême desir qu'elles témoignoient de procurer une bonne Paix entre les deux Rois, & les ordres qu'Edmond avoit reçus du Roi son Frere, le firent aisément consentir à cette propolition. Les deux Reines lui représenterent, que Philippe se sentoit extremement offensé des injures qu'il avoit reçues de la part des Sujets d'Edouard, & particulierement de certaines personnes de Guienne,

contre lesquelles il étoit extraordinairement irrité: Que par cette rai- 1000 AND 1 son, il étoit impossible de parvenir à un bon accord, si on ne lui donnoit une satisfaction raisonnable. Elles ajouterent que, comme l'honneur du Roi se trouvoit interessé dans cette affaire, il n'y avoit point d'autre moyen de l'appaiser, sinon qu'Edouard lui sit une reparation publique, qui donnât à connoitre à tout le monde qu'il désavouoit ses Sujets. Pour cet effer, elles proposerent qu'on livrât à Philippe, Xaintes, Talmond, Puymirol, Penne & Monstanguin, avec les personnes dont il fe plaignoit. Mais comme cette satisfaction paroissoit excessive, elles firent entendre au Prince que ce n'étoit que pour la forme seulement, & que Philippe s'engageroit à rendre les Villes & les personnes, sur la priere qu'elles-mêmes lui en feroient. De plus, elles promirent qu'aussi-tôt que l'honneur du Roi seroit à couvert par cette reparation, il revoqueroit la Citation envoyée à Edouard, & lui donneroit un saufconduit pour le venir trouver à Amiens, où il recevroit son hommage. Edmond confentit à toutes ces propositions, à condition que les deux Reines signeroient l'Ecrit qui en seroit fait, & promettroient avec serment que les choses seroient exécutées de point en point, selon qu'il étoit accordé. Ce Traité, qui fut signé par les deux Reines, & qui devoit être tenu secret, pour l'honneur du Roi de France, sut envoyé à Edouard, qui en parut très satisfait. Il étoit principalement attentif à ce qui regardoit l'Ecosse; & selon les apparences, tant de Citations faites à Baillol sur des prétextes frivoles, n'avoient pour but que de le faire tomber dans la Rebellion, pour avoir occasion de l'en punir. D'ailleurs, pendant que cette affaire se négocioit à Paris, il se rendoit maitre de l'Ecosse. Ainsi, une Guerre avec la France ne pouvant que l'embarrasser beaucoup dans une semblable conjoncture, il étoit bien aise de donner à Philippe une satisfaction apparente, qui dans le fond ne lui portoit aucun préjudice. Voyant donci que ce Prince vouloit bien se contenter d'une apparence de reparation, il résolut de la lui donner encore plus grande qu'il ne l'avoit lui-même souhaitée, afin d'assurer d'autant mieux avec la France une Paix qui lui étoit si nécessaire. Dans cette vue, il donna pouvoir à Edmond de livrer au Roi de France toute la Guienne, avec sa Ville capitale; & envoya au Senéchal, des ordres politifs d'obeir à tout ce que ce Prince lui commanderoit, sans aucune exception. Edmond ayant informé le Roi de France des ordres qu'il avoit reçus, lui témoigna qu'il étoit prêt à les exécuter: mais à condition, qu'en présence de témoins dignes de foi, le Roi assureroit de sa propre bouche, qu'il exécuteroit les conventions signées par les-deux Reines. Philippe: voulut bign lui donner cette satisfaction, & s'étant rendu dans une certaine chambre, accompagné du Duc de Bourgogne, il promit en foi de Roi, en présence du même Duc; des deux Reines, de Blanche

1196.

La Guienne eft livrée au Roi de

EDOVARD I. d'exécuter cet accord. En même tems, il revoqua, de sa propre bouche, la Citation d'Edouard, & fit publier cette revocation en pleine Salle, par l'Evêque d'Orleans. Edmond se croyant assuré de ce côté-là, donna ses ordres au Senéchal de Guienne, pour livrer le Duché à celui qui seroit autorisé par le Roi de France. Ce sut Raoul de Nesse, Connêtable de France, qui fut chargé d'aller prendre possession de la Guienne au nom de Philippe. Le Senéchal vouloit prendre quelque précaution pour ne livrer la Province qu'aux conditions du Traité, dont Edmond lui avoit donné connoissance. Mais le Connétable refusa de s'astreindre à aucunes conditions, disant, qu'il ignoroit les Traitez qui pouvoient s'être faits entre les deux Rois, & qu'il n'avoit ordre que de se mettre en possession de la Guienne, au nom de son Maitre. Ensuite, il demanda qu'on lui remît entre les mains, les gens dont on étoit con-

venu; & il les fit conduire à Paris.

philippe refule cond.

Tous les articles ayant été plus qu'exécutez de la part de l'Angleterre, Edmond demanda la restitution de la Guienne & des personnes, stipulée dans le Traité secret. A cela on lui répondit, que sa demande seroit examinée dans le Conseil du Roi. En même tems, Philippe lui fit dire qu'il ne devoit pas être surpris, s'il lui faisoit une réponse un peu rude devant le Conseil, à cause de certains Conseillers qui n'étoient pas du secret; mais que dès qu'ils seroient sortis, il lui donneroit une entiere fatisfaction. Edmond s'assurant sur cette promesse, se présenta devant le Conseil où Philippe étoit présent, & demanda la restitution de la Guienne; à quoi ce Monarque répondit fechement, qu'il ne vouloit point la rendre. Cette réponse n'ayant pas furpris le Prince Anglois qui s'y étoit attendu, il se retira dans une chambre prochaine en attendant l'effet de la promesse du Roi, & on l'y laissa quelque tems, sans lui donner d'autre réponse. Enfin, les Evéques d'Orleans & de Tournay allerent le trouver, & lui dirent, qu'il étoit inutile d'attendre plus longtems, & que le Roi ne vouloit plus être importuné pour cette affaire. Quelques jours après, Philippe se rendit au Parlement, sans en avoir sait avertir Edmond, & y sit saire une Proclamation publique, pour sommer le Roi d'Angleterre de venir répondre aux articles contenus dans la Citation. Edmond n'étant pas alors au Palais, Hugues de Were & Henri de Lacy (1), Ambassadeurs d'Edouard, entrerent, & dirent, qu'ils ne s'étoient pas attendus que cette affaire se termineroit par la voye de la Justice, mais selon le Traité qui avoit été fait, vu même que la Citation avoit été revoquée. Cette excuse n'ayant pas été trouvée valable, ils furent congédiez; & bien qu'ils ne demandassent que jusqu'au jour suivant, pour pouvoir consulter avec le Frere de leur Roi, ils ne purent obtenir ce délai. Ainsi

<sup>(1)</sup> L'Auteur avoit mis Jean de Lacy. M. Tindal avertit que c'est une faute & qu'il s'agit d'Henri de Lacy Comte de Linceln.

la Cour prononça un Arrêt, qui adjugeoit au Roi la confiscation de EDOVARD L la Guienne.

C'est là ce que contient en substance un Mémoire qui se trouve dans le Recueil des Actes Publics, où le Prince Edmond rend luimême compte de cette affaire, & de la maniere dont tout s'étoit passé. depuis le commencement de sa négociation. Il semble qu'on pourroit objecter, que c'est une des Parties qui parle, & que par consequent on n'est pas obligé d'ajouter soi à son témoignage. Mais, outre la maniere naive dont ce Mémoire est écrit, la conquête de la Guienne, sans fieges & fans combats, rend cette relation fort vraisemblable, De plus. on voit dans le Recueil déja cité, diverses Lettres d'Edouard, où il se plaint d'avoir été trompé par le Roi de France. Il y en a, entre autres, une adressée aux Prélats & aux Barons de Guienne, dans laquelle il s'excuse de ce qu'il a fait un Traité avec la France, sans les avoir consultez; & leur dit qu'il a été abusé autant ou plus qu'eux. Cela paroit encore manifestement par la retractation de l'Hommage qu'il avoit rendu à Philippe, laquelle est conçue en ces termes: Nos Ambassadeurs diront au Roi de France ces mêmes paroles,

Sire, Notre Seigneur le Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande & Duc Retractation de l'hommage rendu d'Aquitaine, vous a fait hommage conditionellement, savoir, selon la forme pir Edouard 4 Phide la Paix faite entre vos Ancêtres & les siens, laquelle vous n'avez pas observée. D'un autre côté, afin de terminer les différens qui s'étoient émus entre vos Sujets & les siens, il sut fait un Traité secret, entre vous & Monseigneur Edmond son Frere, comme vous devez vous en souvenir, dans lequel étoient contenus certains articles que vous n'avez point exécutez, quoiqu'il soit alle lui-même au-delà de ce qui avoit été promis de sa part. Ensuite, il vous a fait requérir deux fois par fondit Frere, & une troisieme par des Pairs de France & autres Grands de voire Royaume, que vous eussiez à lui restituer sa Terre de Guienne, & à délivrer ceux de ses Sujets que vous tenez en prison : ce que vous avez refuse. C'est pourquoi, il lui semble que vous ne le tenez plus pour

votre Vassal: aussi ne veut-il pas l'être à l'avenir (1).

Quelque grand que fut le chagrin qu'Edouard ressentoit de se voir ainsi dupé par Philippe, il aima mieux laisser la Guienne entre les mains de ce Prince, qu'abandonner la Guerre d'Ecosse, qui lui paroissoit plus importante. D'ailleurs, il comprenoit bien, qu'avant que de s'engager dans une Guerre contre la France, il falloit se mettre à couvert de la diversion que les Ecossois pourroient faire sur les frontieres du Nord. Par ces raisons, il s'étoit contenté d'envoyer Edmond son

<sup>(1)</sup> J'ai dit ci-dessus, que les Historiens François n'expliquent pas la manière dont Philippe le Bel se rendit maître de la Guienne, parce que je n'avois pas vu encore l'Histoire du Pere Daniel, qui rapporte une partie de ce qui est contenu dans le Mémoire du Prince Edmond, quoique d'une maniere fort abregée, avec des differences notables, & sans trop observer l'ordre des tems, en citant Walsingham in Ed-Wardo. RAP. TH.

Guerre de Guienne de peu d'importance.

EDOUARD I. Frere en Guienne, avec peu de Troupes; son unique but étant de tenir Philippe occupé de ce côté-là, de peur qu'il n'envoyât du secours aux Ecossois, L'intention d'Edouard n'ayant pas été de pousser vigoureusement la Guerre en Guienne, où il n'avoit gardé que Bayonne. & quelques Places des environs, on peut bien juger, que ce qui se passa dans ces quartiers-là, ne peut pas être considerable. Cependant. les François se vantent d'y avoir gagné deux Batailles, l'une sous le commandement du Comte de Valois, & l'autre sous le Comte d'Artois. Mais ces actions ne peuvent pas avoir été fort importantes, vu le peu de forces qu'Edmond avoit. La vérité est, que la France étoit obligée d'y tenir une Armée considerable, parce qu'elle avoit à combattre non seulement les Anglois, mais les revoltes des Habitans, qui étoient très fâchez d'avoir changé de Maitre. Avec la superiorité des forces que le Comte de Valois commandoit, il contraignit Edmond de s'aller renfermer dans Bayonne, où il mourut en 1296. Le Comte de Lincoln (1), qui prit ensuite le commandement des Troupes Angloises, ayant voulu assieger Dacs, se vit obligé de se retirer promptement, à l'approche du Comte d'Artois qui s'avançoit pour faire lever le Siege. Peut-être recut-il en cette occasion quelque échec, auquel on a donné le nom de Bataille. Quoi qu'il en foit, je ne crois pas qu'il foit nécessaire de s'arrêter plus longtems sur le détail de la Guerre de Guienne, puisqu'elle ne produisit aucun évenement considerable (2).

Edouard engage le Comte de Flandres dans fes interets.

Affaires de Flan-

Ce n'étoit pas en Galcogne, qu'Edouard prétendoit faire ses plus grands efforts contre la France. Il comprenoit assez, qu'il y auroit trop de difficulté à recouvrer cette Province si éloignée de l'Angleterre, & où il ne lui restoit plus d'autre Place que Bayonne. Son dessein étoit d'attaquer Philippe du côté de la Flandre, où la disposition des affaires sembloit lui promettre un meilleur succès. Le Comte de Flandre se trouvoit alors dans une situation, qui l'obligeoit à chercher une protection contre la France; & il n'en pouvoit trouver ni de plus prochaine, ni de plus prompte, que celle du Roi d'Angleterre, qui brûloit d'envie de se venger. Voici le sujet des differens que ce Comte avoit alors avec Philippe.

Dès l'an 1284, Guy, c'étoit le nom de ce Prince, s'étoit brouillé avec les Gantois, au sujet du Gouvernement de leur Ville, dont ils prétendoient qu'il n'avoit aucun droit de se mêler. Sous le Regne de Philippe le Hardi, cette affaire avoit été portée au Parlement de Paris, qui avoit donné un Arrêt en faveur du Comte, & condamné les Magistrats à une amende. Guy profita de cette occasion pour chagriner

(1) Henri de Lacy. TIND.

cn

<sup>(1)</sup> Le Pere Daniel fait entendre que ce fut une Guerre très vive, & que les Anglois étoient extremement forts en Guienne. Les Historiens Anglois en parlent tout autrement, & avec plus d'apparence, par les raisons qui en ont été rapportées. RAP. TH.

1196.

en diverses sortes les habitans de cette grande Ville, qui en garderent Esoua a se un vis ressentiment. Dès que Philippe le Bel sut monté sur le Trône, les affaires changerent de face. Ce Monarque voyant que les brouilleries entre le Comte de Flandres & les Gantois, lui offroient une occasson savorable de profiter de leur désunion, ne voulut pas la laisser échaper, Dans cette vue, il sit dire secretement aux Magistrats de Gand, que s'ils vouloient renouveller leur procès contre le Comte. il étoit dans la disposition de leur rendre la justice qui leur étoit due. Il n'en fallut pas davantage pour obliger la Ville de Gand à recommencer la querelle. Cette affaire ayant été encore une fois portée au Parlement de Paris, l'autorité des trente-neuf Magistrats ou Gouverneurs, qui avoit été abolie par le précedent Arret, sut rétablie dans Gand. Le Comte se sentit offensé de ce que Philippe avoit pris à tâche de le chagriner, en rétablissant dans cette Ville un pouvoir qui lui étoit fi odieux. Il n'ofa pas pourtant faire éclater son ressentiment : mais il résolut de prendre des mesures pour se fortifier contre lui, le regardant comme un ennemi dont il devoit tâcher de prévenir les desseins. Quelque tems après, il fit agir Robert de Bethune son Fils, qui, par de secrettes infinuations, disposa les Villes de Flandre à faire fortifier certaines Places, contre la teneur des Traitez faits avec la France, en leur faisant entendre qu'elles n'y trouveroient point d'opposition de la part du Comte son Pere. Le but de Guy étoit de brouiller ces Villes avec la France, de peur que Philippe ne les sit soulever contre lui. Philippe fut informé de la part que le Comte avoit dans cette affaire : mais comme il avoit alors d'autres embarras, il ne jugea pas à propos de faire éclater son ressentiment, ni contre les Villes qui avoient violé les Traitez, ni contre l'auteur de ce conseil. Cependant, son silence même sit comprendre au Comte qu'il devoit s'attendre à être attaqué dans un autre tems. Les affaires demeurerent en cet état pendant quelques années. Philippe dissimuloit sa colere, & Guy pensoit continuellement aux moyens d'en prévenir les effets.

Ce fut dans ces entrefaites qu'arriva la rupture entre la France & l'Angleterre, Quoiqu'Edouard employat tous les moyens possibles pour tâcher d'éviter la Guerre, par la négociation qui s'étoit entamée à Paris, il crut qu'à tout évenement, il devoit s'assurer du secours du Comte de Flandre, dont il n'ignoroit pas le mécontentement. Dans cette vue, il lui fit demander sa Fille ainée en mariage, pour le Prince Edouard fon Fils, jugeant que cette voye étoit infaillible, pour l'engager fortement dans ses interêts. Cette négociation, quoique secrette, vint pourtant à la connoissance de Philippe, & lui causa beaucoup de chagrin. Mais il le dissimula, de peur de s'ôter, en le faisant paroitre, les moyens de prévenir une Alliance si préjudiciable aux interets de son Etat, Pour venir à bout de son dessein, il feignit d'ignorer ce qui se passoit, & ayant attiré sous quelque prétexte Guy & la Comtesse sa

Tome III.

EDOVARD : 1-196.

sa Femme à Paris, il les y retint en prison. Ce ne sut que par une espece de grace, qu'il voulut bien les mettre en liberté, à condition qu'ils lui livreroient leur Fille en ôtage, & qu'ils s'engageroient à rompre leur Alliance avec Edouard, sous peine d'Excommunication. Guy ne sut pas plutôt dans ses Etats, qu'il employa toutes sortes de moyens pour retirer sa Fille d'entre les mains de Philippe. Mais il ne lui sut pas possible d'y réussir. Philippe craignoit trop l'union du Comte-avec l'Angleterre, pour se priver volontairement du gage qu'il avoit en sou pouvoir.

Edouard forme une Ligue contre la France.

Pendant que ces choses se passoient, les affaires d'Ecosse, qui occupoient entierement Edouard, ne lui laissoient ni le loisir ni la commodité de penser à la Guerre qu'il avoit projetté de faire à Philippe. Mais dès qu'elles furent au point où il les souhaitoit, il tourna toutes ses pensées du côté de la vengeance. La supercherie que Philippe lui avoit faite, étant une injure qui ne pouvoit pas être aisément oubliée, il avoit beaucoup pris sur soi-même en différant jusqu'alors à chercher les movens de l'en faire repentir. Cependant, comme il alloit avoir à faire à un puissant ennemi, il étoit nécessaire qu'il mit sur pied des forces confidérables, que l'Angleterre seule n'étoit pas en état de lui fournir. Ce fut dans cette vue qu'il chercha les moyens de former audelà de la mer une puissante Ligue contre la France: & quoique cette entreprise parût assez dissicile, il ne laissa pas d'en venir à bout. Outre le Comte de Flandre, qu'il n'eut pas beaucoup de peine à gagner, Adolphe de Nassau nouvellement élu Empereur, Albert Duc d'Autriche, l'Archevêque de Cologne, & divers autres Princes d'Allemagne, le Duc de Brabant, les Comtes de Hollande, de Juliers, & de Luxembourg, furent engagez dans cette Ligue, par les grandes sommes qu'Edouard devoit leur fournir. Tous ces Princes, fiers de leur nombre & de leur puissance, envoyerent à Philippe des Cartels de défi, dont aucun ne le choqua tant que celui du Comte de Flandre, qui étant son Vassal, lui disoit hautement qu'il ne vouloit plus le reconnoître pour fon Souverain.

Mezerai. Chron. Belg.

1297. Edouard dompte Lafiesté du Clergé.

Ad. Publ. T. 11. 202-706.

Pendant que Philippe se préparoit à repousser cette attaque, Edouard faisoit, de son côté, tous les efforts possibles pour amasser de l'argent, dont il avoit un extrême besoin, à cause des engagemens où il étoit entré avec les Princes Conféderez. Pour cet esset, il assembla le Parlement à S. Edmond-buri, & obtint un Subside de la huitieme partie des biens mobiliaires des habitans des Villes, & de la douzieme du reste des Sujets Laïques. Cet exemple ne sut pas capable de toucher le Clergé. Il prétendit pouvoir se dispenser de donner un secours au Roi, sondé sur une Bulle que Bonisace VIII. avoit envoyée dès l'année précédente à l'Archevêque de Cantorberi, & que ce Prélat avoit gardée sans la faire publier. Par cette Bulle, il étoit expressément défendu à tous les Ecclésiastiques, de payer aucune Taxe aux Princes

Séculiers, fans le consentement du S. Siege. Le refus du Clergé choqua En o NARO. Le extraordinairement le Roi. Néanmoins, avant que d'en venir à des movens violens, il fit représenter aux principaux Membres, que puifqu'ils possédoient des Fiess dans le Royaume, & qu'ils jouissoient de la protection des Loix, ainsi que les autres Sujets, il étoit juste qu'ils contribuaffent aux charges publiques. Mais ces remontrances furent fans effet. Quand il vit qu'il n'en pouvoit rien obtenir, il fit saisir tous les Fiefs Laïques possedez par le Clergé, & mit hors de la protection des Loix tous les Membres du Clergé, de quelque rang qu'ils fussent, défendant très-expressément aux Juges Royaux de leur rendre justice, en quoi que ce fut. Une démarche li hardie étonna ce puissant Corps. qui, depuis le commencement de la Monarchie, n'avoit jamais rencontré une pareille fermeté dans aucun Roi d'Angleterre, Si Edouard avoit été semblable à son Pere ou à son Ayeul, peut-être le Clergé auroit-il pu trouver dans le mécontentement du Peuple, des moyens pour faire repentir le Roi de fa hardiesse. Mais comme il comprit bien qu'il ne lui feroit pas aifé d'émouvoir le Peuple, il ne jugea pas à propos de faire des efforts, qui vrai-semblablement seroient inutiles. Ainsi, quelques-uns s'étant hâtez de composer avec le Roi pour la cinquieme partie de leurs biens, leur exemple entraîna les autres. L'Archevêque de Cantorberi fut traité plus séverement, parce qu'outre qu'il étoit le premier auteur du refus du Clergé, il s'opiniâtra plus que les autres. Le Roi fit saisir tous ses biens, & les revenus des Monasteres de son Diocese, & en donna l'administration à des Officiers, qui ne laissoient aux Moines que ce qui étoit absolument nécessaire pour leur subsistance. Apparemment, c'étoit pour les punir de ce qu'ils avoient pris avec trop de chaleur le parti de leur Archevêque. La fermeté du Roi fit enfin plier le Prélat, qui, pour rentrer dans les bonnes graces de son Souverain, lui donna la quatrieme partie de ses biens. C'est ainsi que quand le Clergé rencontre des Princes vigoureux, il sait plier avec autant de foumission, qu'il sait marquer de tierté quand il n'a en tête que des Princes foibles ou trop scrupuleux.

Dans une occasion à peu près semblable, qui se présenta bien-tôt après, les Seigneurs Laïques témoignerent ben plus de fermeté que les de l'apposition du tôte des Barons, Prélats, quoique ce fût contre ce même Prince. Pour exécuter les grands projets qu'il méditoit, il avoit convoqué la Noblesse à Salisbury, à dessein de voir exactement ce que chaque Baron pouvoit lui fournir de Troupes. Son intention étoit de faire une puissante diversion en Guienne, pendant qu'il presseroit son ennemi du côté de la Flandre. Mais il eut de la peine à trouver des Seigneurs qui voulussent servir ailleurs, que là où il commanderoit en personne. Chacun s'excusoit d'aller servir en Guienne, quoique d'ailleurs ils ne resusassent pas de sournir le nombre de Troupes à quoi leurs Fiefs les obligeoient. Edouard, ne se payant pas de ces excules, les menaça de donner leurs Terres à

Edouard trouve

EDOVA'RD'I. 1297.

Hardielle de deux Seigneurs,

d'autres qui seroient plus obéissans. Ces menaces causerent de grands mouvemens parmi la Noblesse. Elle étoit bien éloignée de croire, que ses Terres sussent à la disposition du Roi. Humphroi Bohun, Grand Connêtable, & Hugues Bigod, Comte de Norsolck & Grand Maréchal, plus hardis que leurs Compagnons, prirent la parole, & dirent nettement au Roi, qu'ils étoient prêts à l'accompagner là où il commanderoit en personne, & non ailleurs. Le Grand Maréchal ajouta, qu'il ne resusoit pas de conduire l'Avant-garde sous le Roi, comme sa Charge l'y obligeoit; mais qu'il ne serviroit pas sous le commandement d'un autre, & que personne n'étoit en droit de l'y contraindre. Le Roi répondit tout en colere, qu'il le feroit bien marcher: à quoi celui-ci repliqua, qu'il n'en feroit rien. Par le Dieu Eternel, dit alors le Roi, avec beaucoup d'émotion, vous marcherez, ou vous serez pendu. Par le Dieu Eternel, repartit le Comte, je ne marcherai, ni ne serai pendu: & sur le champ, il se retira, sans plus retourner à la Cour.

Le Roi n'ofe entreprendes de les châties.

Edouard avoit vu, sous le Regne du Roi son Pere, des exemples fréquens & funestes de l'insolence des Barons. Il connoissoit trop bien quelle étoit leur union, quand il s'agissoit de maintenir leurs priviléges, pour vouloir risquer sa gloire & son repos, dans une Guerre contre eux. Une querelle de cette nature ne pouvoit que lui être très préjudiciable, aussi bien qu'à tout le Royaume. Le moindre inconvénient qui pouvoit lui en arriver, étoit de perdre l'occation de se venger du Roi de France. Dans la disposition où les Barons se trouvoient, il n'y avoit presque point à douter, qu'ils ne se sussent tous unis contre lui, s'il eût entrepris de châtier hautement l'insolence de ceux qui avoient osé lui résister en face. Il eut encore plus de sujet de se confirmer dans cette pensée, quand il apprit que, craignant son ressentiment, ils commençoient à lever des Troupes pour se désendre, en cas qu'il eût formé le dessein de les attaquer. Sans trop de pénétration, il est aisé de comprendre qu'ils se sentoient appuyez. Ces considérations obligerent ce Prince à dissimuler son chagrin, en attendant qu'il se présentat une occasson de le faire éclater à propos. D'ailleurs, il ne vouloit pas perdre l'occasion de passer en Flandre, où les besoins du Comte son Allié l'appelloient incessamment. Cependant, il ne tarda pas longtems à trouver une conjoncture favorable pour châtier l'audace de ces deux Seigneurs, en leur ôtant leurs Emplois, parce qu'ils refuserent de faire quelque chose qui regardoit le devoir de leurs Charges, par la crainte où ils étoient de se livrer entre ses mains. Il s'en fallut peu, qu'il n'eût sujet de s'en repentir. Dans le tems qu'il alloit s'embarquer, il reçut de la part des Evêques, Comtes, Barons, & Communes du Royaume, une longue Remontrance, contenant une liste des Griefs de la Nation, & de diverses infractions faites à la Grande Chartre, Cette démarche lui sit comprendre, qu'il devoit aller bride en main, de peur d'irriter une Nation qui paroissoit disposée à prendre seu, à la premiere occasion

Il leur ôte leurs Charges,

Plaintes portées Bu Ros par les Sujets. qui pourroit se présenter. Il répondit donc avec une extrême douceur BBOUARD L à la Remontrance qu'on lui avoit présentée, & promit sur son honneur, de corriger, à son retour, tous les abus dont on se plaignoit. Il pria la Noblesse de se tenir en repos pendant son absence, l'assurant qu'il lui donneroit une entiere satisfaction. Comme il n'étoit pas moins nécessaire d'appaiser le Peuple, que les intrigues des deux Comtes avoient irrité, il publia une Proclamation pour justifier sa conduite, & pour faire connoitre les raisons qui l'avoient obligé à casser ces deux Officiers. Entre autres choses, il disoit dans cette Proclamation, qu'il avoit file peuple. été informé qu'on avoit fait accroire à son Peuple, qu'il avoit resusé de put 783. recevoir des remontrances tendant au bien du Royaume; ce qu'il affuroit être faux. Il y témoignoit encore, qu'il étoit très faché d'avoir exposé ses Sujets à de grandes charges, pour soutenir les Guerres auxquelles il s'étoit vu engagé. Enfin, il prioit son Peuple d'excuser ce que la nécessité l'avoit obligé de faire, & promettoit de faire exactement observer la Grande Chartre à l'avenir. Il tint sa parole peu de tems après. Le Prince son Fils, qu'il avoit laissé pour Régent, ayant assemblé le Parlement qui lui accorda un grand Subside, confirma les deux Chartres du Roi Jean, par un Acte authentique qui fut signé en Flandre par le Roi même, & scellé du Grand Sceau qu'il avoit emporté avec lui. On peut remarquer dans l'Histoire d'Angleterre, plusieurs exemples semblables à celui-ci. Je veux dire, que les Rois qui ont gardé des ménagemens avec leurs Sujets, & répondu avec moderation à leurs plaintes, ont rarement manqué à les appailer; pourvu que, comme Henri III., ils n'ayent pas affecté de les tromper continuellement, & de manquer à leur parole. Au contraire, ceux qui ont voulu agir avec trop de hauteur, se sont attiré des affaires sâcheuses, & ont caufé la plupart du tems de grands troubles : de quoi on a vu des exemples

très remarquables sous quelques-uns des Rois précedens. Pendant qu'Edouard s'étoit occupé dans son Isle à faire des préparatifs pour soutenir la Ligue qu'il avoit formée contre la France. Philippe ne s'étoit pas attaché avec moins de soin à chercher les moyens de repousser le choc qu'on lui préparoit. Il s'étoit fortifié par des Alliances avec les Rois de Castille & d'Arragon, & avoit levé une puissante Armée; pendant que Jeanne Reine de Navarre, sa Femme, assembloit ses forces particulieres pour le secourir. La Champagne, qui étoit du domaine de cette Princesse, sut attaquée la premiere, par le Comte de Bar l'un des Alliez d'Edouard, qui ravagea cette Province d'un bout à l'autre. Mais la suite de cette entreprise sur aussi suneste à ce Prince, que les commencemens en avoient été heureux. A l'approche de la Reine, qui s'avançoit pour défendre son pais, le Comte, saisi de crainte, n'ayant su ni combattre ni se retirer, se vit obligé de

se rendre à cette Princesse, qui l'envoya prisonnier à Paris.

Cependant, les Princes Conséderez ne se hâtoient point d'envoyer

Il les appaile.

Il public une

Philippe fc prépare à le détendre.

1297. 41 débauche les Alliez d'Edouard.

EDOUARD L. leurs Troupes en Flandre. Adolphe de Nassau, arrêté par des affaires que Philippe lui avoit suscitées en Allemagne, ou, comme quelquesuns l'assurent, par des présens, ne put, ou ne voulut point tenir ce qu'il avoit promis. Le Duc d'Autriche se laissa débaucher par la même voye; & les Ducs de Brabant & de Luxembourg, les Comtes de Gueldres & de Beaumont, suivirent cet exemple. Philippe, profitant de cet avantage, entra dans la Flandre à la tête de soixante-mille hommes. & s'attacha d'abord au siege de Lille. Guy, qui attendoit avec impatience les secours d'Angleterre, n'étoit pas en état de s'opposer au Roi. de France, n'ayant pas la moitié des forces qu'on lui avoit fait esperer, Tout ce qu'il put faire, fut de tâcher de rompre les mesures de ce Prince, par une diversion, sous la conduite du Duc de Juliers. Dès que Philippe fut informé que ce Général s'étoit mis en campagne, il détacha le Comte d'Artois, qui l'ayant rencontré tout proche de Furnes, lui livra bataille, & mit son Armée en déroute. Le Duc de Juliers fut tué dans ce combat, & le Gomte d'Artois y perdit son Fils ainé. Cette défaite fut cause que Guy n'osa s'éloigner de Gand & de Bruges, où il attendoit Edouard. D'ailleurs, il se trouvoit très embarrasse, à cause des divisions qui regnoient dans son pais. Il s'étoit formé en Flandre deux Partis, dont l'un, qu'on appelloit Porte-lys, étoit dans les interêts de la France; & l'autre dans ceux du Comte.

Le Duc de Juliers eft battu par les François.

Il afficge Lille.

Edouard arrive en Frandre.

Divisions en ce pais-là fort préju-diciables à ses affanes.

Edouard arriva enfin, après s'être longtoms fait attendre; mais avec peu de forces, par rapport à cette grande entreprise, parce qu'il avoit compté sur des Alliez qui lui manquoient de parole. En entrant dans Bruges, il trouva toute la Ville en désordre, à cause de l'animosité des deux Factions dont je viens de parler. Ce ne sut qu'avec bien de la peine, qu'il vint enfin à bout d'appailer les mouvemens de cette Ville, en accordant aux habitans certains privileges, par rapport au trafic qu'ils faisoient en Angleterre. Ensuite, il se rendit à Gand, où il trouva les mêmes divisions. Ainsi, comme de son côté il n'amenoit pas tout le secours qu'il avoit promis, il vit lui-même avec chagrin, combien le Comte de Flandre étoit peu en état de fournir les Troupes qu'il avoit fait esperer. Les Flamans s'étoient divisez au sujet de cette Guerre. Les uns l'approuvoient, & les autres foutenoient qu'elle n'étoit nullement avantageuse au Païs, & que leur Prince ne l'avoit entreprise que pour ses interêts particuliers, ou pour ceux du Roi d'Angleterre. Pendant qu'Edouard s'occupoit à terminer ces differens, qui étoient très préjudiciables à ses affaires, Philippe se rendit maître de Lille, après un siege de trois mois. Dès qu'il sut en possession de cette Place, il ne trouva que peu d'obstacles à la conquête de Douay, de Courtray, & de quelques autres Villes du voisinage. Ensuite, il marcha vers Bruges, qui se rendit sans résistance. Il avoit formé le projet de brûler la Flotte Angloise, qui se tenoit à l'ancre à Dam. Mais le Comte de Valois, qui s'étoit chargé du soin de cette Expédition, n'ayant pû se

tille se rend à Philippe,

qui fait d'autres conquêtes.

préparer affez secrettement, trouva que les Vaisseaux Anglois s'étoient Enovage !

Toutes les mesures d'Edouard se trouverent rompues, par l'infidelité de ses principaux Alliez, qui l'avoient abandonné après avoir reçu son argent. Les secours qu'il pouvoit esperer du Comte de Flandre, étoient incertains & peu considerables, à cause de la Faction des Porte-lys, qui s'opposoit à toutes les résolutions dont la France auroit pu recevoir quelque préjudice. Ses propres Troupes étoient en trop petit nombre, pour pouvoir les opposer aux forces de son ennemi. Outre cela, de nouveaux troubles, arrivez en Ecosse, rendoient sa présence nécessaire dans son Royaume, où même il n'étoit pas sans crainte que son absence ne causat quelques mouvemens. Toutes ces considerations ensemble le porterent à chercher quelque voye, pour se tirer d'affaire, sans être obligé d'abandonner le Comte de Flandre. qu'il avoit engagé dans sa querelle. Il n'en trouva point de meilleure, que de demander une Treve, qui ne lui fut accordée qu'à la confideration du Roi de Sicile, & du Comte de Savoye, qui s'employerent pour deux 20is. lui. Cette Treve, qui ne devoit durer que jusqu'à la fête des Rois pour la Guienne, & jusqu'à la S. André seulement pour la Flandre, portoit, que Philippe demeureroit en possession des Places qu'il avoit conquiles. Apparemment cette condition servit à la faire prolonger encore pour deux ans, Philippe étant bien aile de jouir tranquillement de ses conquêtes. Quelque pressé que fût Edouard d'aller donner ordre aux affaires d'Ecosse, il passa pourtant le reste de l'Hiver à Gand, Bedouard séjouspour tâcher de réunir les habitans de cette puissante Ville. Il esperoit court mque de la par là d'en tirer un secours considerable, quand la Treve seroit expirée. Pendant le séjour qu'il y fit, il y courut risque de la vie, dans une sédition des habitans, qui avoient résolu de faire main-basse sur tous les Anglois. On dit qu'il fut redevable de son salut, à la génerosité d'un Chevalier Flamand, de la Faction des Porte-lys, qui, par ses soins & par ses prieres, arreta la sureur de ce Peuple mutiné. Le danger où il s'étoit vu exposé, lui donnant lieu de craindre quelque nouyelle infulte, il abandonna son entreprise & reprit la route de ses Etats.

Ce fut là le succès de l'Expédition d'Edouard en Flandre. Cette puissante Ligue, qui sembloit devoir engloutir la France, ne servit qu'à épuiser les trésors de celui qui l'avoit formée, & à lui faire comprendre, combien il lui seroit difficile de recouvrer par la sorce le Païs qu'il avoit perdu par son imprudence. Ce seroit peu de chose, que d'avoir éprouvé un sort si contraire aux projets qu'il avoit formez: c'est à quoi les plus grands hommes se trouvent quelquesois exposez. Mais il y a plus: c'est qu'il ne put se tirer de l'embarras où il s'étoit jetté, sans saire une breche considerable à son honneur. Quoiqu'il eût promis au Comte de Flandre de le proteger jusqu'à la fin, il ne laissa pas de l'abandonner, ainsi qu'on le verra dans la suite. Revenons pré-

Treve entre les

1197.

E DOVARD L. sentement à l'Ecosse, qui nous doit sournir la matiere la plus considerable du reste de ce Regne.

Affaires d'Ecoste

Guillaume Walleys fait foulever les Ecostois.

gloisd'Ecoffe.

Bien qu'Edouard eût conquis l'Ecosse, il n'avoit pas conquis les cœurs des Ecossois, qui ne portoient qu'avec peine un joug que la force leur avoit imposé. Dès qu'ils virent Edouard occupé en Flandre, ils prirent ce tems pour se soulever, sous la conduite de Guillaume Walleys, homme d'une Maison peu illustre, & d'une fortune encore plus médiocre, mais d'un génie très élevé. Ce génereux Ecossois, quoique peu autorisé parmi ses Compatriotes, entreprit de relever sa Patrie de l'abîme de misere où elle se trouvoit plongée, pendant que les personnes du premier rang, divisées par des Factions, ou suivant le parti du Vainqueur, travailloient à l'envi à faire durer son esclavage. Les Auteurs Ecossois sont de cet homme illustre un portrait qui le rend comparable aux plus grands Heros, & trouvent à peine des termes affez relevez, pour faire connoitre son mérite. Ce Walleys donc, quoiqu'à peine connu en Ecosse, ayant pris la résolution de travailler à la liberté de son Païs, assembla dans ce dessein un petit nombre de Trou-Il chaffe les Anpes. Quelque peu considerable que sût le Corps dont il avoit le commandement, il fit de si merveilleux progrès, qu'on ne sait ce qu'on doit le plus admirer, ou la hardiesse de son entreprise, ou le succès dont elle fut d'abord accompagnée. Tous ceux qui soupiroient après la Liberté, voyant qu'il y avoit un homme assez hardi pour se mettre à leur tête, coururent en foule sous ses drapeaux, & formerent bientôt une Armée considerable. Avec ce secours, Walleys attaqua les Places dont les Anglois étoient maitres, & dont les Garnisons étoient peu nombreules, à cause qu'Edouard avoit eu besoin de ses Troupes en Flandre. Par la séverité dont il usa envers ceux qui tomberent entre ses mains, il inspira une telle terreur aux autres, qu'à peine se trouvat-il quelque Place qui voulût attendre les dernieres extremitez, de peur de s'exposer à un semblable traitement. Par ce moyen, il recouvra en très peu de tems toutes les Villes dont les Anglois s'étoient emparez, & il ne leur laissa que la seule Ville de Barwick. Ces heureux fuccès donnerent à son Armée une si grande admiration pour sa vertu, que, sans s'arrêter aux formalitez ordinaires, elle le déclara Régent du Royaume. Edouard, qui étoit alors en Flandre, ayant appris les progrès de Walleys, se hâta de conclure la Treve dont il a été parlé ci-

Il eft déclaré Ré-Sent par l'armée.

> Avant que d'entreprendre cette Expédition, il falloit nécessairement règler deux affaires également importantes. La premiere étoit de trouver quelque moyen pour faire la Paix avec la France, de peur qu'elle ne donnât du secours à l'Ecosse. La seconde, de donner quelque satisfaction au Peuple, comme il s'étoit engagé à le faire après son retour. Il ne trouva point de meilleure voye pour parvenir au pre-

> dessus, & s'en retourna en Angleterre, dans la résolution de punir sé-

verement la revolte des Ecossois.

mier but, que de faire convenir Philippe de mettre leurs differens EDODARD IL entre les mains de Boniface VIII., qui n'étoit pas encore brouillé avec ce Prince, comme il le fut depuis. Philippe ayant accepté cette pro- douard prennent position, les deux Monarques remirent leurs démèlez à l'arbitrage du bine. Pape, non pas en qualité de Chef de l'Eglise, mais comme Particulier, sous le Nom de Benoit Cajetan.

le Pape pour At-

Cette affaire étant en assez bon train, il fallut penser à la seconde. Pour se concilier l'affection de ses Sujets, Edouard convoqua un Par- me la Grande lement, où il confirma la Grande Chartre sans en être sollicité. Il est vrai qu'il insista beaucoup, pour pouvoir inserer cette Clause dans la confirmation, sauf les droits de notre Couronne. Mais voyant que le Parlement s'y opposoit avec beaucoup de chaleur, il prit le parti de s'en

Edouard confir-

désister: ce qui sit un très bon esset parmi le Peuple.

Il marche en L

Après qu'Edouard se fut ainsi délivré de l'inquietude que ces deux affaires lui causoient, il se mit à la tête d'une puissante Armée, & s'étant avancé jusques vers le milieu de l'Ecosse, il rencontra ses enne- coile. mis à Falkirk. Les deux Armées étoient campées à une si petite distance l'une de l'autre, que les Anglois ayant entendu un grand bruit dans le Camp ennemi, coururent aux armes, avec une extreme précipitation, dans la pensée qu'ils alloient être attaquez. Le Roi voulut aussi monter à cheval. Mais dans le tems qu'il mettoit le pied à l'étrier, son cheval effarouché par le bruit qui se faisoit, le jetta par terre, & facheux accidente. lui enfonça deux côtes d'un coup de pied. Ce fâcheux accident ne l'empécha pas de se trouver à la Bataille qui se donna peu de tems après, & d'y commander avec le même fang-froid, que s'il n'eût point eu de mal. Cette Bataille fut sanglante, & en même tems très suneste aux Ecossois, qui, selon quelques Auteurs, y perdirent soixante- taille de Falkiik. mille hommes. Mais c'est à quoi il y a peu d'apparence. D'autres, qui réduisent ce nombre à dix mille hommes, ne s'éloignent peutétre pas moins de la vérité. Quoi qu'il en soit, la perte des Ecossois sut si grande, que de longtems ils ne purent se voir en état de lever la tête. Walleys, avec le débris de son Armée, se retira derriere les marais du Nord, où il n'étoit pas possible de le poursuivre. Cependant, Edouard profitant de sa victoire, s'empara de toutes les Places fortes, avec la même facilité qu'il les avoit perdues. Ainsi l'on peut dire, qu'en cette occasion il conquit l'Ecosse une seconde sois. Après qu'il eut donné les ordres nécessaires pour la conservation de ce Royaume, il reprit le Angleterre. chemin d'Angleterre, où des affaires importantes le rappelloient.

il lui arrive un

Il gagne la bg.

Walleys ne se trouvoit pas alors en état de profiter de l'absence de ce Prince. Non seulement il avoit perdu son Armée, mais encore il loux de Walleys. avoit manifestement connu, que la jalousie des Seigneurs Ecossois avoit été une des principales causes de sa désaite. Bien loin que sa vertu leur donnât de l'émulation, elle leur faisoit craindre qu'il n'aspirât au Trône, Dans cette pensée, ils aimoient mieux que leur Patrie gémît dans

Les Seigneurs Ecoffois fort ja-

Tome III.

1.298.

Conference de Walleys avec Ko best Brut.

o van perpétuel esclavage, que de se voir réduits à rendre hommage à un homme qui leur étoit si fort inferieur par sa naissance. Il falloit bien que ces soupçons se fussent repandus parmi la Noblesse, puisque Robert Brus, Comte de Carrick, Fils de celui qui avoit prétendu à la Couronne, en fit des reproches à Walleys. Ce Seigneur, qui servoit dans l'Armée d'Edouard, s'étant trouvé le jour de la Bataille de Falkirk, à la poursuite de Walleys qui se retiroit, & ayant été arrêté par une petite Riviere que les Ecossois venoient de passer, le fit prier de venir lui parler sur le bord opposé. Walleys y ayant consenti, Robert lui représenta, qu'il se perdoit lui-même par son ambition : qu'il n'y avoit aucune apparence qu'il pût résister aux forces du Roi d'Angleterre; & que quand même il pourroit se flater de cette esperance, les Grands du Royaume ne pourroient jamais se résoudre à le reconnoître pour Roi. Walleys lui répondit, que ce n'étoit nullement un motif d'ambition qui lui mettoit les armes à la main: qu'il se reconnoissoit trop indigne du Trône, pour oser y porter sa vue : mais que son unique but étoit de délivrer sa Patrie, que les Grands du Royaume laissoient périr par leur lâcheté. On prétend que cette réponse fit une telle impression sur l'esprit de Brus, qu'il en répandit des larmes. On ajoute encore, que dès ce moment il prit la résolution de faire tous ses efforts pour affranchir l'Écosse de l'esclavage sous lequel elle gémissoit.

Walleys fe démet de la Régen-

Cumin est fait

Rigent d'Ecosse.

Edouard preffe la négociation de la Paix avec la France.

Cependant, Walleys ayant manifestement connu combien la jalousie que les Grands avoient conçue contre lui étoit préjudiciable aux interets du Royaume, se démit de la Régence, & n'agit plus que comme Particulier. Il ne cessa pourtant pas de travailler de tout son pouvoir, & en toutes occasions, à la liberté de sa Patrie. Quelque tems après qu'Edouard eut quitté l'Ecosse, ceux qui conservoient encore quelque affection pour leur pais, établirent Cumin pour Régent. Mais c'étoit peu de chose que cette Régence, qui ne lui donnoit de l'autorité que sur une petite partie du Royaume, & sur quelques Troupes en désordre, échapées de la derniere Bataille.

Dès qu'Edouard fut de retour en Angleterre, il employa tous fes soins à faire réussir la négociation qui étoit entre les mains du Pape, pour la restitution de la Guienne. Depuis qu'il avoit perdu l'esperance de recouvrer cette Province par les armes, l'Alliance du Comte de Flandre lui étoit à charge, la protection qu'il lui avoit promise étant un obstacle perpétuel à la conclusion de la Paix. Il prit donc la réfolution d'abandonner son Allié: & dès-lors, les difficultez commencerent à s'évanouir. Le malheureux Comte, abandonné du Roi d'Angleterre, & d'un autre côté, pressé par le Comte de Valois qui commandoit en Flandre l'Armée du Roi son Frere, ne savoit comment se tirer d'un si grand embarras. Dans cette sâcheuse situation, il se laissa enfin persuader de se remettre entre les mains de ce Prince, qui lui donna sa parole qu'il le meneroit à Paris, pour trai-

ter lui-même avec le Roi; & que si dans un an il ne pouvoit obtenir apouvant la Paix, il auroit la liberté de s'en retourner dans ses Etats. Mais Philippe ne se croyant pas lié par la parole de son Frere, retint le Comte

en prison.

La Treve de deux ans entre la France & l'Angleterre étant sur le point d'expirer, les Ambassadeurs des deux Rois s'assemblerent à Mon-longée à Montreuil sur la mer, où le Pape leur envoya sa Sentence arbitrale, qui por-treuil. toit en substance: Qu'Edouard seroit remis en possession de la Guienne: pe. & que, pour rétablir l'union entre les deux Rois, Edouard épouseroit Marguerite Sœur de Philippe (1); & qu'Isabelle (2), Sœur du même Philippe, feroit donnée en mariage au Prince de Galles Fils d'Edouard. Il étoit dit aussi dans la meme Sentence, que Jean Baillol, autrefois Roi d'Ecosse, seroit remis entre les mains du Nonce du Pape, pour le garder là où il jugeroit à propos. Les Plénipotentiaires des deux Couronnes signerent cette Sentence: mais comme il y avoit diverses choses à règler pour la mettre en exécution, ils convinrent d'une Treve, qui dans la suite sut souvent prolongée, avant qu'on signât le Traité de Paix. Cependant, Baillol fut livré à l'Evêque de Vicence Nonce du Pape, qui en confia la garde à des Evêques François.

Treve accordée

1199.

Sentence du Pa-

Dès que le nouveau Régent d'Ecosse avoit été insormé qu'on négocioit à Montreuil un Traité entre la France & l'Angleterre, il avoit envoyé des Députez à Philippe, pour le prier d'y faire comprendre les Ecossois. La conjoncture paroissoit favorable. Edouard souhaitoit passionnément de recouvrer la Guienne par un Traité, ne se sentant pas en état d'en venir à bout par d'autres voyes. Il y avoit donc apparence qu'en cette consideration, il accorderoit à l'Ecosse des conditions tolerables, si le Roi de France vouloit s'employer tout de bon pour les obtenir. Effectivement, Philippe fit d'abord quelque démarche pour engager Edouard à laisser l'Ecosse en repos. Mais dès la premiere proposition qu'il en sit, il connut qu'il étoit impossible de procurer autre chose, que certaines douceurs, qu'ils seroient même obligez d'acheter par une reconnoissance formelle du pouvoir qui les tenoit dans l'esclavage. Edouard étoit en possession de l'Ecosse, où il ne trouvoit presque plus d'opposition. Ainsi, lui proposer d'accorder la Paix à ce Royaume, c'étoit proprement vouloir l'obliger à se désister de cette acquisition. D'un autre côté, il ne pouvoit accorder une Paix particuliere au Régent & à ceux qui lui obeissoient, sans laisser en Ecosse une Puissance indépendante de la sienne. Tout ce donc que

(1) Alienor, femme d'Edonard, étoit morte en 1290. RAP. TH.

Eleonor, femme d'Edouard, mournt en 1291. Le Roi, à sa mémoire, sit ériger des Croix par-tout où le corps s'arrêta, tandis qu'on le portoit du Comté de Lincoln à Westminster; savoir, à Waltham, à S. Albans, à Dunstable, &c. & particulierement à Charing-Cross, dans une Place de la Ville de Westminster. TIND. (2) Isabelle. ] Elle étoit Fille, & non pas Sœur de Philippe. Act. Publ. Tom. II.

p. 840. TIND.

1199.

les Ecossos à some pre la Treve.

EDOUARD I. Philippe put obtenir, fur une Treve de sept mois pour ceux qui ne pouvoient se résoudre à porter le joug. Si l'on en croit les Historiens d'Ecosse, cette Treve sut mal observée de la part de l'Angleterre. Mais Cumin exhorte ce n'est, peut-être, que pour justifier la résolution que Cumin prit de la rompre. Quoi qu'il en soit, ce Régent assembla les Seigneurs qu'il connoissoit affectionnez à leur Patrie, & leur représenta le triste état où elle se trouvoit réduite. Il leur dit, que si on donnoit à Edouard le tems de s'affermir dans sa conquete, il prendroit de telles mesures. qu'en vain on feroit, dans la suite, des efforts pour recouvrer la liberté. Que ce Prince n'attendoit plus que d'avoir subjugué ce petit reste d'Ecossois qui résistoit encore, pour achever de réduire ce miserable Royaume dans une parfaite servitude. Que ce dessein seroit déja exécuté, si les Treves que la France leur avoit de tems en tems procurées ne l'avoient fait differer. Qu'il n'y avoit donc point de tems à perdre: & qu'il falloit promptement se résoudre à faire un génereux effort pour recouvrer la liberté, ou à laisser la Patrie dans un éternel esclavage. Ensuite, il leur sit voir la facilité qu'il y avoit à se délivrer du joug pendant qu'Edouard se reposoit sur leur soiblesse, & que la saison de l'Hiver leur offroit des avantages, qu'ils ne pourroient plus esperer dès qu'elle seroit passée. Ces remontrances produissrent l'esfet qu'il s'en étoit promis. Ces Seigneurs amoureux de la liberté, & ne sentant que trop le poids de leur servitude, résolurent d'un commun accord de reprendre les armes; & chacun, de son côté, alla travailler à inspirer la même réfolution au Peuple. Il ne leur fut pas difficile d'y réussir. Le petit peuple étoit encore plus animé contre les Anglois, que les Grands, parce qu'il avoit été moins ménagé. En peu de tems tout le Royaume se souleva, sans qu'il sût possible aux Garnisons Angloises d'arrêter une revolte si générale. Tous les Bourgeois des Villes & les habitans de la campagne ayant pris les armes dans un même jour, & à la même heure, ces Garnisons se trouverent attaquées toutes à la fois, par dedans & par dehors, avec tant de fureur & d'acharnement, qu'il ne leur fut pas possible de résister. En un mot, elles se virent réduites à la nécessité de demander à sortir du Royaume, sans quoi elles ne

Les Anglois font encore chaffes du Roy-ume.

Troisieme Expé-En Ecoffe.

Il obtient une victoire fignalée sur les Ecossois.

Edouard, outré de colere de ce que c'étoit toujours à recommendition d'Edouard cer, leva une Armée avec toute la diligence possible; & dès que la saison le put permettre, il entra pour la troisieme sois, les armes à la main, dans ce malheureux Royaume. L'Armée Ecossoise, qui n'étoit composée que de Milices mal armées & peu aguerries, ne se sentant pas en état de rélister à ce Prince, voulut se retirer à son approche. Mais il la poursuivit si vivement, que l'ayant enfin atteinte, & réduite au point de ne pouvoir éviter le combat, il la mit dans une entiere déroute. Les Historiens assurent que cette journée auroit mis fin à la destinée de l'Ecosse, si les Anglois eussent pu poursuivre leurs ennemis

pouvoient éviter d'être taillées en pieces.

à travers les marais, dont les routes étoient connues aux gens du pais, EODUARD E

& que les vainqueurs n'olerent entreprendre de traverser.

Cette défaite ayant ôté aux Ecossois toute esperance de pouvoir 11 rejette seus plus longtems rélifter, ils eurent recours aux prieres & aux foumitfions, Ils supplierent le Roi de leur donner la liberté de rédimer leurs Terres pour de l'argent, & de leur rendre leur Roi, aux conditions qu'il voudroit lui-même leur imposer. Mais il leur refusa l'une & l'autre de ces demandes. Cette dureté leur fit chercher les moyens de soulager leur misere, en se mettant sous la protection du Pape, à qui ils envoyerent du Pape, en lui des Ambassadeurs, pour lui offrir la Souveraineté de leur Païs. Boni- offrant la souveface VIII. dont l'ambition est assez connue, accepta cette offre sans se.

Bonisace VIII. balancer. Il avoit accoutumé d'agir avec beaucoup de hauteur avec les accepte seus of-Princes Chretiens, s'imaginant qu'ils devoient aveuglément se soumettre à ses volontez, & que son autorité ne regardoit pas moins le Temporel que le Spirituel. Dans cette pensée, il supposa qu'un simple Bref de sa part seroit capable de faire désister Edouard de toutes ses prétentions sur l'Ecosse. Voici le commencement de ce Bref, où ce Pontife supposoit comme indubitable, une chose dont personne n'avoit jamais oui parler.

BONIFACE Serviteur des Serviteurs &c. A Notre Très cher Fils

Edonard, illustre Roi d'Angleterre, salut & benédiction Apostolique.

Nous savons, Très cher Fils, & l'expérience nous a souvent confirmé, 1º8. 844combien est grande l'affection devote que vous avez pour l'Eglise Romaine, qui vous porte dans des entrailles de charité. Nous savons, dis-je, combien est ardeni le zèle & la reverence que vous lui poriez, & combien vous êies prompt à obeir à ses ordres. C'est ce qui nous donne une ferme esperance, & une entiere confiance, que votre Sublimité Royale recevra nos paroles en bonne part, les entendra diligemment, & les exécutera efficacement. Il a pu parvenir jusqu'à Votre Altesse Royale, & nous ne doutons point que vous ne gardiez dans votre mémoire, que, depuis les anciens tems, le Royaume d'Ecosse a toujours appartenu & appartient encore à l'Eglise Romaine, ainsi qu'il est connu de tout le monde; & que, comme Nous en avons été informez, il n'a jamais été dépendant ni de vos Prédécesseurs, ni de vous-même &c.

Le reste de ce Bref, qui est trop long pour pouvoir être inseré ici tout entier, contient la plus grande partie des raisons qui ont été cidevant rapportées, contre les prétentions des Rois d'Angleterre sur la Souveraineté de l'Ecosse. Comme, selon les apparences, le Pape avoit été instruit par les Ambassadeurs Ecossois, on doit présumer, que si pendant l'Assemblée de Norham, les Etats d'Ecosse ne répondirent rien à ce qu'Edouard alleguoit, ce n'étoit pas qu'ils manquassent de preuves, mais par un tout autre motif. Le Pape reprochoit encore à Edouard, toutes les violences qui s'étoient commises dans la Guerre d'Ecosse, & particulierement la prison de divers Evêques. Enfin, il se constituoit lui-même Juge des differens entre les Anglois & les Ecof-

K iii

Ils se mettent

Bref du Pape à Edouard. ASI. Publ. T. II. HISTOIRE

sois, & ordonnoit au Roi, d'envoyer ses Ambassadeurs à Rome, avec toutes les instructions nécessaires, dans six mois au plus tard; après

quoi il prononceroit une Sentence définitive.

Edouard menace de détruire l'Ecoffe.

Une maniere d'agir si hautaine n'étoit gueres propre à faire quitter les armes à Edouard. Il en fut si choqué, que bien loin d'avoir égard aux prétentions du Pontife, il jura que s'il en entendoit plus parler, il détruiroit l'Écosse d'une mer à l'autre. Les Députez des Écossois, qui étoient auprès de lui, ne purent écouter ces menaces de sangfroid. Ils lui répondirent, qu'il avoit encore beaucoup d'ouvrage à faire avant que d'en venir là; & qu'il n'y avoit pas un Ecossois, qui ne donnât jusqu'à la derniere goutte de son sang, pour la désense de sa Patrie. Mais, quelque résolution qu'il eût prise de ne point quitter Il accorde une du Roide France, l'Ecosse avant que de l'avoir entierement réduite, il n'osa resuser au Roi de France une Treve que ce Prince lui demanda pour les Ecossois.

Ce fut pendant cette Treve, qu'Edouard investit son Fils ainé, âgé de dix-sept ans, de la Principauté de Galles & du Comté de Chester. Les Gallois s'en réjouirent, & regarderent cette démarche comme une marque de la bonté du Roi pour eux, parce que le jeune Prince étoit

né dans leur pais,

2331.

Treve à la priere

Et inveftit Edouand fon Fils aine

de la Principauté

de Galles.

Réponse des Anglois au Bref du Pape.

Au commencement de l'année suivante, le Roi convoqua le Parlement à Lincoln, pour lui demander son avis touchant les prétentions du Pape à l'égard de l'Ecosse, & sur la réponse qu'il devoit faire à son Bref. Le Parlement n'étant pas moins choqué des prétentions & des manieres hautaines du Pape, que le Roi même, il fut résolu qu'on écriroit sur ce sujet au Pontise une Lettre qui seroit signée de tous les Barons du Royaume. Dans cette Lettre, ils lui disoient sans détour, le contraire de ce qu'il avoit assuré dans son Bres, savoir que, de tout tems, la Couronne d'Angleterre avoit joui du droit de Souveraineté sur l'Ecosse; & qu'il étoit de notoriété publique, que l'Ecosse n'avoit jamais dépendu de l'Eglise Romaine quant au temporel. Que par cette raison, le Parlement ne souffriroit jamais que le Roi mit tous ses droits en compromis, ni qu'il envoyât des Ambassadeurs à Rome sur ce sujet, quand même ce Prince seroit d'humeur de pousser sa complaisance pour le S. Siege jusqu'à ce point. Enfin, ils prioient le Pontise de laisser le Roi & le Peuple d'Angleterre jouir de leurs droits, sans entreprendre de les troubler (1). Cette Lettre fut suivie, quelques mois après, d'une autre du Roi même, avec laquelle il envoya en même tems un Ecrit femblable à celui qu'il avoit fait dresser pendant l'Assemblée de Norham, pour justifier que de tout tems le Royaume d'Ecosse avoit été dépendant de l'Angleterre, Mais au-lieu que, dans le premier, il n'a-

Le Roi Cerit auffi au Pape.

> (1) Cette Remontrance étoit signée de cent Comtes & Barons, qui déclarent outre cela, qu'ils avoient le droit de représenter toute la Communanté du Royaume. Le Docteur Howel nous a donné leurs noms, & intitule son Catalogue : Liste des dignes Défenseurs de la Patrie, qui s'opposerent aux usurpations du Pape, Tind.

voit commencé à déduire son droit que depuis Edouard l'Ancien, dans EDOUARDE celui-ci, il en prenoit l'origine depuis le Regne de Brums, premier Roi fabuleux de l'Isle d'Albion. Ensuite, il continuoit par tous les pretendus Rois qu'on trouve dans l'Histoire, ou plutôt, dans le Roman de Geoffroi de Monmouth: ce qu'il n'avoit ofé faire dans le premier, qui étoit dressé pour les Ecossois. Mais tout étoit bon à l'égard du Pape & des Italiens, qui n'étoient pas affez versez dans l'Histoire d'Angleterre pour pouvoir discerner le vrai d'avec le faux. D'ailleurs, la Lettre du Roi étoit très respectueuse, & ne contenoit aucune expression dont le Pontise pût être choqué. Cette modération dans une occasion semblable, où il se sentoit très offensé des prétentions du Pape. ne peut être attribuée qu'au besoin qu'il avoit de lui dans l'affaire qui regardoit la restitution de la Guienne.

La Treve avec l'Ecosse ne sut pas plutôt expirée, qu'Edouard se Edouard retourrendit dans ce Royaume, où il passa tout l'Hiver, Mais dans le tems qu'il se préparoit à recommencer la Guerre, il sut si puissamment sollicité par le Roi de France, qu'il ne put refuser aux Ecossois une prolongation de la Treve jusqu'au mois de Novembre. On pourroit trouver étrange qu'il eut tant de complaisance pour Philippe, s'il étoit vrai, comme quelques-uns l'ont avancé, qu'il eût fait la Paix avec la France à Montreuil, & qu'il fut rentré en possession de la Guienne, Mais il est certain que la Paix entre les deux Couronnes ne sut entierement conclue qu'en 1303, & que le Traité de Montreuil n'étoit proprement qu'une Sentence arbitrale du Pape, qui contenoit divers articles dont l'exécution pouvoit rencontrer beaucoup de difficultez, quoiqu'en général, les deux Rois en fussent assez contens. C'est ce qui rend la déférence d'Edouard pour Philippe moins extraordinaire, puisque, par un refus, il auroit pu retarder la conclusion d'une Paix qui devoit lui faire recouver la Guienne.

voya Segrave dans ce Royaume, pour y recommencer la Guerre. Ce ve en Ecosse. Général y entra, moins à dessein d'y combattre les Ecossois, qu'il croyoit peu en état de lui résister, que pour ruiner le pais. Dans ce dessein, il partagea son Armée en trois Corps, qui marchoient à quelque distance l'un de l'autre, afin d'embrasser plus de terrein. La prévention où il étoit qu'il n'avoit rien à craindre, le faisant marcher avec beaucoup de négligence, & fans daigner s'informer de l'état où fe trou voient ses ennemis, il les rencontra inopinément tout proche de Ross, à cinq milles d'Edimbourg. Comme il s'étoit trop avancé avec le Corps qu'il commandoit, pour pouvoir être secouru des autres, l'Ar-remportées par les mée d'Ecosse, commandée par Cumin & par Frazer, l'attaqua sans jour.

La Treve avec l'Ecosse étant sur le point d'expirer, Edouard en-

perte de tems, & le mit incontinent en déroute. Celui des deux autres Corps qui étoit le plus proche, ayant appris que le Général étoit attaqué, voulut aller à son secours. Mais n'ayant pu arriver assez à

Il accorde une nouvelle Treve.

Il envoye Segra-

Trois victoires

Buchanan.

1 10 2.

BROWARD L. tems, il sut battu comme le premier. Quoique les Ecossois eussent été victorieux dans ces deux Combats, ce n'avoit pas été sans peine & fans perte. Leurs bleffez étant en affez grand nombre, & leurs Troupes très fatiguées, ils se disposoient à prendre quelque repos, lorsqu'ils virent arriver le troisieme Corps de l'Armée Angloise, qui se préparoit à les attaquer. Cette vue les déconcerta d'abord d'une telle maniere, que dans le premier mouvement, ils se seroient mis en fuite, si les exhortations de leurs Généraux n'eussent relevé leur courage, Ce dernier Combat fut le plus rude des trois. Les Anglois, animez du desir de venger leurs compagnons, & les Ecossois encouragez par les deux victoires qu'ils venoient de remporter, combattirent longtems avec une égale animolité: mais les Ecossois eurent enfin l'avantage, & mirent leurs ennemis en fuite. Les Historiens Anglois passent legerement fur ces trois Combats; & les Ecossois, au contraire, prennent grand soin de relever leur triple victoire (1). Peut-être les uns en disent-ils trop, & les autres trop peu. Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir que cet échec ne parût très important à Edouard, puisqu'il lui fit prendre la résolution d'entrer encore une fois en Ecosse, avec la plus nombreuse Armée qu'il eût jamais mise sur pied. Il ne lui sut pourtant pas possible d'exécuter ce dessein jusqu'à l'année suivante, parce qu'il ne reance ou l'e put se dispenser de comprendre les Ecossois dans une Treve qu'il sit avec la France jusqu'au Mois de Juin.

Edouard le prépare à rentrer en Ecoffe.

Treve avec la

r303. Traité de Paix entre la France & l'Angleterre. AS. Publ. T. II. pag. 923.

Les deux Rois abandonnent leurs Allier.

Avant que cette Treve fût expirée, la Paix entre les deux Couronnes se conclut à Paris, le 20. de Mai 1303. Philippe rendit la Guienne à Edouard, qui s'engagea, de son côté, à lui rendre un hommage lige sans restriction, dans la Ville d'Amiens. Quant aux Alliez des deux Rois, il n'en fut fait aucune mention dans le Traité. Au contraire, chacun des deux Monarques s'engagea par serment, à ne donner aucun secours aux ennemis de l'autre. Ainsi, les Ecossois & le Comte de Flandre se trouverent également abandonnez. C'est ici un de ces exemples remarquables, & qui ne sont que trop fréquens, du peu de sonds que les petits Princes peuvent faire sur leurs Alliances avec des Souverains trop puissans. Quoique le premier article de l'union porte toujours qu'on ne fera ni Paix ni Treve sans un consentement mutuel, c'est pour l'ordinaire, celui qui est le premier violé. Véritablement, Philippe voulut persuader aux Ecossois, qu'il leur procureroit une Paix particuliere dans l'entrevue qu'il devoit avoir avec Edouard: mais rien n'étoit plus éloigné de sa pensée. En effet, il n'avoit laissé les Ecossois à la merci du Roi d'Angleterre, que pour obtenir de lui qu'il abandonnât les Flamans, qui ayant repris les armes contre lui, avoient déja remporté de grands avantages. Baillol, à qui ce Traité ôta toute espé-

Ibid. Pag. 919.

(1) Les Historiens d'Ecosse attribuent toute la gloire à Cumin & à Frazer, sans faire aucune mention de Wallace (Walleys); au-lieu que les Anglois l'attribuent entierement au brave Wallace. TIND.

rance

rance d'être jamais rétabli, demeura sur ses Terres en Normandie, & Regrand

vécut tout le reste de sa vie en homme privé.

Les brouilleries, qui étoient survenues entre le Pape Boniface & Cette Paix le fait sans l'inter-Philippe le Bel, avoient longtems arrêté la conclusion de cette Paix. vention du Pape. Le Pape, qui avoit projetté d'employer les armes des Chretiens à une nouvelle Croisade, prétendoit commander en Maitre à tous les Princes de l'Europe, & les obliger à terminer leurs differens selon son caprice, afin de se mettre en état d'envoyer ou de conduire eux-mêmes leurs forces dans la Palestine. La hauteur avec laquelle il voulut traiter le Roi de France, fit naître entre eux des differens, qui dégénererent enfin en une rupture ouverte. Cela fut cause que Philippe, ne regardant plus ce Pontife que comme un ennemi, ne voulut plus de sa Médiation, & conclut la Paix avec Edouard, sans l'intervention de celui qu'ils avoient choifi pour arbitre.

Edouard, n'ayant plus rien à craindre de la part de la France, porta Quattiente espépour la quatrieme fois ses armes en Ecosse, avec une Armée si nom- en kcosse. breuse, qu'il ne trouva point de resistance. Il pénetra jusqu'à l'extremité septentrionale de l'Isle, ravageant tout à droite & à gauche, sans tion. que les Ecossois fussent en état de s'opposer à une puissance si formidable. Le seul Walleys le côtoyoit avec quelques Troupes, pour le harceler, & pour venger les Ecossois sur les Soldats Anglois qui osoient s'écarter du gros de l'Armée. Quelque grands que fussent les avantages d'Edouard, il fut moins rigoureux à l'égard de ceux d'entre les Ecossois qui se soumirent volontairement, qu'il ne l'avoit été dans son Expédition précedente. Il avoit compris qu'en les mettant au désespoir, il les avoit lui-même engagez dans la revolte. Ce fut par cette raison qu'il traita favorablement ceux qui allerent se rendre à lui, & qu'il gues graces aux leur permit de racheter leurs Terres; ce qu'il leur avoit auparavant refusé. Cette douceur produisit un si bon effet, que presque tous les Grands du Royaume, qui se trouvoient sans aucune ressource d'ailleurs, voulurent en profiter. Avant que de quitter ce Royaume, E- & fait afficers douard fit attaquer le Château de Sterlyn, qui se désendit pendant tout l'hiver. La vigoureuse défense des assiegez obligea le Roi à se rendre lui-même au Siege, dès que le beau tems fut venu; & néanmoins, ce ne fut qu'au mois de Juillet qu'il les contraignit de capituler. Bu- il s'en tend malchanan dit que, contre les termes de la Capitulation, il retint prison- tre, niers le Gouverneur & les Officiers de la Garnison.

La prise de Sterlyn termina cette quatriéme expédition d'Edouard. & cette troisième Conquête. Mais quoiqu'on puisse dire à bon droit que l'Ecosse sur conquise en cette occasion, il y avoit encore en ce païslà, hors de l'atteinte des armes Angloiles, certains endroits impénetrables, qui servirent de retraite & d'azyle à ceux qui ne pouvoient vivre dans l'esclavage, & qui furent d'un grand secours pour faire recouvrer à tout le Royaume son ancienne liberté, C'est ce qu'Edouard

Tome III.

Cette Paix le

Où il ne trouve d'oppolipoint

Il accorde quel-

Fin tragique de Walteys.

EDOUARD I. lui-même, au milieu de ses prosperitez, ne pouvoit s'empêcher de craindre. La rigueur avec laquelle il traita le brave Walleys, qui lui fut livré par une infigne trahison, fit assez voir qu'il ne croyoit pas les Ecossois subjuguez, quoiqu'il sut maître de l'Ecosse. Pour les épouvanter par la punition de ce grand homme qu'il regardoit comme l'unique auteur de leur revolte, il le fit juger, condamner & exécuter comme coupable de Haute-Trahilon, & ordonna que les quatre quartiers de son Corps fusient exposez dans quatre des principales Villes d'Angleterre. Ce furent des Juges Anglois qui prononcerent cette Sentence, quoique Walleys fût Ecossois, & du nombre de ceux qui n'avoient jamais reconnu la Jurisdiction d'Edouard. Pour excuser, en quelque maniere, une rigueur si extraordinaire, il se trouve des Historiens qui ont tâché de dissamer Walleys, & qui l'ont accusé d'avoir commis des cruautez excessives. Mais ces accusations, ni le genre de la mort, n'ont pu empêcher que la Posterité ne lui ait rendu la justice qui lui est due, & que les gens non prévenus ne le regardent encore comme un Heros qui étoit digne d'une meilleure fortune.

Sévérite d'Edouatd enveis un Seigneur Anglois.

Edouard n'ayant plus rien à faire en Ecosse, reprit le chemin de l'Angleterre, où il s'attacha d'abord à faire respecter son autorité, pour laquelle quelques-uns d'entre les Seigneurs marquoient avoir peu de déference. Segrave fut le premier attaqué sur ce sujet (1), pour servir d'exemple aux autres. Ce Seigneur ayant été accuse de quelque malversation, avoit appellé son acculateur en duel, pour justifier son innocence par un Combat singulier, selon la coutume qui étoit alors en ulage. Mais le Roi n'ayant pas trouvé à propos de permettre ce Combat, Segrave avoit passe la mer, pour aller se battre hors du Royaume. Quoique sa désobeissance sut en quelque maniere adoucie par les égards qu'il avoit eus pour le Roi, en s'abstenant de faire ce Combat dans les Terres de sa domination, Edouard la regarda comme étant d'une trop grande consequence, pour la laisser sans punition. Dès que Segrave sut de retour, il le fit arrêter, & ordonna qu'on lui sit son procès. Les Juges se trouverent un peu embarrassez à donner un jugement sur cette affaire, touchant laquelle ils ne trouvoient apparemment aucune Loi pour les diriger. Cependant, après une deliberation qui dura trois jours entiers, ils prononcerent un Arret de mort contre l'acculé, ajoutant dans leur Sentence, qu'il seroit au pouvoir du Roi de lui faire grace. Edouard sesentit offense de l'audace de ces Juges qui sembloient vouloir borner son autorité, comme s'il n'eut pas eu le pouvoir d'exercer sa clémence sans leur permission, & il leur sit une sévere reprimande. Il ne laissa pourtant pas de pardonner à Segrave, sur l'intercession de certains Seigneurs qui se rendirent cautions de sa conduite.

<sup>(1)</sup> Segrave fut accusé de Trahison par le Chevalier Jean de Crombwell. (M. de Wej.m. Anno 1305.) TINU.

Mais ce ne fut pas là le seul exemple de séverité qu'Edouard donna EDOVARDE. depuis son retour. Il avoit été informé que la Justice se rendoit dans tout le Royaume, avec beaucoup de négligence & de partialité; que nommée Trait-les Magistrats se laissoient corrompre par des présens; & que les riches les malversauona éroient à couvert de la rigueur des Loix, pendant que les pauvres étoient des Grands. Ad. Publ. T. II. exposez à l'oppression & à la tirannie des Grands. Un si grand désordre put 960. demandant un remede prompt & efficace, il donna une Commission extraordinaire à des Juges qu'il nomma lui-même, pour aller faire, dans toutes les Provinces, une perquisition exacte de tous les malfaiteurs, de quelque rang qu'ils pussent être; & leur donna pouvoir de faire exécuter leurs Sentences sur le champ. Cette Commission sut nommée Trail-bâton, mot dont on ignore l'étimologie, sur laquelle on a formé diverses conjectures qu'il seroit trop long de rapporter. Il suffit de dire, pour donner une idée de cette Cour extraordinaire (1). que c'étoit à peu près ce qu'on appelle en France Grands-Jours. Cette severité fut un frein à ceux qui prétendoient se mettre à couvert de la Justice, par leur crédit & par leurs richesses. Elle servit en même tems à remplir les coffres du Roi, qui profita des amendes à quoi les coupables furent condamnez.

A ces deux exemples de léverité, il en joignit un troisiéme fort re- Le Roi fait motmarquable, pour faire connoître qu'il entendoit que les Loix fussent tre le Prince de observées sans aucun égard à la naissance, ou à la dignité des person-dans une prison nes. Le Prince Edouard son Fils, s'étant laissé porter, par les inductions d'un de ses Favoris nommé Pierre Gaveston, à commettre quelque excès contre l'Evêque de Chester (2), il le fit mettre dans une prison publique, ne voulant point que son rang le mît à couvert de la

Juffice.

Cette démarche auroit fait sans doute plus de plaisir aux Anglois, si celles qu'il sit peu de tems après, eussent marqué la même moderation & les mêmes égards pour le Peuple. Clement V. natif de Bourdeaux, ayant succedé à Boniface VIII. dans le Siege Pontifical, E- Pense le Roi de douard crut qu'il devoit profiter du crédit qu'il esperoit d'avoir au- Grande Chartte. près du nouveau Pape, pour obtenir la Dispense du serment qu'il avoit fait à l'égard des Chartres dont j'ai souvent parlé. Le Pape ne

Clément V. dif.

(1) Ces Juges étoient en quelque maniere comme les Juges d'Eyre. Leur fonction étoit de faire des Informations dans tout le Royaume, & de juger sur le rapport des Jurez prudens, les Maires, Sherifs, Baillys, Receveurs des droits d'Aubaine & autres, accusez d'Extorsion, de Corruption & autres crimes, d'Usurpation des Terres; faire le procès aux chicaneurs, & perturbateurs du repos public &c. A l'égard de l'étimologie du mot Trail-bann, voyez le Glossaire de Spelman. TIND.

(a) Il n'y avoit point d'Evêque de Chester en ce tems-là; le Siege de Lichsield y fut transferé après la Conquete, il fut encore transféré de-là à Coventry, d'oil Henri VIII le remit à son ancien Lieu. De sorte que la personne dont on parle ici étoit Walter de Langton, Evêque de Lichfield & de Covenery, dans le Diocese duquel le trouvoit Chefter, Rav. W. S.

Lij

84

1301. All. Publ. T. II. 248. 978.

fit aucune difficulté de lui accorder cette faveur. Il supposa, comme il paroît par sa Bulle, que ce Prince avoit été forcé de faire ce serment. & cette supposition, toute fausse qu'elle étoit, lui parut une raison suffisante pour le dispenser de l'exécution. On prétend qu'Edouard acheta cette Dispense par un Service de Vaisselle d'or, dont il fit présent au Pontife. L'allarme que cette démarche causa dans tout le Royaume. n'étoit pas sans fondement, puisqu'on commença bien-tôt à s'appercevoir que le Roi usurpoit une plus grande autorité que les Loix & les Edouard fait Coutumes du Pais ne lui permettoient. Il affecta même de découvrir fon intention, dans une occasion où l'on ne pouvoit pas s'y méprendre. Clement V. lui avoit accordé les Décimes sur le Clergé, pour trois ans, & s'en étoit reservé la moitié pour les besoins du Saint Siege. Le Parlement ne pouvant souffrir ce honteux trafic, qui tendoit à appauvrir le Clergé sans nécessité, & à faire sortir l'argent du Royaume. s'y opposa fortement, & défendit aux Collecteurs de faire cette levée. Edouard, sans aucun égard pour le Parlement, leva les défenses de sa propre autorité, & permit aux Collecteurs de continuer. Cette action arbitraire venant immédiatemeet après la Dispense dont je viens de parler, fit craindre aux Anglois que le Roi n'eût formé quelque desfein préjudiciable à leur liberté; & leur crainte ne paroissoit que trop bien fondée. Mais si ce Prince avoit eu cette intention, les nouveaux troubles qui survinrent en Ecosse l'empêcherent de l'exécuter, & lui rendirent la faveur du Pape inutile.

quelques d'autorité traite.

1306. Affaires d'Ecoi-

> Major. Buchanan.

Robert Brus & Jean Cumin forment le projet de

Les Ecossois, quoique tant de fois vaincus, & autant de fois obligez de prêter serment de fidelité à Edouard, ne pouvoient s'accoutumer au joug qui leur avoit été imposé. Robert Brus, Comte de Carrick. étoit un de ceux qui croyoient avoir le plus de sujet de se plaindre. Non seulement, Robert son Pere avoit été exclus de la Couronne; mais de plus, Edouard lui avoit deja manqué de parole. Il s'étoit engagé à le mettre sur le Trône à la place de Baillol: mais il n'avoit fait aucune démarche qui tendît à exécuter sa promesse. Neanmoins, Robert l'avoit toujours fidelement servi, soit avant, soit après la mort de son Pere, se flatant peut-être qu'il accompliroit enfin sa promesse. Mais la conversation qu'il avoit eue avec Walleys le jour de la Bataille de Falkirck, & toutes les démarches du Roi, lui ayant fait comprendélivier leur Pa- dre que ce Monarque ne travailloit uniquement que pour soi-même, il avoit conçu le généreux dessein de faire des essorts pour délivrer son Païs de la servitude où il se trouvoit réduit. En même tems, il pensoit à se procurer la Couronne d'Ecosse, à laquelle il prétendoit avoir un légitime droit, malgré le Jugement donné contre le Comte son Pere. Jean Cumin, surnommé le Rouge, autre Seigneur Ecossois fort consideré en Ecosse, mais pourtant moins accredité que Brus, étoit, ou paroissoit être dans des sentimens semblables, & avoir à cœur les intérêts de la Patrie, Cette conformité fit que ces deux Seigneurs s'entre-commu-

1306.

niquerent leurs pensées, après qu'ils se furent longtems sondez l'un EBOUARDL l'autre, sans oser se découvrir. Enfin s'étant tous deux enhardis, ils eurent ensemble plusieurs Conferences, dans lesquelles ils convinrent des moyens qu'il falloit employer pour faire réussir leurs projets. Ces Conferences aboutirent à des Conventions, qui contenoient en substance ces deux Articles. I. Qu'ils agiroient en commun pour faire en forte que Robert Brus fut couronné Roi d'Ecosse. II. Qu'en consideration des services que Cumin rendroit à Robert, celui-ci cederoit tous les domaines qu'il possedoit en Ecosse, & le seroit son Lieutenant Général. Ces mesures étant prises, Robert se rendit à la Cour d'Edouard, où il étoit nécessaire de gagner certains Seigneurs Ecossois qui avoient

pris le parti de ce Prince.

Cependant, soit que Cumin se repentît de ce qu'il avoit sait, ou, comme quelques-uns l'assurent, qu'il n'eut brassé ce complot que pour faire tomber Robert dans le piege, il instruisit le Roi de tout le projet. On prétend même qu'il lui envoya l'original de leurs Conventions, signé de tous les deux & scellé de leurs cachets. D'abord, le Roi forma le dessein de faire arrêter Robert. Mais craignant que cet éclat ne lui sît manquer ses complices, il se contenta de le saire observer exactement. Il esperoit de faire de nouvelles découvertes par le moyen de Cumin, à qui Robert communiquoit par ses Lettres tout ce qu'il faisoit à la Cour. Le dessein du Roi ne put être si secret, qu'il ne sût pénetré par le Comte de Gomer, ancien ami de la Maison de Brus, qui étoit alors à Londres. Ce Seigneur, sachant que Robert étoit exactement épié, & n'osant lui parler lui-même pour l'instruire d'un secret si important, lui envoya une paire d'éperons dorez & quelques pieces de monnoye d'or, comme s'il avoit emprunté cela de lui. Robert, qui avoit l'esprit pénetrant, comprit d'abord qu'il y avoit du mystere dans la prétendue restitution de son ami, & en conclut qu'il vouloit par là lui conseiller de s'évader. Dans cette pensée, il en prit la résolution sur le champ, & sut l'exécuter avec tant d'adresse & de diligence, qu'il fut impossible de le prevenir, & plus encore de l'atteindre. Comme il n'avoit communiqué ses pensées qu'à Cumin, il ne douta point qu'il n'eût été trahi par cet infidele ami. Dans cette persuasion, si-tôt qu'il fut arrivé en Ecosse, il se rendit à Dumfrees où Cumin se trouvoit alors, & l'ayant trouvé dans l'Eglise des Cordeliers, ne s'attendant point à sa venue, il le poignarda de sa propre main. Ce coup hardi, joint au complot qu'il avoit fait, l'exposant au ressentiment du Roi, il se vit verteinent contre dans la nécessité de se déclarer ouvertement ; sachant bien qu'il n'y Edouard, & le tais avoit point de salut pour lui, que dans la réussite de ses desseins. Dès d'écosse. qu'il se sut déclaré, le concours de ceux qui se rendirent auprès de lui fut si grand, qu'il se vit bien-tôt en état d'aller en bonne compagnie à Scone, où il sut solemnellement couronné, Après cela, tout le Peuple généralement le rangea dans son parti-

Cumin

Robert Brus fo fauve en Ecoffe.

Il y tue Cumin

EDOUARD I. 1306, une armée en Ecoffe,

Ce fut avec un chagrin extrême qu'Edouard s'apperçut qu'il s'étoit Edouard envoye trop flatté dans la pensée où il avoit été, qu'il n'avoit plus rien à faire en Ecosse. Il ne voulut pourtant point se desister de ses premiers projets. Mais afin de s'assurer pour l'avenir la possession de ce Royaume, il résolut de le mettre en tel état qu'il n'y eût plus aucune revolte à craindre, Suivant ce dessein, il sit prendre les devans à Audemar de Valenco Comte de Pembroock, avec une Armée, pour lui préparer le chemin, pendant qu'il assembloit toutes ses forces à Carlisse. Pour rendre son Expédition plus éclatante, il fit Chevaliers trois-cens jeunes Gentilshommes qui accompagnoient le Prince son Fils, auquel il vouloit, en cette occasion, donner les premieres leçons de la Guerre.

Robert Brus eft

Cependant, Robert avoit fait de grands progrès en Ecosse, & s'ébattu & contraint toit rendu maitre de diverses Places. Il auroit poussé plus soin ses con-de le cacher. quêtes, si le Comte de Pembroock n'en eût arrêté le cours. Ce Général étant entré en Ecosse, marcha droit à Robert, qui n'ayant pas jugé à propos de reculer dans cette premiere occasion, alla lui-même à sa rencontre. Les deux Armées en étant venues aux mains, celle de Robert fut mile en déroute. Mais comme sa perte n'avoit pas été fort considerable, il voulut hazarder une seconde Bataille, dans laquelle il ne fut pas plus heureux. Ces deux malheurs consécutifs l'ayant obligé à quitter la partie, il se retira dans une des Isles Hebrides, où il demeura caché chez un ami de sa Maison, en attendant que le tems Edouard arrive lui devînt plus favorable. Peu de tems après, Edouard étant entré en Ecosse, & trai-te rigoureusement dans le Royaume avec une nombreuse Armée, y trouva les Ecossois consternez, & leurs Troupes dispersées. Ainsi, n'ayant point d'ennemis à combattre, il ne fit qu'envoyer de tous côtez des détachemens, pour se saissir des partisans de Robert. Il en sut pris un très grand nombre, qui éprouverent tous la rigueur de ce Prince. Trois Freres du nouveau Roi perdirent la tête sur un échafaut. Sa Femme même ayant été envoyée en Angleterre, y fut tenue dans une étroite prison. L'âge d'Edouard, & le chagrin qu'il avoit de se voir si souvent obligé do recommencer, le rendoient tellement inexorable, qu'il ne pardonna presque à personne. Les Evêques de Glasgow & de S. André, qui avoient été pris avec leurs cottes d'armes sous leurs habits, auroient été sacrifiez à sa vengeance, si la peur qu'il eut de désobliger le Pape, ne leur oût fauvé la vie. Ils furent pourtant envoyez en Angleterre & détenus en prison. Le Comte d'Athol, allié d'Edouard & de la Famille Royale d'Ecosse, ne sut distingué des autres, que par la hauteur de la potence à laquelle il fut pendu. La Comtesse de Boghan (1), qui avoit assisté

AH. Publ. T. II. 162. 1013.

les Acvoltez.

(1) La Comtesse de Buquhan étoit Sœut du Comte de Fife, qui étoit alors en Angleterre, Il devoit remplir la fonction de couronner le Roi d'Ecoffe. Ainsi, comme cette Dame avoit tout le courage d'un brave homme, elle se déroba d'auprès de son Mari avec toute sa Cavalerie, & alla mettre la Couronne sur la tête de Bruce, à l'Abbaye de Scone, TIND.

uu Couronnement de Robert, sut mise dans une cage de bois, sur une EDOVARD Le Tour du Château de Barwick, pour servir de ridicule spectacle au peuple. Marie sa Sœur éprouva le même sort à Roxborowgh.

Après qu'Edouard se fut ainsi vengé des partisans de Robert, qui avoient eu le malheur de tomber entre ses mains, il passa l'Hiver à unit l'Ecosse Carlisse, où il convoqua un Parlement, qui sut le dernier de son Re- l'Angleterre. gne. Les premieres occupations de cette Assemblée furent touchant line. les moyens dont on pourroit se servir pour assurer la possession de l'Ecosse, en unissant ce Royaume à l'Angleterre. Edouard avoit résolu de ne rien épargner pour tenir les Ecossois en bride, & d'employer même pour cela les méthodes les plus rigoureules. Mais les affaires de ce pais-là changerent de face, avant qu'on eut pris aucune résolution fixe fur ce fujet.

Ce même Parlement s'appliqua encore, avec beaucoup de soin, à seatum contre prendre des précautions contre les extorsions de la Cour de Rome, qui continuoient toujours avec les mêmes excès qu'auparayant, malgré les mesures qu'on avoit prises pour les arrêter. Il sit même des Statuts qui auroient pu apporter quelque soulagement à ce mal, s'ils eussent été bien exécutez.

1307. Edouard veut

Ce fut dans ce même tems, que l'Evêque de Lichfield, Grand Tré- Pierre Gavessorier, ayant sait remarquer au Roi l'ascendant que Pierre Gaveston, prince est banni jeune-homme d'une vie fort dérèglée, avoit sur l'esprit du Prince son du Royaume. Fils, & les suites sacheuses qui pourroient naître d'une si étroite cor-pag. 1043. respondance, ce Monarque résolut d'y remedier sur le champ. Pour cet effet, par l'avis du Parlement qui étoit encore assemblé, Gaveston fut banni du Royaume, comme corrupteur de la jeunesse du Prince, De plus, le Roi voulut que son Fils s'engageât par serment à ne le rappeller jamais, & que Gaveston jurât aussi qu'il ne remettroit plus le pied dans le Royaume. A cette condition, il lui assigna une pension de cent marcs, à prendre sur les revenus de Guienne.

Malgré la résolution qu'Edouard avoit prise de mettre l'Ecosse hors d'état de se pouvoir plus relever, le tems de sa délivrance approchoit pourtant. Dieu, qui avoit voulu châtier les Ecossois, n'avoit pas résolude détruire entierement cette Nation, qui se trouvoit réduite comme: aux abois. Edouard ayant quitté l'Ecosse, Robert Brus sortit de sa cachette, & se servit utilement de l'absence de ce Prince, & de la rigueur de Robert Blus. de l'Hiver qui empêchoit les Troupes Angloises d'agir. Il assembla les débris de son Armée dispersée dans le Royaume, & la renforça de nouvelles levées, que les Seigneurs Ecossois, irritez de la séverité d'Edouard, lui amenerent de tous côtez. Avec ces Troupes ramassées, il néssait le comattaqua le Comte de Pembrook, qui commandoit en ce païs-là, & te de Pembroom, obtint sur lui une victoire signalée, dans laquelle le Général Anglois fut fait prisonnier. Ensuite, il marcha contre le Comte de Glocester, qui étoit à la tête d'un autre Corps, & le contraignit de se retirer dans

88

EDOUARD I. 1307. & prend plusieurs places.

le Château d'Arre, où il l'assiegea, quoique sans succès. Comme il étoit maitre de la campagne, & qu'il ne trouvoit plus aucune opposition, il s'empara sans peine de diverses Places, & les sit démanteler. tant pour n'être pas obligé d'y laisser des Garnisons, que pour empê-

Edouard, surpris de cette revolution imprévue, & irrité contre les

cher que les Anglois ne s'y fortifiassent dans la suite.

Edouard se détermine à suiner entierement l'E-

Il affemble fon armée à Carlifle.

Al y est surpris d'une maladie.

Fils.

Ecossois d'une maniere à ne pouvoir plus être appaisé, résolut de prendre de cette Nation une vengeance signalée. Pour cet effet, il somma tous les Vassaux de la Couronne, sans en excepter un seul, de se rendre

à Carlisse vers le milieu de l'Été, sous peine de perdre leurs Fiess. Son intention étoit de marcher dans le milieu de l'Ecosse, & de ruiner ce Royaume d'une mer à l'autre, comme il l'en avoit souvent menacé.

Mais Dieu ne lui permit pas d'exécuter une si barbare résolution. Il

étoit à peine arrivé à Carlifle, où il avoit assemblé la plus belle Armée qu'on eût jamais vue en Angleterre, qu'il fut attaqué d'une maladie qui termina sa vie & tous ses projets. Dès qu'il se sentit malade, il con-

nut que sa fin approchoit; & pendant qu'il avoit encore l'esprit libre, il fit venir le Prince Edouard son Fils ainé, & lui recommanda forte-11 donne fes derniers ordres à ton

ment trois choses. La premiere étoit, de continuer vigoureusement la Guerre d'Ecosse, jusqu'à ce qu'il eût entierement subjugué les Ecos-

sois. Pour cet effet, il lui conseilla de faire porter ses os à la tête de l'Armée, ne doutant nullement que cet objet ne sit perdre courage à des ennemis qu'il avoit tant de fois vaincus. La seconde chose qu'il lui

recommanda, fut d'envoyer son cœur à la Terre Sainte, avec trentedeux-mille livres sterling qu'il avoit destinées à l'entretien du Saint Sepulchre. La troilieme, de ne rappeller jamais Gaveston. Après avoir

donné ses derniers ordres à son Fils, il se fit porter à petites journées Il fe fait potter en Ecoffe. en Ecosse, voulant mourir dans un pais dont il avoit trois sois fait la

conquête. De cette maniere, il s'avança jusqu'à une petite Ville nommée Burgh (1), où son mal s'étant augmenté par une dyssenterie qui lui survint, il y rendit le dernier soupir, le 7. de Juillet 1307. Il étoit

âgé de soixante & huit ans, dont il en avoit regné trente-quatre, sept mois & vingt jours. Son Corps fut porté à Waltham, & de là dans l'Eglise de Westminster, où il sut enduit de cire, & placé auprès de

celui de Henri son Pere.

Telle fut la vie & la mort d'Edouard, premier de ce nom depuis la

Floge & carac-

Il y meurt.

(1) Sur les Sables de Cumberland, pour le distinguer de Burgh sur Stanmore dans le Comté de Westmerland. Le Monument de la mort d'Edouard y sut conservé au moyen de quelques grandes pierres roulées sur le lieu; mais en 1685, on y dressa un Pilier quarré, haut de neuf verges & demi, mesure d'Angleteire. Du côté occidental on y lit cette Inscription : Memoria aterna Edwardi I. Regis Anglia longe Clarissimi, qui in Belli apparatu contra Scotos occupatus hic in castro obiit, 7. Julii A. D. 1307. Ce Monument fut érigé par Jean Aglionby, Jurisconsulte; & fait par Thomas Langftone. Cambd. TIND.

Conquête

Conquéte des Normans, & le quatrieme, depuis Echert. Ce Prince 10001111. avoit sans doute de très belles qualitez, & particulierement, beaucoup de valeur & de prudence. Il favoit moderer ses passions, & revenir dans le bon chemin quand il s'en étoit écarté : qualité qu'on ne fauroit affez louer dans un Souverain. Quand on le compare à fon Pere. à son Ayeul, & à son propre Fils qui lui succeda, on trouve qu'il avoit fur eux de grands avantages. Cette comparaison, qui ne peut gueres manquer de venir dans l'esprit, lui a été li favorable, que les Historiens Anglois ont employé les expressions les plus fortes pour le louer, & ont voulu le faire passer pour le plus grand Prince de son siecle. Un fameux Auteur n'a pas fait difficulté de dire, que Dieu avoit tendu fon Tabernacle dans le cœur de ce Monarque. Mais toute sa conduite, à l'égard de l'Ecosse, ne donne pas de lui une idée si avantageuse, Quoi qu'il en foit, sans examiner de trop près les expressions dont les Historiens se sont servis sur son sujet, & les louanges qu'ils lui ont données, on peut dire qu'il a été un grand Roi, & que l'Angleterre a tiré des avantages très confidérables de son administration. Ce Royaume, affoibli par la mauvaise conduite des deux Rois précedens, reprit sa premiere splendeur par l'habileté de celui-ci, qui sut se faire aimer & respecter de ses Sujets, & se rendre redoutable à ses voisins. La Conquete du Pais de Galles, que ses Prédécesseurs avoient inutilement tentée, ajouta un grand lustre à son Regne, & procura un avantage confiderable à son Royaume. Celle d'Ecosse lui auroit sans doute fait plus d'honneur, s'il l'eut entierement terminée, puisque les Auteurs Ecossois auroient parlé de lui en d'autres termes qu'ils n'ont fait, si dans le tems qu'ils ont écrit, ils eussent été Anglois.

Il étoit très bien fait de sa personne, plus grand que le commun des hommes, de toute la tête. Ses cheveux étoient noirs & frisez naturellement, & fes yeux, de la meme couleur, brilloient d'une maniere extraordinaire. Il auroit été parfait dans sa taille, si ses jambes, qui étoient un peu trop longues, cussent été proportionnées au reste de fon corps. C'est ce qui lui sit donner le surnom de Long-shanks, c'està-dire, Longues-jambes. Il joignoit aux perfections de son corps, un jugement folide, une grande pénetration, une conduite très fage, qui ne lui permit que rarement de faire quelque faux-pas. Outre cela, il avoit des principes de justice, d'honneur & de bonne-foi, qui l'empéchoient de favorifer le vice, non pas même dans ses plus familiers Courtisans, non plus que dans son propre Fils. Ajoutons encore, une continence exemplaire, vertu affez rare parmi les Souverains. Toutes ces belles qualitez firent naître pour lui, dans les cœurs de fes Sujets, un amour & une estime, qui ne contribuerent pas peu à rendre son Regne paifible au dedans, pendant que ses armes égoient employées hors du Royaume. Pour ce qui regarde l'affaire d'Ecoffe, on peut dire qu'elle procura plus d'honneur à l'Angleterre que d'avantages réels, Tome III.

HISTOIRE D'ANGLETERRE. LIV. IX. 90

Enfans d'Edouard & de sa premiere Femme.

EDOUARD 1. puisqu'après des torrens de sang répandus pour cette querelle, les And glois se virent enfin contrains d'abandonner leurs projets.

Edouard eut, d'Eleonor de Castille sa premiere Femme, quatre Fils & neuf Filles. Edonard II. son Successeur, fut le seul de ses Fils qui le survecut. Eleonor, l'ainée des Filles, avoit été accordée avec Alphonse Roi d'Arragon: mais ce Prince étant mort avant la confommation du mariage, elle fut donnée à Henri Duc de Bar. Jeanne surnommée d'Acre, lieu de sa naissance, sut accordée avec Hariman Fils de l'Empereur Rodolphe I. mais la mort de ce jeune Prince ayant prévenu leur union, elle épousa Gilbert Clare Comte de Glocester, & en secondes nôces, Raoul Mortimer. Marquerite sut Femme de Jean Duc de Brabant: Elisabeib, de Jean Comte de Hollande, & ensuite de Humphroy Bohun Comte de Hereford, Berenguelle, Alix, Blanche, &

Enfans de la feconde.

Edouard eut deux Fils & une Fille de Marguerite de France sa seconde Femme, qu'il épousa étant âgé de soixante ans, quoiqu'elle n'en eût que dix-huit. Thomas, qui étoit l'ainé de ce second lit, fut Comte de Norfolck, & Grand Maréchal d'Angleterre. Edmond porta le titre de Comte de Kent. La Fille, nommée Eleonor, devoit épouser Othon Comte de Bourgogne, mais elle mourut dans l'enfance.

Beaurix, moururent dans l'enfance, ou sans avoir été mariées.

Suite des Parle. mens depuis ce Regne.

Droit des Communes.

Le titre de Bason oft reftreint.

On a une suite sans interruption de tous les Parlemens tenus en Angleterre, depuis la 22, année de ce Regne. La constitution de ces Assemblées, telle qu'elle est aujourd'hui, fut si bien établie sous ce même Regne, qu'il y eut une Loi publiée comme une addition à la Grande Chartre, par laquelle il étoit ordonné qu'aucune Taxe ne seroit levés dans le Royaume, sans le consentement des Communes.

On peut encore observer sur ce Regne, que le titre de Baron, qui étoit commun à tous les Gentilshommes qui tenoient des Terres de la Couronne, sut restreint à ceux que le Roi appelloit au Parlement, pour y donner leurs suffrages (1).

(1) Ce fut sous ce Regne, qu'on croit que sut sixé l'Etalon de la Monnoye d'Angleterre. Il fut ordonne que dans une livre d'Argent monnoyé, il y auroit onze onces, deux Penny & un quart d'Argent pur, & seulement dix-sept Penny & trois quarts d'Alliage. Cette livre devoit peser vingt Shillings & un quart en compte; chaque once vingt Penny, chaque Penny vingt-quatre grains & demi. Dans le même tems, on décria plusieurs especes de Monnoye étrangere par une Proclamation, comme Pollards, Crocards, Staldings, Aigles, Leonins, & Steepings, deux desquels, disent les Mémoires, étoient de la valeur d'un seul sterling. C'étoit une composition d'Argent, de Cuivre & de Soufre. TIND.



## EDOUARD

Surnommé DE CAERNARVEN.

## Dixieme Roi d'Angleterre depuis la Conquête.

E Regne d'Edouard I, avoit été un Regne heureux & \* > 0 V + x > TL triomphant pour l'Angleterre, La Principauté de Galles statute l'Angleterre avoit été unie à la Couronne, L'Ecosse trois sois subjuguée, étoit sur le point de succomber une quatrieme

fois, l'Armée Angloise avant déja pénetré dans ses fron-

tieres. On ne voyoit plus de Factions dans le Royaume, La discorde en étoit bannie, & la bonne intelligence se trouvoit heureusement rétablie entre le Souverain & les Sujets. Tout cela fembloit avoir avantageusement reparé les pertes que la Couronne avoit faites audelà de la mer, fous les Regnes de Jean & de Henri III, moins par la foiblesse des Anglois, que par la pusillanimité de ces deux Princes. L'age d'Edouard de Caernarven, qui, en montant sur le Trône, entroit dans fa vingt & troisieme année, fa belle faille, sa bonne mine, son d'adouaud 11. port maiestueux, joints à l'avantage d'être né d'un Pere si généralement estimé, donnoient de nouvelles esperances aux Anglois. Comme jamais Prince n'étoit parvenu à la Couronne dans des circonstances plus favorables, auffi n'y en eut-il jamais aucun qui fût reçu avec une joye plus univerfelle, & de plus grands applaudissemens. Il sembloit même,

92

1307.

Edouard rappelle Gavelton, & le comble de bien-A.J. Publ. L.TT. PAS. I.

le Roi.

Forte passion du Res pour Gavel-

Portrait & caractere de Gavel-

EDOUARD IS que la satisfaction excessive que le Peuple témoignoir en cette orcasion, faisoit quelque tort à la gloire du Roi défunt.

> La premiere démarche que fit ce Prince, peu de jours après la mort de son Pere, renversa toutes ces belles esperances, & changea la joye du Peuple en tristesse. Il n'avoit pas encore rendu les derniers devoirs au grand Prince auquel il devoit la naissance, qu'oubliant le serment qu'il avoit fait au sujet de Gaveston, il rappella ce Favori. Il n'attendit pas même son retour, pour le rendre tout d'un coup le plus riche Seigneur du Royaume. Dès les premiers jours de son Regne, il le sit Comte de Cornouaille, & lui donna les Terres qui étoient revenues à la Couronne par la mort du dernier Comte de ce nom, fils de Richard Roi des Romains. L'impatience qu'il eut de combler de ses faveurs un homme qui venoit d'être chassé d'auprès de lui, comme corrupteur de sa jeunesse, fit voir jusqu'à quel degré sa passion étoit montée, & en fit craindre les suites. Mais ce ne sut pas là tout l'esset qu'esse produisit. Les Anglois commencerent à se faire une idée désavantageuse de leur nouveau Roi, & en même tems, à penser aux moyens d'arrêter la fougue impétueuse de ce Prince, qui donnoit de si justes sujets de crainte. En effet, non content d'avoir commencé son Regne par la violation de la promesse qu'il venoit de faire au Roi son Pere, en rappellant un Favori méprifé de tout le monde, il l'avoit d'abord comblé de bienfaits; & immédiatement après son retour, il lui avoit encore fait présent de l'Isle de Man. Mais ce n'étoit pas là le seul, ni le principal sujet du mécontentement des Seigneurs Anglois. Ils ne pouvoient voir sans un extrême chagrin, un homme tel que Gaveston, disposer à son gré de toutes les Charges du Royaume, & se rendre maitre absolu du Gouvernement de l'Etat, dont le Roi lui abandonnoit entierement la conduite. Il sembloit qu'Edouard ne voulut être Roi, que pour pouvoir répandre ses faveurs à pleines mains sur son Favori. Uniquement occupé à lui plaire, comme un Amant à la Maitresse, il ne se méloit de rien, que de chercher tous les jours de nouveaux moyens de lui procurer quelque satisfaction. Enfin, s'abandonnant entierement à sa direction, il le laissoit agir en Roi, pendant qu'il faisoit gloire luimême d'être son Sujet ou son Esclave. On n'avoit jamais vu de passion. plus démesurée. Aussi ne seignoit-on point de dire tout publiquement, que le Roi étoit enforcelé.

Si une semme avoit qu' même passion pour Gaveston, on ne l'auroit pas trouvé fort étrange, puisqu'il ne manquoit d'aucune des qualitez propres à produire cet effet parmi les personnes de l'autre sexe. Il avoit une beauté de visage, à laquelle on ne pouvoit trouver aucundéfaut. Sa taille étoit fine & dégagée, son air noble & grand. Il se distinguoit par une adresse extraordinaire dans tous les exercices du corps. On ne pouvoit s'empêcher d'admirer son esprit, & ces reparties vives & promptes, propres aux Gascons, parmi lesquels il étoit né.

A tout cela, quelques-uns ajoutent une valeur peu commune. S'il eut Epouars H. été moins aimé du Roi, il auroit fait une fortune plus solide, quoique moins confiderable: mais l'affection de son Prince lui inspira un orgueil qui le perdit. Il voulut gouverner l'Etat, avec une autorité absolue, sans faire part de son pouvoir à qui que ce fût, ayant même assez de peine à se servir du nom du Roi. Ses qualitez exterieures, qui brilloient en lui avec beaucoup d'éclat, le rendoient si fier & si présomptueux, qu'il se croyoit au-dessus des plus grands hommes; quoique, par ses vices & par ses débauches, il se mit lui-même au-dessous des plus méprifables. Le grand moyen dont il se servit pour gagner l'affection d'Edouard, fut d'avoir une complaisance aveugle pour toures ses volontez, sans examiner si elles étoient honnêtes ou vicieuses, Quand une fois il se sut rendu maitre de son esprit, son unique soin sut de l'entretenir dans les plaisirs, à quoi ce Prince n'avoit que trop de penchant. Que pouvoit-on donc attendre de l'étroite union de ces deux personnes, qu'un débordement scandaleux dans la Cour, & le dépérissement entier des affaires? Un Ministre sans expérience, dont le génie étoit très borné, & qui ne s'occupoit que de bagatelles, de jeux, de danses, de festins, & de plaisirs encore moins innocens, étoit peu capable de gouverner un si grand Etat. On ne sut pas longtems sans éprouver les suites funestes d'un si mauvais choix.

Le retour de Gaveston sut immédiatement suivi de la disgrace de L'ivêque de Ches-Langton, Evêque de Chester (1) & Grand Trésorier. Edouard haissoit ter est mis en primortellement ce Prélat, qu'il accusoit d'avoir été le principal promoteur du bannissement de Gaveston. Aussi-tôt qu'il se vit revêtu du pouvoir Souverain, il le confina dans le Château de Wallingford, sans vouloir permettre que personne parlât en sa faveur. Ce ne sut qu'aux presfantes instances du Pape, ou plutôt à ses menaces, qu'il lui redonna la liberté, après une longue détention. A cette violence il ajouta la destitution de tous les anciens Officiers & Domestiques du Roi son Pere,

fans daigner en dire un mot à fon Conseil.

Les commencemens de ce Regne ne promettant rien de bon, les principaux Seigneurs songerent de bonne heure aux moyens d'arrêter l'impétuosité du Prince qui les gouvernoit, & de mettre un frein à son humeur capricieuse. Mais ces pensées furent interrompues par la folemnité de son mariage. Le Roi son Pere l'avoit accordé avec Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, & lui avoit fortement recommandé en mourant, d'accomplir ce mariage au plutôt. Ce fut la seule chose dans laquelle il se hâta de lui obeir. Négligeant donc la Guerre d'Ecosse, qui n'étoit pas moins nécessaire, il se rendit à Boulogne, où le Roi de France l'attendoit pour lui remettre sa fille entre les mains. Jamais nôces ne furent plus magnifiques. On y vit quatre Rois & qua-

1308. Mariage du Roi,

(1) L'Auteur avoit dit Evêque de Liebfield. La Correction est de M. TINDAL. M iii

HISTOIRE

94

IDOUARD II. 1308.

Gavelton eft fait Gardien ou Régent, en l'absence du Roi.

Jaloufie des Seignours Angloss.lls le liguent pour empecher le Couronnement Roi. Edouard promet de les fatisfaire.

Il est couronné. Honneur fait à Gaveston.

tre Reines, outre un grand nombre de Princes & de Princesses, de Seigneurs & de Dames de qualité, qui faisoient une assemblée de No-

blesse la plus nombreuse qu'on cût vue depuis longtems (1).

Quoique le voyage d'Edouard fût très court, il ne laissa pas de produire de mauvais effets. En quittant l'Angleterre, il avoit eu la foiblesse d'en laisser le gouvernement à son Favori (2), sous le titre de Gardien, avec un pouvoir de disposer de toutes les Charges, de tous les Bénéfices vacans, de la Garde-Noble des enfans mineurs, & enfan, d'agir en toutes choses avec une autorité illimitée. Tant de faveurs, jointes aux grands dons qu'il lui avoit faits avant son départ, dans le Duché de Guienne sa Patrie, exciterent la jalousse des Grands. Cette passion alla si loin, qu'ils se liguerent ensemble pour mettre obstacle au Couronnement du Roi, dont le jour étoit déja marqué. Edouard ne se trouvant pas en état de rompre une si puissante Ligue, où presque tous les Seigneurs du Royaume étoient entrez, prit le parti de la douceur pour en arrêter les suites. Il donna sa parole aux Seigneurs, qu'au prochain Parlement il leur accorderoit tout ce qu'ils pourroient rai-fonnablement souhaiter. Cette promesse les contenta. Mais ils ne purent voir, sans un extrême chagrin, Gaveston chargé de porter la Couronne de S. Edouard, dont le Roi devoit être couronné, honneur qui, par une ancienne coutume, étoit dû aux Princes du Sang Royal. Cette préference acheva d'irriter les Seigneurs contre le Favori. En même tems, elle les remplit d'indignation contre le Roi, qui sembloit saire gloire de sa foiblesse pour un homme odieux à toute la Nation. Le Couronnement s'acheva pourtant sans opposition. Ce sut l'Evêque de Winchester qui en sit la cérémonie, par commission de l'Archevêque de Cantorberi, qui étoit absent du Royaume. Voici le Serment qu'on fit prêter au Roi.

L'Evêque de Westminster. Sire, voulez-vous garder & confirmer par votre Serment au Peuple d'Angleterre, les Loix établies par les pieux Rois vos Prédécesseurs, & en particulier, les Loix, les Coutumes, les Franchises accordées au Clergé & au Peuple, par le glorieux Roi S. Edouard votre Devancier?

Le Roi. Je l'accorde & le promeis.

L'Evêque, Sire, garderez-vous à Dieu, à la Sainte Eglise, au Clerge,

(1) On vit aux noces d'Edouard, les Rois de France, de Navarre, d'Allemagne & de Sieile; avec les Reines Marie de France, Marguerite Douairiere

d'Angleterre, & la Reine de Navarre. TIND.

(2) Al. Publ. T. III. p. 47. Cet Acte découvre l'erreur de la plupart des Historiens, en particulier du Pere d'Orléans, de Speed qui a fait des Notes sur l'Histoire du Pere Daniel, du Docteur Howel, &c. qui disent tous que Gaveston étoit avec le Roi lors de la célébration de ses noces; au-lieu que ce Favori étoit alors en Angleterre, comme il paroît par plusieurs Ordres qu'on voit dans les Fædera de Rymer, qu'il signa en l'absence du Roi avec la subscription, Teste Gaveston. Mr. de Rapin a rectifié un grand nombre de pareilles bévues, au moyen des Fædera. TIND.

& au Peuple, la paix en Dieu, entierement & selon votre pouvoir? Le Roi. Je la garderai.

1108.

L'Evêque. Sire, ferez - vous observer dans tous vos Jugemens le Droit & la Justice, avec discretion, en misericorde & en vérité, selon votre pouvoir? Le Roi. Je le ferai.

L'Evêque. Sire, promenez-vous de garder & de faire observer les Loix & les Statuts que la Communauté de votre Royaume jugera à propos d'établir, & les défendrez vous & protegerez-vous, selon voire pouvoir?

Le Roi. Je l'accorde & le promets.

Comme c'est ici la premiere fois qu'on trouve dans l'Histoire le modele entier du Serment que les Rois prétoient à leur Couronnement, il ne sera pas hors de propos de remarquer l'avantage que le Peuple avoit gagné sur l'Autorité Royale, depuis l'établissement de la Grande Chartre. On voit manifestement dans celui-ci, que bien loin de supposer que cette Chartre fut un Titre primordial des Privileges accordez par le Roi Jean au Peuple d'Angleterre, on ne la regardoit que comme une confirmation des anciennes prérogatives du Peuple. Ce fut dans cette supposition, qu'on fit jurer à Edouard II. qu'il observeroit les Loix de S. Edouard, qui n'étoient autres que celles des Anglo-Saxons; de peur qu'en lui faisant jurer l'observation de la Grande Chartre, on ne donnât lieu de croire, que les privileges du Peuple étoient fondez sur la concession des Rois. J'ignore si Edouard I. avoit prété le même serment, ou si ce sut une nouveauté introduite au Couronnement d'Edouard II.

Cette folemnité ne fut pas plutôt teminée, qu'Edouard oublia ce qu'il avoit promis aux Seigneurs. Il continua toujours sa faveur à Gaveston, & le laissa, comme auparavant, maitre absolu des assaires du Royaume, & de celles de sa Maison. Gaveston de son côté, loin de se mettre en état de conjurer l'orage qui le menaçoit, affectoit de gouverner avec une autorité absolue, sans vouloir prendre conseil de qui que ce fût. Il se servoit de l'ascendant qu'il avoit sur l'esprit de son Maitre, pour l'éloigner de la pensée de continuer la Guerre d'Ecosse, que le Roi son Pere lui avoit tant recommandée, & dont ses Sujets attendoient la fin avec impatience, afin d'étre soulagez des charges à quoi elles les exposoit. Au-lieu de lui inspirer de l'ardeur pour la gloire & pour la vertu, il remplissoit la Cour de débauchez, de Boussons, de Parasites & d'autres gens de cette espece, propres à corrompre ses inclinations, quand même elles auroient été aussi bonnes qu'elles étoient mauvailes. Il joignoit à cela une vanité ridicule, en affectant de porter sur sa personne les joyaux du Roi, & de la Couronne même; ce qu'Edouard ne faisoit aucun scrupule de lui permettre. La foiblesse de ce Prince alloit même jusqu'à ce point, qu'on lui entendit dire, que si son pouvoir étoit égal à son affection, il mettroit la Couronne sur la tête de Gaveston. Sa puissance ne s'étendant pas si loin, il voulut te nois lui don-du moins l'approcher du Trône autant qu'il lui sut possible, en lui mariage.

Le Roi oublie

Conduite imprudente du Fa-

EDOUARD IL

1308. Haine des Grands pour Gareiton.

faisant épouser sa Niece, Sœur du Comte de Glocester.

Chaque nouvelle faveur que le Roi accordoit à Gaveston, ajoutoit un nouveau degré à la haine que les Seigneurs avoient conçue contre ce Favori. Un Anglois élevé dans ce meme poste, leur auroit été à peine supportable: combien moins un simple Chevalier Gascon, en qui ils ne découvroient d'autre mérite qu'un beau visage, une taille degagée, & une vivacité d'esprit, assez agréable dans les conversations, mais peu propre à gouverner un État? Ils voyoient bien qu'il étoit inutile de presser le Roi de se détaire de ce Favori, & que jamais il ne consentiroit à leurs desirs, à moins qu'il n y sut forcé. Dans cette pensée, au lieu de s'amuser à persuader Edouard, par des raisons qui n'auroient produit aucun effet, ils travaillerent à faire entrer dans leur Ligue les Membres du Parlement qui devoit s'assembler, & qui s'assembla en effet au mois de Mai 1308. Par les cabales des Seigneurs. l'exil de Gaveston devint la principale, ou plutôt, la seule affaire de cette assemblée. Les deux Chambres s'étant unies dans un meme dessein, demanderent au Roi d'une maniere si forte & si positive, que Gavelton fût banni du Royaume, que ce Prince n'ofa s'y opposer. Il craignit que son resus ne le privat des secours qu'il attendoit pour continuer la Guerre d'Ecosse, & peut-etre quelque chose de plus facheux. Le Roi te pre- Ainsi, sans s'amuser à disputer inutilement sur ce sujet, il sit expédier des Lettres Patentes, par lesquelles il s'engageoit à faire sortir Gaveston du Royaume, avant la fete de Saint Jean-Baptiste de cette même. année, Cependant, au lieu de faire quelques démarches qui donnassent lieu de croire qu'il avoit dessein d'exécuter sa promesse, il accordoit tous les jours de nouvelles graces à son Favori. Quinze jours après son engagement, il lui donna des Terres de trois mille marcs de revenu annuel (1). Cette conduite faisant voir manifestement, qu'il n'étoit nullement résolu à se séparer de lui, l'Archevê que de Cantorberi, qui étoit entré dans la Ligue des Seigneurs, bien qu'il eût de grandes obligations au Roi, excommunia Gaveston, s'il ne sortoit pas du Royaume au tems qui lui avoit été marqué. Edouard se mettant peu en peine de cette censure, se contenta de prier le Pape de l'annuller. En meme tems, il écrivit au Roi de France son Beau-Pere, pour le prier de lui ménager un accommodement avec les Barons, & de faire ensorte qu'il pût garder Ion Favori.

11s travaillent 4 mettre le Parlement dans leurs miérèu.

Le Parlement demande l'exil de Caveiton.

Att. Publ. T. 11.

11 diffire l'exécution de sa pro-

Ibid. pag. 91.

Pag. \$9.

11 fait Gavefton Couverneut d'It-Lande. Pag. 93.

Ces mesures ne surent ni assez justes, ni assez promptes. Les Seigneurs voyant approcher le tems marqué pour le départ de Gaveston, firent de si fortes instances auprès du Roi, pour l'obliger à tenir sa parole, qu'il n'osa s'en dispenser. Mais en exécutant sa promesse, il trouva le moyen de donner à son Favori un nouveau témoignage de son, affection, en le faisant Gouverneur d'Irlande avec un pouvoir très éten-

(1) Le don fait à Gaveston est daté à Langlye, Act, Publ, Tom, III, p. 37, TIND. du.

du. Cet éloignement, tout honorable qu'il étoit, ne laissa pas de don- E DODALE II ner quelque satisfaction aux Seigneurs, qui esperoient de profiter de son absence pour le perdre. Mais il n'en sut pas lui-même content. Outre que le changement de l'Angleterre pour l'Irlande lui paroissoit trop délavantageux, il comprenoit assez que son absence de la Cour ne pouvoit que lui être fatale. Comme il étoit maitre absolu de l'esprit du Roi, à peine fut-il arrivé en Irlande, qu'il se sit rappeller, sous prétexte d'assister à un Tournoi qui devoit se saire à Wallingsord. La magnificence avec laquelle il parut à cette fête, & le grand nombre d'étrangers qui l'accompagnoient & qui lui servoient comme de Gardes, accrurent sensiblement la jalousie des Seigneurs, qui se voyoient ainsi bravez. Il joignit à cette espece d'insulte, l'imprudence de saire, contre les Comtes de Lencastre, de Warwick, de Warren, & de Hereford, des te quelques seqrailleries piquantes, qui auroient engagé ces Seigneurs à se venger de lui, quand même ils n'auroient eu aucun sujet de se plaindre. Il appelloit le Comte de Lencastre, le Comedien ; le Comte de Pembrook, le Juif; le Comte de Warwick, le Sanglier des Ardennes: & ainsi, à chacun de ses ennemis particuliers, il avoit donné des noms pour les tourner en ridicule, ou pour faire connoître leurs défauts. Ces Seigneurs se voyant insultez par le Favori, & abusez par le Roi, s'assemblerent pour concerter les moyens d'obliger Edouard à leur tenir parole. Peu de tems après, ils lui présenterent une Requête, dans laquelle ils expo- gneuis au Roi. soient, que l'Etat & sa propre Maison étoient si mal gouvernez, qu'il étoit absolument nécessaire de chercher des moyens pour prévenir les suites de ce désordre. Ils ajoutoient, que le seul qui leur parût propre 11s sui proposent étoit, que le Roi laissat à des Seigneurs choisis par le Parlement, le de dures condisoin de faire un Règlement pour le Gouvernement du Royaume & de sa Maison. Edouard avoit déja donné de grandes marques de soiblesse, dans les égards qu'il avoit eus pour leurs premieres demandes. Par là, il leur avoit fait comprendre que si, à l'avenir, ils témoignoient de la résolution, il n'auroit pas la sermeté de leur resister. Ils ne surent point trompez dans leurs conjectures. Ce Prince, aussi timide en certaines occasions, que sier & hautain dans d'autres, étoit peu capable de distinguer celles où il auroit fallu ceder, d'avec celles où il auroit été nécefsaire de marquer de la fermeté. Aussi prit-il précisement le contrepied de ce qu'il auroit dû faire. Au lieu d'avoir de la complaisance pour les Barons, lorsqu'ils lui demanderent la premiere sois l'éloignement de Gaveston, il voulut s'obstiner à le retenir contre toutes les règles de la Politique. Ensuite, loin de s'opposer de tout son pouvoir à la proposition qu'on lui faisoit de remettre le Gouvernement en d'autres mains que les siennes, & au-lieu de hazarder tout, plutôt que d'y donner son consentement, il crut devoit ceder à leur importunité. Sans no pine des coin. faire attention aux suites d'une condescendance si pernicieuse à son augorité & à son repos, il permit que le Parlement sit choix de sept Evé- yaumae.

Il le rappetle.

Gaveflon inful-

Adreile des Sei-

Il confent qu'on

## HISTOIRE

AA. Publ. T II. pag 104. 110. Règiensent fur ce fujet.

ques, de huit Comtes & de fix Barons, pour faire le Règlement qu'on hii propoloit.

En consequence du consentement du Roi, les Seigneurs ayant travaillé à ce Règlement, en présenterent le projet au Roi, qui l'approuya, & leur donna pouvoir de le faire observer pendant un an. Il ne contenoit que six Articles, dont les deux principaux étoient : Que le Roi ne ponrroit disposer d'ancune purtie de ses revenus, qui servient désormais employez à payer ses dettes, & à l'entretien de sa Maison, afin qu'il vécut de son bien sans prendre celui d'autrui; Que la Grande Chartre seroit ponchiellement observée: & que s'il s'y trouvoit quelque article obscur ou douteux, ce seroit aux Seigneurs elus, aufquels on donnoit le titre d'Ordinateurs, à l'expliquer. Il n'y fut rien inseré touchant le bannissement de Gaveston. Apparemment les Barons avoient cru, qu'ils n'avoient plus rien à craindre de ce Favori, pendant que le Gouvernement seroit entre leurs mains. Neanmoins, quand dans la suite ils virent que le Roi continuoit à repandre les faveurs sur lui, & que, sans leur demander leurs avis, il l'avoit fait Gouverneur de Nottingham, & Juge des Forêts au-deça de la Trente; ils dresserent quarante & un nouveaux Articles, que le Roi se vit conquarante & un At- traint d'approuver, L'un de ces Articles portoit, en termes exprès, le Gaveston est ban. bannissement du Favori.

ment contenant ricles

Edouard s'étant ainsi laissé mettre des entraves dont il ne pouvoit se débarrasser, se détermina, quoiqu'avec une peine extrême, à éloigner Gaveston. Cependant, afin de lui épargner la honte d'un bannissement il lui donna une Commission imaginaire d'aller lever des Troupes en Guienne, pour secourir le Comte de Foix, qui avoit eu avec la Cour de France un démélé dont il ne restoit plus aucune suite.

Le Roi le rap-Ad. Publ. T. 11. pag. 298.

L'exil de Gaveston ne sut pas de longue durée. Edouard qui ne ponvoit vivre sans lui, ne comptant pour rien les Articles qu'il venoit de figner, le rappella sans en faire part aux Ordinateurs. Peu de tems après, il écrivit une Lettre circulaire à tous les Sherifs du Royaume, pour leur en donner avis, & pour justisser cette démarche. Il leur difoit, qu'étant obligé par le serment qu'il avoit fait, en recevant la Couronne de faire observer les Loix du Païs, il n'y avoit point d'autorité qui pût l'en dispenser : Que Gaveston ayant été banni par une violence notoire, & sans aucune Sentence juridique, il n'avoit pu le priver du bénéfice des Loix, qui étoit du à tousses Sujets : Que par cette raison, il l'avoit fait revenir dans le Royaume; non pas à dessein de le fouttraire à la Justice, mais afin qu'il put être jugé selon la forme ordinaire: Qu'en attendant ce Jugement, il le reconnoissoit pour bon & fidele Sujet, & leur ordonnoit de publier cette Déclaration chacun dans son département.

Les Barons émeuvent le Peu-

Les Seigneurs ne furent pas trop fâchez, que, par cette démarche. ple contre le Roi, le Roi leur eût fourni un prétexte d'achever la ruine d'un Favori, qui ne pouvoit lui être arraché sans en venir à la violence. Pour commenD'ANGLETERRE LIV. IX.

cer à s'ouvrir une voye qui pût les conduire à leur but, ils tâcherent Enguages de mettre le Peuple dans leurs interets, en décriant la conduite du Roi. Ils disoient hautement, qu'on ne pouvoit plus compter sur ce qui étoit arrêté dans les Parlemens, puisque le Roi n'y avoit aucun égard : Qu'il n'étoit pas disficile de s'appercevoir, que ce Prince cherchoit à usurper un pouvoir despotique; & que tout le Peuple étoit également interessé à s'opposer à l'accroissement d'une puissance arbitraire; qui tendoit à faire des Sujets autant d'Esclaves. Ces discours étant appuyez par les Emissaires qu'ils avoient parmi le Peuple, commencerent à produire un mécontentement universel, dont le Roi n'avoit que trop de fujet de craindre les fuites, Il crut pouvoir les prévenir en publiant une Proclamation, dans laquelle il protestoit que son intention étoit d'obferver les quarante & un Articles. Mais comme il en avoit violé un des principaux par le rappel de son Favori, cette Protestation ne produisit aucun effet.

Cependant Gaveston, encore plus imprudent que son Maitre, aulieu d'appailer les ennemis par la modeltie, devenoir de jour en jour prudente de Gaplus fier & plus arrrogant. Il agissoit comme s'il n'eût eu rien à craindre, ou que les desseins des Barons lui eussent été inconnus, Il eut meme l'audace de parler insolemment à la Reine, qui n'en ayant pu neue. obtenir aucune fatisfaction, s'en plaignit amerement au Roi son Pere. Elle lui disoit, que Gaveston étoit l'unique cause de ses malheurs. & que la passion que le Roi son Epoux avoit conçue pour cet indigne Favori, lui faisoit perdre l'affection qu'il devoit avoir pour elle, & l'éloignoit entierement de son lit. Cette plainte a donné lieu à quelques-uns de soupçonner, que la familiarité entre le Roi & Gayeston étoit des plus criminelles. Mais c'est peut-être porter le soupçon trop loin.

Cependant, les Seigneurs ne perdoient pas de vue leur premier projet. Il y avoit parmi eux des gens habiles, qui n'ignoroient pas com- Lincoln au Comte bien il est dangereux, en ces occasions, d'agir à demi, & que, si ces sortes d'entreprises ne sont pas poussées jusqu'au bout, elles manquent rarement de ruiner leurs auteurs. Le Comte de Lincoln (1) étoit un des plus confiderables de ce parti, tant par la naissance & par les emplois, que par son âge & par sa sagesse. Comme il étoit retenu au lit par une maladie qui, selon les apparences, devoit le conduire au tombeau, il craignit qu'après sa mort, les conféderez ne vinssent à mollir; & il voulut tâcher de prévenir cet accident, qui auroit causé leur ruine. Pour cet effet, ayant fait appeller le Comte de Lencastre son Gendre, Petit-Fils de Henri III., il le conjura dans les termes les plus forts & les plus touchans, de ne pas abandonner l'Eglise & le Peuple

Conduite im-

13 13.

li parle info-

(1) C'était Henri de Lacy, descendu de Counier de Lacy qui passa en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, Timp, Nij

Digitized by Google

1112.

EDIOU ARDITA d'Angleterre, à la merci des Papes & des Rois. Il lui dit, que sa naisfance l'obligeoit à faire des efforts pour délivrer le Royaume des vexations auxquelles il se trouvoit malheureusement assujetti. Il lui recommanda d'avoir toujours un grand respect pour le Roi. Mais en même tems, il ajouta, que ce respect ne devoit pas l'empecher de travailler de tout son pouvoir à éloigner de la personne du Prince, les Ministres & les Favoris étrangers: Que l'honneur, la conscience, l'interêt du Public, l'obligeoient à procurer l'observation de la Grande Chartre. qui étoit l'unique fondement du bonheur & de la tranquillité du Royaume. Enfin, il lui conseilla de s'unir étroitement avec le Comte de Warwick (1), qui, entre tous les Seigneurs conféderez, étoit le plus capable de conduire cette importante entreprise. On ne tarda pas longrems à voir les effets de ce conseil. Le Comte de Lencastre s'etant encore plus étroitement liqué avec les Comtes de Warwick. de Pembrook, d'Arundel, de Hereford, de Warren, l'Archevêque de Cantorberi, & plusieurs autres Evêques & Barons, ils résolurent tous d'un accord, de prendre les armes, sous le prétexte ordinaire des soutenir les droits de l'Eglise & de l'Etat.

Ligne des Seigneurs contre le Roi.

Ils choififfent le Comte de Lencaf-

tre pour Général.

Indolence étonnante du Roi. AC. Publ. T. III. \$48. 304.

Le Comte de Lencastre sut élu Général de l'Armée qu'on avoit résolu de mettre sur pied, honneur qu'on ne pouvoit resuler à son mérite, quand même on n'auroit eu aucun égard à sa qualité (2). Immédiatement après que cette résolution sut prise, tous les Seigneurs conféderez s'étant répandus dans les diverles Provinces du Royaume, y leverent des Troupes tout ouvertement. Ils firent tant de diligence, qu'en très peu de tems leurs forces se trouverent assemblées au rendezvous qui leur avoit été marqué. Il étoit impossible qu'Edouard ignorât ces préparatifs. Cependant, comme s'il n'eût dû y prendre aucun interêt, il n'y fit aucune attention. Au-lieu de penser aux moyens de fatisfaire les Seigneurs irritez, ou de se défendre de leurs insultes, il ne s'occupoit qu'à se divertir à Yorck, ou il se trouvoit alors avec Gaveston. Son unique soin étoit de combler ce Favori de nouveaux bienfaits, demeurant dans une indolence surprenante, pendant qu'il voyoit tout le Royaume prêt à se soulever contre lui. Il sembloit qu'il affectat continuellement d'agir d'une maniere contraire à ses véritables interêts, & de négliger de prendre les mesures qu'un médiocre jugement auroir pu lui indiquer. Dans le tems qu'il voyoit les Barons soulevez pour l'obliger à observer les quarante Articles, il s'avisa d'en violer un des principaux, en conferant la Charge de Grand Trésorier à l'E-

: (1) Guy de Beauchamp. TIND. (2) Le Comte de Lancastre étoit Fils du Prince Edmond, Fils de Henri III. Il étoit Comte de Lancastre, Leycester & Ferrars; & du chef de sa Femme, de Lincoln & de Salisbury. Outre cela, il avoit de grands biens dans les Comtez d'Yorck, de Cumberland, & dans la Principauté de Galles; il étoit encore Comte d'Arreis en Picardie; & par consequent la plus puissant Sujet du Royaume. Tino.

vêque de Chester, sans l'approbation des Ordinateurs. Mais ce ne EDOUARDIE fut pas la seule faute qu'il sit en cette occasion. Comme s'il eût été en état de donner la loi aux Barons liguez, il voulut, dans ce même tems, il veux faire reformer le Reglefaire reformer le Règlement, sous prétexte qu'il s'étoit reservé le droit ment. d'en faire corriger, par l'avis des Ordinateurs, quelques Articles trop préjudiciables à ses droits. Il étoit bien aisé de comprendre, que ce n'étoit pas un tems propre pour demander cette modification. Cependant, il ne laissa pas de nommer, de sa part, des Commissaires pour travailler à ce changement.

Les Barons avoient bien alors d'autres pensées. Après qu'ils eurent affemblent leurs affemblent leurs forces, ils prirent le chemin d'Yorck, croyant troupes de vont y surprendre le Roi, dont l'indolence leur donnoit lieu de tout espe-chercher le Roi rer. Mais, à la premiere nouvelle de leur approche, il s'étoit retiré scarburoughaves dans Newcastle, où ils le suivirent sans perte de tems. Cette Ville ne Gavesson. lui ayant pas paru assez forte, il la quitta, pour aller se rensermer dans le Château de Scarborowgh, qu'il regardoit comme la meilleure Place qu'il eût du côté du Nord. Il commençoit alors à s'appercevoir de la faute qu'il avoit saite, en differant si longtems à se préparer à la défense: mais il étoit trop tard pour y penser. Néanmoins, malgré le peu d'apparence qu'il y avoit de pouvoir réussir, il résolut d'aller dans la Province de Warwick, où il esperoit de pouvoir assembler une Armée, sous l'esperance frivole que le Peuple viendroit en foule se ranger sous ses drapeaux. Mais, comme il craignoit plus pour Gaveston que pour soi-même, il le laissa dans Scarborowgh, le recommandant au Gouverneur comme un précieux dépôt, & un gage assuré de la consiance qu'il avoit en lui.

Pendant qu'Edouard prenoit des mesures trop tardives, les Barons, Ets Seigneurs entrent dans Newqui étoient entrez dans Newcaltle le même jour qu'il en étoit parti, castle & s'empas'étoient emparez de tout ce que le Roi & son Favori y avoient laissé, ges du Roi de du la précipitation avec laquelle ils étoient partis ne leur ayant pas permis Favori. de rien emporter. On trouva dans le bagage de Gaveston, beaucoup de joyaux, qui, pour la plupart, appartenoient à la Couronne, & dont on fit faire un inventaire exact, afin d'en pouvoir rendre compte dans la suite. Dès que le Comte de Lencastre eut appris que le Roi étoit sorti de Scarborowgh, & qu'il y avoit laissé Gaveston, il détacha les Comtes de Pembrook & de Warren, pour aller faire le siege de ce Scarbotowgh. Château. Dans le même tems, il marcha lui-même, avec le reste de 248. 329. 333. l'Armée, vers le centre du Royaume, afin d'être plus à portée de s'opposer aux desseins du Roi. Les deux Comtes détachez s'étant avancez. yers Scarborowgh, fans aucune oppolition, en formerent le siege, & le pousserent avec beaucoup de vigueur. Quoique la Place fût une des plus fortes du Royaume, elle se trouva si mal pourvue de vivres & d'autres choses nécessaires pour sa détense, qu'en peu de jours, Gaveston Gaveston serend se vit dans la nécessité de se livrer entre les mains de ses ennemis. Il sous condations

EDSUARD L 1314.

obtint pourtant une espece de Capitulation, par laquelle il lui fut promis qu'on le feroit parler au Roi, & qu'il ne seroit jugé que par les

Pairs, suivant la forme ordinaire.

Dès qu'Edouard fut informé de la prise de son Favori, il sit de grandes instances pour obtenir qu'on le mît en liberté, ou que du moins, on le lui amenat pour le voir & pour lui parler, comme on s'y étoit engagé. Sur toutes choles, il conjura les Seigneurs conféderez d'épargner la vie de leur prisonnier, leur promettant, à ce prix, de leur donner une entiere satisfaction sur leurs Griefs. La plupart des Barons n'étoient pas d'avis de mener Gaveston au Roi, sachant bien que cette demande ne tendoit qu'à le tirer d'entre leurs mains. Mais il y consentirent enfin, sur ce que le Comte de Pembrook représenta, qu'ayant donné sa parole pour tous les Conséderez, ils étoient obligez de la tenir: Que s'ils vouloient bien lui confier sa conduite, il se chargeroit du soin de le faire parler au Roi, & de le remener ensuite en rel lieu

broock to charge de mener Gavelton an Roi.

LeComte dePem+

qu'ils jugeroient à propos,

Pembrook avoit dessein de conduire son prisonnier dans le Châreau de Wallingford, où le Roi devoit se rendre pour lui parler. Suivant ce projet, ayant pris sa marche vers la Province d'Oxford, il arriva au Château de Doddington, où il laissa Gaveston avec une Garde, pendant qu'il alla lui-même loger dans un Château voisin. Il ne croyoit pas qu'il fût nécessaire d'user de plus grandes précautions, dans un pais où le Roi n'avoit point de Troupes, & où par consequent il n'y avoit rien à craindre de sa part: mais il trouva qu'il avoit mal pris ses mesures. Le Comte de Le Comte de Warwick, qui s'étoit fortement opposé à l'entrevue du Roi & de Gaveston, ayant été informé de la disposition de ces logemens, se rendit cette même nuit à la maison où Gaveston étoit gardé, l'en enleva par force, & le conduisit à Warwick. Dès le lendemain; ce même Seigneur, & quelques autres des plus emportez du Parti, lui ayant fait sommairement son procès, lui firent trancher la tête (1). Action furieuse, s'il en sut jamais, qui, en violant une Capitulation, fouloit aux pieds les Loix du Païs, & les égards que des Sujets doivent avoir en tout tems pour leur Souverain. Que n'auroient-ils pas dit, ces mêmes Seigneurs, si le Roi ou Gaveston en avoient fait une semblable?

Les Barons marchenz contre le Roi.

Warzvick enleve Gaveston, & lui

fait couper la tête.

Quoiqu'Edquard se sentit extremement offensé de l'audace de ces Seigneurs, il n'étoit pas en état de s'en venger; & les Barons ne firent aucune démarche, pour lui faire avoir quelque fatisfaction de cet outrage. Au contraire, non contens de se voir délivrez de l'objet de leur haine, ils demanderent avec plus de hauteur qu'auparavant, l'exécution des quarante Articles, & un prompt remede aux maux de l'Etat,

<sup>(1)</sup> Gavesson eut la tête tranchée en présence des Comtes de Lancastre, de Warwick, & de Hereford. Le lieu de l'exécution fut Blacklow-Hill, près de Warwick. TIMD.

FOR

En même tems, ils marcherent vers Londres, où le Roi s'étoit retiré, Loovand résolus d'obtenir par la sorce, ce qu'ils voyoient bien qu'il ne leur accorderoit jamais volontairement. Cependant, Edouard n'ayant pas ofé se confier aux Bourgeois de Londres, s'étoit allé renfermer dans Cantorberi, où il n'étoit gueres plus en sureté. Dans cette extremité, AR. Pall. T. III. il eut recours à l'intercession du Nonce du Pape, & à celle de Louis 24. 366. Comte d'Evreux, Oncle de la Reine, qui se trouvoit alors en Angleterre, & du Comte de Glocester son Neveu (1), qui jusqu'alors avoit gardé une espece de neutralité. Par le moyen de ces trois Médiateurs, & les Basons. qui travaillerent avec ardeur à cette affaire, on convint de certains Articles, dont tout le monde parut content, Les Seigneurs s'engagerent à restituer tout ce qui avoit été pillé à Newcastle, à demander publiquement pardon au Roi, & à lui protester, que sans aucun dessein contre sa personne, leur unique but avoit été de resormer les abus du Gouvernement. Le Roi promit de son côté, de leur accorder une Amnistie, aussi bien qu'à tous leurs adherans, & se reserva la liberté d'en donner une semblable à tous ceux qui avoient favorisé le retour

Le Roi promes une amnistica

1313. Il en différe la divers présextes.

de Gaveston. Les Barons s'acquitterent exactement de leur parole, en rendant tout ce qui avoit été saiss à Newcastle: mais Edouard ne sut pas de si publication sous bonne foi. Il differa plus d'un an à faire publier l'Amnistie, & pendant ce tems-là il n'y eut point de moyen qu'il n'employat, pour attirer le Comte de Lencastre à la Cour. Mais, quelques sauf-conduits qu'il lui sit offrir, il ne lui sut pas possible d'engager ce Prince à s'aller livrer entre ses mains, avant que l'Amnistie sut publiée. Enfin, les Barons, As. Publ. T. III. las de toutes les défaites dont le Roi se servoit, recommençoient à prendresles armes, lorsque le Roi de France envoya le Comte d'Evreux son Frere, accompagné d'Enguerrand de Marigny, pour tâcher de mettre fin à ces differens. La Reine s'y employa aussi de tout son pouvoir. On eut beaucoup de peine à y réussir, parce que le Roi disserant toujours de publier l'Amnistie promise, les Barons croyoient toujours avoir sujet de craindre qu'il n'agit pas de bonne-foi. Pendant cette négociation, le Roi alla s'aboucher avec le Roi son Beau-Pere, & 18id. psg. 423, donna ordre que le Parlement s'assemblât pendant son absence. Le Comte de Lencastre, & les Barons du même parti ne firent aucune difficulté d'assister à cette Assemblée, étant rassurez par l'absence du Roi. Mais ayant appris qu'il étoit de retour, & qu'il avoit débarqué à Sandwich, ils se retirerent incontinent, ne voulant point se sier aux saufconduits qu'il leur avoit envoyez du lieu du débarquement. Leur retraite obligea le Parlement à se séparer. Les affaires se trouvant en un état qui faisoit craindre à tout moment une nouvelle rupture, les Médiateurs presserent tellement le Roi de donner satisfaction aux Barons,

<sup>(1)</sup> Gilbert de Clare, Eils de Jeanne d'Acre Sour du Roi. TIND.

L'amnittie est Ad. Publ.T. III. pag. 441, 443, 448, 449.

E D'O VARD II. qu'il ne put plus reculer. Il fit donc expédier les deux Amnissies promiles, qui furent confirmées peu de tems après par le Parlement. Mais une Amnistie générale ne susfisant pas pour satisfaire les intéressez, il fallut en donner de particulieres à quatre-cens soixante & huit d'entre eux, dont on voit les noms dans le Recueil des Actes Publics,

Naissance d'Edouard fils du Roi.

Ce fut pendant le cours de cette négociation, que la Reine mit au monde, au commencement d'Octobre de l'année 1313, un Prince qui reçut au Bapteme le nom d'Edouard.

Les Barons font réparation publique au Roi.

La publication des Amnisties, tant pour les Barons conféderez que pour les amis de Gavelton, ayant enfin rétabli la tranquillité dans l'Etat, le Parlement accorda au Roi un Subside considerable, pour pousser vigoureusement la Guerre contre l'Ecosse. Avant que cette Assemblée se séparât, les Barons firent au Roi une reparation publique, dans la grande Salle de Westminster, en présence de tout le Peuple. Cette action se fit avec beaucoup de solemnité. Les Barons se servirent, en parlant au Roi, des termes les plus humbles & les plus foumis, comme si le pardon qu'il leur avoit accordé eût été un pur effet de sa clémence. Ensuite, ils s'en retournerent chez eux, satisfaits en apparence, mais sans cesser pourtant de se désier du Roi. Ils l'avoient trop offensé, pour pouvoir esperer qu'il oubliât jamais cette injure. La mort du Comte de Warwick, qui arriva bien-tôt après, augmenta encore leur défiance, tout le monde étant persuadé qu'il étoit mort de poison.

Affaires. coife.

Pendant que l'Angleterre souffroit des agitations violentes, par la foiblesse & le peu de génie de celui qui la gouvernoit, l'Ecosse se fortifioit tous les jours, par la sage conduite d'un Roi courageux & vigilant, qui savoit habilement profiter du repos que la mort d'Edouard I. lui avoit procuré. Robert Brus, qu'on peut avec raison regarder comme le Restaurateur de la Monarchie Ecossoise, sut étouffer les Factions qui divisoient ses Sujets, & les réunir tous dans le dessein de secouer le joug de la servitude. Par cette heureuse union, il se mit en état non seulement de recouvrer la meilleure partie de son Païs, mais ençore, de porter ses armes jusqu'en Angleterre. Je vais présentement donner le détail de la Guerre d'Écosse, que je n'aurois pu meler avec le récit des troubles domestiques d'Angleterre, sans apporter de la confusion à l'un & à l'autre.

Guette d'Eco .

Edouard I, avoit résolu de ruiner entierement l'Ecosse, & vrai-semblablement il auroit mis ce Royaume dans un triste état, si la mort ne l'avoit enlevé du monde, tout à propos pour les Ecossois. Robert Brus se préparoit à profiter de la consternation que la perte d'Edouard causoit parmi les Anglois: mais une grande maladie, dont il sur attaqué dans le même tems, ne lui permit pas d'entrer en action. Cependant, les Ecossois, qui ne connoissoient pas encore le caractere d'Edouard II, se trouvoient dans un très grand embaras, leur Roi étant à l'extremité, & leurs forces très inferieures à celles de leurs ennemis. La réfolution lubita

subite qu'Edouard II. prit de s'en retourner en Angleterre, après s'être EDOUARDIL avancé jusqu'à Dumfrees & avoir répandu la terreur dans toute l'Ecosse, leur donna lieu de concevoir de meilleures esperances. L'impatience qu'eut ce Prince d'aller à la rencontre de Gaveston, d'épouser la Princesse qui lui étoit destinée, & de se faire couronner, lui ôta toutes les pensées de la Guerre, pour laquelle il n'avoit aucun panchant. Ainsi, laissant son Armée sous la conduite de Jean Cumin. Seigneur Ecossois, il reprit la route d'Angleterre. Son départ précipité donna lieu à bien des murmures dans l'Armée & dans le Royaume. On ne pouvoit voir sans étonnement, qu'il abandonnat la conquete de l'Ecosse, dans un tems où le nombre & l'ardeur de ses Troupes, & la maladie du Roi Robert, sembloient lui assurer une glorieuse Campagne. Le choix qu'il fit de Cumin, pour commander son Armée, ne fut pas moins désapprouvé. Ce Général étoit Ecossois, & bien que d'un parti contraire à Robert & son ennemi particulier, la seule qualité d'Etranger suffisoit pour faire murmurer les Anglois, qui se trouvoient deshonorez par cette préserence. Ce qui arriva bien-tôt après, sit voir que ces plaintes n'étoient que trop bien fondées. Cumin, voulant profiter de la maladie de Robert qu'il croyoit hors d'état de se mettre à la tête de ses Troupes, s'avança vers les Ecossois pour les attaquer. Quoique Robert se trouvât encore extremement soible, il ne crut pas devoir refuser le combat. En une telle conjoncture, une retraite auroit pu faire perdre cœur à ses Sujets, & lui causer la perte de tout son Royaume. Dans cette résolution, étant monté à cheval, soutenu de deux Ecuyers, il rangea son Armée en bataille, & attendit ses ennemis avec une sermeté qui produisit un merveilleux esset. Ils s'étoient attendus que cette petite Armée n'oseroit tenir devant eux. Mais quand, par la bonne contenance des Ecossois, il se virent déchus de cette esperance, leur ardeur se trouva tellement rallentie, qu'à peine purent-ils se résoudre à commencer le combat. Une attaque si foible, & qui sut si mal soutenue, ayant inspiré aux Ecossois un nouveau courage, ils fondirent avec impétuolité sur leurs ennemis, & les mirent dans une entiere déroute. Cette défaite fut d'autant plus honteuse pour les Anglois, qu'outre qu'ils étoient en beaucoup plus grand nombre, c'étoient les mêmes Troupes qui avoient si souvent vaincu les Ecossois, & qui, en cette occasion, se laisserent battre par une Armée levée à la hâte. & composée de nouveaux Soldats. Cumin s'étant retiré en Angleterre, après sa défaite, Robert entra dans le Comté d'Argyle que les Anglois tenoient encore, & le ravagea d'un bout à l'autre. Peu de tems après, Edouard Brus son Frere battit encore les Anglois, dans la Province de Gallway. Ces deux victoires donnerent aux Ecossois une telle superiorité, que dès ce tems-là, ils commencerent à méprifer les Anglois, & à oublier leurs pertes passées.

Quelque peu de panchant qu'Edouard eût pour la Guerre, il ne put Tome III.

Bataille gagnée par les Ecotions.

106

Edouar d marche contre l'Ecoffe,

Et s'en retourne fans avoir rien

Robert fait de grands progrès. Buchanan,

avouand II. se dispenser de faire quelques efforts pour arrêter les progrès du Roi d'Ecosse. En 1308, c'est-à-dire dans la seconde année de son Regne. il mena lui-même une puissante Armée dans ce Royaume. Mais comme il avoit négligé de se pourvoir de vivres, ayant compté sur ceux qu'il esperoit de trouver dans le Pais ennemi, il se vit obligé de remener son Armée en Angleterre, parce qu'il ne trouvoit pas dequoi la faire sublister. Robert, plus prévoyant que lui, avoit enlevé, ou détruit par avance, tout ce qui auroit pu servir à l'entretien de ses ennemis. La retraite d'Edouard procura au Roi d'Ecosse la facilité de s'emparer de diverses Places occupées par les Anglois, & de faire cette année-la une très heureuse Campagne. Les troubles qu'il y eut dans la suite en Angleterre, au sujet de Gaveston, mirent ce Prince en état de faire encore de plus grands progrès. En 1310 & 1311, il entra deux fois en Angleterre, & en remporta un grand butin. En 1312, il recouvra Perth, Lanarick, Dumfrees, Roxborowgh, & enfin, le Château d'Edimbourg, qui fut emporté d'affaut par le Comte de Murray fon Général. Cette même année, la petite Isle de Man se soumit volontairement à lui.

Pendant que Robert continuoit ses conquétes, Edouard, uniquement occupé à chercher les moyens de se venger des Barons qui avoient fait mourir Gaveston, vivoit dans une indolence surprenante à l'égard de l'Ecosse. Au-lieu de presser son accommodement avec les Seigneurs, afin de réunir toutes ses forces, il en traînoit la négociation en longueur, par une Politique pernicieuse aux affaires de son Etat. Cependant, Robert profitoit de la négligence des Anglois. Après qu'il se sut rendu maitre de toutes les Places qu'Edouard I, avoit occupées en Robert fait assic- Ecosse, à l'exception de Sterlyn, il envoya en 1313. Edouard son Frere assieger cette Ville, la plus forte qu'il y eût alors en Ecosse. Ce siege sut poussé avec beaucoup de vigueur: mais la résistance des assie-La ville capi- gez ne fut pas moins grande. Néanmoins, Mowbray, qui commandoit dans la Place, voyant que son Maitre ne faisoit aucun préparatif pour le secourir, crut lui rendre un bon service en signant une Capitulation, par laquelle il s'engageoit à rendre la Place dans un an, si elle n'étoit pas secourue avant ce tems-là.

ger Sterlyn.

1314. Edouard affernble une armée de cent nulle hom . mes.

Edouard ayant par là tout le loisir nécessaire pour se préparer, & voulant, à quelque prix que ce fût, prévenir la perte d'une Place fi considerable, sit sommer tous ses Vassaux de lui amener des Troupes. Les Anglois, les Gascons & les Gallois furent si prompts à lui obeir, qu'au mois de Juin de l'année 1314, il se vit à la tête de cent-mille combattans. Les Soldats de cette Armée dévoroient déja dans leur imagination, tout ce que les précedens ravages d'Edouard I. avoient laissé de reste en Ecosse. Les seuls Comtes de Lencastre, d'Arundel, de Hereford, & le nouveau Comte de Warwick, refuserent de servir le Roi en cette occasion; la désiance où ils étoient à son égard, ne leur permettant pas de s'aller livrer entre ses mains,

Cette nombreuse Armée étant entrée en Ecosse, s'avança jusqu'à la EDOVARD II vue de Sterlyn. Robert l'attendoit à la tête de trente-mille hommes accoûtumez aux fatigues de la Guerre, & qui avoient souvent battu les sterlyn. Anglois. Il s'étoit mis en bataille sur un terrein avantageux, où il ne Baraille de Banpouvoit être envelopé. Une Montagne, hérissée de rochers inacces-nocks-Blows. fibles, couvroit un de ses côtez; & l'autre étoit en sureté par le moyen d'un profond Marais. Quelque grande que fut l'inégalité des deux Armées, les Ecossois, qui s'étoient déterminez à vaincre ou à mourir, recurent leurs ennemis avec tant de vigueur & de fermeté, qu'il mirent bien-tôt le trouble & la confusion dans cette nombreuse Armée. La Cavalerie Angloise ayant été d'abord poussée avec une impétuosité. Les Anglois sont à laquelle elle ne put rélister, donna occasion par sa fuite, à la désaite mis en desoute, avecune use grande toute l'Armée: Défaite la plus terrible que l'Angleterre eut jamais de pente. soufferte, depuis le commencement de la Monarchie (1). Les Auteurs Ecossois font monter la perte de leurs ennemis à cinquante-mille hommes. Ils prétendent que le nombre des prisonniers qu'ils firent en cette occasion, surpassoit celui des vainqueurs. Le Comte de Glocester, Neveu d'Edouard II, quantité d'autres Seigneurs de marque, & plus de sept-cens Chevaliers, demeurerent morts sur le champ de bataille. Les Anglois réduisent le nombre de leurs morts à dix-mille. Mais les suites de cette Bataille sont voir que leur perte sut beaucoup plus grande, puisque, depuis ce tems-là, ils n'oserent plus se mettre en campagne.

Edouard, avec le débris de son Armée, se retira précipitamment, As Publ. T. III. fans se trouver en sureté, jusqu'à ce qu'il sut arrivé à Yorck. Ce sut là pag. 491. que se rassemblerent, auprès de lui, ceux que la suite avoit sait disperser en divers endroits. Il y forma un Corps très considerable, avec quoi il témoigna quelque envie de rentrer dans le païs ennemi, & d'y hazarder un second combat. Mais la consternation de ses Troupes étoit si grande, qu'il ne put les résoudre à faire un nouvel effort, pour rétablir leur honneur. Cette Bataille, qui fut nommé la Journée de Bannocks - Brown, procura aux Ecossois, outre un butin inestimable, une tranquillité qui dura plusieurs années. Ils acquirent une si grande superiorité sur les Anglois, que ceux-ci, loin d'être en état de regagner ce qu'ils avoient perdu en Ecosse, se virent pendant un très long tems, réduits à voir ravager leurs frontieres, sans oser faire la moindre résistance. Leur terreur étoit si extrême, qu'un de leurs Historiens assure, que trois Soldats Ecossois étoient capables de faire suir cent Anglois, tant ceux-ci avoient été intimidez par cette terrible défaite:

Oij

<sup>(1)</sup> Cette Bataille fut donnée le 25. de Juin 1314, près de la Riviere de Banochi bourn. On dit que les Ecossois avoient creuse des tranchées de trois pieds de profondeur & d'autant de largeur : ils y mirent des clayes, qui couvroient des batons pointus qu'ils avoient enfoncez en terre; les Cavaliers Anglois tomberent dans ces fossez, & y furent misérablement tuez; TIND.

Inovar bil.
1314.
Un imposteur,
qui veut passer
pour Euguard, est
pendu.

Pendant que la Fortune travailloit en toutes occasions à l'abaissemen d'Edouard, un Imposteur, nommé Poidras, sils d'un Tanneur d'Exceter, cherchoit à lui enlever sa Couronne, en soutenant qu'il étoit lui-même Edouard, & qu'il avoit été changé par sa Nourrice. Un projet si extraordinaire, & si mal conçu, ne sit que conduire l'Imposteur au gibet, au-lieu du Trône où il avoit voulu monter. Sans doute il avoit fondé ses esperances sur le peu d'estime que les Anglois avoient pour le Roi, s'étant apparemment imaginé qu'il ne seroit pas dissicle de leur saire accroire qu'il n'étoit pas sils d'Edouard I, qui n'avoit que de nobles & de génereuses inclinations. Mais ce n'étoit pas de ce vil instrument que la Providence vouloit se servir pour ruiner ce malheureux Prince, quoiqu'en quelque maniere, on puisse considerer cet évenement comme une espece d'augure de ce qui lui devoit arriver.

Tange famine.

La perte que les Anglois firent en Ecosse, su fui suivie d'une Famine épouvantable qui dura trois ans, & qui sit mourir une infinité de perfonnes. En vain le Parlement voulut y remedier en taxant le prix des vivres: il su contraint l'année suivante, de revoquer l'Acte qu'il avoit passé sur ce sujet. Mais ni la Guerre, ni la Famine, ni les murmures du Peuple, ne surent pas capables d'empêcher que le Roi n'employât une somme très considerable pour faire les sunerailles de son Favori, dont il sit transporter le Corps à sa Terre de Langley, dans la Province de Hartford. Il voulut lui-même honorer la pompe sunebre, accompagné de l'Archevêque de Cantorberi & de quelques autres Prélats. Mais les Seigneurs Laïques resuserent constamment d'assister aux obseques d'un homme qui leur avoit été si odieux, & qu'ils croyoient indigne de l'honneur qu'on faisoit à sa mémoire.

2316. La famine se pensorce.

Cependant, la Famine ravageoit la miserable Angleterre d'une si terrible maniere, qu'on ne peut presque ajouter soi à ce que les Historiens en rapportent. Ils ne se sont pas contentez de dire, que les animaux pour lesquels on a le plus d'horreur, servoient de nourriture aux hommes; mais ce qui est bien plus horrible, qu'on étoit obligé de cacher les enfans avec un soin extrême, si l'on ne vouloit les exposer à être dérobez pour servir d'aliment aux larrons. Ils assurent que les hommes mêmes prenoient des précautions pour s'empêcher d'être affommez dans des lieux secrets, sachant qu'il n'y avoit que trop d'exemples que quelques-uns avoient été ainsi traitez, pour repaitre ceux qui ne pouvoient trouver leur nourriture par d'autres moyens. On voit encore dans les Histoires de ce tems-là, que ceux qui étoient renfermez dans les prisons, se dévoroient impitoyablement les uns les autres, l'extrême disette de vivres ne permettant pas qu'on leur fournit les alimens nécessaires. Une Dyssenterie, qui provenoit de la mauvaise nourriture, acheva de mettre le comble à la misere des Anglois. Il en mourur tous les jours un si grand nombre, qu'à peine les vivans pouvoient-ils suffire à enterrer les morts. Le seul remede qu'on put trouver contre la Famine, mais qui ne sut pas capable d'apporter tout le EDOWARD IL. soulagement nécessaire, sut de désendre, sur peine de la vie, de brasser aucune sorte de bierre. C'étoit afin que le grain qu'on employoit or-

dinairement à faire ce breuvage, servit à faire du pain.

Malgré ces calamitez, qui auroient dû tourner les cœurs du côté de la dévotion & de la repentance, on voyoit tous les jours augmenter la haine réciproque que le Roi & les Seigneurs nourrissoient depuis longtems dans leurs seins. Il étoit comme impossible que cette haine violente ne produisît enfin de très funestes effets. Edouard, ne pouvant oublier les injures qu'il avoit reçues, couvoit dans son cœur un desir de vengeance, qui lui faisoit chercher tous les moyens possibles de se satisfaire. Il étoit principalement animé contre le Comte de Lencastre, qu'il regardoit comme l'unique Auteur de ses disgraces, & comme son plus dangereux ennemi. Si la vie de ce Seigneur avoit été en sa disposition, apparemment il ne l'auroit pas épargnée. Mais comme sa dissimulation n'avoit pas été capable de l'attirer dans aucun piege, voyant qu'il ne pouvoit s'en prendre à sa personne, il entreprit de lui ôter les biens & l'honneur. Pour cet effet, il lui suscita une affaire, que la défiance la plus excessive n'auroit pas été capable de prévenir.

Pendant que ce Seigneur se tenoit éloigné de la Cour, un certain Affront fait 200 Chevalier, nommé Saint Martin, homme d'une très petite mine, & contre de Lencafe qui avoit la taille d'un Nain, présenta aux Juges une Requête, pour femme, pour la donner à un de reclamer la femme du Comte de Lencastro, Héritiere des Maisons de tie. Lincoln & de Salifburi. Il foutenoit dans sa Requête, qu'il avoit couché avec elle, & qu'elle lui avoit fait une promesse de mariage avant que de s'engager avec le Comte. Cette Dame, mécontente de son mari, ayant, à sa honte éternelle, avoué le fait, sut adjugée avec tous ses biens à cet indigne Prétendant. Cette affaire, qui auroit demandé un grand examen, sut jugée avec tant de précipitation, qu'il étoit aisé de comprendre que les Juges avoient été gagnez par avance, & que le Roi lui-même avoit été le promoteur de ce procès. Un affront de cette nature, fait à un Prince du Sang Royal, extraordinairement aimé du Peuple, excita une extrême indignation contre le Roi. On n'entendoit tre le Roi. par-tout que des murmures contre son Gouvernement. Comme il n'avoit alors aucun Favori, auquel on pût attribuer ses excès, on en reiettoit toute la faute sur lui-même, & l'on disoit ouvertement, que jamais le Trône d'Angleterre n'avoit été rempli par un Prince si indigne de commander à un Peuple libre. Il y eut même de gens qui prirent la hardiesse de lui faire publiquement des reproches sur sa conduite. Un jour de fête, Edouard mangeant en public dans la grande on lui reproche Salle de Westminster, une semme masquée parut à cheval, & lui pré- une Lettre. senta une Lettre. Le Roi s'imaginant que ce papier contenoit quelque chose propre à le divertir, le fit lire à haute voix. Mais il sut bien surpris de n'entendre que des reproches sanglans sur sa lâcheté, sur sa

1317-

EDOUARD II. 1317-

tiranme, & sur tous les abus qui s'étoient introduits sous son Regnes Cette semme ayant été arretée, avoua qu'un certain Chevalier l'avoit induite à jouer ce personnage; & le Chevalier soutint hardiment, qu'ayant cru que le Roi liroit cette Lettre en particulier, il avoit jugé ce moyen très propre pour lui faire entendre les plaintes de ses Sujets.

1318. Les Barons fe plaignent de divers guels.

Il convoque un Parlement, & le révoque,

Roi & les Baront.

Le Roi d'Ecosse ravage l'Anglescie

Pendant que l'Angleterre le trouvoit réduite à une extreme désolation, Edouard, sans se mettre en peine des ravages que les Ecossois continuoient à faire dans les frontieres, ne s'occupoit qu'à chercher les moyens de réduire les Barons qui commençoient à former de nouveaux projets, dont il avoit sujet de craindre les suites. Ils lui avoient présenté depuis peu une Requête, contenant une longue liste des Griess de son Peuple, dont ils demandoient une prompte reparation. Rien n'étoit plus éloigné de sa pensée, que de reformer les abus. Cependant, comme il n'osoit faire paroitre ouvertement ses intentions, il avoit renvoyé cette affaire au Parlement qui devoit s'assembler à Lincoln. Une invalion que les Ecoslois firent dans ce même tems, lui fournit un prétexte de proroger plusieurs fois cette Assemblée, & enfin. d'en revoquer la convocation. Cette démarche irrita tellement les Barons, que d'un commun accord ils résolurent de prendre les armes. pour se procurer par la force la satisfaction qu'ils demandoient. Ils auroient sans doute poussé bien loin ce soible Prince, incapable de se bien gouverner dans des conjonctures si délicates, si quelques Seigneurs plus moderez ne se sussent joints au Légat du Pape, pour travailler Accord entre le avec lui à une reconciliation. Ces Médiateurs obtinrent du Roi, que pour la satisfaction des Seigneurs liguez, un certain nombre d'entre eux seroit admis dans son Conseil, & qu'il s'engageroit à ne rien faire sans leur participation. Le Comte de Lencastre devoit être de ce nombre: mais comme il ne pouvoit se fier au Roi, il fut convenu qu'il nommeroit un Baron ou un Chevalier pour tenir sa place. De plus, Edouard promit de donner une Amnistie pure & simple, sans aucune restriction, au Comte de Lencastre, pour tout ce qui s'étoit passé jusqu'alors. Cet Accord fut conclu & figné à Leex, le 9 d'Août 1318, & confirmé trois jours après par le Parlement que le Roi avoit assemblé, sur les pressantes instances des Médiateurs. Après que cette affaire fut terminée, le Roi & le Comte de Lencastre se virent dans la plaine de Leicester, s'embrasserent & se baiserent en signe d'une parfaite reconciliation. Revenons présentement à la Guerre d'Ecosse, qui duroit toujours pendant les troubles dont l'Angleterre étoit agitée.

Après que Robert eut gagné près de Sterlyn cette Bataille signalée qui fut si fatale aux Anglois, il poursuivit les vaincus jusqu'en Angleterre, où il fit de prodigieux ravages, pendant qu'Edouard n'osoit fortir d'Yorck pour s'opposer à son ennemi. Le Roi d'Écosse ne se conil some le pro- tentant pas de cet avantage, forma le projet d'enlever l'Irlande à la jet de s'emparer Couronne d'Angleterre. Cette Isle étoit depuis longtems gouvernée par des Officiers Anglois, qui avoient bien plus de soin de s'enrichir EDOUARD IL que de procurer le bien du Peuple. Leur tirannie avoit produit parmi les Irlandois, un mécontentement si grand & si général, qu'ils ne demandoient qu'une occasion favorable pour se revolter. La défaite de l'Armée Angloise devant Sterlyn leur ayant donné lieu de croire que la conjoncture étoit propre pour exécuter leur dessein, ils firent savoir au Roi d'Ecosse, qu'ils étoient prêts à secouer le joug des Anglois, s'il vouloit leur donner quelque secours. Robert n'eut garde de laisser échaper une occasion si favorable de s'emparer de cette Isle, ou du moins d'y faire une puissante diversion. Il y envoya quelques Troupes, sous la conduite d'Édouard son Frere, qui s'etant mis à la tête des Revoltez, Fiere, qui s'y fait conquit la meilleure partie de l'Isle, & y fut même reconnu pour Roi. Pendant qu'il y poussoit ses conquêtes, Robert amusoit le Roi d'Angleterre, par des propolitions de Paix qu'il sembloit faire de bonnefoi, & avec beaucoup d'empressement : mais de tems en tems il faisoit adroitement naître des difficultez, qui empêchoient qu'on ne pût rien conclure. Ce manege dura jusqu'en 1317, sans qu'Edouard s'apperçût des artifices de son ennemi. Son peu de pénétration auroit même achevé de lui faire perdre l'Irlande, si les murmures du Peuple ne l'eussent tiré de son assoupissement. Le préjudice que l'Angleterre pouvoit recevoir de la perte de cette Isle étoit si manifeste, & on lui en fit si bien connoitre les consequences, qu'enfin il résolut d'y envoyer un puissant renfort, sous la conduite de Mortimer. Avec ce secours, les Anglois qui étoient en Irlande, se trouvant en état de tenir la campagne, se mirent en marche pour aller attaquer le Prince Ecossois. Cependant, le Roi d'Ecosse, qui avoit été informé du besoin que son Frere avoit d'etre promptement secouru, étoit passé lui-même en Irlande. Mais en arrivant, il apprit qu'il avoit été défait & tué dans un Edouard Brus estcombat où il s'étoit témerairement engagé. La perte que Robert fit en cette occasion, ayant rompu toutes ses mesures, & ne lui ayant pas permis de continuer la Guerre en ce païs-là, il trouva plus à propos d'aller profiter des avantages que ses armes venoient de remporter en Ecosse. En son absence, Douglas, l'un de ses Généraux, avoit battu Les Anglois sons l'Armée que le Roi d'Angleterre avoit envoyée dans ce Royaume, pour tâcher de profiter de l'éloignement de Robert.

1318.

Il y enveye E-douard Brus fon coutonner.

Edonard y envoye des troupes.

battus en Ecoste.

Le Roi d'Ecoffe

Cette nouvelle victoire mit les Anglois hors d'état de faire tête aux Ecossois, inspira la pensée à Robert d'en profiter, en assiegeant Barwick le siège de Baré qui étoit encore entre les mains des Anglois. Il ne put faire ses pré- wick. paratifs, sans qu'Edouard en sût informé. Mais cette connoissance étoit assez inutile, puisqu'il n'avoit ni l'argent ni les Troupes nécessaires pour prévenir les desseins de son ennemi. Ses Sujets étoient dans des dispolitions si peu favorables à son égard, qu'il ne pouvoit esperer d'entirer un secours assez prompt ni assez puissant. Quand même il auroit pu se flater de cette esperance, il comprenoit assez que le Parlement lui

cuter la Paix avec L'Ecoffe.

Le Pape entreprend de forcer Robert & faire la Paix avec Edou-

Légats avec un pouvoir fort éten-

En attendant il ordonne une Tre. ve de deux ant.

Les Légats font publier la Treve. Edouard l'accepte,

Robert la sefule.

248 798.

wick.

Il eft excommunic & fon Ruyausue mis en interdit.

EDOUARDIL feroit payer cherement le Subside qu'il vouloit bien accorder. Dans Edouard prie le cette extremité, il se tourna du côté du Pape, & le pria instamment Pape de lui pro- d'employer son autorité pour lui procurer la Paix ou du moins une Treve avec l'Ecosse. Jean XXII., qui venoit de succeder à Clement V., ne balança pas un moment à faire ce qu'Edouard souhaitoit. Il regarda cette occasion comme très savorable pour étendre la puissance sur les Tètes couronnées. Dans cette pensée, il se mit en tête de faire la Paix entre Edouard & Robert, non comme Médiateur, mais en qualité de Juge Souverain, & en vertu de sa Puissance Apostolique. il envoye deux Pour cet effet, il envoya deux Légats en Angleterre, avec un pouvoir qui marquoit qu'il le croyoit revêtu de la puissance souveraine, sur tous les Rois, même dans les affaires temporelles. Leur Commission portoit, qu'ils eussent à faire la Paix entre les deux Nations ennemies, de la maniere qu'ils le jugeroient à propos, & de contraindre les deux Princes de l'accepter, sous peine d'Excommunication, & d'Interdit pour leurs Etats. Mais comme il jugeoit qu'une semblable Paix ne pouvoit pas le faire sans quelque discussion qui emporteroient du tems, il donnoit ordre à ses Légats de faire publier, de sa part & en son autorité, une Treve de deux ans, & leur donnoit pouvoir d'excommunier ceux qui refuseroient de l'observer.

Les Légats, munis d'un pouvoir si ample & si extraordinaire, se rendirent en Angleterre & y firent d'abord publier la Treve. Edouard s'y soumit aveuglément, sans considerer que, par son obeissance, il sacrifioit à la Cour de Rome les droits les plus authentiques de sa Couronne. Il n'en fut pas de même de Robert. Sous prétexte que le Pape & ses Légats ne lui donnoient pas le titre de Roi, il ne voulut jamais permettre à ceux-ci l'entrée dans son Royaume, moins encore AR. Publ. T. III. d'y faire publier la Treve. Il fit même maltraiter le Gardien des Cordeliers de Barwick, que les Légats lui avoient envoyé, & qui usant de surprise, avoit eu la hardiesse de publier en quelque maniere cette Treve en présence de quelques Ecossois. Bien loin donc d'obeir au tt prend Bar- Pape, il assiegea Barwick, & s'en rendit maitre par l'infidelité du Gouverneur (1), s'il en faut croire les Anglois. Ce mépris pour les ordres du Pape, engagea les Légats à l'excommunier, & à mettre son Royaume en Interdit. Mais il ne se mit pas beaucoup en peine d'une cenfure qui étoit manifestement pleine d'injustice pour lui, & de partialité pour les Anglois. Ainsi, continuant ses progrès, il s'avança sur les frontieres d'Angleterre, & y fit de grands ravages, sans rencontrer aucune opposition.

Edouard comprit alors, que les armes spirituelles du Pape ne lui adousted affice étoient pas d'un grand secours. Ainsi, changeant tout à coup de con-

(1) Ce Gouverneur de Berwick se nommoit Pierre Spalding. Il paroît qu'il fut pendu dans la suite par ordre du Roi, Robert Stow. Tind,

duite.

duite, il trouva moyen de lever une Armée avec laquelle il voulut al- E o DULED IL ler recouvrer Barwick. Pendant qu'il étoit occupé à ce siege, le Comte de Murray, Général du Roi d'Ecosse, faisoit en Angleterre une di- Buwick. version qui sut très satale aux habitans des frontieres. En s'en retournant, après avoir ravagé quelques Provinces, il rencontra un Corps de Milices Angloises, au nombre de dix mille hommes, qui avoient par les Ecosson. l'Archevêque d'Yorck à leur tête. Quoique ses forces ne sussent pas de beaucoup si nombreuses que celles de ses ennemis, il ne laissa pas de les attaquer courageusement, & de remporter, sur ces Troupes peu aguerries, une victoire qui en fit périr plus de la moitié. Les Ecosois appellerent cette Bataille le Combat blanc, à cause de quelques Prêtres Anglois qui y furent tuez étant revêtus de leurs Surplis. Cet évenement obligea Edouard à lever le siège de Barwick. Peu de tems 11 leve le siège. après, à force de follicitations, il obtint une Treve de deux ans; après & obtient une quoi il quitta les Provinces du Nord, pour s'en retourner à Londres, Ad. Publ. T. III.

où il ne fut pas plus heureux.

Tome III.

Cette Treve ne procura pas à l'Angleterre le repos qu'on en avoit attendu. Elle étoit à peine publiée, que le Royaume se vit agité de nouveaux troubles, bien plus violens que ceux que Gaveston y avoit excitez. La haine entre le Roi & les Seigneurs subsistoit toujours, comme un feu caché sous la cendre, qui ne demandoit qu'une nouvelle matiere pour se rallumer. Malheureusement, cette matiere ne se trouva que trop prête. Les Seigneurs, toujours jaloux de ceux qui appro- Elévation de Huchoient de la personne du Roi, avoient introduit à la Cour un jeune gues Spencer, qui de la personne du Roi, avoient introduit à la Cour un jeune gues Spencer, qui homme, nommé Hugues Spencer, qu'ils croyoient absolument dévoué Roià leurs interêts. Ils lui avoient procuré une place de Chambellan, dans la vue de se servir de lui comme d'un espion, afin d'être informez de ce qui se passoit à la Cour, où ils ne se trouvoient que rarement. Mais leur projet tourna contre eux-mêmes. Spencer avoit un Pere nommé Hugues comme lui, homme de cœur & de bon sens, qui lui donna des instructions toutes contraires. Il lui fit comprendre qu'il lui seroit plus ailé de pousser sa fortune, en travaillant directement pour soi-même, qu'en servant les Barons; & qu'avec un peu de patience & de souplesse, il pourroit se rendre superieur à ceux qu'il regardoit comme ses protecteurs, Spencer le Fils s'étant disposé à faire usage de ce conseil, y trouva d'abord de grandes difficultez. Le Roi ne pouvoit regarder de bon œil un Domestique qui avoit déja temoigné trop de penchant pour ses ennemis. Néanmoins, avec le tems & les sages avis de son Pere, Spencer effaça peu-à-peu les fâcheuses impressions que son Maître avoit prises contre lui. Comme son dessein étoit de se rendre maitre de l'esprit du Roi, il ne sit point de difficulté de se rendre pour quelque tems son Esclave, en lui faisant connoître, dans toutes les occations qui se présentoient, qu'il lui étoit entierement dévoué, Par cette aveugle complaisance, & par un acquiescement universel à

1319.

Spencer abufe de la faveur.

eft fait Comte de Wincheifer. Son caractere.

1.e Comte de Lencastre anime les Grands contre les Spencers.

Ils renouvellent leur Ligue,

& prenner,t les ar mes.

ENGUARD II. tout ce qui pouvoit lui être agréable, de son Espion, il devint son Confident, & enfin, il remplit dans son cœur la place que Gaveston y avoit autrefois occupée. Dès qu'il se vit dans ce haut degré de faveur. il en abusa, comme son Prédécesseur avoit fait; & par sa fierté outrée. & son avidité insatiable, il sit bien-tôt souhaiter que Gaveston n'eut pas spencer son Pere été opprimé. Hugues son Pere, à qui il avoit sait conserer le titre de Comte de Winchester, avoit été jusqu'alors d'un caractere tout different. On ne pouvoit lui rien reprocher, qui fût indigne d'un homme d'honneur & de probité. Dans tous les Emplois que le feu Roi & celui-ci lui avoient confiez, il s'étoit toujours conduit avec beaucoup de moderation, de sagesse, & de désinteressement. Mais il ne sut pas se maintenir dans la reputation qu'il avoit acquise. Une tendresse aveugle pour son Fils, & l'ambition qu'il se mit en tête sur ses vieux jours, le firent tomber dans des excès qui le rendirent, aussi bien que son Fils, odieux à la Nation, & particulierement à la Noblesse. On ne tarda pas longtems à s'appercevoir d'un mécontentement universel. Le Comte de Lencastre, toujours populaire & ennemi juré du Roi, malgré leur reconciliation exterieure, avoit su profiter de ces conjonctures, pour former un Parti capable de ruiner les deux Favoris. Il avoit fait comprendre à ses amis, que leur perte, & la sienne propre, étoient infaillibles, s'ils ne trouvoient le moyen d'éloigner les deux Spencers de la Cour: Que le Roi, qui couvoit un secret desir de se venger, étoit à la vérité incapable de bien conduire un dessein : mais qu'on avoit tout à craindre de ce Prince assisté de ses deux nouveaux Ministres, bien plus habiles que Gaveston. Il ajouta, que ceux-ci n'étoient pas moins coupables que l'autre, de diverses infractions des Privileges du Peuple; & que ce seroit en vain qu'on auroit travaillé jusqu'alors à réduire l'Autorité Royale à de justes bornes, si l'on permettoit que le Roi reprît ses premieres brifées, & recommençât à fouler aux pieds les libertez des Sujets. Ces raisons, alleguées par un Prince qui passoit pour désinteressé & plein de zèle pour le bien public, & jointes à l'envie que la fortune des Spencers excitoit, firent un si prompt effet, que l'ancienne Conféderation fut renouvellée. Comme les Barons liguez avoient tout à craindre de l'habileté des Ministres, ils ne perdirent point un tems qui leur étoit précieux, à présenter des Requêtes au Roi, comme ils avoient fait au sujet de Gaveston. Une semblable conduite n'auroit produit d'autre effet, que de donner à leurs ennemis le tems de se préparer. Ainsi, sans donner à connoitre leurs desseins, ils prirent la resolution de lever des Troupes avec autant de secret & de diligence qu'il seroit possible, & de surprendre le Roi & les Favoris, avant qu'ils eussent le tems de prendre aucunes mesures. Ce dessein sut exécuté avec tant de promptitude, qu'en très peu de tems, ils assemblerent onze mille hommes, avec quoi ils ne craignirent point de se mettre en campagne. Leur premier exploit fut le saccagement des Ter-

Tes des Spencers, dont ils donnerent la commission à Hugues Morti- EDOUARD IL mer, qu'on nommoit le Jeune, pour le distinguer de son Oncle qui portoit le même nom. Il s'en acquitta d'une maniere si rude, & avec si peu de ménagement pour les Favoris, qu'en peu de jours il leur causa un dommage de plus de soixante-mille livres sterling. Ce coup étant fait, les Barons députerent au Roi quelques-uns de leur Corps gnement des deux pour lui présenter une Requête, par laquelle ils demandoient l'éloignement des deux Spencers. Edouard se sentant peu en état de reprimer leur audace, renvoya l'affaire au Parlement. Il ne doutoit nullement qu'il n'eût assez de crédit parmi les Communes, pour proteger ces deux Ministres, Mais la résolution que les Seigneurs prirent de demeurer armez, rompit toutes ses mesures. Plusieurs Membres du Parlement étant à la dévotion des Seigneurs, d'autres étant intimidez par l'Armée, & tous en général estimant trop peu les Spencers pour vouloir rien hazarder en leur faveur, ces deux Favoris furent bannis du Royaume, sans qu'il sût possible au Roi de parer le coup. An. Paul. T. 111. On appella cette Assemblée le Parlement des Bandes blanches, à cause de Pag. 891. certaines marques blanches que les partifans des Seigneurs portoient pour s'entre-connoître. Quelques efforts que le Roi put faire pour s'opposer à cette violence, il se vit contraint de ceder à une force majeure, à laquelle il n'y avoit pas moyen de résister. Spencer le Pere étant alors ablent du Royaume pour les affaires du Roi, le Fils fut ignominieufement conduit à Douvre, où on le fit embarquer, avec de grandes menaces s'il entreprenoit jamais de remettre le pied dans le Royaume.

Edouard ressentit vivement cet affront, & jura de s'en venger. Mais peut-être auroit-on trouvé le moyen de l'appaiser, si la Reine qui, en semblables occasions, avoit accoutumé de servir de Médiatrice entre le Roi & les Seigneurs, n'eut cessé de rendre à ceux - ci les mêmes offices. Bien loin de faire des efforts pour rallentir la colere du Roi, elle prit soin de l'exciter à la vengeance, étant outrée d'un affront qu'elle venoit de recevoir de l'un d'entre eux, & dont elle rejettoit la faute sur tout le Parti. Voici quel étoit le sujet de son ressentiment.

Pendant qu'Edouard étoit si fort animé contre les Seigneurs, Isabelle ayant formé le dessein d'aller en pélerinage à Cantorberi, avoit seigneus liques. envoyé devant quelques-uns de ses Domestiques pour lui préparer un logement dans le Château de Leeds, appartenant à Baribelemi Baldesmere l'un des Barons conséderez. Comme tous ceux de ce Parti étoient alors dans une extrême défiance à l'égard du Roi, l'Officier qui commandoit dans ce Château, en refusa l'entrée aux gens de la Reine. Il y en eut même un de tué. Bien loin que Baldesmere pensât à desayouer l'action de cet Officier, sur les plaintes qui lui en surent saites, il eut l'audace d'écrire à la Reine une Lettre très insolente, dans laquelle il An. Publ. T. III. approuvoit expressément tout ce qui s'étoit passé. Il étoit difficile que pas. 897. cette Princesse, qui étoit fiere & vindicative, soussir cette injure sans

Qui sont bannis par le Parlement.

116

1320.

alle excite le Roi à la vengeance.

Le Roi leve des troupes, & public pour raffucer le Peuple. Aci. Publ. T. III. pag. 198,

11 prend le Chåteau de Lecds &c fait pendre le Commandant,

11 rappelle Spencer le leune.

Les Barons fo Riouvent dans un facheng état.

Spencer le Pere eft aufi sappellé.

Pag. 907.

EDDUARD II. s'en ressentir. Comme elle vovoit bien que l'union des Barons étoit l'unique cause de l'insolence de Baldesmere, elle crut que, pour pouvoir se vanger plus aisément de celui-ci, elle devoit faire des efforts pour rompre cette Conféderation, Le Roi son Epoux attendoit patiemment une occasion favorable pour exercer sa vengeance : mais celle d'une femme ne sauroit soussir de retardement. Dans le dessein où la Reine étoit de porter Edouard à la hâter autant qu'il seroit posfible, elle lui persuada que cette conjoncture lui étoit avantageuse, pour se tirer de la sujettion où il se trouvoit : qu'en se hâtant de punir le Commandant de Leeds, comme il le méritoit, il inspireroit une telle terreur aux Barons qui ne s'attendoient à rien moins, qu'ils ne penseroient pas même à se défendre, quand ils le verroient les armes à la main, & en état de les ranger à leur devoir par la force, Edouard ayant gouté ce conseil, donna des ordres pour lever des Troupes. Mais, de peur d'y rencontrer quelque obstacle, & afin de rassurer ses Sujets qui commençoient à prendre l'allarme de cette levée, il publia une Proclamation, dans laquelle il protestoit, qu'il ne prenoit pas les armes pour faire la Guerre à son Peuple, mais uniquement, pour punir l'insolence d'un Particulier. Cette Proclamation avant produit un bon effet parmi le Peuple, & les Barons n'ayant pas cru devoir engager le Royaume dans une Guerre Civile pour l'amour d'un simple Officier, le Roi leva une Armée sans opposition. Dès qu'elle sut en état de marcher, il alla sans differer assieger le Château de Leeds; & s'en étant rendu maitre, il fit pendre le Commandant, avec quelques autres Officiers de la Garnison. Cet heureux succès lui ayant fait oublier sa protestation, il se servit des armes qu'il avoit à la main, pour se venger de ses ennemis. Dans cette résolution, il assiegea quelques autres Châteaux appartenans aux Barons, & en particulier celui de Warwick, dont il vint à bout avec la même facilité. Dès qu'il crut s'être rendu assez redoutable, il rappella Spencer le jeune, qui depuis 181d. Pag. 907 son bannissement faisoit le métier de Corsaire, particulierement contre les Vaisseaux Anglois.

Edouard continuant ses progrès, depuis le retour de son Favori, mit dans une consternation inexprimable les Barons conséderez, qui n'avoient pris aucune mesure pour se désendre. Ils auroient bien souhaité en cette occasion, d'avoir l'assistance de la Reine; mais elle étoit trop irritée contre eux, pour vouloir les écouter. Dans cette fâcheuse situation, ils se virent exposez à la rage de leurs ennemis, qui ne les épargnerent pas. Cependant le Roi, de sa seule autorité, cassa la Sentence de bannissement donnée contre les Spencers, & fit revenir le Pere dans le Royaume, comme il avoit déja rappellé le Fils. La diligence du Roi avoit jetté les Barons dans un si terrible embarras, qu'ils ne savoient quel parti prendre. Son Armée étoit au milieu du Royaume, prête à fondre sur les plus hardis, Le Peuple, ainsi qu'il arrive

ordinairement en semblables occasions, se rangeoit du côté du plus \* DOWARD IN fort, de peur de se voir opprimé avant que les Barons sussent en état de le proteger. Dans cette extremité, la plupart des Seigneurs liguez Plusseurs des Baprirent le parti de se soumettre à la merci du Roi, & ce surent ceux rons se soumetqui agirent le plus sagement. Quant à ceux qui refuserent de suivre la même route, il y en cut plusieurs qui furent arrêtez & exécutez; quelques-uns chercherent un azyle au-delà de la Mer, & d'autres furent punis. Ad. Publ. T. III. enfermez dans diverses prisons. Du nombre de ces derniers se trouva pag. 927. Mottimer le Jen-Mortimer le jeune, que les Spencers firent étroitement resserrer dans ne est mis à la la Tour, mais qui sans doute n'auroit pas été traité si favorablement,

si une puissante intercession ne lui eût sauvé la vie.

La Faction du Comte de Lencastre se trouvant extremement affoiblie, par la défection, la fuite, la prison, ou la mort de ses parti- Lengastre marche sans, ce Seigneur, avec le peu de Troupes qu'il put assembler, se vit vers l'écosse. contraint de prendre la route du Nord. Il n'avoit point d'autre ressource que dans la protection des Ecossois, qui lui avoient promis du secours: mais il falloit l'aller joindre. La route qu'il tenoit, & quelques Lettres interceptées, firent connoitre au Roi quel étoit son desfein. Pour le prévenir, il donna ordre au Chevalier Harclay, Gouverneur de Carlisse, d'assembler autant de Troupes qu'il pourroit, & d'aller au-devant du Comte pour lui couper les passages, ou pour l'amuser du moins, pendant qu'il le poursuivroit lui-même avec son Armée. Quelque diligence que le Comte de Lencastre pût saire, & quelques précautions qu'il prît pour retarder la marche du Roi, en ruinant le pais qu'il laissoit derriere lui, il se vit contraint de s'arrêter, de l'atteint; mais après avoir passé la Trente sur le pont de Burton, afin d'en disputer le quer, passage à l'Armée qui le poursuivoit. Mais Edouard s'étant retiré, pour aller chercher un autre passage, le Comte résolut de l'attendre de pied ferme. Néanmoins, soit par scrupule, ou par la crainte que la superiorité des forces du Roi lui inspiroit, il changea bien-tôt de résolution. Dans l'espérance de pouvoir se tirer de cet embarras, il s'avança julqu'à Burgh, où couloit une autre Riviere qui n'offroit aucun autre passage, que par un pont que le Chevalier Harclay gardoit. Ainli, dans l'extremité où il se trouvoit réduit, il falloit nécessairement, ou se résoudre à combattre le Roi qui le talonnoit, ou tâcher taquer un pont de forcer ce passage, avant que l'Armée Royale l'eut atteint. Il prit sudépar Harclay. ce dernier parti, & sans perte de tems, il fit attaquer le pont. La vigoureule rélistance des ennemis, la mort du Comte de Hereford (1) qui fut tué au commencement du combat, & la peur que les Troupes de Lencastre eurent d'être surprises par le Roi qui s'avançoit, les décou-

D'autres sont

1311. Le Comte de

Le Roi le pour-

Pij

<sup>(1)</sup> Humphroy de Bohun, qui épousa Elisabeth Fille d'Edonard 1., & Veuve du Comte de Holland. On dit qu'un Soldat Gallois le perça de dessous le Pont, par une fente. Tind.

1311.

11 eft fait pri-Connier.

Le Roi lui fait trancher la tête.

Baldelmere &

pluticurs autres

font exécuter.

zoovann ragerent tellement, qu'au lieu de continuer l'attaque, elles prirent la fuite, & se disperserent dans la campagne. Harclay s'appercevant de ce désordre, passa promptement le pont, & se mit à la poursuite des fuyards, parmi lesquels il fit un grand nombre de prisonniers. Le Comte de Lencastre, qui faisoit des efforts inutiles pour rallier ses gens, ayant trop longtems confervé l'espérance d'y réussir, ne put éviter le malheur d'etre pris lui - meme, avec quatre-vingts-quinze Barons ou Chevaliers, & d'être conduit au Château de Pontfract. Ce malheureux Prince se vit d'abord exposé aux insultes des soldats, qui l'appelloient par moquerie le Roi Arthur, à cause de certaines Lettres qu'on avoit interceptées, où il étoit déligné par ce nom. Mais ce ne fut pas là ce qu'il eut à souffrir de plus rigoureux. Peu de jours après, le Roi s'étant rendu à Pontfract, le fit comparoitre en Jugement devant un petit nombre de Pairs qui l'accompagnoient(1), parmi lesquels se trouvoient les deux Spencers. Ce sut par cette Assemblée faite à la hâte, & peu nombreuse, que ce Prince sut condamné à mourir Ibid. pag. 936. de la mort des Traitres. Mais en faveur de sa naissance, le Roi voulut bien lui épargner l'infamie de ce supplice, & se contenter de lui faire couper la tete. Neuf autres Seigneurs de son parti furent condamnez par la même Sentence, & exécutez à Yorck. Le Lord Baldesmere, premiere cause de cette Guerre, & quatre autres Seigneurs, souffrirent la même peine à Londres, à Windsor, à Cantorbery, & à Glocester, afin de jetter l'épouvante dans tout le Royaume. Jamais, depuis la Conquete des Normans, les échafauts n'avoient été souillez d'une plus grande quantité de sang Anglois, qu'ils le surent en cette occasion (2). Ces inhumanitez furent attribuées aux Spencers, qui acheverent par là de se rendre odieux à tout le monde, & d'exciter dans le cœur de la Noblesse un desir de vengeance, qui ne sut enfin que trop assouvi.

Les Spencers fe cendent fort odicur.

1313. Expédition d'E. douard en Ecoffe.

Edouard se persuada qu'après avoir eu de si heureux succès contre ses Sujets, il ne pouvoit que s'être rendu très redoutable aux Ecossois, Dans cette pensée il prit la résolution de marcher vers l'Ecosse, plein d'esperance de surprendre Robert, & de réparer par une seule expédition, toutes les pertes qu'il avoit faites depuis le commencement de fon Regne. Pendant qu'il fut dans ses propres Etats, il trouva des vivres en abondance. Chacun s'empressoit d'en apporter à son Armée.

(1) Le Duc de Leneastre parut devant les Comtes de Kens, de Warren, de Winchester, d'Athol, & Angos. Dugdale. TIND.

(2) Speed nous a conservé la Liste suivante, des noms des Barons qui surent exccutez à mort. Le Comte de Lancastre, les Lords Warren-Liste, Guill. Tochet, Thomas Mandute, Henri de Bradburn, Guill. Chency, à Pontefratt: Roger Clifford, Jean Mowbray, Jocelin d'Etvill, à Yorch : Jean Gifford, à Glocester : Henri Toyes , à Londres : François de Aldenham , à Windsor : Barthelemi de Baldesmere , & Barthelemi d'Asbburnham, à Canto bery. Outre ceux qui furent pendus avec des chaines, on emprisonna soixante & douze Chevaliers, qui furent ensuite mis en liberté, après avoir payé de grosses Amendes, comme dit De la More. Tinna

moins par affection que par crainte. Mais s'étant mal à propos ima- EDOUARD II giné qu'il trouveroit les mêmes facilitez dans le pais ennemi, il s'y vit tout à coup dans une disette effroyable. Ainsi, bien loin de pouvoir marcher plus avant, il fut contraint de s'en retourner en hâte, comme il lui étoit déja arrivé une autre fois, sans que cette expérience l'eût rendu plus fage. Mais ce ne fut pas là toute la honte qu'il reçut de cette Expédition mal concertée. Il avoit à peine commencé à reprendre la route de ses Etats, que Robert se mit à ses trousses, & le pourluivit jusqu'en Angleterre même. Il l'atteignit enfin à Blackmor, où il lui enleva tout son bagage, & sut même sur le point de le faire prisonnier. L'Armée Angloise s'étant toute dispersée en cette occasion. Robert poursuivit sa marche, ravageant tout le pais ennemi par qui ravage l'Anle fer & par le feu, jusques sous les murailles d'Yorck, Enfin, après avoir brûlé le Monastere de Rippon, & ranconné celui de Beverley, il s'en retourna dans son pais chargé de butin. Quelque sujet qu'eut ce Prince d'esperer de grands avantages de la continuation de la Guerre, il ne laissa pas d'entrer en négociation pour une Treve, qui sut ensin conclue le 13. de Mai de l'année suivante, pour treize ans. Il consentit ans entre l'Angle-terre de l'Ecosse. d'autant plus volontiers à cette Treve, qu'il ne pouvoit se dispenser de donner quelque relâche à ses Sujets épuisez par une si longue Guer- peg. 1022. re. D'ailleurs, il esperoit de se reconcilier par ce moyen avec la Cour de Rome, qui lui faisoit entendre, que son absolution & de la levée de l'Interdit dépendoient de cette condescendance.

La foumission des Anglois, & la Treve faite avec l'Ecosse, pour plulieurs années, mirent Edouard précisément dans la situation qui convenoit le mieux à son naturel. Il se trouvoit sans occupations qui le détournassent de ses plaisirs, & il possedoit un Royaume paisible, dont il pouvoit remettre le Gouvernement entre les mains de ses Favoris, sans crainte d'être contrôlé par ses Sujets, C'étoit un bonheur auquel il n'avoit pu parvenir que cette année, qui étoit la seizième de son Regne. Cependant, la satisfaction dont il jouissoit, ne laissoit pas d'être quelquesois troublée par le souvenir du passé. La mort du Comte de Lencastre, dont il commençoit à se repentir depuis qu'il se trouvoit mourir le Comte dans un état plus tranquille, lui causoit de tems en tems de fâcheux re- de L'encastice. mords. Celà parut manifestement par la réponse qu'il fit à certains Seigneurs, qui lui demandoient la grace d'un Criminel condamné à mort! Est-il possible, s'écria-t-il, qu'un scélerat, tel que celui-ci, rronve tant d'amis qui me demandent sa grace, & qu'il ne se soit trou é personne qui ait voulu me solliciter pour le Comte de Lencastre, mon proche parent? Non, il ne sera pas dit qu'après avoir sait mourir un Prince, je pardonne à un coquin

qui a si bien mérité la mort.

Le caractere de Thomas, Comte de Lencastre, n'étoit gueres moins Incentitude touéquivoque que celui du Comte de Leicester, dont il a été parlé dans du Comte de Laisle Regne de Henri III. Les partisans du Roi & des Spencers le trai-castre.

Il est obligé de

It eft fuivi &c battu par Robert,

Treve de treixe

1323.

z n o v A R D II. toient de traitre & de scélerat, qui, ayant été pris les armes à la main contre son Roi, avoit été justement condamné. Mais le Peuple en général avoit sa mémoire en vénération, le regardant comme un véritable Martyr de la Liberté. Immédiatement après sa mort, on couroit en foule à son tombeau (1), où l'on prétendoit qu'il se faisoit divers Miracles. Le Roi fut même obligé d'enjoindre très expressément à l'Evêque de Londres, de faire cesser la superstition des Peuples de son Diocèle, qui alloient faire leurs prieres devant un portrait de ce Comte, qu'on avoit mis dans l'Eglise de S. Paul. Selon les apparences, l'incertitude touchant le caractere de ce Prince auroit duré plus longtems, si deux choses n'eussent déterminé les esprits en sa faveur. La premiere fut la punition du Chevalier Harclay, qui, ayant été fait Comte de Carlisle, pour récompense du service qu'il avoit rendu au Roi, tomba dans la disgrace des Spencers, & eut la tête tranchée. On l'accusa d'a-Le Comte de voir entretenu intelligence avec les Ecossois. La seconde sut la canonisation de ce même Prince (1), qui se sit en 1389, à la requisition d'Edouard III, fils de celui qui lui avoit ôté la vie. Après cela, il n'y eut plus aucun lieu de douter de la pureté de ses intentions, Du moins, il ne fut plus permis de diffamer ouvertement sa mémoire.

Difgrace de Har-

clay.

Lencaltze eft canonifé.

Crand pouvoir des Spencers.

La mort de ce Prince, & le supplice des divers autres Seigneurs du même parti, avoient mis les Spencers au haut de la roue. Comme il ne se trouvoit plus personne qui fût en état de leur faire tête, ces deux Ministres faisoient, au nom du Roi, tout ce qu'ils croyoient convenable à leurs intérêts, sans se mettre en peine de ménager les restes d'un Parti entierement réduit aux abois. S'ils avoient su moderer leur pasfion, & résister au plaisir de la vengeance, il n'y a point de doute qu'ils ne se sussent maintenus dans le haut degré de fortune où ils étoient montez. Ils auroient même fait passer à leur Maitre une vie douce & tranquille. Mais où trouve-t-on des gens de ce caractere? 11's persécutent Ceux-ci, pour achever de se venger de leurs ennemis, rejetterent le Royaume dans des troubles plus grands & plus funestes que ceux qui venoient d'être appailez. Non contens d'avoir fait mourir les principaux du Parti opposé, d'en avoir dépouillé d'autres de leurs biens, & d'en avoir fait condamner un grand nombre d'autres à un bannissement perpétuel, ils crurent qu'il manqueroit encore quelque chose à

leurs ennemis.

(1) Le Comte de Loncastro sut enterré dans l'Eglise du Prieuré de Pontofract. Le Prieur & les Moines ayant publié qu'il se faisoit des Miracles à son Tombeau, le bruit s'en répandit si fort, que le Roi sut obligé d'ordonner qu'on sermat l'Eglise. La Lettre du Roi à l'Evêque de Londres au sujet du Portrait de ce Seigneur, est dans le Vol. III. pag. 1033. des Actes Publics. Tind.

(2) Le Pape sut sollicité de canoniser le Comte de Leneastre, en 1327; & le Roi Edouard III, donna la permission de bâtir une Chapelle au lieu où ce Seigneur avoit été décapité: mais la Canonisation ne sut faite que sous le Regne de Richard

II. en 1389, TIND.

leur

·leur sureté, s'ils ne se délivroient pas de trois hommes qui leur cau- Enouagn il soient de l'inquiétude, & contre lesquels ils étoient extrêmement animez. C'étoient les Éveques de Lincoln & de Hereford, & Roger Mortimer le jeune. Ce dernier, qui leur avoit causé beaucoup de dom- des Evéques de mage, se trouvoit entre leurs mains, étant actuellement prisonnier à la Hereford & de Lincoln est této-Tour.

La perte de Ro-

Adam Orleion, Evêque de Hereford, étoit parvenu à cette Dignité. par la faveur du Pape Jean XXII, malgré tous les efforts que le Roi avoit faits pour y mettre obstacle. Ce Prélat, qui avoit peu ménagé la Cour en cette occasion, avoit bien jugé que le Roi ne manqueroit pas de se venger de lui, s'il en trouvoit les moyens. Par cette raison, il s'étoit jetté dans le parti du Comte de Lencastre, afin de se mettre à couvert de la persécution qu'il avoit sujet de craindre. Les affaires ayant réque de Heresque tourné tout autrement qu'il ne se l'étoit proposé, & le Roi conservant de trouvent de un extrême ressentiment contre lui, sa perte sut résolue. Pour cet esset, l'opposition. il fut cité à venir répondre devant la Cour Royale, sur l'accusation pag. 617. 632. de Haute-Trahison, qui avoit été intentée contre lui. Il comparut; mais il refusa de répondre ailleurs que devant la Cour Ecclésiastique. se fondant sur les privileges de son Ordre. Ce refus ne lui auroit pas beaucoup servi, s'il n'eût pas été appuyé par les Archevêques de Cantorberi & de Dublin. Ces Prélats, regardant la Sentence que la Cour du Roi alloit prononcer, comme une infraction maniseste des immunitez de l'Eglise, s'en allerent, en compagnie de plusieurs autres Evêques, interdire aux Juges Royaux la connoissance de cette affaire. En même tems, ils les menacerent de l'Excommunication, s'ils osoient passer plus avant. Quelque envie que le Roi & ses Ministres eussent de se désaire de ce Prélat, les oppositions du Clergé empêcherent les Juges de prononcer la Sentence, & l'affaire fut renvoyée au Parlement. Mais en attendant la fin du procès, le Roi fit saisir le temporel de l'acculé.

L'Evêque de Lincoln, qui se trouvoit dans le même cas, comprenoit Les deux 2016. assez, par la démarche que le Roi venoit de faire, ce qu'il devoit at- lemble. tendre pour lui-même, en cas que l'Eveque de Hereford fût condamné. Un interêt commun formant entre ces deux Prélats une liaison très étroite, ils s'appliquerent à chercher ensemble les moyens d'exciter des troubles qui les missent à couvert de la veangeance du Roi, Malheureusement pour ce Prince, ils n'y réussirent que trop bien.

Roger Mortimer le Jeune n'étoit pas, ou du moins ne paroissoit pas être dans des circonstances si favorables. Retenu dans une étroite prison, & n'ayant aucun caractere qui pût l'arracher à la vengeance des Favoris qui étoient extraordinairement animez contre lui, il s'attendoit à payer de sa tête les maux qu'il leur avoit faits. En effet, il fut condamné à mort : mais il trouva une puissante intercession auprès du Roi, qui, malgré les sollicitations de ses Favoris, changea sa peine en grace de la vie.

1121.

ED DU ARD II. une prison perpétuelle. C'étoit beaucoup pour Mortimer, que d'avoir évité la mort. L'état où il se trouvoit, sembloit demander qu'il attendît avec patience, que le tems amenat quelque changement en sa faveur. Mais un moyen si lent & si incertain n'étoit pas capable de calmer ses inquictudes. Soit qu'il craignit que tôt ou tard le Roi ne se laissat gagner par ses ennemis, ou qu'il comptat sur la même protection qui lui avoit déja sauvé la vie, il entra dans de nouveaux complots. Tout prisonnier qu'il étoit, il tenta de se rendre maitre de la Tour, & en même tems du Château de Wallingford, par le moyen de ses amis. il eft condamné Ce complot avant été découvert, un de ceux qu'il avoit employez fut condamné au gibet, lui-meme subit une seconde sois la même Sentence. Cependant il obtint encore sa grace.

Il fait de nouveaux Complots.

une seconde fois & il obtient encore fa grace.

Remarque fut ce Sujet.

Quand on fait réflexion sur le grand crédit des Spencers, sur leur Humeur vindicative, & sur le sujet qu'ils avoient de hair personnellement Mortimer; on ne peut qu'être convaincu, que la protection qui l'arrachoit à leur vengeance, devoit être bien puissante. D'un autre côté, si l'on repasse toutes les circonstances de ce Regne, on trouvera qu'il n'y a point d'apparence qu'aucune autre personne que la Reine, ait pu obtenir une pareille faveur du Roi, contre l'interêt & les sollicitations des Ministres. Cette conjecture se trouve appuyée par la conduite scandaleuse que cette Princesse tint depuis avec Mortimer; d'où l'on peut inferer, que leur bonne intelligence avoit commencé longtems avant qu'elle éclatât aux yeux du Public. On peut encore ajouter, pour confirmer cette pensée, ce que tous les Historiens rapportent unanimement, que la Reine se plaignoit sans cesse des rigueurs qu'on exerçoit contre les partisans du feu Comte de Lencastre, Cela donne lieu de présumer, que Mortimer étoit le principal sujet de ses La Reine s'attire plaintes. De plus, ce fut en même tems que les Spencers commence-Par des Spencers, rent à chagriner la Reine Isabelle; tellement que, par leurs persécutions, ils l'obligerent à se plaindre au Roi de France son Frere, qu'elle n'étoit regardée que comme une servante dans la maison du Roi son Epoux. Or il ne paroit pas que les Favoris eussent d'autres sujets de lui donner du chagrin, que la protection qu'elle accordoit à Mortimer leur ennemi. Toutes ces raisons me persuadent que, dès ce temslà, Isabelle vivoit en bonne intelligence avec Mortimer, & que la protection ouverte dont elle l'honoroit, attira sur elle-même la vengeance des Favoris. Les chagrins qu'elle en reçut, la porterent à chercher les moyens de se venger à son tour. C'est là véritablement la source des évenemens que nous allons voir, touchant laquelle les Historiens se sont expliquez fort obscurément. Ajoutons tout d'une suite, pour ne revenir à Mortimer que quand il en sera tems, que bien-tôt après, ce jeune homme trouva le moyen de se sauver de la Tour, & de se tenir caché quelque tems en Angleterre, malgré les perquisitions qu'on sit saire pour tâcher de l'arrêter. Quoiqu'on se servit pour cela d'un

des chagrins de la

moven qui manque rarement de réussir (1), il eut le bonheur d'écha- En quart ut per à cette recherche, & de se retirer en France. Apparemment il étoit caché en quelque endroit, où l'on n'auroit ofé le chercher. Rapportons présentement les funestes effets que produisirent l'amour, l'ambition, la vengeance, qui agitoient alors les principales personnes de la Cour.

La paix qu'Edouard I. avoit faite avec la France, subsistoit toujours, sans que certains démelez qu'il y avoit eu entre les deux Cou- douard avec la Cour de France. ronnes, sous les Regnes de Louis Hutin & de Philippe le Long, Fils & Successeurs de Philippe le Bel, eussent été capables de la rompre. Depuis que Charles le Bel étoit monté sur le Trône de France, après la mort de ses Freres, ces differends s'étoient considerablement accrus, à l'occasion de la jurisdiction que ce Prince prétendoit avoir sur la Guienne, en qualité de Seigneur Souverain de ce Duché. Il y a méme apparence que Charles, mécontent des mauvais traitemens que la Reine Isabelle sa Sœur recevoit en Angleterre, cherchoit des occasions de donner à Edouard des marques de son ressentiment. Un accident imprévu, arrivé en Guienne, lui donna lieu de se satisfaire. C'est de là que prirent leur origine tous les malheurs qui fondirent, dans la suite, sur la tête du Roi d'Angleterre.

Affaices d'E. douard avec ta

Dans un Bourg de l'Agenois, nommé Saint Sardos, dépendant de Affaire qui donla Terre de Montpezat, il s'étoit commis certain excès, sur lequel les ce une occasion.

Officiers qu'Edouard tenoit en Guienne négligerent de rendre justice.

Guienne. Cette négligence donna lieu aux interessez d'en porter leurs plaintes au Roi de France, comme Seigneur Souverain. Charles ne laissa pas échaper cette occasion de saire valoir ses droits sur la Guienne. Il sit donner par la Cour des Pairs un Arrêt, qui condamnoit le Seigneur de Montpezat, & quelques autres Gentilshommes Gascons, au bannissement, & confisquoit leurs Châteaux au profit de la Couronne de France. En vertu de cet Arret, donné sans appeller le Roi d'Angleterre, ni ses Officiers, Charles voulut se mettre en possession du Château de Montpezat; mais il fut prévenu par les Anglois, qui y mirent une forte Garnison. Cette rélistance donna lieu à un autre Arrêt, qui déclaroit la Garnison criminelle de felonie, pour s'etre opposée à l'exécution du premier. Cependant, le Roi de France fit lever des Troupes dans le Perigord, & dans les Provinces voisines, à dessein de faire aflieger le Château. Pour donner plus de couleur à cet armement, il so plaignit, qu'Edouard ne lui avoit pas rendu hommage pour la Guienne & pour le Comté de Ponthieu; & par là il se prépara un prétexte de confisquer ces Provinces, en cas que ses armes eussent le succès qu'il s'en promettoit. On vit en effet que son dessein n'étoit

Q ij

<sup>(1)</sup> Cette maniere d'agrêter les criminels, s'appelle en Anglois Hue and Cry, sur quoi voi. Smith, de Republica Anglerum. RAr. TH.

124

EDOVARD II. 1914. Charles de Valois fait de grands progrès en Guienne.

pag. y.

AH. Publ. T. IV.

pas de prendre seulement un Château, puisqu'il envoya une puissante Armée dans la Guienne, sous la conduite de Charles de Valois son Oncle, qui s'y empara de diverses Places. Il est certain, que rien n'étoit plus éloigné de la pensée d'Edouard, que de vouloir entrer en Guerre avec la France; & néanmoins, il ne fit aucune démarche pour l'éviter. Au-lieu de donner quelque satisfaction au Roi son Beau-Frere, en rendant justice aux interessez dans l'affaire de S. Sardos, & en lui offrant l'hommage auquel il étoit obligé, il garda toujours son caractere, qui lui faisoit négliger les affaires les plus importantes, pour ne s'attacher qu'à des bagatelles. Véritablement, il envoya des Commifsaires en Guienne, avec un ordre public de faire des informations touchant l'affaire de S. Sardos. Mais leur commission secrete portoit, de faire tous leurs efforts pour obliger les plaignans à se désister de leur Appel; ce qui n'étoit pas travailler à la satisfaction du Roi de France. Quant à l'hommage, quoiqu'il ne prétendit pas le disputer, il se défendit de le rendre, sur ce qu'il n'avoit pas été sommé dans les formes. Cependant, il envoya le Comte de Kent son Frere, commander en Guienne; mais avec si peu de Troupes, que ce Prince n'osant pas tenir la Campagne, se renferma dans la Reole, où il sut assiegé, & enfin obligé de capituler.

Négociations à Paris.

Act. Publ. T. IV. pag. 63. 98, 100.

Les Spencers caufent du chagrin à

la Reine.

Avant que le Comte de Kent passat en Guienne, il avoit été envoyé à Paris, pour tâcher d'accommoder le differend qui s'étoit ému entre les deux Couronnes. Il étoit même convenu avec la Cour de France, d'un Traité que le Roi son Frere refusa de ratifier. Ce sut là le sujet d'une longue Négociation, qui ne servit qu'à donner au Comte de Valois le tems de pousser ses progrès dans la Guienne, Enfin, Edouard voyant que ce Duché étoit dans un danger manifeste, voulut faire quelques préparatifs, qui donnerent occasion à la Cour de France d'équipper une Flotte, pour l'opposer à celle que les Anglois devoient mettre en mer. Les Spencers, toujours attentifs aux occasions de chagriner Isabelle, se servirent de celle-ci pour la dépouiller du Comté de Cornouaille, qui lui avoit été assigné pour sa dépense particuliere. Ils infinuerent au Roi, qu'il étoit dangereux de laisser ce pais entre les mains de la Reine, dans le tems qu'on étoit en Guerre contre le Roi son Frere. Ils ajouterent, que, selon les apparences, la Flotte que les François équipoient, étoit destinée à faire une invasion de ce côté-là. Il n'en fallut pas davantage pour obliger Edouard à reprendre cette Province, d'une maniere outrageante pour la Reine, sans dissimuler qu'il la croyoit capable d'entretenir une correspondance criminelle avec les ennemis de l'Etat. Cet affront, qu'elle ressentit vivement, joint à tant d'autres sujets de mécontentement qu'elle avoit contre les Spencers & contre le Roi, hâta vraisemblablement le projet dont on va voir le détail.

Bien qu'Edouard sit quelques préparatifs pour la Guerre, ce n'étoit

## D'ANGLETERRE LIV. IX.

pas de la force de ses armes qu'il attendoit la restitution de ce qui lui EDOUARD IL avoit été enlevé. Il fondoit sa plus grande esperance sur le Pape, qui ayant été choili pour Médiateur entre les deux Couronnes, lui faisoit deux Nonces esperer une bonne issue de cette affaire. Pour travailler à cet accommodement, le Pontise envoya deux Nonces à Paris, où des Ambas- modement les deux Rois. fadeurs d'Angleterre se rendirent aussi. Mais la négociation alloit si lentement, que les Anglois ne purent s'empêcher de témoigner de l'impatience. Comme ils paroissoient disposez à s'en retourner, une personne considerable de la Cour de France en prit occasion d'insinuer aux Nonces, que si le Roi d'Angleterre vouloit envoyer la Reine sa on propose à Femme à Paris, il n'y avoit point de doute qu'elle n'obtînt du Roi yer la Reine sa paris, il n'y avoit point de doute qu'elle n'obtînt du Roi yer la Reine sa son Frere beaucoup plus que les Ambassadeurs ne pouvoient esperer. semme à Paris. Les Nonces ayant fait cette ouverture aux Plénipotentiaires Anglois, ceux-ci resolurent que l'Evêque d'Exceter (1), l'un d'entre eux, seroit un voyage à Londres, pour persuader à leur Maitre de suivre la voye soidem T. 1P. qu'on leur avoit indiquée. Ce détail se voit dans une Lettre qu'E- pag. 140. douard écrivit au Pape sur ce sujet, inserée au Recueil des Actes Publics. Ce ne fut donc pas un expédient inventé par les Spencers pour se délivrer de la Reine, ainsi que quelques-uns l'ont avancé, puisque ce projet vint premierement de la Cour de France. Il y a beaucoup plus d'apparence, que ce fut la Reine elle-même qui fit secretement agir le Roi son Frere, afin d'avoir une occasion d'aller à Paris, & d'y commencer l'exécution du complot qu'elle avoit formé contre le Roi son Epoux & contre ses deux Favoris. Quoi qu'il en soit, cette proposition ayant été examinée dans le Conseil d'Edouard, on jugea quetout expédient étoit préferable à la Guerre, dans la conjoncture où l'Angleterre se trouvoit alors. Isabelle fut donc priée d'aller en France, à quoi elle parut se déterminer dans la seule vue de procurer la Paix entre les deux Rois. Immédiatement après son arrivée à Paris, elle sent. obtint une courte Treve, pendant laquelle elle condut un Traité avec le Roi son Frere. Ce Traité portoit, que le Duché de Guienne seroit remis tout entier entre les mains du Roi de France: Qu'ensuite france & y conles deux Rois se trouveroient à Beauvais, où Charles, à la priere de la Reine sa Sœur, restitueroit la Guienne à Edouard, qui lui en seroit hommage: Que dans cette restitution ne seroit point compris le Pais d'Agenois, conquis en dernier lieu par la France; mais qu'il seroit permis au Roi d'Angleterre d'intenter à cet égard un procès devant la Cour des Pairs, où l'on rendroit justice: Que si la Cour ordonnoit qu'Edouard fût remis en possession de ce Païs-là, il s'obligeoit à payer au Roi de France une certaine somme pour les frais de la Guerre; mais qu'il ne payeroit rien, s'il étoit débouté de ses prétentions. Le jour qui suivit la fignature du Traité, les Commissaires de France, pour

modement entre Att. Publ. T. IV.

Edouard y con-

Ibid. pag. 153.

(1) Il se nommoit Gautier Stapleton, TIND.

1-26

EDOUARD IL ERRS.

des raisons qu'ils ne voulurent pas expliquer, prolongerent de quinze jours le terme de l'entrevue des deux Rois, qui avoit été fixé à la fete

Edouard se pripare à partir pour rendre son hommage.

On lai propose de ceder la Guienne au Prince fon

de l'Assomption de la Vierge. Quelque désavantage qu'Edouard trouvât pour lui dans ce Traité,

comme il vouloit éviter la Guerre à quelque prix que ce fut, il ne laissa pas de le ratifier, & de se préparer pour aller rendre son hommage. C'étoit avec beaucoup d'inquietude que les Spencers voyoient faire ces préparatifs, sachant qu'il y avoit dans le Royaume un grand nombre de mécontens, qui pourroit profiter de l'absence du Roi, pour exciter des troubles. Un expédient qui fut trouvé dans cet intervalle, soit en France, soit en Angleterre, les tira de cet embarras. On infinua au Roi, que s'il vouloit ceder au Prince Edouard son Fils, âgé de treize ans, le Duché de Guienne & le Comté de Ponthieu, le Roi de France recevroit l'hommage du jeune Prince, & lui restitueroit les Places qu'il s'étoit engagé de rendre par le Traité. Vrai-semblablement, cette ouverture vint de la Cour de France, aussi bien que celle qui avoit procuré le voyage de la Reine à Paris. Mais on ne fit que l'infinuer au Roi comme la premiere, afin de l'engager à demander luimême cette faveur. Quoi qu'il en soit, comme on est ordinairement enclin à se flatter, Edouard crut que, par consideration pour lui, le Roi de France avoit trouvé cet expédient, pour le dispenser d'une corvée qui lui étoit très désagreable, ou que la Reine sa Femme avoit obtenu cette grace par ses sollicitations. Ni lui, ni les Spencers, ne s'apperçurent point du venin qui étoit caché sous cette proposition, en apparence très avantageuse. Ils ne doutoient nullement que l'administration de la Guienne ne demeurât toujours entre leurs mains, sous le nom du jeune Edouard, du moins pendant sa minorité. D'un autre côté, il ne paroissoit pas que la France dût trouver aucun avantage dans le changement proposé. Mais c'étoit cela même qui devoit le leur rendre suspect, puisqu'il arrive rarement qu'on fasse à autrui des propositions avantageuses, sans que ceux qui les sont y trouvent quelque profit pour eux-mêmes, quoique d'abord il n'en paroisse rien. Néanmoins, comme Edouard ne loupçonnoit point la Reine sa Femme, il accepta sans balancer cette proposition, qui le dispensoit d'un voyage qu'il n'auroit fait qu'avec beaucoup de repugnance. C'étoit, pour ainst dire, le jetter à corps perdu dans le piege qu'on lui tendoit, l'unique but de la Reine, dans toute cette intrigue, étant d'attirer le Prince son Fils auprès d'elle, & de se servir de lui pour ruiner le Roi son Epoux.

il accepte la pro-Polition.

> Il n'y a presque aucun lieu de douter, que le Roi Charles le Bel n'ait eu beaucoup de part à ce complot, quand on considere que ce tut de sa part que vint la premiere proposition d'envoyer Isabelle à Paris. Cela donne lieu de préfumer qu'il fut aussi l'auteur de la seconde, qui tendoit à y faire venir aussi le Prince Edouard. En esset, s'il n'avoit

Sceute

Remarques qui font voir que Charles le Bel u-

gissoit de concert

avec la Reine la

eu aucune vue secrete, quel avantage auroit-il pu trouver dans l'échange \* > 0 v' x x v ft. proposé? N'étoit-il pas plus honorable pour lui, de voir le Roi d'Angleterre à ses genoux, que son Fils. Cependant, bien loin qu'il paroisse qu'il ait formé aucune difficulté sur ce sujet, on voit dans diverses Pieces du Recueil des Actes Publics, qu'il y fit trouver de sa part toutes les facilitez possibles, par la précipitation avec laquelle cet Accord fut conclu. Le 21 d'Août, Edouard croyoit encore aller en France, AR. Publ. T. IP. Le 24. du même mois, il écrivit à Charles, pour s'excuser sur une page 163. prétendue maladie, de ce qu'il ne pouvoit se trouver à Beauvais au jour marqué. Le 2. de Septembre, il fit un transport pur & simple du Comté de Ponthieu, au Prince son Fils. Le 4. de même mois, Charles signa des Lettres Patentes, par lesquelles il consentoit à la substitution du Fils à la place du Pere, à condition que le Roi Edouard cederoit à son Fils toutes les Terres qu'il possedoit en France. Mais cette condition avoit été déja exécutée en Angleterre, deux jours auparavant, à l'égard du Comté de Ponthieu. On voit par-là, que cette Négociation sut commencée & terminée, entre le 23. d'Août, & le 4. de Septembre, tems qui paroîtra sans doute trop court, si l'on ne suppose que la Cour de France étoit déja résolue d'accorder ce qu'elle savoit bien qu'on devoit lui demander. Sit substitution du Fils à la place du Pere n'avoit eu aucune suite, on n'auroit pas lieu d'y faire beaucoup d'attention, ce fait étant peu important en lui-même. Mais il a été nécessaire d'en rapporter les circonstances, pour faire voir que c'étoit un complot formé de longue main par la Reine, & un piege qu'elle tendoit au Roi son Epoux; & en même tems, qu'elle agissoit de concert avec le Roi de France son Frere. En esset, il est bien dissicile de se persuader, que cette Princesse ait eu assez d'industrie pour faire entrer le Roi Charles dans ses projets, sans que ce Prince & son Conseil s'en soient apperçus. Il y a donc beaucoup d'apparence, qu'avant que de quitter l'Angleterre, Isabelle avoit fait entendre au Roi son Frere, qu'elle souhaitoit de se tirer de la sujettion où les Spencers la tenoient, & de se délivrer des mauvais traitemens qu'elle recevoit du Roi son Epoux, à leur instigation. Ainsi, l'on peut présumer avec beaucoup de vrai-semblance, que ce sut en vue de rendre service à la Reine sa Sœur, que Charles sit saire indirectement la proposition de l'envoyer à Paris: Que ce sut encore, pour suivre le même projet, qu'il se rendit si facile dans le Traité qu'il conclut avec elle, dans un tems où il pouvoit raisonnablement esperer de se rendre maitre de la Guienne: Enfin, que ce fut dans le même dessein, qu'il consentit à recevoir l'hommage du Fils au-lieu du Pere. On ne peut presque douter que la prolongation du terme de l'hommage, sans en expliquer les raisons, ne sût une suite du même complot. On crut, sans doute, avoir besoin d'un peu plus de tems, pour persuader à Edouard d'envoyer le Prince son Fils à Paris, à quoi on se persuadoit qu'il trouve-

1325.

Mexerai.

EDOUARD II. roit les difficultez. On peut encore joindre à toutes ces preuves, que dans la suite, Charles permit à la Reine sa Sœur de demeurer en France. malgré les instances réiterées de son Epoux qui la rappelloit. De plus, les Historiens François avouent eux-memes, qu'il lui avoit promis du fecours. Ajoutons encore à cela, la haine qu'Isabelle avoit conçue contre Spencer le jeune, & sa passion pour Mortimer, qu'elle ne se donna plus la peine de cacher dès qu'elle eut le Prince son Fils entre ses mains. Joignons y encore la promptitude avec laquelle tous les Seigneurs Anglois se déclarerent pour elle quand il en sut tems, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Ainsi, par l'amas & les liaisons de toutes ces circonstances, on ne peut qu'etre convaincu que le projet d'Isabelle étoit déja formé avant qu'elle partît d'Angleterre, & que le Roi son Frere ne l'ignoroit pas. Je me suis un peu étendu sur les particularitez de ce fait, parce qu'il m'a semblé que les Historiens ont parlé fort obscurément des causes qui produisirent la revolution dont on va voir le détail.

Le jeune Edouard fe rend à Paris-ASI. Publ. T. IV. pag. 158. & filio.

Il y fait hommage au Roi de

Nouvenu differend entre les deux Rois, qui fournit à la Reine Mabelle un pré

Reine contre le Roi fon Epoux,

Sa paffion pour Mortimer.

Les deux Rois étant convenus de l'expédient proposé, le Prince Edouard partit pour Paris, le 12 de Septembre 1325, après avoir reçu du Roi son Pere le don pur & simple du Duché de Guienne & du Comté de Ponthieu. Peu de jours après son arrivée, il rendit hommage au Roi son Oncle, qui lui rendit effectivement la Guienne; mais il garda l'Agenois, de quoi Edouard le Pere se plaignit beaucoup. Il prétendoit que, par le dernier Accord, Charles s'étoit engagé à rendre toute la Guienne à son Fils. Charles, au contraire, soutenoit que la texte de doneurer restitution à laquelle il s'étoit engagé, étoit relative au dernier Traité par lequel il s'étoit reservé l'Agenois. Ce differend ne déplut pas à la Reine, qui avoit besoin d'un prétexte pour demeurer à Paris, d'où elle n'avoit pas dessein de partir si-tôt, Dès qu'elle eut le Prince son Fils entre ses mains, tous les Anglois qui s'étoient refugiez en France, ou qui avoient été bannis de leur pais, s'assemblerent auprès d'elle. Roger Mortimer fut de ce nombre, & devint son principal Conseiller. Depuis ce tems-là, les Ambassadeurs d'Edouard n'eurent que peu d'accès auprès de la Reine, & ne furent plus consultez sur ce qui Comploss de la restoit encore à négocier touchant la restitution de l'Agenois. Au contraire, elle tenoit de fréquens Conseils, où elle n'admettoit que des ennemis déclarez du Roi son Epoux & des Spencers. Souvent même elle avoit avec Mortimer des Conferences secretes, qui donnoient lieu à bien des soupçons. Enfin, elle vint à garder si peu de ménagement dans les familiaritez qu'elle avoit avec lui, que les Serviteurs d'Edouard, qui se trouvoient à Paris, en étoient très scandalisez. D'un autre côté. son retour en Angleterre étoit differé de jour en jour, sous divers prétextes, malgré les ordres réiterez qu'elle receyoit du Roi son Epoux, de lui remener son Fils. Tous les Historiens assurent unanimement, qu'elle aimoit Mortimer. Quelques-uns ont dit que cette passion nâquit à Paris ;

Paris; mais il y a beaucoup plus d'apparence qu'elle avoit commencé EDODARD IL en Angleterre, avant la prison de Mortimer, ainsi qu'il a été dit cidevant. Quoi qu'il en soit, les secretes Conferences que la Reine avoit avec un fugitif qu'elle auroit dû éloigner de sa personne, comme un ennemi du Roi, ouvrirent enfin les yeux de l'Evéque d'Exceter, l'un des Ambassadeurs d'Edouard. Ce Prélat, voyant manisestement que L'Erêque d'Exson Maitre étoit trahi, se déroba secretement de la Cour de France, le Roi. pour aller l'avertir de ce qui se passoit à Paris. Il l'informa non seulement de la conduite scandaleuse de la Reine à l'égard de Mortimer; mais il l'assura même qu'ils brassoient ensemble quelque complot contre lui, Il se fondoit avec raison, sur les fréquens Conseils qu'ils tenoient avec les Exilez, sans que les Ambassadeurs y sussent admis. Edouard qui tâche en avoit déja trouvé sont étrange, qu'après l'hommage rendu, la Mere venir la Reine & & le Fils demeurassent si longtems en France; & il leur avoit souvent le Plince. écrit pour les rappeller. L'information qu'il venoit de recevoir de l'Evêque d'Exceter ayan: achevé de lui ouvrir les yeux, il commença dès-lors à s'appercevoir de la grande faute qu'il avoit faite, en envoyant le Prince à Piris. Cela fut cause qu'il redoubla ses instances pour les faire revenir, & qu'il ordonna positivement à la Reine de le lui remener, sans que les raisons qu'elle avoit jusqu'alors alleguées la dussent arrêter un moment. Cet ordre étoit si pressant, qu'Isabelle se vit obligée de chercher dautres prétextes. Elle lui fit écrire par le Roi La Reine se plains son Frere, qu'elle ne pouvoit se résoudre à retourner en Angleterre, sans prendre auparavant quelque sureté contre les mauvais traitemens qu'elle craignoit de la part de Spencer le jeune. Edouard répondit à Lettre d'Edouard cette Lettre, en justifiant la conduite de Spencer à l'égard de la Reine, sujet. & en prenant à témoin les Lettres mêmes pleines d'amitié & de confiance, qu'elle avoit écrites à ce Favori depuis qu'elle étoit en France. De plus, il assuroit le Roi son Beau-Frere, qu'il ne souffriroit jamais que Spencer, ni aucun autre de ses Sujets, manquassent au respect qui étoit dû à sa Femme. Il lui représentoit encore, que s'il ne se sut pas entierement confié à sa bonne-soi, il n'auroit jamais envoyé son Fils en France; & qu'il le prioit de se souvenir de sa parole, & de le lui renvoyer au plutôt. Il écrivit à peu près de la même maniere à la Reine & au Prince: mais ces Lettres ne produisirent aucun effet. Isabelle étoit résolue de pousser sa pointe, & pendant qu'elle prenoit à Paris des mesures pour saire réussir ses desseins, ses amis la servoient utilement en Angleterre. Les principaux de ses partisans étoient Henri de 11 se forme en Lencastre, Frere de celui qui avoit été décapité à Pontsract, & les patti pour la Rei-Evêques de Lincoln & de Hereford. Ils n'eurent pas beaucoup de peine ne. à former un puissant Parti contre le Roi, vu la disposition où les cruelles exécutions faites depuis peu avoient mis les Seigneurs Anglois. Charles le Bel avoit promis du secours à la Reine sa Sœur, comme

1325.

liabelle traite avec le Comte de Hoynaut, & and. te avec iui le mariage du Prince Edouard avec fa Filic.

EROVARD II, les Historiens François n'ont pu s'empêcher de le reconnoître: mais il ne vouloit pas qu'il parût qu'il entroit dans ses complots. Il étoit donc nécessaire qu'Isabelle trouvât un protecteur qui n'eût pas le même scrupule, & qui pût ouvertement soutenir ses interêts. Pour cet effet, elle fit rechercher le Comte de Haynaut, de qui elle crut pouvoir tirer quelques Troupes, afin d'en fortifier son Parti en arrivant en Angleterre. Mais comme elle ne pouvoit esperer de mettre ce Prince dans les interêts, sans lui faire trouver quelque avantage, elle conclut aveclui le Mariage du jeune Edouard son Fils, avec Philippe Fille de ce Comte, comme si elle eût eu le pouvoir de disposer du jeune Prince. Plusieurs Pieces qu'on trouve dans le Recueil des Actes Publics, font voir manifestement, que ce Mariage se traitoit pendant que la Reine étoit encore à Paris. On y voit, entre autres, une Lettre du Roi Edouard à son Fils, par laquelle il lui défendoit expressément d'entrer dans aucun engagement de mariage, sans sa participation.

Refutation de ce qu'on a dit, que le Roi de France chassa sa sœur.

Cependant, le Roi de France souffroit toujours qu'Isabelle demeuratà Paris, & lisoit, sans s'émouvoir & sans saire au une réponse, les Lettres qu'Edouard lui écrivoit pour lui reprocher sa mauvaise-foi. Les avis qu'Edouard avoit reçus de l'Eveque d'Exceter, les vains prétextes dont la Reine se servoit pour differer son retour, & la connivence du Roi Charles sur ce sujet, le jettoient dans une espece de désespoir. Il voyoit manifestement qu'il se tramoit à Paris quelque complot contre lui, sans pouvoir deviner ce que c'étoit. Mais il comprenoit bien qu'il en devoit craindre les suites, tant que le Prince son Fils seroit entre les mains de ses ennemis. Presque tous les Historiens ont assuré, que le mépris que la Mere & le Fils témoignoient pour ses ordres, le porterent enfin à les bannir du Royaume. Mais une Lettre qu'il écrivit au Pape sur ce sujet, fait voir clairement que c'étoit un faux bruit, qu'on faisoit courir en France pour justifier le retardement de la Reine. Dans cette Lettre, Edouard disoit au Pontise, qu'une telle pensée ne lui étoit jamais venue dans l'esprit : que l'âge tendre de son Fils ne permettoit pas qu'on put lui imputer sa desobeissance, dont la Reine seule étoit coupable; & qu'il avoit trop d'affection pour l'un & pour l'autre, pour exercer contre eux une si grande cruauté. Après avoir inutilement tenté tous les moyens dont il put s'aviser, pour les obliger à retourner en Angleterre, il tourna toute sa colere contre les Ambassadeurs qui avoient assisté la Reine dans la négociation du fatal Traité, & voulut les rendre responsables de l'évenement. Il accusa particulierement l'Evéque de Norwich & le Comte de Richemond, d'avoir prévariqué dans l'exécution de leurs Ordres: en quoi il fit deux fautes capitales. La premiere, en ce qu'il accrut par là le nombre de ses ennemis, qui n'étoit déja que trop grand. La seconde, en ce qu'il faisoit voir combien il étoit incapable de gouverner son Etat, puisque, comme auroit pu faire un Roi mineur, il re-

Lettre d'Edouard qui fait voir qu'il ne bannit pas la Reinc. AA. Publ. T. IV. p43. 190.

Il accuse ses Ambassadeurs d'avoir prévariqué. pag. 193.

iettoit sur ses Ministres la faute qu'il avoit lui-même commise, en ra- 100 v 120 st. tifiant ce Traité. Cette conduite ne pouvoit que donner un grand Ad. Publ. T. IV. avantage à ses ennemis, dont le principal but étoit de persuader au 18. 118. Peuple, que ce Prince étoit peu propre au Gouvernement. A cette il désigne la guer. démarche imprudente il en ajouta une autre qui ne l'étoit pas moins, 10 à la France en déclarant la Guerre à la France, sans avoir rien de pret pour la soutenir, & en donnant au Roi Charles un prétexte plausible de soutenir ouvertement les interêts de sa Sœur.

Comme le projet qu'Isabelle forma de détrôner le Roi son Epoux, Charles savorisse a quelque chose de fort odieux, les Historiens François ont voulu faire les con entendre, que Charles le Bel son Frere n'y étoit nullement entré. Au contraire, ils assurent qu'aussi-tôt que ce Prince en sut informé, il la chassa de ses Etats, & défendit à tous ses Chevaliers de lui donner du secours. Ils auroient dit toute la vérité, s'ils eussent ajouté, qu'il ne fit cette démarche que quand lsabelle eut achevé de prendre toutes ses mesures avec le Comte de Haynaut, & qu'elle sut sur le point d'exécuter son projet. Mezerain'a pu s'empêcher de faire connoître ce qu'il en pensoit, quand il a dit que les Spencers semerent tant d'argent dans la Cour de France, que Charles gagné par des présens, ou intimidé par les menaces d'une rupture, défendit à ses Sujets d'assister la Reine. Îl est vrai qu'il ajoute, que sur ce que Mortimer, qui s'étoit sauvé de la Tour, étoit allé trouver la Reine Isabelle à Paris, Charles, ennemi de ces turpitudes, ne voulut plus la souffrir dans ses Etats. Mais il est aisé de comprendre, que ce Prince n'agissoit pas par ce motif, puisqu'il n'est pas vrai que Mortimer allât trouver la Reine en France, où il étoit deux ans avant elle. Au contraire, il est certain que Charles souffrit plus de seize mois durant, que toute sa Cour sut témoin des familiaritez de sa Sœur avec Mortimer. Que si dans la suite il la chassa de ses Etats, ce ne sut que sur l'incertitude de l'évenement, pour ne pas encourir le blâme d'avoir approuvé sa conduite, en cas qu'elle ne réulsit pas.

Isabelle ayant quitté la Cour de France, alla passer quelques jours à la Reine se rend de Valenciennes, & Valenciennes, & va s'embarquez à va s'embarquez à son arrivée, elle ratifia le Traité conclu entre elle & le Comte de Hay- Dordiecht naut, & fit fiancer le jeune Edouard avec la Princesse Philippe. Peu de jours après, elle prit la route de Dordrecht, où elle fit embarquer les Troupes que le Comte de Haynaut lui fournissoit, qui s'y trouverent toutes prêtes, avec les Vaisseaux nécessaires pour les transporter. C'étoit Jean de Haynaut, Frere du Comte de ce nom, qui en avoit le commandement; & la Reine lui accorda comme une faveur linguliere, la permission de prendre le titre de son Chevalier. Quelques-uns ne font monter ces Troupes qu'à trois-mille hommes. D'autres dilent qu'elles étoient en beaucoup plus grand nombre. Mais ce n'étoit pas tant sur les forces qu'elle menoit avec elle, qu'elle fondoit ses espe-

Rij

les complots de

Mécontens vont la joindre.

EDOUARDIT. rances, que sur le mécontentement des Anglois, & sur le grand nom-Elle arnve en bre de partifans que ses amis lui avoient procurez en Angleterre. Elle Angleterre, où les débarqua le 22, de Septembre dans la Province de Suffolck, où Henri de Lencastre la joignit avec quelques autres Seigneurs (1). En même tems, les ennemis des Spencers s'empresserent à lever des Troupes pour aller à son secours, & bien-tôt son Armée se trouva si nombreuse, qu'elle inspira de la terreur à ceux qui auroient eu envie de servir le Roi. Ce malheureux Prince, qui avoit été averti assez à tems qu'on faisoit à Paris quelque complot contre lui, s'étoit amusé à son ordinaire, à chercher des remedes peu efficaces aux maux qui le menacoient. Au-lieu de travailler de bonne heure à lever une Armée, & à équiper une Flotte, qui auroient pu déconcerter les projets de ses ennemis, il s'étoit contenté d'écrire au Pape & au Roi de France, des Lettres qui n'avoient de rien servi. Aussi, à l'arrivée des forces étrangeres. Edouard se trous- se trouva-t-il abandonné de tout le monde, & hors d'état de faire tête à ses ennemis. Ce fut en vain qu'il publia une Proclamation, pour or-ABI. Publ. T. IV. donner à ses Sujets de courir sus aux Etrangers, & qu'il mit à prix la tête de Mortimer: personne ne se hâta de lui obeir. Le Comte de Kent même, son Frere, prit le parti des Mécontens, & se joignità il se retire vers la Reine. Dans cette extremité, il prit la résolution de se retirer dans les Provinces occidentales, avec les deux Spencers, le Comte d'Arundel, le Chancelier Baldock, Simon Reading, & quelque petit nombre d'autres attachez à la fortune des Favoris.

ve abundonné de tout le monde. Pag. 131.

les Provinces de l'Oueft.

La Reine public un Manifefte. Pag. 236.

Cependant, la Reine, dont l'Armée groffissoit tous les jours par les Troupes qu'on lui amenoit de tous côtez, publia un Maniseste tant en son nom, qu'en ceux d'Edouard son Fils & du Comte de Kent, dans lequel ils exposoient le motif de leur armement. Ils prétendoient, que leur unique but étoit de délivrer l'Eglise & l'Etat des oppressions à quoi les exposoient le mauvais Gouvernement du Roi, & la Tirannie des Spencers. Ils ajoutoient, que ces indignes Favoris, & leurs adherans, devoient être regardez comme des ennemis de l'Etat, puisque par leurs pernicieux conseils, par l'abus qu'ils faisoient de l'autorité du Roi, ils ôtoient injultement la vie aux uns, les biens & la liberté aux autres, sans aucun égard aux Loix du Païs, ni aux privileges des Sujets. Ce Maniseste sut publié à Wallingsord, le 15. d'Octobre, pendant que la Reine étoit en marche pour aller à la poursuite du Roi.

Elle poursuit le Roi ,

Edouard se trouvoit alors peu en état de rélister à ses ennemis. Tous les efforts qu'il avoit faits pour lever des Troupes, avoient été inutiles: personne n'avoit voulu s'exposer au ressentiment de la Reine, ni hazarder son bien & sa vie pour un Prince malheureux, qu'on regardoit

<sup>(1)</sup> Entre autres; Edouard, Comte de Kent, Frese du Roi; Aimeric de Valence, Comte de Pembroke; le Comte de Leycester; avec les Evêques de Hereford, de Lincoln, d'Ely, & de Dublin. TIND.

D'ANGLETERRE. LIV. IX.

déja comme perdu. Dans cette extremité, ne voyant aucune ressource EDOUARD IL en Angleterre, il voulut se retirer en Irlande, après avoir laisse Spencer le Pere dans Bristol. Il s'imaginoit que le siege de cette Place oc- cer le Pere à Briscuperoit si longtems la Reine, qu'elle lui donneroit le loisir de pren- titer en lei side. dre quelques mesures. Suivant cette résolution, il s'embarqua sur un Le vent le te sur la côte. petit bâtiment, & mit à la voile pour l'Irlande. Mais les vents contraires ne lui ayant pas permis de continuer sa route, il tut rejetté sur les le pais de Galles. côtes du Païs de Galles, où il se vit contraint de prendre terre, & de se cacher dans l'Abbaye de Nethe, en attendant que le vent devint favorable, ou qu'il put former quelque autre dessein. Pendant que ce malheureux Prince avoit de la peine à trouver dans son propre Royaume un lieu où il pût être surement, la Reine parcouroit les Provinces avec une merveilleuse rapidité. Tout le monde s'empressoit à l'envi, à lui fournir toutes les choses nécessaires pour la subsistance de son Armée. Enfin, elle arriva devant Bristol, où Spencer ne fit qu'une très legere résistance. Cette Ville s'étant rendue, après un siege de peu de La Reine prend jours, ce vieillard, âgé de quatre-vingt-dix ans, y fut incontinent Brittol & tait penpendu, sans aucune formalité de Justice.

Cependant la Ville de Londres, suivant l'exemple de tout le reste du Royaume, se déclara pour la Reine. Ce sut en vain que Stapleton ne. Evêque d'Exceter, que le Roi y avoit laissé avec le titre de Gardien, voulut la conserver à son Maitre. Les efforts qu'il fit pour cela, ne servirent qu'à exciter contre lui la fureur de la populace, qui, après lui avoir fait soussirir divers tourmens, lui fit enfin couper la tête (1). Ce L'Evêque d'ixmeme peuple, déchainé contre le Roi, se rendit maitre de la Tour, it. & mit en liberté tous les prisonniers que les Spencers y avoient fait

Ce sut à Bristol, où la Reine séjourna quelques jours, qu'elle apprit que le Roi s'étoit embarqué pour l'Irlande. Comme il n'avoit ce Edouard pour laissé le soin du Gouvernement à personne, les Seigneurs qui accom- Gudlen du Ropagnoient la Reine, se servirent de ce prétexte, pour chre Gardien AH. Publ. T. IV. ou Régent du Royaume, le jeune Edouard, qui en accepta l'administra- Pag. 237. tion. Après cela la Reine se rendit à Glocester, qui lui ouvrit ses portes. Elle y publia une Proclamation, pour inviter le Roi à venir reprendre le Gouvernement du Royaume: mais il n'y avoit aucune sin- une Proclamation pour inviter le cerité dans cette démarche. Non seulement elle n'avoit pas intention Roi à sevens. de remettre l'Autorité souveraine entre les mains du Roi, mais elle savoit bien qu'il n'oseroit jamais prendre aucune confiance en elle, après

Pendant que la Reine étoit à Glocester, le bruit s'étant répandu que té, & conque de College Harris de College Harris de Conque de College Harris de Conque de Conque de College Harris de Conque de le Roi étoit caché quelque part dans le Pais de Galles, Henri de Monmouth.

en avoir été si cruellemeut traité.

Il te cache dins

Londres ie de-

Les Seigneurs

(1) Cet Evêque d'Exeter fit de grands biens à l'Université d'Oxford. Il y fonda &c dota le College d'Exerer, & la Halle du Cerf (Hart-Hall.) Tinu.

Rill

HISTOIRE

EDOUARD II. 1326.

Lencastre sut détaché de l'Armée pour l'aller chercher. Ses soins, & la récompense de deux mille livres sterling que la Reine avoit promise à ceux qui lui livreroient Spencer le jeune, lui firent bien-tôt trouver ce malheureux Prince, dans le lieu où il avoit prétendu se cacher. Il n'avoit que Spencer, le Chancelier Baldock, Simon Reading, & un petit nombre de Domeltiques, tout le reste l'ayant abandonné dans sa mauvaise fortune. Comme l'Abbaye de Nethe n'étoit pas un lieu propre à garder ces prisonniers, Henri de Lencastre les conduisit au Château de Monmouth, en attendant de nouveaux ordres. Dès que la Reine fut informée que le Roi son Epoux & les principaux de ses ennemis étoient en son pouvoir, elle tint Conseil pour favoir de quelle manière elle devoit se conduire dans cette conjoncture. Le résultat de ce Conseil sut, qu'on envoyeroit l'Evêque de Hereford au Roi, pour lui demander le Grand Sceau, tant pour l'empêcher de s'en servir contre la Reine, que pour pouvoir convoquer un Parlement, sans quoi on ne pouvoit rien faire qui ne manquât d'uné autorité légitime. Si ce qui s'étoit passé jusqu'alors avoit fait connoître au Roi les desseins de ses ennemis, ceci acheva de le convaincre qu'on ne vouloit plus garder de mesures avec lui, puisqu'en lui ôtant le Grand Sceau, on le privoit en même tems de l'exercice de l'Autorité Royale. Il le livra pourtant sans témoigner aucune repugnance, & donna pouvoir à la Reine & au Prince son Fils, de s'en servir comme ils le jugeroient à propos, même pour les choses qui ne seroient que de pure grace. Ce fut le dernier acte d'autorité que fit ce Prince, qui peu de tems après fut conduit au Château de Kenelworth.

On l'oblige à livier le grand Sccau.

Ibid. Pag. 237.

Il eft conduit au Château de Konelworth.

La Reine convoque un Parlement au nom du

Pag. 141. Le Comte d'Arundel est décapito a Hereford.

& Simon Reading y font pendus.

en prison à Londres.

Dès que la Reine eut le Grand Sceau en sa possession, elle s'en servità son avantage, tant pour ordonner le payement de ses propres dettes, que pour convoquer un Parlement au nom du Roi prisonnier, Elle n'eut pas la patience d'attendre le tems de cette Assemblée, pour fe venger de Spencer & de fes autres ennemis. Le Comte d'Arundel (1) avoit déja été décapité par ses ordres à Hereford, & ce sut en ce même lieu qu'elle voulut facrifier les autres à fa vengeance. Elle se mit en marche vers cette Ville, faisant conduire ses prisonniers d'une maniere outrageante, afin de les exposer dans tout le chemin aux insultes & aux malédictions du Peuple. Dès qu'elle y sut arrivée, elle fit faire sommairement le procès à Spencer & à Simon Reading, dont le le premier fut pendu à une potence haute de cinquante pieds, & l'au-Baldock meurt tre dix pieds plus bas. Quant au Chancelier Baldock, comme il étoit dans les Ordres Ecclésiastiques, & qu'on n'osoit proceder contre lui de la même maniere, on le mit entre les mains de l'Evêque de Hereford, qui le conduisit à Londres, Mais en entrant dans la Ville la populace se jetta sur lui, & après l'avoir extraordinairement

> (1) Son nom étoit Edmond Fitz-Alan. Il descendoit d'une Fille de la Famille des Albini Comtes d'Arundel. Mortimer le haissoit mortellement. Tind.

maltraité, elle le traîna dans les prisons de Newgate, où il mourut EDOWARDIL

des coups qu'il avoit reçus.

1316.

Les Favoris & les Ministres ayant ainsi reçu la recompense de leur orgueil & de leur barbarie, la Reine se rendità Londres, pour y prendre de nouvelles mesures touchant le Parlement qui s'y devoit assembler. Elle entra en triomphe dans cette Capitale, aux acclamations du Peuple qui la nommoit sa Libératrice, & lui témoignoit sa reconnoissance, pour le prétendu service qu'elle venoit de rendre à l'Etat. Le Parlement s'étant assemblé au mois de Janvier 1327, la premiere chose qu'on y agita, sut la déposition du Roi, à quoi tout le monde s'assemble. étoit déja préparé, sans que ce malheureux Prince trouvât un seul de fes Sujets qui voulût défendre sa cause. Il y sut résolu d'un consentement unanime, que le Roi seroit déposé, & qu'Edouard son Fils seroit fait déposé, & le Prin-Roi en sa place. Les chess de l'accusation intentée contre lui surent ré- sa place. digez en plusieurs Articles, entre lesquels il y en avoit quelques-uns fort exagerez, & d'autres qui n'étoient que de pures redites, afin d'en grofsur le nombre. En général, il étoit accusé de n'avoir pas gouverné selon les Loix du Païs : de s'être servi de mauvais Conseillers, & d'avoir rejetté les conseils de ses fideles Sujets. Cet Acte ayant passé d'une commune voix, le jeune Edouard fut proclamé Roi dans la Grande Salle de Vestminster, sous le nom d'Edouard III. Ensuite l'Archevêque de Cantorberi prononça un Sermon sur ces paroles, Voix du Peuple, voix de Dieu, dans lequel il tâcha de justifier ce que le Parlement venoit de faire, & exhorta le Peuple à invoquer le Roi des Rois, en faveur du nouveau Souverain. Quand la nouvelle de cette rigoureuse Sentence sut portée à la Rei- Feinte affiction

1317. Le Parlement

ce son Fils élu en

ne, elle en parut extrêmement touchée, jusqu'à répandre une grande abondance de larmes. Mais cette douleur apparente ne s'accordoit gueres avec toutes les démarches qu'elle avoit faites pour ruiner son Epoux; moins encore avec sa passion pour Mortimer, dont elle donnoit des marques si publiques, qu'il étoit impossible de s'y méprendre. Le Prince son Fils, que son âge rendoit moins soupçonneux, sut peutêtre le seul qui se laissa toucher par ses seintes larmes. Poussé par ses génereuses inclinations, il sit un vœu solemnel de n'accepter jamais la n'accepter point Couronne pendant la vie du Roi son pere, sans son consentement ex- la Couronne sans près. Ce vœu déconcerta un peu les mesures du Parlement. Il crai- de son Pere. gnoit qu'Edouard le Pere ne voulût s'obstiner à garder le titre de Roi, quoique dépouillé de toute son autorité. Dans cet embarras, on jugea qu'il étoit absolument nécessaire de l'obliger à resigner la Couronne au Prince son Fils. Suivant cette résolution, on lui envoya les Evêques de Lincoln & de Hereford, afin de l'y préparer. Ensuite le figner sa Couron-

Comtes, deux Barons, deux Abbez, & deux Juges auxquels on ajoignit le Juge Trussel, comme Procureur spécial du Peuple, pour lui

Parlement nomma douze Commissaires, savoir trois Evêques, trois ne.

136

1327.

EDOUARDII, déclarer que les Anglois n'étoient plus liez par le serment qu'ils sui avoient prété, & pour recevoir sa resignation. L'acharnement qu'on avoit contre ce malheureux Prince, parut manisestement dans le choix qu'on fit des deux premiers Evêques, que le Roi avoit toujours regardez comme ses ennemis, & qui en effet s'acquitterent de leur commission d'une maniere assez rude. Au-lieu de lui donner quelque consolation, ils insulterent à sa disgrace, en voulant lui persuader qu'on le déposoit pour son propre bien, & dans la vue de le décharger du fardeau du Gouvernement, afin qu'il pût vivre plus heureusement qu'il n'avoit vécu jusqu'alors. Mais comme leur discours malicieux ne produisoit pas un grand effet sur son esprit, ils lui déclarerent nettement, qu'il ne pouvoit se dispenser de se conformer aux desirs du Parlement, fans rendre fa condition plus malheureuse. Ils ajouterent, que son obstination causeroit un très grand préjudice à sa Famille, puisque, s'il refusoit de resigner sa Couronne au Prince son Fils, la Nation étoit résolue d'élire un Roi qui n'auroit aucune relation à la Famille Royale. Après ce discours, ils le laisserent, pour lui donner le tems de penser à ce qu'il devoit répondre aux Commissaires qui venoient recevoir la relignation,

Trifte état d'E. douard.

A l'arrivée des Députez, ce malheureux Prince fortit de sa chambre, vétu de deuil, & marquant dans sa contenance, le trouble dont il étoit agité. Comme il étoit déja informé du sujet de cette Députation, la vue de cette puissance formidable qui venoit le dépouiller de la Royauté fit une telle impression sur son esprit, qu'il tomba dans une défaillance dont il eut de la peine à revenir. Dès qu'il eut rappellé ses esprits, les Députez l'informerent du sujet de seur commission, & lui représenterent les fâcheuses suites que son resus pourroit avoir. Alors ce Prince infortuné, dans un abattement qu'on ne pouvoit voir sans pitié, leur répondit : Qu'il se soumettoit à tout ce qu'on demandoit de lui, avec d'autant plus de refignation, qu'il reconnoifsoit que ses péchez étoient l'unique cause de ses malheurs. Il ajouta néanmoins, qu'il ne pouvoit regarder, sans une extrême affliction, la haine que son Peuple avoit conçue contre lui: mais que si sa douleur pouvoit recevoir quelque soulagement, c'étoit par la consideration de la bonté que ses Sujets avoient pour son Fils, dont il leur étoit sensiblement obligé.

Sa Réponfe aux Deputez.

Il résigne toutes les marques de la Royauté.

Procedure nowvelle fur co fujet.

Après cette réponse, il fallut proceder à la cérémonie de la Resignation, qui ne consista qu'en ce peu de formalitez. C'est que le Roi remit entre leurs mains, la Couronne, le Sceptre, & les autres marques de la Royauté. Après cela Trussel s'adressant au Roi, lui parla de cette forte, formant lui - même le stile d'une procedure, dans laquelle il n'y avoit aucun exemple précedent à imiter. Moi Guillaume Truffel, Prosureur du Parlement, & de souse la Nation Angloise, je vous déclare en leur

Digitized by Google

nom & en leur autorité, que je revoque & retracle l'hommage que je vous ai E a o v A a o 11. fait; & des ce moment je vous prive de la Puissance Royale, & proteste que je ne vous obérrai plus comme à mon Roi. Après ces paroles, le Grand Maitre rompit sa baguette, & déclara que tous les Officiers du Roi étoient déchargez de leur service. Ce sut par là que finit le Regne d'Edouard II, dans la quarante-troisieme année de son âge, après avoir duré dix-neuf

ans, fix mois & quinze jours,

Ce Prince étoit d'un génie très borné, qui ne lui permettoit pas de distinguer ce qui lui étoit avantageux, d'avec ce qui lui pouvoit nuire. Il suivoit son caprice, sans se mettre en peine des suites, & sans avoir la capacité de remédier aux malheurs qu'il s'attiroit lui-même par cette conduite. Quoiqu'il eût plusieurs défauts, on peut pourtant assurer, -qu'il étoit plus foible que méchant. Enfin, pour faire son portrait en peu de mots, il n'y a qu'à dire qu'il étoit fort ressemblant à Henri III. fon Ayeul, Edouard son Pere, bien plus habile que lui, & instruit par les malheurs des deux Rois ses Prédécesseurs immédiats, évita toujours, comme un écueil très dangereux, les occasions de se brouiller avec la Noblesse, aimant mieux soussrir quelque chose, que de risquer son repos, pour satisfaire son ressentiment. Celui-ci n'eut pas assez de capacité pour suivre un si bon exemple, ni pour profiter de ses instructions. Il se livra tout entierà ses Favoris, & il aima mieux perdre l'asfection de son Peuple, que se priver du plaisir de faire du bien à ceux qu'il aimoit, Sa foiblesse & son peu de génie lui attirerent le mépris de ses Sujets; mépris qui se changea bien-tôt en haine, quand on vit qu'il sacrifioit tout à ses passions. Il eut le malheur d'avoir une semme belle & galante, qui se laissant aller à une honteuse passion, lui porta le dernier coup, peut-être de peur d'en être elle-même prévenue. Certainement, il fut traité avec trop de rigueur par ses Sujets, dont l'insolence s'étoit considerablement accrue à cause de la soiblesse de leur Souverain. On ne peut remarquer sans étonnement, qu'il ne s'en trouva pas un seul qui voulût tirer l'épée pour lui. Je n'entreprendrai pas de décider jusqu'où pouvoient aller, en ce tems-là, les droits du Peuple à l'égard du Roi. Je dirai seulement, qu'on ne pouvoit se sonder sur aucun exemple, puisque c'est ici le premier que l'Histoire d'Angleterre fournit, d'un Roi déposé par ses Sujets, du moins depuis la Conquête. On a reproché à la mémoire d'Edouard II, qu'il étoit sujet au vin. Quelques-uns ont parlé de la passion qu'il eut pour Gaveston, d'une maniere à faire penser qu'elle étoit des plus criminelles. D'autres, au contraire, ont loué sa continence. En esset, on ne trouve point qu'il ait eu ni des Maîtresses ni des Bâtards, ainsi que quelques-uns de ses Prédécesseurs, Il fonda le College d'Orial (1) & l'École fondations d'E-

Caractere d'E.

<sup>(1)</sup> On attribue la fondation du College d'Oriel à Edonard II., quoiqu'il n'eût Tome III.

138

EDOUARDAL de Ste. Marie, dans l'Université d'Oxford, & un Monastere d'hom-1127.

mes dans sa Terre de Langley.

Ses Enfans.

Ce Prince eut d'Isabelle de France sa Femme, deux Fils, & autant de Filles. L'ainé des Fils étoit Edouard III, qui lui succeda. Le second qui avoit nom Jean, & qui étoit surnommé d'Eltham lieu de sa naissance, mourut à la fleur de son âge, sous le Regne d'Edouard son Frere, sans laisser de posterité. Jeanne, l'aince des Filles, épousa David Roi d'Ecosse. La seconde, nommée Alienor, sut Femme de Renaud Duc de Gueldre.

Tremblement de terre.

l'Ordre des Temgliers.

Je finirai l'Histoire de ce Regne, par deux évenemens dont je n'ai pas eu occasion de parler ailleurs. Le premier sut un Tremblement de terre, le plus terrible qu'on eût jamais senti dans la Grande-Bretagne. Le second fut la destruction de l'Ordre des Templiers, tant en Angleterre qu'en tous les autres Etats Chrétiens. Cet Ordre avoit été formé à Jerusalem, sous le Regne de Baudouin IV., pour la désense du S. Sepulcre, & pour la protection des Pélerins qui yabordoient de toutes parts. Hugues de Paganis & Geoffroi de St. Adomar, en avoient été les fondateurs. Les Chevaliers de cet Ordre furent d'abord nommez les Pauvres de la Saime Cité. Dans la suite on leur donna le nom de Templiers, à cause qu'ils eurent leur premiere Maison proche du Temple. De là vint aussi qu'on donna le nom de Temples à toutes leurs Maisons. L'Ordre fut confirmé au Concile de Troye en 1127, & sa Règle sut composée par S. Bernard.

Après la ruïne du Royaume de Jerusalem, arrivée environ l'an 1186, cet Ordre se répandit dans tous les Etats de l'Europe, & s'accrut extraordinairement par les liberalitez des Chretiens. Les richesses changerent bien-tôt les mœurs des Chevaliers. Avec le tems, leurs vices scandaleux (1), joints à un orgueil insupportable, les rendirent aussi odieux, qu'ils avoient été estimez au commencement de leur institution. Philippe le Bel, Roi de France, ayant eu quelque sujet de mécontentement contre ceux de son Royaume, & ne se contentant pas de châtier ceux qui l'avoient offensé, entreprit de ruiner l'Ordre entier, par le moyen du Pape Clement V, qu'il sut mettre dans ses in-

sait guere autre chose que d'accorder la permission à Adam de Brom son Aumônier en 1324, de bâtir & d'affigner un revenu à un College qui seroit nommé l'Hôtel de Sainte Marie. Ce sut à cette Société qu'Edouard III, au commencement de son Regne, donna un sonds nommé le Oriele, sur lequel est bâti le College d'Oriel. La Halle de Sainte Marie d'aujourd'hui sur pendant longtems la Maison Curiale du Curé de Sainte Marie. Cette Eglise ayant été donnée par Edouard II au College fondé par Adam de Brom, la maison tomba ensuite dans leur possession, & sur assignée pour le logement des Etudians. Cambd. Addit, au Comté d'Oxford. Tind.

(1) C'est un dicton commun, Boire comme un Templier. Collier Hist. Ecclesiast.

pag. 507. Tind.

terêts. Premierement, il fit arrêter tous les Templiers qui se trouve- EUOUARDIE. rent en France, aussi bien que le Grand-Maitre de l'Ordre qui faisoir sa résidence dans l'Isle de Chypre, & qui, par ordre du Pape, s'étoit rendu à Paris. Ensuite, sur l'accusation qui sut intentée contre eux, qu'à leur entrée dans l'Ordre ils renonçoient Jesus-Christ, & crachoient contre un Crucifix, il en fit brûler cinquante-sept, du nombre desquels étoit le Grand-Maitre. A ces accusations on en ajoutoit encore d'autres, d'Hérélie, de Sodomie, & d'une infinité d'autres crimes. Pour faire plaisir au Roi de France, Clement V. sollicita fortement Edouard II. à suivre l'exemple de Philippe son Beau-Pere. Après plusieurs instances, il obtint enfin, que tous les Templiers d'Angleterre fussent arrêtez en un même jour, ainsi qu'on l'avoit pratiqué en France. Edouard s'étant laissé persuader, dans l'esperance de profiter de leurs biens qui étoient très considerables, fit tenir à Londres un Synode National, où ils furent condamnez. Mais on ne les traita pas avec autant de rigueur qu'en France. On se contenta de les disperser dans les Monasteres pour y faire pénitence, avec une pension modique prise sur les revenus de l'Ordre. Les premieres rigueurs qu'on exerça contre eux en France & en Angleterre, auroient suffi sans doute, si l'on n'avoit eu intention que de les châtier: mais leur ruïne étoit résolue. Clement V. étant d'accord sur ce point avec Philippe le Bel, sit faire des informations rigoureuses, & entendre un grand nombre de témoins, qui chargerent non seulement quelquesuns des Chevaliers, mais tout l'Ordre entier, de divers crimes des plus horribles. Si ces dépositions étoient bien fondées, on a de la peine à comprendre qu'il put y avoir parmi des Chretiens, une Societé si détestable. Mais tout le monde n'étoit pas également persuadé de la vérité de ces témoignages, particulierement pour ce qui regardoit tout l'Ordre en général. Ces préparatifs étant faits, le Pape convoqua, à Vienne en Dauphiné, un Concile Général auquel il présida luimême, & où Philippe voulut auth athiter pour y presser la condamnation de l'Ordre. Mais ils ne trouverent pas dans le Concile, les dispositions qu'ils y souhaitoient. Les Eveques ne pouvoient se résoudre à condamner des gens qui n'avoient été ni convaincus, ni même citez devant le Concile pour y produire leurs défenses. Ces procedures faites d'office par le Pape, sans entendre ce que tout l'Ordre pouvoit alleguer pour sa justification, ne parurent pas suffisantes au Concile, qui souhaitoit qu'on agît en cette occasion d'une maniere plus juridique. Ainsi, le Pape se vit obligé d'user de la plénitude de sa Puissance Apostolique, en suspendant cet Ordre pour toujours, par une Bulle qui fut lue à la seconde Session. Comme le Concile n'y étoit pas préparé, personne n'osa se hazarder à mettre opposition à la Bulle, & le silence sut pris pour une approbation, selon la méthode établie depuis Sij

# 140 HISTOIRE D'ANGLETERRE. LIV. IX.

quelque tems. La même Bulle reservoit au S. Siege la disposition des biens des Templiers; & peu de tems après, Clément en gratissa les Hospitaliers, ou Chevaliers de S. Jean, qu'on appelle aujourd'hui Chevaliers de Malthe. Ce sut en vain qu'Edouard II, qui s'étoit déja emparé des biens de l'Ordre condamné, voulut s'opposer au don que le Pape en avoit sait aux Hospitaliers, & insister sur les prérogatives de sa Couronne, qui lui adjugeoient les consiscations : les troubles dont l'Angleterre sut agitée pendant son Regne, ne sui permirent pas de se maintenir dans cette possession. C'est ainsi qu'on sit soussirir à tout l'Ordre des Templiers, les peines que quelques-uns de ses Membres avoient sans doute méritées, mais qui, selon les apparences, n'étoient pas dues à tous.







## HISTOIRE D'ANGLETERRE,

Contenant les Regnes d'EDOUARD III. & de RICHARD II.

### EDOUARD III.

Onzieme Roi d'Angleterre, depuis la Conquete.



A depofition d'Edouard II. ne procurs pas d'abord aux servas in Anglois tout le bonheur qu'on leur en avoir lâist éparer. S'IIs fe virent délivrez des troubles qui avoient agité le dernier Regne, cen efu que pour tomber dans des inconvéniers qui n'étoient pas moint Bicheux. Le Gouvernement d'un Roi foible & imprudent prétoit pas plus

dangereux, que celui d'un Prince mineur conduit par une Mere passionnée, & par un jeune Ministre sans expérience, plus présomptueux & un mains habite que les Spencers Aufi le Peuple s'appreçua-li bien dels l'avoir pas beutichung griffe par c'e hangeimen. Pa bouhuer, point lui, la minorité d'Édouard ne lut pas de longue durie. Dès que ce joune Prince fe ut loui-même charge des-fétie de Gouvernement, il changea les malbeurs du Regne precedent en félicite y, & les affrons reque de la France & de l'Ecolle, en gloire de nr tiomphe. Exemple remarquable, qui fait voir que la prosperité d'un Etat dépend moins de les propes jorces, que de la fagelle de chui qui le conduit. Celt equyon avoir dans ce Regne, qu'on met avec raison au rang dis plus illutres de l'Hôlioir d'Ampleters.

titogard III. eft

Des que les Commillaires envoyer à Kenelworth fuirent de retour avec la réfiguation d'Étouard III. Je Prince fon Fils für proclaim de nouveau, fous le nom d'Édouard III. « couronné, peut de jours après (d.) La Binnes Mortimer, qui appliet interée d'erndire et que le Reyaume complies de Jeur violence, aufectueur etilaterts coffiens de faire rispire un Médalle qu'il manquoir le confinement grânfair que le Peuple domnoir à cette revolution. D'un côté, on y veyoir le jeune Roi oudeant de fon Septer un monceau de ceutre, suce ces paroles II demn'h III chie à un Prepté qu'il en regis valonnée aprince (ui septembre un Catorone qui symbosi fur la rées, avec ces moss : Il ne la ravin pas, maisi II la recoli, (4).

Quaiqui douard ne fat que dans fa quinzieme année, il avoit défa un jugement mur, & une pénetration peu ordinaire à cet âce. Il fal-

te patement lut pourtant, pour le conformer aux Loix du Royaume, donner des

omme dei Gouverneurs au Roi, & des Régens à Fizar. Le Parlement en élut douze e, qui turent chois parmi les Evéques, Le Comtre, & les Barons, & dont Hoori de Lencaltre fut déclaré le Chef. La Beine ne s'oppoul tour le comme de le Lencaltre fut déclaré le Chef. La Beine ne s'oppoul tour le comme de le comme de le avoit la force en main, et tours de le émpara du Gouvernement, dont élle ne fit part qu'à fes créauter. Boger Mortiner, qu'à n'avoir pas moiss de pouvoir fur elle que Spencer le jeune en avoit eu fur le dernier Roi, if la Charge de Premier Minifte, & devin if Arbitre fouverain des affigires de Royaume.

Walfingbam.

Comme le Parlement étoit à la dévotion de la Reine, elle se fit ad-(3) Ce fiu le jour de la Chandeleur, que Edward. Ill reçuir Pordre de Chevaleure, par la moin du Come de Lewaghre, se la nême jour ji ficu couromé à Weighinghre, par Guarier Archevèque de Casserbery. Speed, pp. 566. Tino. (1) Pogula du jurus volsain, Rar. Th.

(1) Non rapir, fed recipis, Rap. Th.

Ces Devinis sons ains trasporates par John Barnar, dans fi Relation de la Vie d'Ébaund III. Il it qu'il vie une de ces Médailles dans la Chambre d'un de ser Amis à la Communauté de Grais-Insa. Mais l'Évêque Nicholphe croit que ceux-là fe trompers fort, qui attabuent ces Médailles à ce Princie ces, diét. Il n'y a rien dans la Légende qui y vill's le les Devrées y sons trep ingésieuses pour ce ceux-sil dies paudigne d'on teste plus pols. Hijb. Lés. Para III. p. 2 sp. de l'Étà in foli Tiron,

#### DANGLETERRE, Liv. IX.

Tuger un Donaire qui excedoit les deux tiers des revents de la Coul- referente tonne. En même tems, on affigna cent marcs par mois pour l'entretion du Roi dépolé : forime plus que suffisante pour la dépence qu'on faisoit pour ce Prince infortuné, qui étoit traité dans la prison d'une manière

fort indécente. L'animolité que le Parlement avoit fait paroître dans les procedu-

res contre Edouard II., encouragea ceux qui avoient fouffert pendant la faveur des Spencers, à présenter des Requéres pour être résablis dans leurs biens & dans leurs honneurs. Elles furent toutes favoreblement reques. Le Parlement voulant justifier la démarche qu'il ve. noit de faire, caffa toutes les Sentences rendues fous le dernier Regne, le Regne police-Ad. Publ. T. IV. tant contre le feu Comte de Lencastre & ses adherans, que contre ceux qui avoient favorifé les desseins de la Reine. On prétendit qu'elles 145. 145 Ezoient contraires aux Loix, & que manifestement elles avoient été extorquées par le crédit des Favoris. Cest peut-être ce qui a donné lieu à quelques Historiens, de dire qu'Edouard III, voulut commencer fon Regne par une Amniftie générale, dont il gratifia ses Suiets, Mais si on entend par cette Amnistic la cassation des Jugemens dont je viens de parler, on ne doit pas en faire honneur à ce Prince, Non feulement il ne faifoit rien de foi-même, mais il est certain, qu'en cela on n'eut aucun autre motif, que de décrier le Gouvernement passé & de savoriser les partifans de la Reine. Ce fut dans cette même vue qu'on fut per- Le Rei dentrade fuader au Roi, de demander avec inflance à la Cour de Rome, la Ca- au Pupe la Connonifation du Comre de Lencastre décapité à Pontfract. On lui fai- Comie de Lenfoit dire dans ses Lettres au Pape , que les Miracles qui se faisoient fur le tombeau de ce Prince, témoignoient affez que fon supplice avoit été un véritable martyre. Enfin , toutes les démarches de la Reine & de ce Parlement tendoient uniquement à justifier la conduite qu'on avoit tenue à l'égard du dernier Roi : conduite qui auroit sans doute paffe pour très criminelle, si elle n'avoit pas été suivie d'un heureux

Le repos dont l'Angleterre se flatoit de jouir sous ce nouveau Roi. qui se trouvoit en Paix ou en Treve avec tous ses voisins, sut trou-, blé par une irruption que les Ecossois firent sur les frontieres, Robert leur Roi , quoique d'une fanté fort foible, & d'un âge affez avancé, ne crut pas devoir laisser passer cette Minorité, sans en tirer quelque avantage. Il craignoit aussi qu'un trop long repos n'enervât les forces de ses Suiets, Dans les conjonctures où ils se trouvoient, il croyoit qu'il étoit nécessaire de les tenir en haleine, sachant qu'ils avoient à faire à des ennemis redoutables, qui, en faifant la Treve avec eux, ne s'étoient pas défistez de leurs prétentions. Ce sont là les caufes les plus apparentes de cette rupture, que Buchanan ne justifie qu'en difant, qu'il est à croire que Robert y fut porté par de puissantes raifons, Quoi qu'il en foit, ce Prince mit le Comte de Murray & le

Le Rei d'Scoffe

HIST OIR E 144

1327.

RESULTE III. Chevalier Douglas à la tête d'une Armée de vingt-mille hommes. & leur ordonna d'aller ravager les frontieres d'Angleterre. Edouard ne put apprendre la nouvelle de cette irruption, sans sentir exciter dans son ame un desir ardent de se signaler pour la défense de son Royaume. Quoique ceux qui gouvernoient en son nom n'eussent pas beaucoup d'inclination pour la Guerre, ils ne crurent pas qu'il sût de le, ou de lâcheté.

ble une grande atiméc.

Querelle entre les Anglois & les troupes de Hay naut. M. Echard.

Les Ecoflois tavagent les fron-Ricres. Bomb , Bucha-

Riviere.

leur interet de souffrir cette insulte. Leur autorité auroit pu etre ébranlée, si, en cette occasion, ils eussent donné quelque marque de foibles-Les avis du Conseil s'étant trouvez conformes aux desirs du Roi, Edouard affern- on assembla une Armée de soixante-mille hommes, en y comprenant les Troupes que Jean de Haynaut avoit amenées de son pais. Toute l'Armée s'étant rendue à Yorck; Edouard étoit sur le point de se mettre à la tete, lorsqu'il survint, entre les Anglois & les Troupes de Haynaut, une querelle dans laquelle il y eut beaucoup de sang répandu. Comme les premiers étoient les agresseurs, on ne pouvoit rendre justico aux Etrangers, sans mécontenter l'Armée, Ainsi la Cour, sut obligée de sejourner à Yorck plus longtems qu'il n'avoit été résolu, afin de chercher les moyens d'appailer ce differend, avant que de se mettre en campagne. Ce retardement donna aux Ecossois le tems de passer la

Thyne entre Carlisse & Newcastle, & de ravager, d'une maniere très barbare, le pais situé en-decà de cette Riviere, Ilsavoient quatre-mille hommes d'armes, Leurs autres Troupes étoient montées sur de petits Chevaux, afin de pouvoir plus ailément faire des courses & se retirer. Cette nouvelle sit hâter le départ du Roi. Bien qu'il ne sut pas précisement où étoient les ennemis, il se mit en marche pour aller les chercher, guidé seulement par les maisons embrasées & encore sumantes qu'il trouvoit sur le chemin, Quelque diligence qu'il pût saire, il ne lui fut pas possible de les atteindre. Comme ils n'avoient point d'Infanterie, & qu'ils n'étoient chargez que de peu de bagage, ils faisoient des marches si extraordinaires, que non seulement ils se mirent hors de la portée de l'Armée Angloise, mais même dans un tel éloignement, gu'on ne put plus les suivre à la trace. L'incertitude du lieu où ils s'étoient retirez, ayant fait perdre au Roi l'esperance de les rencontrer, il assembla le Conseil de Guerre sur ce sujet. Quelques avis consus ayant fait juger que les Ecossois n'avoient pas encore repassé la Thyne, il fut résolu qu'on iroit les attendre au-delà de cette Riviere, à peu près à l'endroit où l'on crut qu'ils pourroient passer pour se retirer dans leur pais, Cette resolution sut exécutée, Mais l'Armée Angloise n'eut pas plutôt passé la Thyne, quelle se vit obligée de la repasser, par-

Pendant le tems qui fut employé dans ces marches & contre-marches, Edouard n'ayant jamais eu des nouvelles certaines des ennemis,

ce qu'elle ne trouvoit aucun moyen de subsister au Nord de cette

ctoit

étoit dans une extrême inquiétude. Comme il ne savoit quelle route EDOUARD LIL. prendre pour les aller chercher, il fit publier dans l'Armée, qu'il donneroit le titre de Chevalier, avec une pension de cent livres sterling, à quiconque lui en apporteroit des nouvelles certaines. L'espoir d'une si bonne recompense mit tant de gens en campagne, qu'il ne tarda pas longtems à être informé de ce qu'il souhaitoit de savoir. Mais ce ne fut pas sans quelque confusion, qu'il apprit que les ennemis, qu'il cherchoit avec tant d'empressement, n'étoient qu'à deux lieues de lui. Il marcha incontinent vers eux, dans l'esperance de les pouvoir combattre le même jour. Mais il ne jouit pas longtems du plaisir que cette combattre. esperance lui causoit. Les Généraux Ecossois, qui n'avoient pas ignoré son approche, s'étoient campez vis à vis du Parc de Stanhop, sur une Colline au pied de laquelle couloit la Riviere de Were, à la vérité peu profonde, mais pleine de rochers qui en rendoient le passage très difficile. Quelque envie qu'Edouard eût de les combattre, il connut avec un chagrin extrême, qu'il ne pouvoit les attaquer sans exposer son Armée à un danger évident. Il étoit fâcheux pour ce jeune Prince avide de gloire, de voir les ennemis de si près, sans pouvoir en venir aux mains avec eux. Il ne perdit pourtant pas toute esperance d'y réussir. Comme il jugeoit de leur courage par le sien, il leur sit proposer, que s'ils vouloient passer la Riviere pour venir à lui, il se retireroit à une distance convenable pour leur donner le tems de passer, & la facilité d'occuper le terrein qu'ils jugeroient à propos; ou bien qu'aux mêmes conditions, il passeroit lui-même de leur côté. Les Généraux Ecossois répondirent, que l'Armée Angloise étant trois sois plus sorte que la leur, ce seroit à eux une trop grande témerité que d'accepter ce parti: Qu'ils étoient résolus de demeurer dans leur poste, & que c'étoit au Roi à les en déloger, s'il jugeoit qu'il lui fût avantageux de l'entreprendre. Cependant, comme ils craignoient qu'Edouard, en les amusant par ses offres , n'eût la pensée de passer la Riviere en quelque autre endroit, ils se retirerent pendant la nuit, & allerent se camper dans un poste plus avantageux que celui qu'ils venoient de quitter. Outre qu'ils avoient toujours la Were en front, leurs flancs étoient couverts par des montagnes & des marais inaccessibles, qui leur ôtoient la crainte d'être attaquez, quand même les Anglois auroient passé la Riviere plus haut. Edouard ayant été informé de leur mouvement, les suivit, la Were entre deux, & les ayant trouvez dans un poste si peu accessible, il leur fit faire la même proposition qu'il leur avoit déja faite, à quoi ils répondirent comme la premiere fois.

Pendant que les deux Armées se tenoient en présence sans pouvoir en venir aux mains, le Chevalier Douglas, l'un des deux Généraux du Chevalier Dou-Ecossois, passa la Riviere à quelque distance des deux Camps, n'ayant que deux-cens Chevaux seulement. Avec cette petite Troupe, il se glissa jusques dans le Camp des Anglois, & pénetra même jusqu'à la

Tome III.

1327.

Action hardie

146

EDOUARD III

Les Ecossois si

Tente du Roi, où il donna une terrible allarme. Vrai-semblablement; son dessein étoit d'enlever ce Prince: mais n'ayant pu réussir, il se retira sans beaucoup de perte. Ensin, après que les deux Armées eurent été quinze jours dans les mêmes postes, les Ecossois décamperent pendant la nuit, & par des marches précipitées, qui ôtoient aux Anglois les moyens de les poursuivre, se retirerent dans leur païs. Ils étoient déja si loin lorsqu'Edouard sut averti de leur retraite, qu'il ne jugea pas à propos de les poursuivre. Plusieurs attribuerent dès-lors à Mortimer les mauvais succès de cette Campagne, & le soupçonnerent d'avoir des intelligences avec les ennemis, pour leur procurer la facilité de se retirer sans combattre. Edouard n'ayant plus rien à craindre des Ecossois, reprit le chemin d'Yorck, fort mortissé de n'avoir pu se venger. Dès qu'il sut arrivé dans cette Ville, il congédia ses Troupes, après avoir sait de magnisques présens à Jean de Haynaut, en le renvoyant dans son païs.

Fin tragique d'Edouard 11. Lamére.

Pendant que ce Prince étoit occupé à cette Expédition, le Roi son Pere toujours étroitement gardé dans le Château de Kenelworth, y passoit une vie pleine d'amertume, n'ayant pas la liberté de prendre le moindre divertissement. Il écrivoit de tems en tems à la Reine sa Femme, pour la prier d'adoucir les rigueurs de sa prison : mais rien n'étoit capable de fléchir la dureté de cette Princesse, en faveur d'un Epoux qu'elle avoit elle-même réduit à ce malheureux état, sans que, du moins à son égard, il se sût rendu digne d'un traitement si barbare. Si elle eût ôfé suivre ses inclinations, elle auroit laissé ces Lettres sans réponse. Mais comme elle avoit interêt de tromper le Public par cette correspondance, elle étoit bien aise de l'entretenir. Elle lui envoyoit de tems en tems du linge, des habits, & quelques petits présens; afin de persuader au Peuple crédule, qu'elle sacrifioit sa tendresse aux interêts de l'Etat. Il n'étoit pas si facile de tromper Edouard lui-même, puilqu'il ne pouvoit qu'être convaincu, qu'elle étoit l'unique cause de ses malheurs. Aussi n'eut-elle jamais le front de paroître devant lui. Elle ne voulut pas même permettre au Roi son Fils, d'aller rendre quelques devoirs à son malheureux Pere, de peur qu'il n'apprît des choses qu'elle souhaitoit qu'il ignorst toute sa vie. Ainsi, quoique le Roi prilonnier souhaitât ardemment de les voir l'un & l'autre, & qu'il demandat souvent en quoi ils se sentoient si fort offensez, pour lui refuser cette consolation, il ne put jamais l'obtenir.

Cependant, la rigueur dont on usoit envers ce Prince insortuné, commençoit à exciter quelques mouvemens de pitié dans les cœurs des Anglois, qui sont naturellement généreux. Henri de Lencastre même, à qui on en avoit consié la garde, s'adoucissoit de jour en jour d'une telle maniere, qu'il lui laissoit entrevoir quelque esperance de recouvrer la liberté. Un autre motif se joignoit encore dans l'esprit de ce Prince, à celui de la générosité. C'étoit la conduite irreguliere de la

Reine & le grand crédit de Mortimer, que son arrogance rendoit EDOUAFDES. odieux à tout le monde. Comme il ne prenoit pas soin de cacher ses sentimens, la Reine & Mortimer le soupconnerent d'avoir formé le dessein de retablir le Roi déposé. Ce soupçon, bien ou mal fondé. produisit un suneste effet, en les déterminant à prévenir le danger dont ils se croyoient menacez. Dans cette vue, ils résolurent de tirer le Roi prisonnier d'entre les mains de son Gardien qui leur étoit devenu sufpect, & d'en confier la garde à des gens dont ils fussent plus assurez. Les Chevaliers Maltravers & Gournay, tous deux d'un naturel aussi brutal qu'il étoit nécessaire pour les desseins de ceux qui les employoient, eurent ordre de tirer Edouard du Château de Kenelworth, & de le transferer dans celui de Barckley. Il n'étoit presque pas possible que ce malheureux Prince tombat en de plus mauvailes mains. D'abord ils le conduisirent à Corffe, ensuite à Briftol, & enfin au Château de Barckley, qui devoit être fa derniere prison. Dans ce voyage, ils lui firent mille indignitez, jusqu'à le faire razer en pleine campagne, avec de l'eau froide tirée d'un fossé bourbeux. Quelque constance qu'il eût témoignée jusqu'alors, il ne put, en cette occasion, s'empêcher de déplorer son infortune, & de faire connoitre à quel point il en étoit touché. Parmi les plaintes & les reproches qu'il fit à ceux qui le traitoient avec tant de barbarie, il leur dit, que, quoiqu'ils pussent faire, ils ne lui ôteroient point l'usage de l'eau chaude pour se razer. En même tems, il laissa couler deux torrens de larmes de ses yeux. Ses ennemis avoient esperé que les chagrins & les fatigues qu'on lui faisoit endurer, seroient capables de terminer ses jours. Mais bien qu'ils fussent fervis avec un zèle barbare par ces impitoyables Gardes, qui employerent pour cela des moyens aussi cruels qu'insolens, la bonté de son tempérament les empécha de réussir. Ces scélerats, voyant que leurs rigueurs ne produisoient pas un assez prompt esset, demanderent de nouvelles instructions, qu'on ne leur fit pas longtems attendre. Ils reçurent des ordres précis de faire mourir ce Prince, qui, tout miserable qu'il étoit, ne laissoit pas de causer de continuelles frayeurs aux auteurs de sa disgrace. On dit qu'Adam Orleton, Evêque de Hereford, l'un des Ministres de la Reine, accompagna ces ordres d'une Lettre écrite en Latin, dans laquelle, par une indigne équivoque. il teur conseilloit en un même tems de tuer Edouard, & les exhortoit à se garder d'un pareil crime. En effet, les expressions qu'on lui attribue peuvent recevoir l'un & l'autre de ces deux sens, selon la difference de la ponctuation (1). Ces ordres ne furent pas plutôt arrivez que les deux Gardes sachant bien à quoi ils devoient s'en tenir, entrerent dans la chambre d'Edouard pour les exécuter. Ce Prince étant alors couché dans son lit, ils mirent un coussin sur son vilage, pour

(1) Edwardum occidere nolite timere, benum est. Edwardum occidere nolise, timero bonum est. RAP. TH.

Tij

EDOUARD III. 1347.

empêcher qu'il ne fût entendu. Ensuite avec une cruauté dont on n'avoit jamais vu d'exemple, ils lui fourrerent dans le Corps un tuyau de corne, au travers duquel ils firent passer un fer chaud, qui lui brûla les entrailles. Ce fut de cette horrible maniere que ce Prince infortuné finit sa vie (1), souffrant dans sa mort des douleurs si violentes, que malgré la précaution de ses assassins, ses cris furent entendus de bien loin. Pour couvrir cette infame action, les deux Bourreaux firent venir quelques habitans de Bristol & de Glocester, qui ayant examiné le Corps, & n'y ayant point trouvé de marques d'une mort violente, jugerent qu'il étoit mort naturellement. Cette relation, qu'on prit soin de saire certifier par des temoins, sut incontinent répandue dans tout

le Royaume, afin que tout le Peuple en fût informé,

Les malheurs de ce Prince, que ses ennemis persécuterent avec tant d'acharnement, commençoient à exciter la pitié des Anglois, depuis qu'il avoit cessé de leur être redoutable. Mais cette pitié fut peu agissante, au-lieu que leur haine ne leur permit pas de demeurer en repos, jusqu'à ce qu'ils l'eussent entierement ruiné. Véritablement, il seroit difficile de justifier toute sa conduite. Mais on ne peut pas accuser de prévention en sa faveur, ceux qui ont assuré qu'il n'y avoit point de proportion de ses fautes avec ses peines. Il souffrit lui-même pour n'avoir pas eu la fermeté de punir ses Favoris. Grande leçon pour tous les Princes, mais dont peu savent profiter! La pitié qu'on eut de ses souffrances, qui ne purent toujours demeurer cachées, alla si loin, qu'après sa mort, il sut regardé comme un Saint, tant le Peuple passe aisément d'une extrémité à l'autre. Son Corps sut d'abord inhumé sans aucune pompe, dans l'Eglise de Glocester. Mais quelque tems après, le Roi son Fils lui sit ériger un superbe Tombeau dans la même Eglise. Bien loin que ses meurtriers reçussent de leur parricide la recompense qu'ils en attendoient, ils surent contraints de se sauver au-delà de la mer, pour en éviter la punition. Ceux même qui les avoient employez, affectoient de les faire chercher exactement, afin de couvrir la part qu'ils avoient au crime. Trois ans après, Gournay fut arrêté à Burgos, & par l'ordre du Roi de Castille, conduit à Bayonne, d'où Edouard ordonna qu'on le transportât en Angleterre. Mais, par des intrigues qui ne sont pas bien dévelopées dans l'Histoire, il sut décapité sur le vaisseau. Maltravers passa sa vie en exil, en quelque endroit d'Allemagne où il s'étoit retiré. Mais la vengeance divine ne s'arrêta pas à la punition de ces deux scélérats. La Reine, Mortimer, & leurs complices, en ressentirent aussi les effets. Peut-être même doit-on regarder comme des suites de cette même vengeance, les morts violentes ou prématurées de presque tous les Descendans d'Edouard III.,

Punition de Cournay.

<sup>(1)</sup> Dans le mois d'Octobre. RAP. TH. M. Barnes dit qu'il fut mis à mort le 21 Septembre. TIND.

Bussi bien que les Guerres Civiles dont l'Angleterre sut affligée sous Enouann m.

1327.

la postérité de ce même Roi, ainsi qu'on le verra dans la suite.

1328.

La mort d'Edouard II. arrêta tous les mouvemens qu'on commençoit à remarquer dans le Royaume. Le Roi son Fils se trouvant dans un état plus tranquille, puisque par la mort de son Pere, qu'il croyoit naturelle, il se trouvoit guéri des scrupules qu'il pouvoit avoir sur son sujet, prit ce tems de repos pour solemniser, avec Philippe de Haynaut son mariage, qui avoit été conclu par la Reine sa Mere à Valenciennes. La cérémonie s'en fit dans Yorck, où le Roi se trouvoit au retour de sa Campagne. Quelque tems après, la nouvelle Reine sut couron-

Mariage d'E-

née avec les solemnitez ordinaires.

Après que les fêtes pour le mariage du Roi & pour le couronnement de la Reine furent terminées, Edouard convoqua le Parlement à Nort- le Parlement sur la paix proposée hampton, pour lui demander ses avis sur deux affaires très impor- par le Roi d'Etantes. La premiere regardoit la Régence du Royaume de France, à laquelle il prétendoit après la mort de Charles le Bel son Oncle, arrivée au commencement de cette année. Je remets à parler de celle-ci en un autre endroit. La seconde étoit la Paix avec l'Ecosse, que le Roi Robert lui proposoit. La Reine Isabelle & Mortimer, qui tenoient les rênes du Gouvernement, ne croyant pas que la Guerre fût convenable à leurs interêts, souhaitoient avec ardeur de faire la Paix. D'un autre côté, le Roi d'Ecosse ne se sentant plus en état de supporter les fatigues de la Guerre, desiroit de se procurer du repos pendant le reste de sa vie. D'ailleurs, comme ses infirmitez le menaçoient d'une mort prochaine, il étoit bien-aise de prévenir par une Paix avec les Anglois, les accidens que la Guerre pourroit causer pendant la minorité de David son Fils, qui n'étoit âgé que de sept ans. Le Parlement étant entierement dans les interêts de la Reine, il ne sut pas difficile d'obtenir son approbation, pour entamer un Traité que les deux partis fouhaitoient également de conclure. La Reine mere & Mortimer, pour l'Angleteure & l'Ecoffe. les Anglois, & Douglas pour le Roi d'Ecosse, furent les Négociateurs de cette Paix. Elle fut bien-tôt conclue & scellée, par le mariage de David Prince d'Ecosse avec Jeanne Sœur d'Edouard (1), quoiqu'ils. fussent tous deux dans l'enfance.

Traité de Paix

La plupart des Anglois n'avoient vu qu'avec peine commencer la négociation d'une Paix, qui, selon les apparences, ne pouvoit leur apporter aucun nouvel avantage. Ils s'en seroient pourtant consolez par l'esperance du repos qu'elle devoit leur procurer, si, pour en hâter la conclusion, Isabelle & Mortimer n'eussent cedé au Roi d'Ecosse des urent à Robert. avantages qu'il n'auroit pas même pu esperer, après le gain de plu- ard I, avoit ensieurs Batailles. Par leur conseils interessez, Edouard se désista de tou- levé d'Ecosse. tes les prétentions sur l'Ecosse, tant à l'égard de la Souveraineté que

(1) Les Ecossois nommoient par dérisson cette jeune Princesse, Jeanne de la Paix (Joan Make-peace.) Tind.

T iii

HISTOIRE

150

EDOUARD III. 1318.

Les Anglois mut-

de la proprieté. En même tems, il rendit à Robert tous les Titres & Documens qui pouvoient justifier la Souveraineté des Rois d'Angleterre sur ce Royaume. Entre ces Titres étoit le fameux Acte, nommé Ragman, figné de Jean Baillol & de tous les Seigneurs d'Ecosse, dans lequel étoient contenus les droits de la Couronne d'Angleterre. Tout cela fut suivi de la restitution de la Couronne, du Sceptre, des Joyaux qu'Edouard I. (1) avoit enlevez d'Edimbourg, & généralement de tout ce qui pouvoit rendre quelque témoignage de la Souveraineté de l'Angleterre sur le Royaume d'Ecosse. Si tout cela s'étoit fait par un motif de justice & d'équité, pour reparer en quelque maniere les torts qu'Edouard I, avoit faits aux Écossois, bien loin de le trouver étrange, on auroit dû louer une conduite si Chretienne. Mais comme on étoit bien convaincu que la Reine & Mortimer n'agissoient pas par un semblable motif, & que d'ailleurs le Peuple étoit prévenu en faveur des droits qu'Edouard I. avoit voulu établir, tout le monde étoit très mécontent de cette restitution. On disoit, que c'étoit acheter bien cherement une Paix, qui n'étoit ni honorable, ni nécessaire: que par ce honteux Traité, toutes les dépenses qu'on avoit faites, & tout le sang qui s'étoit répandu pour la conquête de l'Ecosse, devenoient absolument inutiles: que la Reine, qui avoit pris pour prétexte l'incapacité du Roi son Epoux pour le dépouiller de sa Dignité, faisoit bien voir combien elle étoit elle-même incapable de gouverner un Etat; & que les fautes qu'Edouard II. avoit commises pendant tout son Regne, n'étoient rien au prix de celle qu'elle faisoit dès la premiere année de fon administration. Malgré tous ces murmures, la Reine & Mortimer eurent assez de crédit dans le Parlement pour y faire approuver la Paix, & pour faire regarder comme une recompense suffisante de toutes les restitutions qu'on faisoit à l'Ecosse, une somme de trente-mille marcs, que Robert promit de payer, dans le terme de trois ans. C'est ainsi qu'il arrive le plus souvent, que ceux qui prétendent resormer le Gouvernement par des voyes extraordinaires, font voir dans la suite qu'ils n'ont eu rien moins en vue, que le bien public qui leur a servi de prétexte.

Mariage de Jeanne avec David.

Mortimer est fair Comte de la Matche,

& Jacques Butler, Comte d'Ormond.

Mecontente

En consequence du Traité qui venoit de se conclure, le mariage de Jeanne Sœur du Roi sut solemnisé à Barwick. Peu de tems après, Mortimer se vit recompensé du prétendu service qu'il venoit de rendre à son Maitre, par le titre de Comte de la Marche, que le Roi lui confera en plein Parlement. Jean d'Eltham, Frere du Roi, sut créé Comte de Cornouaille, & Jacques Builer reçut le titre de Comte d'Ormond.

Henri de Lencastre, & quelques autres Seigneurs, s'étoient absentez de cette Assemblée. Ils étoient mécontens de ce que la Reine Mere &

<sup>(1)</sup> Sur-tout un d'une grande valeur, nommé La Croix noire d'Ecosse. Ce Traité portoit encore, qu'aucun Anglois ne pourroit posseder des Fonds de Terre en Ecosse, s'il n'y taisoit sa demeure. Tind.

### D'ANGLETERRE. LIV.

Mortimer avoient usurpé toute l'autorité, contre l'intention du Parle- ED OUARD HE ment, qui avoit nommé douze Barons pour avoir soin des affaires pu- ment de quelques bliques. La mort tragique d'Edouard II, & le Traité qu'on venoit de seigneurs. faire avec l'Ecosse, leur sournissant un prétexte plausible de se plaindre, ils avoient déja commencé à tenir des Conferences secrettes, & à former des projets pour reformer le Gouvernement. Comme il étoit difficile de garder le secret dans un complot où ils avoient dessein de faire entrer beaucoup de monde, la Reine & le Favori en furent bientôt avertis. Le Comte de Lencastre, qu'ils regardoient comme l'auteur de ce complot, & le Chef des Mécontens, sut la premiere victime qu'ils résolurent de sacrifier à leur sureté. Un accident qui arriva peu de tems après, leur fournit une occasion dont ils crurent devoir se ser- 11. pag. 73. vir pour exécuter leur dessein. Ce Prince avoit une querelle particuliere avec le Lord Holland (1), qu'il regardoit comme un ennemi ca- Reine un prétente pital de sa Maison, & comme un des principaux auteurs de la mort du de l'attaques. Comte Thomas fon Frere, Quelques menaces qu'il lâcha contre son ennemi, porterent un Chevalier son Domestique, nommé Thomas Whiters, à chercher l'occasion de venger son Maitre. Cette occasion s'étant rencontrée peu après la séparation du Parlement, Whiters tua le Lord Holland, & se refugia dans le Palais de Lencastre, d'où les ordres réiterez de la Cour ne furent pas capables de l'arracher. La Reine & le Comte de la Marche ne furent pas fâchez que leur ennemi leur Roi contre baifournit un prétexte si plausible d'animer le Roi contre lui. Ils firent entendre à ce jeune Prince, qu'il étoit d'une très grande importance de ne pas fouffrir qu'un Sujet, de quelque qualité qu'il fût, entreprît de proteger des criminels, & d'arrêter le cours de la Justice: que c'étoit agir en Souverain; & qu'il étoit à craindre que ceux qui s'attribuoient un tel pouvoir, n'eussent intention de l'accroître aux dépens de l'Autorité Royale, & ne brassassent des complots pour troubler la tranquillité de l'Etat. Par ces discours envenimez, ils engagerent le jeune Roi à prendre la réfolution de châtier cette désobéissance.

Dès que le Comte de Lencastre sut qu'on avoit dessein de l'attaquer, il fit de son côté des préparatifs pour se désendre, & forma une Asso- le désendre. ciation, dans laquelle entrerent Edmond Comte de Kent, & Thomas Cour. Comte de Norfolck, Oncles du Roi, le Lord Beaumont, le Juge Trussel, & quelques autres Seigneurs, qui résolurent tous ensemble d'opposer la force à la force, en cas qu'on les attaquât. En même tems, ils publierent un Maniseste contenant les motifs de leur armement, tous tirez des Griefs du Royaume & de l'interêt public. Ils disoient Liguez. qu'ils avoient pris les armes, I. Pour obliger la Reine Douairiere à mettre dans le Tréfor public, le revenu qu'elle s'étoit fait assigner, exce-

Dugdale , Vol.

Ligue contre le

Manifolie des

(1) L'élevation & la fortune de ce Seigneur vint de ce qu'il avoit été Secretaire de Thomas Comte de Lencastre, qu'il abandonna après la Bataille de Burrough-Bridge, Dugdale, Tind.

EDOUARD III. 1118.

dant de beaucoup le Douaire ordinaire des Reines. II. Pour arrêter les exactions & les ulurpations de ceux qui gouvernoient au nom du Roi. III. Pour faire punir ceux qui avoient trahi l'Etat dans la derniere Guerre contre l'Ecosse. IV. Pour faire examiner par quels moyens l'Ordonnance du Parlement, qui avoit établi douze Barons pour gouverner l'Etat pendant la minorité du Roi, n'avoit pas été exécutée. V. Pour faire en sorte qu'on sit d'exactes perquisitions touchant la mort d'Edouard Pere du Roi, après que, par des ordres particuliers, il avoit été tiré des mains de ceux à qui le Parlement en avoit confié la garde. VI. Pour faire rechercher ceux qui s'étoient emparez des trésors du dernier Roi, sans en avoir rendu compte. VII. Pour saire que le Public fût informé, par quels conseils le Roi, pendant sa minorité, avoit cedé tous ses droits sur l'Ecosse, & rendu tous les Actes qui pouvoient les justifier. VIII. Enfin, pour faire rendre compte à ceux qui avoient conseillé au Roi de marier la Princesse sa Sœur avec David Brus, Fils

de l'ennemi capital de la Nation Angloise.

Ces Articles, dont on prit soin de répandre des copies dans tout le Royaume, touchoient vivement la Reine & le Comte de la Marche, qui y étoient assez ouvertement désignez. Mais au-lieu de s'amuser à justifier leur conduite, qui en effet ne pouvoit que mal-aisément être excusée, ils suivirent une autre route, en faisant entendre au Roi. que ceux qui avoient pris les armes cherchoient à lui ravir la Couronne. Ils lui infinuerent malicieusement, que ses deux Oncles, & Henri de Lencastre, qui étoit Petit-Fils de Henri III, avoient sormé le projet de saire exclure la postérité d'Edouard II. du Trône dont ce Prince avoit été déclaré indigne, comme si les sautes du Pere devoient rejaillir sur les Enfans. Le jeune Roi, qui n'avoit aucun soupçon contre la Reine sa Mere, ayant prêté l'oreille à cette accusation, résolut d'employer la force, pour ranger à leur devoir des gens qu'il regardoit déja comme des Rebelles. Il commença même à faire des préparatifs pour exécuter ce dessein. Vrai-semblablement cette affaire auroit eu de sacheuses suites, si l'Archevêque de Cantorberi (1) ne se fut pas employé avec ardeur, pour arrêter le cours de ces mouvemens. Ce Prélat fit adroitement entendre à la Reine, que le Maniseste des Mécontens étoit si spécieux, & que les Griefs dont ils se plaignoient étoient d'une telle nature, qu'il étoit à craindre que tout le Peuple ne se rangeât dans leur parti. La Reine ayant aisément compris ce que l'Archevéque ne lui expliquoit qu'à demi, & jugeant qu'il n'y auroit pas moins de danger pour elle que pour les Mécontens, si elle entreprenoit de les pousser à bout, elle se laissa persuader de finir cette affaire par un accommodement, dont les Mécontens ne s'éloignoient pas. Comme leur Parti n'étoit pas encore assez puissant pour porter les choses où ils

Le Roi veut châtier les Mécontens.

L'Archevêque Cantorberi s'employe pour procurer la paix.

(1) Son nom étoit Simon de Mepham, TIND.

desiroient;

desiroient, leur dessein, en publiant ce Manifeste, n'avoit été que EDDCARDIII. de faire sentir à la Reine à quoi elle s'exposeroit en voulant les accabler, Ainsi, sans insister davantage sur leurs Griefs, ils accepterent le pardon que l'Archevêque leur procura, moyennant certaines amendes, Amnute. & le bannissement de Beaumont, de Trussel, & du meurtrier du Lord Holland, qui furent exclus de l'Amnistie. En cette occasion, le Comte de la Marche feignit de favoriler les Princes. Mais il garda contre eux un vif ressentiment, dont le Comte de Kent sut la victime.

Le brave Robert, Roi d'Ecosse, ne jouit pas longtems de la glorieuse Paix qu'il venoit de faire avec l'Angleterre, Il mourut d'une mort douce d'Econe. David & tranquille, avec la consolation d'avoir délivré l'Ecosse de la Domination des Anglois, & de voir sa propre Famille affermie sur le Trône. Ce n'est pas sans sondement, que les Ecossois le mettent au nombre de leurs plus illustres Rois, comme Restaurateur de leur Monarchie. Ce Prince étant dans son lit de mort, donna ces trois instructions principales à ceux qu'il avoit chargez de la Régence, pendant la minorité de David son Fils, qui n'étoit âgé que de huit ans. La premiere, de ne hazarder jamais aucune Bataille dans le Royaume. La seconde, de ne faire point de longues Treves avec les Anglois, en cas que les deux Nations reprissent les armes l'une contre l'autre. La Troisieme, d'etre toujours attentifs à ce qui se passeroit en Angleterre, de peur d'etre

surpris quand ils se trouveroient sans défense.

Tome III.

Le Comte de la Marche, toujours soutenu par la Reine Mere, se trouvoit élevé à un si haut degré de puissance, qu'il agissoit moins en la viarcne le rena Ministre qu'en Souverain. Il disposoit de toutes les Charges, aussi bien od cux. que des revenus publics, avec une autorité accompagnée d'une arrogance affez ordinaire aux Favoris, & qui ne contribue pas moins que leur fortune, à les rendre odieux. Le crédit extraordinaire de ce Comte réveilla la jalousie des Anglois, qui n'avoient pas changé d'humeur depuis la déposition d'Edouard II, & qui n'avoient pas plus d'estime pour ce nouveau Favori, qu'ils en avoient eu pour Gaveston & pour Spencer. Entre ceux qui marquoient le plus ouvertement leurs sentimens sur ce sujet, Edmond Comte de Kent, Oncle du Roi, étoit le principal. Ce Prince, non plus qu'Edouard II. son Frere, n'avoit pas kent beaucoup de génie pour les affaires; mais il étoit naturellement bon & génereux. Il s'étoit pourtant laissé surprendre aux artifices d'Isabelle, quand il s'étoit joint à elle contre son propre Frere, ne s'imaginant pas qu'elle dût pousser les choses si loin. Quand une sois il se sut engagé dans ce parti, la rapidité de la revolution qui arriva immédiatement après, ne lui permit pas de s'en retirer. Le Gouvernement sut changé, avant qu'il eût le tems de refléchir sur les conséquences de l'entreprise de la Reine. La conduite irréguliere de cette Princesse. l'arrogance du Favori, la mort soudaine du feu Roi, & les fautes qui se commirent dans l'administration des affaires publiques, lui ouvri-

Mort du Roi fon his lu suc-

Le Comte de

Le Com'e de Kent eit m:cou-

1319.

EDOUARDIII, rent enfin les yeux. Il reconnut avec douleur, l'injustice du complot où il s'étoit malheureusement engagé. Les cœurs génereux ont de la peine à dissimuler leurs sentimens. Celui-ci, peu instruit dans les maximes de la Politique, ne prenoit pas assez de soin de cacher le chagrin qu'il ressentoit de ce qui s'étoit passé, & de ce qu'il voyoit tous les jours. Il s'étoit jetté, sans balancer, dans le parti de Henri de Lencastre, pendant les derniers mouvemens, faisant connoître par-là, qu'il ne tiendroit pas à lui que les affaires ne changeassent de face. Il n'en fallut pas davantage pour obliger Isabelle & le Comte de la Marche à hâter sa ruine, dans la crainte où ils étoient d'en être eux-mêmes pré-

Mortimer dent un piege à ce Prince.

On lui fait ac-

croite qu'Edouard II. eit encore en

Il forme le des. fein de le tires de ptilon.

venus. Pour cet effet, ils lui tendirent un piege des plus extraordinaires qu'on puisse s'imaginer, & auquel il est étonnant que ce Prince se laissat prendre. Comme sa conduite ne donnoit aucune prise sur lui, il falloit, pour avoir occasion de le perdre, faire en sorte qu'il se rendît lui-même criminel, afin qu'on trouvât sa ruine moins étrange. Dans cette vue, ses deux ennemis firent agir auprès de lui, des gens qui feignant d'être de ses amis, lui infinuerent adroitement, qu'Edouard II. son Frere étoit encore en vie, & qu'on n'avoit publié sa mort que pour prévenir les mouvemens que ses partisans pourroient exciter. Ils ajouterent que ce Prince étoit étroitement gardé dans le Château de Corfe, où personne n'avoit la liberté de le voir, que ses Domestiques qui étoient enfermez avec lui. Ce prétendu secret sut appuyé de diverses circonstances, & confirmé par le témoignage de plusieurs personnes considerables, parmi lesquels se trouvoient deux Evêques qui étoient trompez aussi bien qu'Edmond, ou qui aidoient à le tromper. Il avoit lui-même assisté aux funerailles du Roi son Frere. Mais ce qu'on venoit de lui dire, joint au bruit conforme à cela, qui commençoit à se répandre à la Cour par la ruse de ses ennemis, & au desir qu'il avoit que la chose fût vraye, lui persuaderent aisément qu'on avoit pu le tromper par de feintes obseques. Dans cette pensée, il réfolut de chercher tous les moyens possibles de tirer le prétendu prisonnier de sa captivité. Il étoit pourtant combattu par la consideration du serment qu'il avoit fait au Roi son Neveu: mais il fut bien-tôt tiré de cet embarras. On prétend qu'ayant reçu la commission d'aller à la Cour du Pape, pour y demander la Canonisation du seu Comte de Lencastre, il se servit de cette occasion, pour consulter Jean XXII, sur cette affaire. On ajoute, mais je ne sai si c'est avec sondement, que ce Pontife non seulement approuva son projet, mais le chargea même de l'exécuter, sur peine d'Excommunication. Dès qu'Edmond se sentit appuyé d'une telle autorité, tous ses scrupules s'évanouirent, Ainsi, sans balancer davantage, il partit d'Avignon, résolu de faire tous ses efforts pour délivrer le Roi son Frere, qu'il croyoit encore en prison. Cependant, comme cette croyance n'étoit fondée que sur des bruits dont la certitu de n'étoit pas bien averée, il chargea un cerain Moine

son Confident, d'aller à Corfe pour s'assurer de la vérité. Les auteurs EDOUARDIE de ce complot n'avoient pas négligé de faire courir aux environs de ce Château, un bruit fourd qu'Edouard y étoit encore détenu. Ainsi, le Moine étant allé dans ces quartiers-là, pour y prendre de secrettes informations, trouva que les habitans du voisinage en étoient persuadez. Ces faux bruits ayant déja formé un préjugé dans son esprit, il prétexta quelque affaire avec le Gouverneur du Château, & lui demanda, s'il y avoit quelque fondement à ce qu'on publioit touchant Edouard. Celui-ci, qui avoit reçu ses instructions sur ce sujet, lui répondit d'une maniere à le confirmer dans sa pensée. On dit même, qu'il lui fit voir, mais d'un peu loin, un homme assis à table, qu'on servoit avec beaucoup de respect, & que par là il acheva de le convaincre qu'on ne l'avoit pas abusé. Edmond se trouvant confirmé dans son opinion, par le rapport du Moine, se rendit lui-même à Corse, & fans rémoigner le moindre doute, il demanda qu'on le menât à l'appartement de son Frere. Le perfide Gouverneur, feignant d'être surpris que le Prince sur instruit de ce secret, ne lui nia point qu'Edouard fût dans le Château, mais il lui dit qu'il avoit des ordres très exprès de ne le faire voir à personne. Cet aveu fit qu'Edmond redoubla ses instances; mais voyant que le Gouverneur étoit inflexible, il le chargea pour le prisonnier, d'une Lettre dans laquelle il l'assuroit, qu'il alloit travailler à lui procurer la liberté. Cette Lettre fut incontinent portée à la Reine, qui la fit voir au Roi son Fils, en lui exagerant le danger où il se trouvoit par les intrigues de son Oncle. Il ne lui sut pas difficile d'obtenir du Roi la permission de s'assurer de la personne du Prince:

il étoit trop éloigné de soupçonner sa Mere d'avoir elle-même tramé ce

où le Parlement étoit assemblé. Son accusation ayant été portée devant les Pairs, on lui sit voir sa propre Lettre, laquelle il ne put désavouer. Il confessa même que divers Seigneurs, & en particulier, l'Archevêque d'Yorck & l'Evêque de Londres, étoient entrez dans son Complot, ou du moins, qu'ils lui avoient conseillé d'en hâter l'exécution. Sur cet aveu (1), qui marquoit un dessein formé de changer

Complot. Dès que le Roi eut donné son consentement à ce qu'on lui proposoit, on prit des mesures pour arrêter Edmond à Winchester, cher.

(2) Walsigham nous donne le détail suivant de la Confession qu'Emend sit devant le Parlement, le 16 de Mars, l'an quatrieme du Regne d'Edonard III. Il avoua qu'un certain Moine, Prédicateur de Londres, lui avoit dit qu'il avoit conjuré un Esprit, qui l'avoit assuré qu'Edonard Frere de l'Accusé étoit en vie. Il dit encore, que le Chevalier Ingram Barringer lui porta un message de la part de Guillaume Lord Zonche, qui le prioit de l'aider à son rétablissement. Que le Chevalier Robert Taunton vint le trouver aussi de la part de l'Archevêque d'Yorck, pour l'encourager, l'assurant qu'il avoit à son service 5000 hommes prêts à marcher. Que le Chevalier Foulques Fitz-Warren lui dit que ce servit le plus grand honneur qui pût lui arriver, s'il se montroit à la tête de cette entreprise, lui promettant de l'aider de tout son pouvoir. De plus, que le Chevalier Ingram Barringer viut de la

156

Il est condam-Eusé.

79. Mars.

REQUARRIE le Gouvernement, il fut condamné à perdre la tête. L'exécution suivit de près la Sentence. Pendant tout ce jour-là, le Roi fut tellement obné à moit & exé- sedé par la Reine sa Mere, & par le Comte de la Marche, que personne ne put s'approcher de lui, pour lui demander la grace d'un Prince qui le touchoit de si près. On dit même, qu'il ne sut rien ni de l'Arrêt prononcé contre son Oncle, ni de son exécution, que quand il n'y eut plus de remede. Quoi qu'il en foit, Edmond fut conduit fur l'échafaut, pour y subir la peine à quoi il avoit été condamné, Mais l'Exécuteur s'étant évadé, il y demeura depuis midi jusqu'au soir, avant qu'on pût trouver personne qui voulût saire l'office du sugitif. Enfin, vers le soir, un Garde de la Maréchaussée (1), gagné par l'argent qu'on lui offrit, se chargea de l'exécution. C'est ainsi que périt ce Prince, à l'âge de vingt & huit ans. Il laissa deux Fils, qui moururent jeunes, & deux Filles, dont la cadette fut la plus belle Femme de son tems. Elle épousa en secondes nôces, le fameux Prince de Galles son Cousin, Fils ainé d'Edouard III. Edmond fut le seul poursuivi pour le crime imaginaire qui lui fit souffrir la mort, quoique, selon ses dépositions, plusieurs autres eussent dû subir la rigueur des Loix: mais les Auteurs du Complot ne cherchoient que cette seule victime. D'ailleurs, ils n'avoient garde de faire examiner trop scrupuleusement cette affaire, de peur de donner lieu de découvrir ce qu'ils avoient interét de tenir caché. Il y a même beaucoup d'apparence, que plusieurs de ceux qu'Edmond avoit chargez par ses dépositions, étoient des traitres qui avoient été gagnez par les ennemis, pour le pousser dans le précipice.

Avant que de continuer le récit de ce qui s'est passé en Angleterre pendant la Minorité d'Edouard, il est nécessaire de parler des affaires qu'il eut avec la France, avant qu'il prît lui - même les rênes du Gouvernement. Non seulement l'ordre des tems le demande, mais il est très à propos d'éclaircir par avance l'origine d'une affaire, qui doit faire la principale matiere de la Majorité de ce même Prince. Pour cet effet, il faut reprendre le récit des démélez qu'il y avoit entre les deux Couronnes, à l'endroit où je l'ai laissé dans le Regne d'Edouard II.

Affaires douard lil. avec la France.

Le dernier Traité fait à Paris par l'entremise d'Isabelle, n'avoit pas entierement terminé toutes les affaires qu'Edouard II. & Charles le Bel avoient ensemble. Cette Reine, qui n'avoit en vue que le projet qu'elle avoit formé contre le Roi son Epoux, n'avoit pas cru qu'il fût de son interêt d'entrer dans la discussion de tous les articles que ces disserens

part du Chevalier Jean Peche, pour lui faire savoir qu'il pouvoit compter sur son secours; & qu'Henri Lord Beaumont, & le Chevalier Thomas Rosselin à Paris, le poussoient à cela, lui disant qu'ils étoient prêts à passer en Angleterre pour l'aider. Enfin, que le Chevalier Ingram dont on vient de patler, vint le trouver une autre fois à Arundel dans sa chambre, & l'assura qu'il pouvoit compter sur le secours de l'Evêque de Londres. T. Walfingh. p. 110. Tinu.

(1) Knighton dit que ce fut un des Prisonniers qui sit l'execution pour sauves

sa vie, la veille de S. Cuthbert. TIND.

D'ANGLETERRE, LIV. X.

comprenoient. Elle craignoit trop de mettre quelque obstacle à sa EDOUARD III. principale affaire. D'un autre côté, le Roi Charles, qui étoit en pofsession de l'Agenois, n'avoit pas jugé à propos de presser lui-même cet éclaircissement. Ainsi la Sentence donnée à Paris, à l'occasion de l'affaire de S. Sardos, qui condamnoit les Seigneurs Gascons au bannissement, & ordonnoit la démolition de leurs Châteaux, subsistoit toujours: mais le Traité que la Reine avoit conclu, conservoit en leur entier les prétentions d'Edouard, & lui laissoit la liberté de les poursuivre à la Cour des Pairs. La cession de la Guienne avoit fait naitre de nouvelles difficultez. Edouard II. avoit prétendu que Charles, en recevant l'hommage du Prince son Neveu, s'étoit engagé à lui rendre toute cette Province; de quoi le Roi de France ne convenoit pas,

Edouard III. ne fut pas plutôt sur le Trône, que, par l'avis de son Parlement, il envoya des Ambassadeurs en France, pour y terminer toutes les affaires qu'il avoit avec cette Couronne. Peu de tems après,

il fut fait un nouveau Traité, qui contenoit ces six Articles.

I. Qu'il se feroit une restitution réciproque, de tout ce qui avoit été

conquis de part & d'autre pendant la Guerre.

II. Qu'Edouard payeroit au Roi de France cinquante-mille livres sterling', pour le dédommager de la dépense qu'il avoit faite à l'occafion de cette rupture.

III. Que des deux côtez, on donneroit une Amnistie générale.

IV. Que le Roi de France accorderoit aux Seigneurs Gascons condamnez un pardon de leur Felonie, quant à la vie & aux membres, à condition qu'ils obeiroient au Ban.

V. Qu'Edouard se chargeoit de faire abbattre leurs Châteaux.

VI. Que ce Traité seroit de nul effet, s'il n'étoit ratifié par le Roi-

d'Angleterre, avant la fête de Pâque.

La Cour d'Angleterre fouhaitoit trop la Paix, pour manquer à l'exéeution de ce dernier Article. Ainsi les deux Couronnes s'entretinrent dans une bonne intelligence, pendant le reste de cette année, les deux Rois prenant soin, chacun de son côté, d'éviter les occasions d'une

nouvelle rupture.

Cette affaire étoit à peine terminée, qu'un nouveau sujet de querelle, bien plus important, engagea les deux Royaumes dans une Guerre les le Bel. qui fit couler des torrens de fang, & mit enfin la France à deux doigts de sa ruine. Ce sut la mort de Charles le Bel, arrivée le 1. de Fevrier 1328, qui donna occasion à cette querelle. Ce Prince étant mort sans enfans mâles, & ayant laissé la Reine Jeanne sa Femme enceinte, il s'émut une grande question touchant la Régence du Royaume, pendant la grossesse de la Reine Veuve. Edouard y prétendoit redouard & Phi-Fils de Charles Comte de Valois, & Coufin Germain du même Roi, 4 la Régence. soutenoit que son droit à la Régence étoit incontestable. Il se sondoit

Mexerai.

Philippe l'empotte.

EDOUARDHE sur la Loi Salique, qui, selon lui, n'admettoit ni les Femmes ni leurs descendans à la Succession de la Couronne; d'où il inferoit, qu'ils n'avoient non plus aucun droit à la Régence, au préjudice des mâles. Cette question sut décidée en faveur de Philippe, par les Grands de France, qui lui adjugerent la Régence pendant la grossesse de la Reine. Ce fut en partie sur ce sujet, qu'Edouard assembla le Parlement de Northampton, dont j'ai parlé à l'occasion de la Paix d'Ecosse. Il y représenta les raisons qu'il avoit eues de prétendre à la Régence du Royaume de France, le tort qu'il prétendoit qu'on lui avoit fait en lui préserant Philippe de Valois, & la conféquence délavantageuse qu'on pourroit tirer de son exclusion, par rapport à la Couronne de ce Royaume, en cas que le fruit que la Reine portoit ne vînt pas à bien, ou que ce fût une Fille. Les Historiens ne disent pas positivement, quelle sut l'opinion du Parlement dans une affaire si délicate. Mais comme cette Assemblée étoit à la dévotion de la Reine Mere, & du Comte de la Marche, il y a beaucoup d'apparence qu'elle ne fut pas plus scrupuleuse par rapport aux affaires de France, qu'elle l'avoit été à l'égard de celles d'Écosse. Il y avoit des raisons bien plus spécieuses pour dissuader Edouard de faire la Guerre à la France. La difficulté de l'entreprise, les forces de ce Royaume, l'âge du Roi, étoient des objections auxquelles il étoit difficile de répondre. D'ailleurs, il pouvoit arriver, que les préparatifs qu'on feroit pour soutenir les droits du Roi, seroient inutiles, si la Reine Veuve mettoit au monde un enfant mâle. Malgré ces raisons, il ne sut pas possible de persuader au jeune Roi, d'abandonner un droit qu'il croyoit lui appartenir légitimement. Cependant, comme il étoit encore dans sa Minorité, il comprit bien qu'il lui seroit trop difficile de combattre efficacement les avis de la Reine sa Mere, de son Conseil, & du Parlement. Mais s'il se désista tacitement de ses prétentions sur une Régence qui étoit sur le point d'expirer, il n'en fut pas de même de celles qu'il avoit sur la Couronne même, en cas que le point en question ne fût pas décidé par la naissance d'un Prince. Cela paroit par plusieurs Lettres qu'il écrivit à certains Seigneurs de Guienne, datées le 28, de Mars, environ un mois avant l'accouchement de la Reine Jeanne. Dans la supposition que le fruit que cette Princesse portoit étoit une Fille, il difoit à ces Seigneurs, que son intention étoit d'employer tous les moyens possibles pour recouvrer les droits & les héritages de la Reine fa Mere.

AB, Publ.T. IV. PAE. 344, 00.

La Reine Veuve accouche d'une

Edouard mande la Coulippe se fait se-CICI.

Dans le mois d'Avril, Jeanne mit au monde une Princesse, dont la naissance auroit dès-lors donné lieu à une sanglante Guerre, si Edouard se fût trouvé en état de faire valoir ses prétentions. Il demanda pourronne; mais Phi- tant la Couronne de France par ses Ambassadeurs: mais Philippe s'étant fait sacrer en vertu du Jugement qui lui avoit adjugé la Régence, les Ambassadeurs d'Angleterre ne furent pas même écoutez. Je

Edouard diff-

passe legerement sur ces choses, parce qu'il sera nécessaire dans la suite EDOVARDILL d'en parler avec un peu plus d'étendue. Il suffit pour le present de favoir, qu'Edouard ne se trouvant pas en état de pousser cette affaire, jugea qu'il étoit à propos de la laisser dormir, jusqu'à une occasion mule. plus favorable. Plusieurs Pieces du Recueil des Actes Publics sont connoitre que c'étoit là fon intention, & que son silence ne marquoit rien moins que le dessein de se désister de ses droits. On y voit, qu'immédiatement après le Sacre de Philippe de Valois, il commencoit à prendre des mesures pour lui faire la Guerre. L'Alliance qu'il conclut en ce même tems avec le Duc de Brabant, & avec divers Seigneurs qui s'engagerent à lui fournir des Troupes, prouve qu'il méditoit quelque grand dessein; & les Lettres qu'il écrivoit aux Seigneurs de Guienne, font voir que c'étoit contre la France. Dans ces Lettres, datées le 16. de Septembre 1328, il disoit positivement, que son dessein étoit de recouvrer les héritages de la Reine sa Mere. Or en ce tems-là, il n'avoit avec la France aucun démêlé, auquel la Reine sa Mere fût intéressée en son particulier. Ces héritages dont il parloit regardoient donc tout le Royaume de France, puisque les differens qu'il pouvoit avoir avec Philippe pour la Guienne, n'avoient

aucun rapport aux droits de cette Princesse.

Philippe de Valois s'étant engagé au commencement de son Regne dans une Guerre avec les Flamans, ne se hâta point de demander à Edouard l'hommage pour la Guienne & pour le Comté de Ponthieu. dre hommage. Ce ne fut qu'au mois d'Avril 1 3 2 9. qu'il le fit sommer de venir lui rendre cet hommage en personne. Dans la disposition où Edouard se trouvoit, il auroit bien souhaité de pouvoir se dispenser d'aller s'humilier devant un Prince qu'il regardoit comme un Usurpateur de son bien, Mais son Conseil faisant réflexion sur son âge, & sur l'état du Royaume qui se trouvoit plein de Mécontens, ne pouvoit se résoudre à donner son approbation à un refus qui vraisemblablement devoit le jetter dans un très grand embarras. D'un autre côté, la Reine sa Mere, & le Comte de la Marche, faisoient tous les efforts possibles pour l'empécher de se brouiller avec Philippe. Ils lui représentaient, qu'il perdroit infailliblement tout ce qu'il possedoit en France, s'il alloit imprudemment faire connoitre ses prétentions sur ce Royaume, sans avoir rien de prêt pour les soutenir. Mais ces remontrances n'auroient peut-être pas eu assez de pouvoir sur son esprit, si, pour le satisfaire, on ne se fût pas avisé d'un expédient, indigne à la vérité de la bonnefoi dont les Rois doivent faire profession, mais que son âge & sa passion ne lui permirent pas d'examiner trop scrupuleusement. On lui fuggera qu'en protestant par avance contre cet hommage, il confer- contre l'hommaveroit ses prétentions en leur entier. Suivant cet avis, il fit, en pré- Be Informat. Ed. sence de son Conseil, une Protestation dans laquelle il déclaroit : ward ad Papam. Que par l'hommage qu'il alloit rendre, il ne prétendoit point porter de préju-

Philippe fait fommer Edouard

tefte en fecret

can. Ord. Vual. Raynaid.

EDOUARD III. dice à ses justes droits sur la Couronne de France, quand même il viendroit Post Ep. secr.302. à le ratifier par ses Lettres Patentes; & que ce n'étoit que la crainte de perin Biblioib. Vaii- dre ses Terres en France, qui l'obligeoit à faire cette démarche. Cet Acte. fut signé du Roi & des Seigneurs du Conseil: mais il ne sut pas communiqué à l'Envoyé de Philippe. On se contenta de lui répondre en général, que le Roi s'acquitteroit au-plutôt de ce qu'il devoit à la Couronne de France.

> Quelque grande que fût la repugnance qu'Edouard sentoit à rendre cet hommage dont il craignoit les conséquences, il s'y détermina pourtant, de peur de faire connoitre, en le refusant, un dessein qu'il n'étoit pas encore tems de découvrir. Pour se dédommager, en quelque sorte, de la démarche humiliante à laquelle on l'obligeoit, il se fit accompagner d'un grand nombre de Seigneurs; & avec un équipage très magnifique, & une suite de mille Chevaux, il se rendit à Amiens, où Philippe l'attendoit. Le jour marqué pour rendre son hommage, il se présenta devant le Roi de France, vetu d'une robe d'écarlate parsemé de Leopards d'or, ayant la Couronne sur la tête, l'épée au côté, & des éperons d'or aux pieds. Le Roi de France l'attendoit assis sur son Trône, la Couronne sur la tête, le Sceptre à la main, ayant une robe de velours bleu, semée de sleurs de lys d'or, A ses côtez étoient les Rois de Navarre & de Majorque, tous les Pairs & les principaux Seigneurs de France, qu'il avoit mandez exprès pour être témoins de cet hommage authentique. Avant qu'Edouard arrivât, Philippe avoit prétendu que ce seroit un hommage lige (1), comme il devoit l'être effectivement. Mais dans les Conferences qui s'étoient tenues sur ce sujet avant la cérémonie, l'affaire avoit été règlée d'une autre manière. Edouard ayant protesté qu'il n'étoit pas bien éclairci sur la qualité de l'hommage, avoit offert de le rendre en termes généraux. Cependant, il avoit promis sur son honneur, que si, après avoir confulté les Archives, il trouvoit que l'hommage dût être lige, il en donneroit ses Lettres Patentes, scellées de son Grand Sceau. Sous cette condition, Philippe avoit confenti à recevoir l'hommage en termes généraux. Ce fut effectivement de cette manière qu'Edouard le rendit, quoi qu'en ayent pu dire certains Historiens François, qui sans doute ont travaillé sur de mauvais Mémoires. Un Historien d'Edouard dit encore, avec aussi peu de sondement, que le Roi de France fut sur le point de le faire arrêter; mais que l'Évêque de Lincoln en avertit son Maitre, qui se retira sans prendre congé. C'est ce qui ne peut être vrai, puisque Philippe n'auroit pu prendre cette résolution, que sur le resus d'Edouard de rendre un hommage lige; & néanmoins, il est certain qu'il voulut bien le recevoir en termes généraux. Ils eurent même ensemble diverses Conferences après la céré-

AA, Publ, T. IV. pag. 384.

Philippe.

Hommage rendu par Edouard à

> Serres. Jof. Barns.

> > (1) L'hommage lize, ou en plein, le failoit tête nue, & sans épée au côté. TIND, monie.

monie. Avant que de se séparer, its convinrent qu'Edouard envoye- EDOUARDIII. roit des Ambassadeurs en France, pour y terminer ce que le dernier Traité avoit laissé indécis.

Dans la disposition où Edouard se trouvoit à l'égard du Roi de France, il ne se hâtoit pas d'envoyer la déclaration promise. Au con-faires d'Edouard traire, il tâchoit de gagner du tems, par des propositions d'un dou- avec la France. ble mariage de son Frere & de sa Sœur avec les ensans de Philippe. Il retint même à Londres près d'un an, sous divers prétextes, des Ambassadeurs qui lui avoient été envoyez pour le presser d'accomplir sa promesse. Pendant ce tems-là, Edouard pressoit à son tour le Roi de France, de terminer leurs differens touchant la Guienne, ainsi qu'ils en étoient convenus dans leur derniere entrevue. Il n'étoit pas difficile de comprendre, qu'Edouard ne cherchoit qu'à tirer les affaires en longueur, Aussi Philippe, qui souffroit impatiemment tous ces délais, lui fit-il connoitre qu'il ne vouloit pas etre sa dupe. Il envoya en Guienne le Comte d'Alençon son Frere, qui prit & démolit le Château de Xaintes, & pilla celui de Bourg. Cette exécution, à laquelle Edouard ne s'étoit pas attendu, produisit un nouveau Traité entre les deux Monarques. Edouard s'engagea positivement à envoyer la déclaration au sujet de l'hommage, à payer les cinquante-mille livres sterling qu'il devoit à la France, & soixante-mille livres Parisis pour le transport que le Roi son Pere lui avoit fait de la Guienne. De plus, il promit de faire abattre les Châteaux des Selgneurs Gascons, condamnez sous le Regne de Charles le Bel. Peu de tems après Edouard déclate la conclusion de ce Traité, il envoya au Roi de France des Lettres que l'hommage qu'il a rendu est le qu'il a vendu est le qu'il a vendu est le qu'il avoit rendu à Amiens. Il y déclaroit expressément, que cet de l'hommage qu'il avoit rendu à Amiens. Il y déclaroit expressément, que cet pag 478. hommage devoit être censé lige, & que tous ceux que lui-même, ou ses Successeurs Ducs de Guienne & Comtes de Ponthieu, rendroient à l'avenir, se feroient de la même maniere & avec les mêmes formalitez que le Roi de France l'avoit prétendu. Dans ces mêmes Lettres, il y avoit un modéle de la maniere dont cet hommage devoit se rendre. Après qu'il eut envoyé cette Déclaration authentique, il fit un voyage en France, sous prétexte d'y accomplir un vœu. Il y vit Philippe, & obtint de lui un rabais de trente-mille livres tournois, pour entre les deux les dommages faits à Bourg & à Xaintes, & un pardon absolu pour Rois. les Seigneurs Gascons condamnez. Quittons pour un moment les affaires qu'Edouard avoit avec la France, pour voir ce qui se passoit en Angleterre pendant ces négociations. Nous aurons bien-tôt occasion de reprendre la suite de ces affaires, qui sont la principale matiere de ce Regne.

Ibid. pag. 484.

Ce tut peu de tems après son retour d'Amiens, qu'Edouard commença, comme on le présume, à prendre quelques soupçons touchant du Comte de la la conduite de la Reine sa Mere, Dès qu'on s'apperçut à la Cour, que le Maiche.

Tome III.

Liformations données au Roi,

REDUNARDIII. Roi paroissoit se lasser d'être sous la tutelle de sa Mere & du Favori, leurs ennemis ne manquerent pas de faire leurs efforts pour les lui rendre suspects. On lui infinua tant de choses dignes de son attention, qu'il résolut enfin de s'instruire à sond de ses affaires. Ceux à qui il s'adressa lui firent remarquer, que le Comte de la Marche affectoit d'offusquer la gloire de son Souverain, par une dépense qui surpassoit de beaucoup celle d'un Sujet : Qu'il disposoit de toutes les Charges du Royaume, en faveur de ses Créatures: Qu'il étoit l'arbitre de la fortune des Anglois, abaissant les uns, élevant les autres, selon qu'ils paroissoient contraires ou attachez à ses interêts: Que c'étoit par ses ordres secrets, qu'Edouard II. avoit été massacré : Que le Comte de Kent avoit perdu la vie par ses intrigues : Enfin, qu'il y avoit beaucoup d'apparence, que la Reine & son Ministre avoient formé le dessein de se conserver l'Autorité souveraine, en le tenant dans une perpétuelle Minorité. Quelques-uns ajoutent, qu'on lui fit entendre que la Reine sa Mere étoit enceinte du fait de Mortimer. Ce qu'ils disent n'est pas hors d'apparence, puisque, selon le témoignage de Froissard, le bruit de cette groffesse étoit commun dans tout le Royaume. Ces informations acheverent de convaincre le Roi, de ce qu'il n'avoit jusqu'alors que soupçonné. Il repassa dans son esprit la mort soudaine du Roi son Pere, le supplice du Comte de Kent son Oncle, la honteuse Paix qu'on lui avoit fait conclure avec l'Ecosse, le Douaire excessif de la Reine sa Mere, le crédit, les richesses, & l'orgueil du Comte de la Marche; & détettant la malice de ceux qui s'étoient servis du prétexte du bien public pour satissaire leurs passions, il résolut de les en punir. Il cacha pourtant avec soin ce qu'il avoit dans l'ame, jusqu'à ce que l'occasion se présentat de pouvoir agir sans courir risque de se perdre. Pour exécuter ses desseins, il choisit le tems que le Parlement devoit s'assembler à Nottingham. La Cour s'étant rendue dans cette Ville, la Reine Isabelle & le Comte de la Marche se logerent dans le Château, avec une Garde de cent-quatre-vingts Chevaliers; pendant que le Roi, avec peu de suite, étoit logé dans la Ville. Malgré ces précautions, qui sembloient marquer que la Reine & le Favori n'étoient pas sans inquiétude, Edouard, qui avoit gagné le Gouverneur du Château, y entra par un chemin souterrain, & se rendit à l'appartement de la Mere, étant accompagné de Montaigu, & de quelques autres Officiers (1), tous résolus de le servir aux dépens de leurs vies. Il se fit

Atl.Publ. T. IV. p45. 452. Edouard arrête lui - même le Comte de la Marshe, & l'envoye à la Tour.

> (1) Outre le Chevalier Guillaume de Montague, ensuite Comte de Salisburi, il. y avoit avec le Roi, le Chevalier Humphroy de Bohun, & le Chevalier Guillaume son Frere; le Chevalier Rodolphe de Stafford, le Chevalier Guillaume de Clinton, le Chevalier Jean Nevill de Hornby, le Chevalier Guillaume Eland, &c. Le Conduit souterrain est encore nommé Le Trou de Mornimer. Les deux Chevaliers qui furent tués étoient Hugues de Turplington, Intendant de la Maison du Roi, & Richard Monmouth, selon les Fædera; mais selon Dugdale & Barnes, il s'appelloit Jean. TIND.

d'abord quelque bruit, & il en coûta la vie à deux Chevaliers de la EDOUARD III. Garde, qui ayant eu moins de respect pour le Roi que leurs compagnons, voulurent faire résistance. Le Comte de la Marche sut arrêté; & malgré les cris de la Reine, qui prioit le Roi son Fils avec beaucoup de larmes, d'épargner le beau Mortimer, on le fit sortir par le même chemin par où le Roi étoit entré, & conduire avec une sure garde à la Tour de Londres.

Il convoque un

Ce coup d'Etat ayant bien réussi, le Roi cassa le Parlement, & en convoqua un autre par une Proclamation, Comme le dernier avoit eu moins ment. d'égards pour le bien public, que pour les interêts de la Reine & du Comte de la Marche, le Roi se plaignit fortement dans sa Proclamation, des Membres qui l'avoient composé, & en prit occasion d'exhorter le Peuple à choisir des Députez qui eussent à cœur le bien de l'Etat. Ce Parlement s'assembla dans Londres, avec des dispositions bien differentes de celles du précedent. La plupart des Membres, ravis de voir le Royaume délivré de la tirannie du Comte de la Marche, n'avoient en vue que de remedier aux desordres du Gouvernement, & de faire porter au Favori la peine de tous ses crimes : exemple qui n'est pas extraordinaire, parmi les Favoris & les Ministres qui abusent de leur crédit. Pour si puissans qu'ils soient, ils doivent s'attendre à se voir abandonnez de tout le monde, dès que leurs affaires commencent à tomber en décadence.

Dans le Discours que le Roi sit au Parlement, il se plaignit en général de la Reine & de Mortimer. Ensuite, il dit, qu'avec l'approbation de ses Sujets, il avoit dessein de prendre lui-même les rênes du Gouvernement, quoiqu'il ne fût pas parvenu à l'âge prescrit par les Loix. Le Parlement y consentit avec joye, tous les Membres se trou-

vant également disposez à seconder ses desseins.

Edouard s'étant' ainsi délivré de ses Gouverneurs, son premier soin fut de se s'étoit fait contince au Chi de s'étoit fait contince au Chi de le faisir du Douaire exorbitant que la Reine sa Mere s'étoit fait contince au Chi assigner, & de la reduire à une pension annuelle de cinq-cens livres sterling. En même tems, il la confina dans le Château de Rising, de peur que cet esprit intriguant n'excitât de nouveaux troubles. Mezerai s'est trompé, quand il a dit qu'Edouard avança les jours de sa Mere. Il est certain qu'elle vécut encore vingt & huit ans dans cette espece de prison, où le Roi son Fils lui rendoit une ou deux visites tous les ans, plus par bienséance que par affection.

Pour ce qui regarde le Comte de la Marche, il fut traité à toute rigueur. Son accusation, qui sut portée devant le Parlement, conte- dunné et connoit divers Articles dont les principaux étoient: Qu'il s'étoit emparé 46. du Gouvernement du Royaume sans y être autorisé, & contre la disposition expresse du Parlement: Qu'il avoit mis auprès de la personne du Roi, des gens qui épioient toutes ses actions, afin qu'il ne pût se délivrer de la servitude où on le tenoit : Qu'il avoit procuré la mort

La Reine eft

Abregé dec. an.

3551.

BBOOARD 111. d'Edouard II. par ses ordres exprès: Qu'il avoit brassé un perfide complot, pour faire perdre la vie au feu Comte de Kent Oncle du Roi: Qu'il s'étoit approprié les trente-mille Marcs payez par le Roi d'Ecosse: Qu'il s'étoit fait donner par le Roi des domaines très considerables, & diminué par là sans nécessité, les revenus de la Couronne: Enfin, qu'il avoit vêcu avec la Reine Mere du Roi, dans une familiarité peu respectueuse. Pour tous ces crimes, qu'on prétendoit être de notorieté publique, & pour la preuve desquels on ne daigna pas même ouir des témoins, il fut condamné à mort. Sa Sentence qui portoit, que comme traitre, il seroit pendu au gibet commun de Tyburn, sur exécutée sans qu'on lui épargnât aucune des rigueurs de cet infame supplice. Il y eut ceci de remarquable dans ce Jugement, que l'accusé sut condamné sans être oui dans ses désenses, comme il avoit lui-même fait condamner les deux Spencers. Mais cette irrégularité fut ayantageuse à sa famille (1), Roger fon Petit-Fils obtint dans la suite un Acte qui cassoit cette Sentence, comme ayant été donnée contre les Loix & les Coutumes du Royaume. Nous verrons dans la suite de cette Histoire. ses descendans par les femmes, monter sur le Trône d'Angleterre. L'article de son accusation, qui regardoit son commerce avec la Reine. fait voir manifestement, combien tout le Royaume étoit scandalisé de leur familiarité. Si elle n'eût pas été publique, il n'y a point d'apparence que le Parlement eût voulu porter à l'honneur de cette Princesse un coup si terrible, qui ne pouvoit que rejaillir sur le Roi son Fils. Ceux qui ont prétendu la justifier par le peu de vrai-semblance qu'il y a, qu'une Princesse d'un rang si élevé ait pu s'oublier jusqu'à ce point, n'ont pas fait réflexion, que peu d'années auparavant, les trois Belles-Filles de Philippe le Bel n'avoient pas eu plus de soin de leur reputation, de l'aveu de tous les Historiens.

Naiffance du Prince Edouard.

C'est ainsi qu'Edouard commença de bonne heure à effacer les taches qui avoient souillé sa Minorité, & qu'en prenant le timon du Gouvernement, il donna d'heureux présages de la gloire & de la félicité de son Regne. Pour augmenter encore le bonheur public, le Ciel favorisa ce jeune Monarque de la naissance d'un Fils, que la Reine mit au monde cette même année. Il fut nommé Edouard comme son Pere,

<sup>(1)</sup> Le Comte de la Marche laissa quatre Ensans : Edmond son ainé mourut à la fleur de son âge, laissant un Fils nomme Roger, qui sut rétabli dans les biens & les honneurs de son Ayeul. Ce même Comte laissa aussi sept Filles; Catherine Femme de Thomas de Beauchamp Comte de Warwick; Jeanne, mariée à Jacques Lord Audley; Agnès, mariée à Laurent de Hastings, Comte de Pembroke; Marguerite, mariée à Thomas Fils & Héritier de Maurice Lord Berkley; Maude ou Matilde, marice à Jean Fils & Héritier de Jean de Charleton, Lord Powis; Blanche, à Pierre de Grandison; & Beatrix, prémierement mariée à Edonard Fils & Héritier de Thomas de Brotherton Comte - Maréchal, Fils d'Edonard II, & ensute au Chevalier Thomas de Broofe. Dugdale. TIND.



& devint en son tems le Prince le plus illustre & le plus accompli que EDOVARD IN

l'Angleterre ait jamais produit.

Depuis qu'Edouard avoit pris lui-même la conduite de ses affaires, on attendoit avec impatience de voir de quel côté ce jeune Prince se proper de conquetourneroit. Son courage, son habileté, l'activité de son esprit, ne permettoient pas de penser, qu'à l'exemple du Roi son Pere, il voulût prendre le parti d'une vie oisive. Il étoit beaucoup plus apparent, qu'il suivroit les traces qu'Edouard I. son Ayeul lui avoit marquées. La France & l'Ecosse avoient également interet d'être attentives à ses premieres démarches. La France pouvoit craindre qu'il ne renouvellât ses prétentions sur la Couronne, que Philippe de Valois avoit obtenue à son préjudice. L'Ecosse n'avoit pas moins sujet d'appréhender qu'il ne voulût se relever du honteux Traité, auquel la Reine sa Mere & Mortimer l'avoient engagé pendant son bas âge. Quoique le Roi d'Ecosse fût son Beau - Frere, on n'ignoroit pas en ce tems-là, non plus qu'en celui-ci, que la liaison du sang n'est presque jamais une digue assez forte pour arrêter l'ambition des Princes. Effectivement, Edouard avoit en vue ces deux grands desseins. Mais il ne lui étoit pas possible de s'engager à la fois dans deux entreprises si considerables. Il prit donc la résolution de commencer par l'Ecosse, afin qu'après avoir subjugué ce Royaume, il pût attaquer la France, avec les forces unies des deux

Nations qui partageoient la Grande Bretagne.

La Paix, conclue deux ans auparavant avec Robert Brus, sembloit mettre un obstacle invincible à ce projet. Mais les Princes ambitieux trouvent toujours assez de prétextes, quand il s'agit de satisfaire leurs passions. Edouard en avoit un qui lui paroissoit légitime, ou du moins, suffisant pour justifier son entreprise contre l'Ecosse. C'étoit, qu'il avoit été trahi par sa Mere & par ses Ministres, dans le dernier Traité qu'il avoit fait avec Robert Brus. Cependant, quelque spécieuse que cette raison lui pût paroître, il ne jugea pas à propos de s'en prévaloir, avant que d'être comme affuré du succès de son entreprise. Pour parvenir à son but, il se servit du ministere d'Edouard Baillol, Fils de ce Jean Baillol qu'Edouard I. avoit mis sur le Trône d'Écosse, & qu'il en avoit ensuite fait descendre, pour punir sa prétendue rebellion. Il y avoit déja trente-huit ans que le Pere avoit été détrôné. Après un si long intervalle, le Fils qui, depuis la mort de son Pere, menoit en revaloir ses droits sull'Ecosse, & lul. France une vie assez obscure, ne s'attendoit gueres à voir le Roi d'Angleterre le presser de faire valoir ses droits sur le Royaume d'Ecosse. Ce sut pourtant ce qu'Edouard lui sit insinuer par le Lord Beaumont. qui, depuis son bannissement, faisoit son séjour en France. Ce Seigneur lui représenta, qu'il avoit une occasion favorable pour monter sur le Trône d'Ecosse, usurpé par la Famille des Brus: Que la Minorité du Roi David lui offroit une conjoncture qui ne se retrouveroit pas aisément: Enfin, que le Roi d'Angleterre étoit dans la disposition.

Il fe fert d'edouard Baillol poùr exécutor ce Boetb.

con , Walfingb.

Il l'excite à faipromet du (e»

EDOCARD III.

Iof. Barn.

de favoriser ses efforts. Baillol prêta aisément l'oreille à une proposition si flateuse; & pour s'assurer par soi-même de ce qu'il pouvoit esperer du Roi, il se rendit en Angleterre, où il se tint caché. Pendant ce tems-là, il négocioit avec Edouard, par l'entremise de Beaumont, touchant les conditions sous lesquelles il devoit s'engager à cette entreprise. L'Historien d'Edouard sait de grands efforts pour justisser le Roi, sur une démarche si contraire à la bonne-soi, & au Traité sait en dernier lieu avec l'Ecosse. Mais ceux qui n'ont point interêt de désendre sa reputation, pourront difficilement s'empêcher de reconnoitre, qu'en cette occasion, l'ambition sut l'unique, ou le véritable motif de cette conduite. Il n'est que trop vrai-semblable, que l'esperance d'une acquisition, telle que celle du Royaume d'Ecosse, le sit passer par-dessus les scrupules qu'il pouvoit avoir sur ce sujet. J'en donnerai dans la suite des preuves, qui vont bien au-delà de la vrai-semblance.

Les deux Parties n'eurent pas beaucoup de peine à regler leurs Conventions, Baillol ne croyoit pas pouvoir acheter trop cherement une Couronne, à laquelle il n'auroit jamais osé aspirer sans être alsuré d'un puissant secours. D'un autre côté, Edouard, qui songeoit moins aux interêts de Baillol qu'aux siens propres, & qui se proposoit de recueillir tout le fruit de cette entreprise, ne sit pas difficulté de promettre encore plus que Baillol n'auroit osé esperer. Ces Conventions ne furent pas plutôt arrêtées, qu'on fit secrettement entendre à la Noblesse Angloise, qu'en servant Baillol on seroit plaisir au Roi. Il n'en fallut pas davantage pour engager dans son parti ceux qui ayant reçu des Terres en Ecosse, de la liberalité d'Edouard I., les avoient ensuite perdues par les revolutions arrivées dans ce Royaume, Outre ce secours, Baillol pouvoit aussi compter dans l'Ecosse même, sur celui des anciens amis de sa Maison, qui se trouvoient interessez à l'appuyer. En effet, ce n'étoit qu'en mettant ce Prince sur le Trône, qu'ils pouvoient esperer de rentrer dans les Emplois, dont ils se trouvoient éloignez depuis que Robert Brus y étoit monté.

Baillol le prépare pour son expédition.

Edouard feint de vouloir entretenir la paix avec l'Ecoffe. Aci, Publ. T. IV. gag. 529. Pendant que Baillol faisoit ses préparatifs, Edouard seignoit de vouloir exactement observer la Paix avec l'Ecosse, & donnoit surce sujet divers ordres, qui n'étoient pas trop bien exécutez. Il publia même une Proclamation, contre ceux de ses Sujets qui s'étoient engagez au service de Baillol. Mais il ne sit cette démarche que quand ils turent sur le point de partir, & qu'il n'étoit plus tems de les arrêter. Son unique but étoit de faire accroire au Public, qu'il n'avoit aucune part à cette entreprise, quoiqu'en effet il en sût le véritable Auteur.

Aussi-tôt que Baillol se trouva prêt, il sit embarquer sa petite Armée, qui ne consistoit qu'en deux mille cinq cens hommes, & alla descendre à Kingcorn, tout proche de Perth, d'où il renvoya ses Vaisseax. Il voulut par là faire connoître à ses Troupes, qu'elles ne devoient

mettre leur confiance que dans leur valeur. Ces préparatifs n'avoient EDOVARDILLE pu se faire si secrettement, que les Ecossois n'en eussent eu quelque connoissance. Il avoit à peine achevé de mettre son monde à terre, qu'il apprit qu'Alexandre Seton venoit à lui pour le combattre, à la tête de dix mille hommes. Le chemin de la retraite étant fermé aux Anglois, ils n'avoient aucune esperance de salut que la victoire. Ainsi, pleins d'une généreuse résolution, ayant attendu leurs ennemis de pied ferme, ils combattirent avec un courage si extraordinaire, que le Général Ecossois, avec une Armée fort superieure, eut la honte d'être entierement défait, Le Comte de Fysse, qui suivoit Seton de près avec une Armée encore plus nombreuse, ayant voulu venger cet affront, n'eut pas un meilleur succès. Après ces deux victoires, Baillot s'étant avancé dans le pais, rencontra encore un autre Corps de Troupes Ecossoises, sur lequel il remporta le même avantage. Cinq jours après, il battit encore Nigel Brus, qui venoit l'attaquer avec un Corps de dix mille hommes. En cette derniere occasion, il ne fit quartier à personne, ne voulant point se charger de prisonniers qui ne pouvoient que l'embarrasser.

Il se rend mas-

Quatre batailles perdues en si peu de tems, ayant jetté les Ecossois dans la derniere consternation, Baillol eut le loisir d'assieger Perth. qu'on appelle aussi la Ville de St. Jean, dont il se rendit maitre sans beaucoup de peine. Il y trouva une grande quantité de munitions de Guerre & de bouche, dont il avoit un extreme besoin pour se mettre en état de faire de plus grands progrès. Ses affaires l'ayant obligéà s'éloigner de St. Jean, Patrick Dumbar, Comte de la Marche, profita de son absence pour aller assieger cette même Place. Mais à la premiere nouvelle qu'il eut que Baillol marchoit pour la secourir, il leva le siege avec précipitation, quoiqu'il eût une Armée superieure en nombre : tant les pertes précedentes avoient cause de terreur aux Ecossois.

La bonne fortune de Baillol ne manqua pas de produire les effets David Roi d'Equi accompagnent ordinairement les heureux succès. Un très grand France.

nombre de Seigneurs & de Gentilshommes du païs allerent se soumettre à lui, & lui prêter le serment de fidelité. Cette désection, qui menaçoit le Roi David d'une plus grande, obligea ce jeune Prince à s'en aller, avec la Reine sa Femme, chercher un azyle en France, ne pouvant plus demeurer en sureté dans leur Royaume. Cependant, afin de donner un plus grand branle aux affaires d'Ecosse, Edouard sit en sorte que divers Particuliers de ses Sujets équiperent, en leur propre nom, une Flotte pour aller donner la chasse à celle que les Ecossois avoient La Flotte d'Emile en Mer, & sur laquelle ils fondoient leur derniere ressource. La par les Angioisperte de cette derniere, qui fut ruinée par les Anglois, acheva de déconcerter les partisans du Roi David. Le Comte de Fysse, qui étoit un des principaux, alla se soumettre au Vainqueur, & son exemple

EDOUARD III. fut suivi de plusieurs autres. Ces heureux succès déterminerent Baillol à se faire couronner. La cérémonie se sit à Scone, où se faisoit ordinairement l'inauguration des Rois.

Baillol fe fait coutonner , rend hommage à Edouard pour l'Ecoife.

Ce nouveau Roi ne sut pas plutôt sur le Trône, que, pour accomplir le Traité qu'il avoit fait avec le Roi d'Angleterre, il lui rendit hommage pour le Royaume d'Ecosse de la meme manière que son Pere l'avoit rendu à Edouard I., c'est-à-dire, avec toutes les circonstances qui pouvoient le mieux marquer une entiere sujettion. Dans les Lettres Patentes qu'il en fit dresser, il disoit expressément, que c'étoit du consentement du Roi d'Angleterre, & par les secours qu'il avoit reçus des Anglois, qu'il étoit rentré dans son héritage, dont il supposoit, contre la vérité, que Jean son Pere avoit été chassé par Robert Brus. De plus, il ceda au Roi d'Angleterre, en payement des secours qu'il avoit reçus de lui, la Ville & le Château de Barwick, qui étoient encore au pouvoir du Roi David. Il offrit même d'épouser Jeanne Sœur d'Edouard, si l'on pouvoit obtenir la cassation du mariage de cette Princesse avec David Brus. Enfin, il promit de fournir au Roi son Souverain, un secours d'hommes & d'argent. toutes les sois qu'il en seroit requis. Toutes ces circonstances sont voir manisestement, qu'Edouard n'avoit eu que trop de part au projet de cette Expédition, quelques efforts que ses Historiens fassent pour l'en justifier.

pag. 536 , 539.

Edouard feve une armée sous pié. texte des troubles d'Irlande.

murches vers l'Ecoffe.

1333. Il se plaint que les Ecussois ont rompu la Paix. Ad. Publ. T. VI. P45- 553-

Pendant que Baillol étoit occupé à pousser ses conquêtes en Ecosse. Edouard avoit assemblé le Parlement d'Angleterre pour lui demander un subside. Le prétexte de cette demande étoit pris de certains troubles qui s'étoient élevez en Irlande, & qu'il représentoit st dangereux, qu'il ne pouvoit se dispenser d'envoyer une Armée dans cette Isle. Le subside sut aisément accordé. Mais pendant que les Troupes destinées à cette Expédition étoient en marche pour aller Mais il la fait s'embarquer, elles reçurent ordre de s'avancer vers les frontieres d'Ecosse. Edouard ayant représentéau Parlement qu'il étoit dangereux de laisser les Provinces du Nord dégarnies, pendant que leurs voisins étoient en armes, & assuré, que sa présence étoit nécessaire en ces quartiers-là; on consentit que l'Expedition d'Irlande fût remise à une autre fois. Apparemment, le Parlement ne se laissa pas abuser; mais il voulut bien s'aveugler volontairement, pour ne pas porter obstacle aux desseins du Roi.

> Cependant, Edouard voyant que par la rapidité des conquêtes de Baillol, son projet réussission se balança plus à lever le masque. Il commença, sur des prétextes frivoles, à se plaindre que les Ecossois avoient rompu la Paix. Il falloit bien qu'il manquât de bonnes raisons, puisqu'il en employoit une si peu vraisemblable, dans la conjoncture où l'Ecosse se trouvoit. Le Régent que le Roi David avoit laissé en Ecosse, n'épargna ni excuses ni prieres, ni soumissions,

> > pour

pour détourner l'orage qui menaçoit sa Patrie: mais ce fut inutilement, EDOUARD III. Edouard, qui avoit formé le dessein de s'emparer de Barwick, assegea bien-tôt après cette Place. Il la pressa si vivement, qu'il obligea tre de Baiwick. le Gouverneur à signer une Capitulation, par laquelle il s'obligeoit de la rendre si elle n'étoit pas secourue dans un certain jour. Pendant ce tems-là, le Régent voyant qu'il ne pouvoit sauver Barwick que par quelque grand effort, avoit levé une Armée, & s'avançoit en diligence pour combattre les Anglois. Edouard qui en étoit averti, alla l'attendre sur la hauteur de Halydown, où se donna un surieux Combat, Ecossois sont déqui fut suivi de la déroute entiere de l'Armée d'Ecosse. Sept Comtes faits. Ecossos y furent tuez sur la place, avec neuf-cens Chevaliers, & quatre-mille Gentilshommes, outre trente-deux mille simples Soldats, si l'on veut croire les Auteurs Anglois. Mais les Ecossois n'en avouent que dix-mille; en quoi, sans doute, ils s'éloignent moins de la vérité. Cette victoire fut suivie de la conquête de Barwick, que le Roi annexa les poites à Edoupour toujours à la Couronne d'Angleterre.

Le succès de cette Campagne ayant rempli les esperances d'Edouard, il reprit le chemin de ses Etats, après avoir laissé à Baillol un Corps de Troupes, pour achever de réduire toute l'Ecosse. Fortissé de ce secours, Baillol conquit encore quelques Places; après quoi il naillol tient son alla tenir son premier Parlement à Edimbourg. Il y fit confirmer & ment en Ecosse. ratifier tout ce qui avoit été déja fait en faveur du Roi d'Angleterre. Deplus, tous les Seigneurs Anglois qui l'avoient servi, recouvrerent AB. Publ. T. D. les Terres qu'ils avoient perdues en Ecosse, ou en acquirent de nou- page 190. velles. Tous les Actes de Parlement passez sous Robert Brus, furent cassez, comme ayant été faits par une autorité illégitime. Baillol ne se contenta pas d'avoir marqué sa reconnoissance à Edouard par la cesfion de Barwick, & par l'hommage qu'il lui avoit rendu; il lui livra il céde diverses encore Roxborowgh, Jedworth, Selkirk, Dumfrees, & le Château d'E- Places à Edouard. dimbourg, pour recompense, ainsi qu'il le disoit lui-même dans ses Lettres, des secours qu'il avoit reçus de lui pour recouvrer ses Etats.

Cet hommage volontaire, & ces grandes alienations, lui firent perdre l'estime & l'affection de ses nouveaux Sujets. Il ne leur étoit pas difficile de s'appercevoir, que ce Prince n'étoit qu'un instrument dont Edouard se servoit pour se rendre maitre de l'Ecosse. Dans cette perfuasion, ils résolurent de secouer le joug de ce nouveau Roi, qui tra-revoltent contre hissoit si ouvertement les interêts du Royaume. Quelques - uns des principaux, profitant de cette disposition générale, se mirent à la tête d'un Corps de Mécontens, & allerent chercher Baillol, qui ne s'attendoit à rien moins qu'à être attaqué. Ils le surprirent, le batti- chasse d'ecosse. rent, & le mirent dans la nécessité de se sauver, sur un Cheval sans selle, à Carlisse, d'où il sit savoir à son Protecteur le malheur qui lui

Dans ce même tems, Edouard avoit assemblé un Parlement, au-Tome III.

Battille de Ha-

Ibid. pag. 571.

1334-

Les Ecoffois le

Boerb. Buchanan.

Il eft furpris &

11114.

en Ecoffe, & ravage ce Royau-

EDOUARDIII. quel il avoit communiqué le dessein qu'il disoit avoir formé d'aller à la Terre Sainte, avec le Roi de France & plusieurs autres Princes Chretiens. Mais la nouvelle de la revolution arrivée en Ecoffe, lui fit changer son prétendu projet. Dès qu'il eut obtenu le secours d'argent qu'il demandoit, il marcha vers ce Royaume à la tête d'une nombreuse Armée, & pénetra sans opposition jusqu'aux Provinces du Nord, pendant que l'Armée Ecossoile se tenoit dans des postes où il n'étoit pas possible de l'attaquer. Ainsi, faute de trouver des ennemis à combattre, il quitta l'Ecosse pour retourner en Angleterre. Il étoit à peine arrivé sur la frontiere, que Dumbar, qui commandoit l'Armée d'Ecosse, sortant de ses retraites, reprit quelques Places sur les Anglois. Comme la faison ne permettoit pas au Roi d'aller chercher ses ennemis, il mit ses Troupes en quartier; & pour ne pas trop s'éloigner, il résolut de passer l'Hiver à Roxborowgh.

1335. Autre expédition d'Edouard en Ecuile.

Au commencement du Printems, il attaqua l'Ecosse par Mer & par Terre. Il s'avança même jusqu'à l'Ocean Septentrional, Mais il ne tira pas de grands avantages de cette course, l'extremité de l'Ecosse ne pouvant être gardée qu'en y tenant toujours une Armée superieure à celle des Ecossois. Ainsi voyant qu'il ne pouvoit les attirer au combat, il sejourna quelque tems à Perth, pendant que le Comte de Cornouaille son Frere ravageoit les Provinces Occidentales de ce malheureux Royaume. Il est vrai que les Ecossois remporterent quelque avantage sur cinq-cens Archers Anglois, qui se laisserent surprendre. Ils prirent aussi le Comte de Namur & le Prince son Frere, qui servoient dans l'Armée d'Edouard. Mais ce dernier avantage leur fut fatal, en ce qu'il leur fit perdre le Comte de Murray, Régent du Royaume. Ce Seigneur, qui avoit eu la générosité de rendre la liberté à ces deux prisonniers, ayant voulu pousser plus loin la civilité, en les conduisant lui-même sur la frontiere, eut le malheur d'être pris par un Parti de la Garnison de Roxborowgh. Cet accident ajouta aux pertes que les Ecossois avoient déja faites, celle d'un bon Général, & d'un très habile Régent.

Le Régent d'Ecosse est tait prisonnier pat Angloss.

Le Pape & le Roi de France tàcheni de détourner Edouard de la Guette d'Ecoffe.

Cependant, le Pape & le Roi de France s'employoient fortement, quoique d'une maniere indirecte, pour le Roi David, en tâchant de détourner les armes Angloises d'un autre côté. Pendant qu'Edouard étoit à Perth, il y reçut des Ambassadeurs de France, qui, conjointement avec le Nonce du Pape, le presserent d'accomplir l'engagement où il étoit entré, de porter ses armes dans la Palestine. Il comprit ailément, que cette proposition ne tendoit qu'à le distraire de la Guerre d'Ecosse. Ainsi, pour éviter de plus fortes sollicitations, il répondit nettement aux Ambassadeurs de Philippe, que par la grace de Dieu, il se sentoit assez fort pour faire la Guerre aux Infideles, sans l'assistance de leur Maitre, dès qu'il auroit achevé de subjuguer l'Ecosse. Cette réponse ayant fait connoitre aux Ecossois, qu'il étoit entierement résolu de ne point finir la Guerre avant que de s'être rendu maitre absolu du Royaume, la plupart d'entre eux se soumirent volontairement, voyant bien qu'il ne leur étoit pas possible de résister plus Ecossos le soumettent à Edoulongtems. Ceux qui prirent ce parti, en obtinrent des conditions af- ut. fez favorables; mais il s'en trouva d'autres qui aimerent mieux s'exposer aux plus rudes extremitez, que de le soumettre au joug des Anglois. Après la fin de la Campagne, Edouard s'en retourna triom- Edouard retourphant en Angleterre, ayant donné ses ordres pour faire fortisser de ne ca Angleterre. nouveau, Perth, Edimbourg, Sterling, & laissé le Gouvernement de l'Ecosse au Comte d'Athol.

Les Anglois font

Ce nouveau Général, qui, bien qu'Ecossois, avoit prisse parti d'Edouard pour se venger de certains affronts qu'il avoit reçus de ses Compatriotes, n'eut pas plutôt le commandement de l'Armée Angloile, qu'il alla faire le fiege de Kildrunney. Dumbar & Douglas, qui commandoient les Troupes d'Ecosse, se hâterent d'aller au secours, & quoique leur armée fût très inferieure en nombre, ils battirent & tuerent le Comte d'Athol, & secoururent la Place. Cet heureux succès ayant inspiré un nouveau courage aux Ecossois, ils se rassemblerent de tous côtez, sous la conduite de ces deux Généraux, qui firent des pro-

grès très confiderables.

Edouard, qui croyoit avoir assez bien dompté ce Peuple, entra dans une espece de fureur en apprenant cette nouvelle revolte. Dès que la saison le lui permit, il marcha pour la quatrieme fois dans le centre de l'Ecosse, & ravagea d'une maniere impitoyable, les Provinces qui s'étoient déclarées contre lui. En s'en retournant, il fit réduire en & s'en retourne cendres la Ville d'Aberdeen, & quelques autres moins confiderables; & ayant laissé un petit Corps d'Armée à Baillol, il reprit la route de ses Etats, où des affaires plus importantes le rappelloient. Ce fut la derniere Expédition que ce Prince fit en Ecosse. Il étoit tems que ce malheureux Royaume jouît de quelque repos. Depuis qu'Edouard I. avoit commencé à l'attaquer, il s'y étoit répandu tant de fang Ecolsois, qu'on ne peut assez admirer qu'après tant de pertes, les Peuples de ce païs-là fussent encore en état de disputer leur liberté.

Edouard ravage

Les quatre Expéditions qu'Edouard avoit faites en Ecosse, sui avoient sans doute acquis beaucoup de reputation. Mais il semble douard contre le qu'on auroit pu lui disputer une partie de sa gloire, par la consideration de la superiorité de ses Troupes, plus nombreuses, mieux disciplinées, & mieux pourvues de toutes les choses nécessaires, que celles des Ecossois. Il voulut donc faire voir dans un champ plus vaste & plus noble, qu'il ne craignoit pas d'affronter de plus grands dangers, ni de se mesurer avec des ennemis plus redoutables. Ainsi, négligeant délormais l'Ecosse qu'il croyoit avoir assez bien domptée, & qui ne lui offroit plus de lauriers à cueillir, il résolut d'attaquer la France, le plus puissant Etat de l'Europe, & de faire tous ses efforts pour ar-

Deffeins d'E-

1336.

EDOUARD III. racher la Couronne à Philippe de Valois. J'ai déja parlé des prétentions qu'il avoit sur ce Royaume, dont il avoit été exclus en vertu de la Loi Salique. Comme il prétendoit qu'elle avoit été mal expliquée, & que ce fut la source & l'origine d'une longue & sanglante Guerre qui mit fouvent la France dans un extrême danger, il y auroit quelque espece de nécessité, avant que d'entrer dans le détail de cette Guerre, d'en faire connoitre le veritable fondement. Mais comme il est trop difficile d'expliquer cette matiere en peu de paroles, je prie le Lecteur de trouver bon que je le renvoye à une espece de Dissertation qui sera mise à la fin de ce Regne, pour ne pas interrompre trop longtems le fil de l'Histoire. Il suffira de dire ici en deux mots, qu'Edouard prétendoit que la Loi Salique, en excluant les Femmes de la Succession à la Couronne, n'en excluoit pas leurs Descendans mâles; d'où il inferoit, que le mâle le plus prochain devoit succeder. Le Recueil des Actes Publics contient diverses Pieces qui font voir clairement, qu'encore qu'Edouard eût paru acquiescer au Jugement donné en France contre lui, il rouloit dans sa tête quelque grand dessein, & que c'étoit contre la France. On y voit, entre autres, une Lettre qu'il écrivit aux habitans de Bayonne, dans laquelle il leur promettoit positivement, de ne faire jamais de Paix avec la France, sans qu'ils y sussent compris; quoiqu'en ce tems-là il ne sut pas en Guerre avec cette Couronne. Ce ne fut donc pas Robert d'Artois, chassé de France & refugié en Angleterre, qui lui inspira cette pensée, comme tous les Historiens de France l'assurent unanimement. Je ne voudrois pourtant pas nier que ce Prince, mécontent de Philippe de Valois, n'ait contribué par ses conseils, & peut-être par la consideration des intelligences qu'il avoit en France, à lui faire hâter l'exécution de son projet. Mais puisque Robert d'Artois est communément regardé comme l'Auteur de cette entreprise, & des maux que la France souffrit en cette occasion, il ne sera pas hors de pro-



pos d'instruire le Lecteur des sujets que ce Prince, descendu de Louis VIII., croyoit avoir de se plaindre de Philippe. Pour cet effet, il est nécessaire d'avoir quelque connoissance de la Généalogie de la Maison

Robert I. Comte d'Artois, Fils de Louis VIII. Roi de France, eut EDOWARD HI un Fils & une Fille, savoir, Robert & Mahand. Robert II, sut Comte d'Artois, & Mahaud épousa Othenin Comte de Bourgogne, de qui pour le comte elle eut deux Filles, Jeanne & Blanche, qui furent Femmes de Philippe le Long & de Charles le Bel, Rois de France. De la premiere vint une Fille nommée Blanche, qui épousa Eudes Duc de Bourgogne. Robert II. n'eut qu'un Fils nommé Philippe, qui étant mort avant le Comte son Pere, laissa un Fils nommé Robert, qui fut le troisième de ce nom, mais qui ne fut pas Comte d'Artois. Après la mort de Robert II., qui arriva sous le Regne de Philippe le Bel, il y eut un grand procès touchant la Succession de l'Artois. Robert III. y prétendoit comme Petit-Fils de Robert II. & le plus prochain Héritier mâle. Mais Mahaud fa Tante soutenoit que cette Succession lui appartenoit, comme Sœur de Robert II. & plus prochaine d'un degré que Robert III. La Cour des Pairs décida la question en faveur de Mahand, dont les deux Filles épouserent les deux Fils cadets de Philippe le Bel. Robert d'Artois demeura dans le silence pendant la vie de Philippe. & pendant tout le Regne de Louis Hutin: mais il arma sous la Régence de Philippe le Long, & se mit en possession de l'Artois, Lors que de Régent Philippe fut devenu Roi, l'affaire concernant l'Artois fut encore portée à la Cour des Pairs, & jugée encore une fois en faveur de Mahaut sa Belle-Mere, Après la mort de Charles le Bel, Robert d'Artois fut de tous les Grands de France celui qui agit avec le plus de chaleur pour faire obtenir la Couronne à Philippe de Valois son Beau-Frere, & qui soutint le plus sortement l'autorité de la Loi Salique. Il esperoit d'établir par là un préjugé en sa faveur; & que la Loi Salique ayant été admise par rapport à la Couronne, tous les Fiess qui en dépendoient seroient sujets à la même Loi. Ainsi, fondé sur ce préjugé qui lui étoit favorable, & fur l'avantage qu'il avoit d'être Beau-Frere du nouveau Roi, il renouvella le procès & produisit certaines Lettres du Grand Sceau, dont il prétendoit se prévaloir. Mais Philippe fit examiner ces Lettres avec tant d'exactitude, qu'on en découvrit la fausseté, pour laquelle une Demoiselle d'Artois qui les avoit fabriquées, sut séverement punie. Cet Acte, sur lequel Robert s'appuyoit, ayant été rejetté, le Comté d'Artois sut adjugé à Blanche Fille de Philippe le Long, en vertu du droit qu'elle tiroit de Mahaud sa Grand-Mere. Robert, outré de dépit, s'emporta contre le Roi, & lui fit même des reproches qui le piquerent jusqu'au vis. On dit qu'il y ajouta des menaces, qui déterminerent le Roi à le pousser avec rigueur. Il le fit citer à la Cour des Pairs, & l'ayant fait condamner par défaut, il fit publier la Sentence dans les rues de Paris. Robert se retira dans le Haynaut: mais Philippe ne l'ayant pas même laissé tranquille dans cette retraite, il prit le parti désesperê d'aller se jetter entre les bras du Roi d'Angleterre. Il trouva ce Monarque finissant la

Yiii

HISTOIRE

174

1316.

E DOUARD III. Guerre d'Ecosse, & méditant son entreprise contre la France. Vrai-

1337. Edouard fait alliance avec plufieuts Princes. Ad. Publ. T. IV. 1355-1337-

semblablement, il contribua par ses sollicitations à hâter l'exécution de ce projet. Une Guerre de cette importance ne pouvoit pas se commencer, sans avoir fait des préparatifs extraordinaires, & sans l'appui de diver-

d'Attevelle & les

Flamans.

ses Alliances qui pussent contrebalancer la superiorité que la France avoit alors sur l'Angleterre. Edouard avoit déja mis dans ses interets l'Empereur Louis de Baviere, le Duc de Brabant, les Comtes de Gueldre & de Haynaut ses Beaux-Freres, l'Archeveque de Cologne, & divers autres Princes Allemans. Il ne négligea pas même les secours particuliers de divers Seigneurs d'Allemagne, de Flandre, de Brabant, de Gascogne, qui devoient lui fournir un nombre de Cavaliers, proportionné aux sommes qu'il leur donnoit. Toutes ces Troupes rassemblées & jointes aux Anglois, devoient former une Armée très nombreuse. Mais ces Alliances n'étoient pas à beaucoup près si avantageuses, que celle qui lui sut procurée par Robert d'Artois, avec Jacques & avec saques d'Arievelle Brasseur de Biere à Gand (1) Le crédit de ce Bourgeois étoit si grand en Flandre, qu'il en avoit fait revolter les principales Villes contre le Comte. Ce Prince s'étoit même vu réduit à la nécessité de se resugier en France, en attendant que Philippe, qui s'étoit engagé à le rétablir pût exécuter sa promesse. Edouard, profitant de cette conjoncture, avoit offert sa protection aux Flamans, qui l'avoient acceptée avec joye, dans la crainte où ils étoient de se voir opprimer par Philippe. Cette alliance lui étoit d'autant plus avantageule, qu'outre le secours qu'il pouvoit attendre de ce Peuple, elle sui sournissoit la commodité de pouvoir assembler son Armée en Flandre, & une voye pour s'ouvrir de ce côté-là une entrée dans le pais ennemi. Le Parlement, qui avoit approuvé son entreprise, lui ayant accordé de grands subsides pour l'exécuter, il mit sur pied une des plus belles Armées qu'on eût jamais levée en Angleterre. En attendant que tous ses Alliez fussent en état d'agir, il envoya une partie de ses Troupes au secours des Flamans, que leur Comte poussoit vigoureusement avec le secours de la France. A l'arrivée de ces Troupes, Gui, Frere du Comte de Flandre, qui s'étoit posté dans l'Isse de Cadsant, sur battu & fait prisonnier. Ce premier succès des armes Angloises déconcerta

Victoire des Anglois en Flandre. Mezerai.

> (1) Cet homme ayant entrepris de se rendre le Protecteur du Peuple, avoit tout à son commandement. Il n'alloit jamais dans les rues sans avoir à sa suite soixante ou quatre-vingts Estaffiers, qui au moindre signal tuoient tout homme reconnu pour n'être pas des Amis d'Artevelle. Il recevoit & dépensoit à sa fantaifie les revenus du Comte de Flandre; il bannissoit tous les Seigneurs qu'il soupçonnoit être dans les interêts du Comte; & il avoit dans chaque Ville du Païs des gens à sa solde, qui lui servoient d'Espions & l'avertissoient de tous ceux qui étoient portés de mauvaise volonté contre lui, qu'il ne laissoit point en repos jusqu'à ce qu'il les eut chassés du Pais, ou ruinés. Il sur massacré à la fin en 1345, par la Populace, pour avoir tenté de faire Comte de Flandre le Fils du Roi Edonard. TIND.

tellement les mesures du Comte de Flandre, que les Villes, qui jus- EDOUARD III. qu'alors avoient tenu son parti, se declarerent contre lui,

Pendant qu'Edouard faisoit ses préparatifs pour cette importante Guerre, qui étoit l'objet de tous ses soins, il convoqua un Parlement. C'étoit principalement pour établir un bon ordre dans le Commerce des Laines qui étoit d'une très grande importance pour le Royaume. Dans ce même Parlement, il créa Duc de Cornouaille le Prince Edouard son Filsainé, qui sut le premier en Angleterre à qui le titre douard est foit pue de Comounte

de Duc fut conferé (1).

Dès que le Roi se vit à peu près en état de commencer la Guerre, il écrivit au Pape & aux Cardinaux, pour justifier son entreprise con- Edouard écrit au tre la France. Il se plaignoit dans ses Lettres, qu'encore qu'après la lippe. mort de Charles le Bel son Oncle, la Couronne lui fût dévolue com- Ad. Publ. T. IF. me à l'Héritier le plus prochain, il en avoit été privé par un Jugement injuste & précipité: Que les Ambassadeurs qu'il avoit envoyez à Paris pour la demander, non-seulement n'avoient pas été écoutez, mais que même on avoit poussé la violence à leur égard jusqu'à les menacer, & à leur faire courir risque de la vie: Qu'en ôtant à un Mineur la Couronne qui lui appartenoit légitimement, les Grands de France avoient fait l'office de brigands & de ravisseurs, plutôt que de Juges; & qu'il protestoit contre tout ce qui s'étoit fait pendant sa Minorité. Ensuite il disoit, que Philippe de Valois, non content d'avoir usurpé le Royaume de France, s'étoit injustement emparé de la Guienne & du Comté de Ponthieu, avant que d'avoir déclaré la Guerre, & avoit sans cause réuni ces deux Provinces à la Couronne: Qu'il avoit favorisé la revolte des Ecossois, au-lieu de s'unir avec lui, comme la liaison du sang le demandoit: Enfin que, par toute sa conduite, il avoit sait connoitre qu'il étoit son ennemi mortel; & qu'il ne regardoit qu'avec un extreme chagrin tout ce qui pouvoit tendre à l'honneur de l'Angle-

Philippe ayant eu communication de ces Lettres, répondit que, Réponse de Philpar la Loi Salique, & par le Jugement des Grands, Edouard se trouvoit exclus de la Succettion à la Couronne de France, sur laquelle d'ailleurs il ne pouvoit prétendre aucun droit, puisqu'il étoit ne hors du Royaume: Que quant à lui, non seulement tous les François l'avoient reconnu pour Roi, mais qu'Edouard lui-même avoit ac-

pag. 816.

<sup>(1)</sup> Edonard sut revêtu du Duché de Cornonaille, par une Guirlande sur la tête, un Anneau au doige, & une Verge d'argent. Depuis ce tems-là les Fils ainez des Rois d'Angleterre sont Ducs de Cornouaille nez. On créa à la même solemnité six Comtes & vingt Chevaliers, parmi lesquels, dit Speed, étoit le Chevalier Thomas de la More, qui écrivit la vie d'Edonard II. Il est souvent cité par M. de Rapin. Il écrivit en François, mais il a été souvent publié en Anglois par les Auteurs des Histoires générales de cette Nation. Il parle fort au long des soutfrances de ce Roi. TIND.

1337.

douard.

mander la Coupar le Duc de Brabant, & le fait son Licutenant Général en France.

Ibid. pag. 815.

1338.

Le Pape envoye deux Légats en Angleterre.

Edouard accorde une Courte treve. Ad. Publ. T. IV. pag. \$33. \$38. Edouard fe prépare à la Guerre.

Le Dauphin de Viennois veut faire ériger son pais en Royaume. AR. P. bl. T. IV. PAZ. \$39.

EDOUARDIII, quiescé à leur Jugement : Que l'hommage qu'il avoit rendu en personne, & confirmé par ses Lettres Patentes, faisoit voir manisestement, qu'il étoit lui-même convenu du peu de fondement de ses pré-Replique d'a tentions. Edouard repliqua, que la protestation qu'il avoit faite en présence de son Conseil, avant que d'aller rendre hommage, empêchoit que cette démarche ne pût lui porter du préjudice: Que la seule crainte de perdre ses Terres de France l'y avoit obligé; & que cette raison jointe à celle de sa Minorité, étoit plus que suffisante pour rendre invalide tout ce qu'il y avoit fait jusqu'alors. De ces deux raisons, la premiere auroit été difficilement admise dans une Cour de Justice: mais ce n'étoit pas là que ce fameux procès se devoit juger. Cependant, Edouard voulant faire connoître à ses Alliez qu'il étoit engagé Edouard fait de dans cette querelle d'une maniere à ne pouvoir plus reculer, chargea conne de France le Duc de Brabant de demander en son nom la Couronne de France. En même tems, il l'établit pour son Lieutenant Général dans tout ce Royaume, avec ordre aux François, qu'il appelloit ses Sujets, de lui obéir.

> Pour tâcher de prévenir les maux qu'une querelle de cette nature pouvoit causer à la Chretienté, Benoit XII, qui occupoit alors le Siege Pontifical, s'employa vivement envers les deux Rois. Mais comme Edouard étoit l'aggresseur, le Pontise lui envoya d'abord deux Cardinaux, qui avoient ordre de faire tous les efforts possibles pour le porter à la Paix. Ces deux Légats s'acquitterent de leur commission avec beaucoup de chaleur, & solliciterent fortement Edouard à mettre cette affaire en négociation. Ils ne purent pourtant s'empecher de marquer quelque partialité en faveur de la France, à cause des liaisons qu'Edouard avoit avec l'Empereur, qui étoit ennemi déclaré du Pape. Cela n'empecha pas que le Roi ne leur témoignât que leur médiation lui étoit agréable, & qu'il n'offrit de faire la Paix, pourvu qu'on lui fit des propositions qui eussent quelque proportion avec ses droits. Il s'engagea même à retarder l'exécution de ses desseins jusqu'au mois de Mars suivant. Mais cette condescendance étoit peu considerable, puisqu'on étoit alors au mois de Décembre. Il employa le reste de l'hiver à préparer son Armée & sa Flotte, & principalement à fortifier la Ligue par de nouveaux Alliez. Parmi ceux-ci, on trouve dans le Recueil des Actes Publics, le Comte Palatin du Rhin, le Duc d'Autriche, & le Dauphin de Viennois, que les Historiens mettent tous trois au nombre des Alliez de la France. Cela donne lieu de présumer qu'ils s'étoient d'abord engagez avec Edouard, & qu'ensuite ils se laisserent gagner par Philippe, Le Dauphin avoit conçu le dessein de faire ériger son Païs en Royaume. C'étoit vrai-semblablement par cette raison, qu'il avoit voulu entrer dans la Ligue d'Edouard, esperant sans doute qu'il employeroit son crédit auprès de l'Empereur, pour lui obtenir ce qu'il souhaitoit. Ce projet ne lui ayant pas réussi, il se rangea dans le parti de

D'ANGLETERRE, LIV. X.

de la France. Le Comte de Haynaut voulant aussi entrer dans la Ligue, EDOUARD III. souhaita qu'Edouard sut revetu du titre de Vicaire de l'Empire, asin d'avoir un prétexte de joindre ses armes à celles de ce Prince, comme Haynaut en commandant les forces de l'Empereur. Pour satisfaire ce Comte, & dans l'esperance de porter par là d'autres Princes Allemans à la même réfolution, Edouard voulut bien demander à l'Empereur cette Dignité.

Quand il eut pris toutes les précautions que la prudence lui suggeroit, il partit d'Angleterre avec une Flotte de cinq-cens voiles, & prit Anvers. la route d'Anvers, où des affaires importantes l'appelloient. Il étoit nécessaire qu'il s'approchât de ses Alliez, afin de prendre avec eux toutes les mesures convenables pour l'exécution de ses desseins. Quoique ses Ambassadeurs eussent conclu des Alliances en son nom avec plusieurs Princes, il restoit encore bien des choses à règler avec ces Puissances, avant que de pouvoir assembler leurs forces. Ce sur proprement ce qui retarda de plusieurs mois le commencement de la Campagne: mais ce retardement ne fut pas entierement inutile. Pendant ce tems-là, Edouard alla s'aboucher à Cologne avec l'Empereur (1), qui lui fit expédier une Patente pour l'établir Vicaire de l'Empire, il est fait vicaire comme il l'avoit souhaité. Cette espece de faveur sut accompagnée de la promesse d'un puissant secours; promesse qui sut ensuite mal exécutée. Les Villes de Flandres étant entrées dans la Ligue par l'entremise de Jacques d'Artevelle, craignoient de se voir un jour abandonnées à la vengeance de leur Comte & du Roi de France. Il étoit donc nécessaire qu'Edouard se sit voir aux Flamans, afin de les rassurer par fa présence. Ce fut dans cette vue qu'il fit un voyage à Gand, & qu'il accorda aux principales Villes du païs divers privileges, par rapport au Commerce qu'elles avoient avec l'Angleterre. Pendant ce même in- 11 s'ergage à faire le Duc de tervalle, il promit au Marquis de Juliers de le faire Pair d'Angleterre; Jihers Pair d'Aa. ce qu'il exécuta dans la suite, en le créant Comte de Cambridge (2). Bletene.

Juillet.

(1) A cette Entrevue, on dressa deux Trônes en pleine Place publique, l'un pour l'Empereur, & l'autre pour le Roi. L'Empereur se plaça le premier, & le Roi s'assit auprès de lui. Cela se sit en présence de quatre Grands-Dues, de trois Archevéques & de trois Evéques, de 37 Comtes, & selon les Hérauts, de 17000 Barons, Bannerets, Chevaliers, & Ecnyers, L'Empereur tenant son Sceptre, le Globe à la gauche, & un Chevalier d'Allemagne lui tenant sur la tête une Epée nue, Sa Majesté Impériale déclara alors publiquement la Déloyauté, Persidie & Lâcheré du Roi de France; sur quoi il le défia, & prononça qu'il avoit forfait & perdu la protection & faveur de l'Empire. Il établit dans le même tems Edouard Vicaire Général de l'Empire, lui concédant un plein & absolu pouvoir sur tous les Pais en-deçà du Rhin jusqu'à Cologne, dont il lui donna une Chartre Impériale, à la vue de tous ceux qui se trouverent présens. Jos. Barnes, Vie d'Edonard III. TIND.

(2) Le 7 de Mai, l'année quatorzieme d'Edonard III. Le Roi sit au Marquis de Juliers un don de 20 livres sterling l'année, payables des revenus casuels du Comté de Cambridge, pour soutenir sa nouvelle Dignité. Mais ce Seigneur ne sur jamais convoqué au Parlement, Il étoit Fils de la Sœur de la Reine Philippe. Il

mourut sans Enfans males. TIND.

Duché.

REGULARE III. Le pouvoir que la Dignité de Vicaire de l'Empire lui donnoit, le mit Il frige le Com- en état d'ériger le Comté de Gueldre en Duché, & d'accorder à la té de Gueldre en Ville de Cologne divers privileges, par où il fortifia l'Alliance qu'il avoit déja contractée avec l'Archevêque. Entre tous ses Alliez, le Duc de Brabant étoit celui qui lui causoit le plus d'embarras. Ce Prince. craignant que les deux Monarques ennemis ne s'accommodassent à ses dépens, comme il arrive assez souvent que les grands Princes négligent les interêts des petits qui les ont servis, vouloit prendre ses suretez, avant que de s'engager dans la Ligue. Plus il marquoit de défiance, & plus Edouard redoubloit ses efforts pour s'assurer de son secours. Outre l'argent qu'il lui fournit avec profusion, il lui fit esperer l'honneur d'avoir un jour pour Gendre le Duc de Cornouaille, Héritier présomptif de la Couronne d'Angleterre. De plus, afin de lui donner une entiere assurance, il voulut bien s'engager par écrit, à ne quitter point les Païs-Bas jusqu'à ce que la Guerre fut terminée.

Il emprunte de

Il met fa Cou-

l'argent de tous seule cause du long séjour d'Édouard dans le Brabant. Comme les dépenses à quoi il s'étoit engagé étoient excessives, il faisoit, pendant ce tems-là, négocier des emprunts chez tous les Princes étrangers. Il ne se fit pas meme un scrupule de s'adresser à des Particuliers, & d'emprunter d'eux les sommes qu'ils voulurent lui prêter, pour modiques qu'elles fussent. On trouve même dans le Recueil des Actes Publics, Ad. Publ. T. P. qu'il mit sa propre Couronne en gage, chez l'Archevêque de Treves.

Mais toutes ces affaires, quoique très importantes, n'étoient pas la

Prince Lionnel. Rot une Lettre mena, ante.

Nathance

Pendant le séjour qu'Edouard tit à Anvers, la Reine sa Femme y accoucha d'un Prince qui fut nommé Lionnel, Ce fut aussi dans cette Le Pape écrit au même Ville qu'il reçut une Lettre du Pape, qui lui représentoit en termes affez forts, le danger où il s'étoit exposé, par son Alliance avec Ibid. pag. 128. Louis de Baviere qui étoit excommunié. En même tems, il lui reprochoit le tort qu'il s'étoit fait, en recevant de ce prétendu Empereur le Titre de Vicaire de l'Empire, qui étoit si fort au-dessous de lui. Mais ces remontrances firent peu d'effet sur son esprit. Quoique le Pontise menaçât de proceder extraordinairement contre lui par des censures, il aima mieux en courir les risques, que d'interrompre l'exécution de ses desseins.

Edouard entre dans l'Astois.

Tout étant prêt pour commencer la Campagne, qui avoit été retardée jusqu'au mois de Septembre, Edouard se mit à la tête de quarantemille hommes, & alla camper entre Marchienne & Douay. Ensuite il marcha vers le Cambresis, & s'arrêta quelque tems devant les murailles de Cambrai. Ce fut là qu'il apprit que Philippe s'avançoit avec une Armée formidable, à dessein de lui livrer bataille. Comme cette Guerre lui coutoit des sommes immenses, & qu'il avoit interet de la terminer promptement par quelque grand coup, dès qu'il eut reçu cette nouvelle, il passa l'Escaut pour aller rencontrer son ennemi. Peu de jours après, les deux Armées se trouvant campées assez proche l'une de l'autre, aux environs de Vironfosse, Philippe lui envoya un Héraut pour EDOUARDIIL lui offrir la bataille, à condition que ce fut dans une plaine, où il n'y eut point d'embarras. Edouard accepta le défi, & lui saissa le choix du sente la batuille. tems & du lieu. Le 22. d'Octobre fut marqué pour la décisson de cette fameuse querelle. Mais pendant que des deux côtez on se préparoit au combat avec une égale ardeur, Philippe reçut, de la part de Robert Roi de Naples, une Lettre qui l'intimida. Ce Prince, qui passoit pour un très habile Astrologue, lui prédisoit un mauvais succès, en quelque lieu qu'il combattit les Anglois. C'est du moins ce que divers Historiens assurent, ajoutant que, sur la soi de cette prédiction, Philippe se retira, n'osant hazarder la bataille. D'autres pourtant soutiennent avec plus de vrai-semblance, que cette Lettre n'auroit pas été capable de le porter à cette démarche, si les Grands qui l'accompagnoient n'eussent arrêté son ardeur par des conseils plus prudens. On prétend qu'ils lui représenterent, que dans la Bataille qui s'alloit donner, il ne hazardoir pas moins que sa Couronne, au-lieu qu'Edouard ne risquoit que des Soldats, dont la plupart n'étoient pas à lui; & que sur cette remontrance, il se détermina, quoiqu'avec peine, à donner ce petit avantage à son ennemi. Dès qu'Edouard ne vit plus aucune ap- Edouard se reparence de pouvoir attirer Philippe au combat, il se retira dans le naut. Haynaut. C'est ainsi que le raconte Froissard, que les François accufent d'être, en toutes occasions, trop partial pour les Anglois. Nangis Historien François a fait un récit tout different, en disant qu'Edouard se retira le premier, pour ne pas s'exposer au risque d'une Bataille. Ce n'est pas la seule fois qu'on trouve de semblables oppositions entre les Historiens. Il semble pourtant qu'en cette occasion, il n'est pas apparent qu'Edouard, qui avoit passé l'Escaut pour aller rencontrer Philippe, se soit retiré de peur de combattre. Mais les raisons qu'eut Philippe de ne pas hazarder la Bataille, sont très fortes. L'honneur d'un Roi ou d'un Général ne consiste pas à combattre toutes les sois que l'occasion s'en présente, mais à ne le faire qu'à propos, & à ne risquer point la perte d'un Etat sans une extrême nécessité. Quoi qu'il en soit, cette premiere Campagne se passa sans essusion de sang, excepté dans la Guienne, où les deux Partis se faisoient réciproquement la Guerre. Mais comme il ne se passa rien de fort considerable en ce païs-là, il n'est pas nécessaire de s'arrêter à ce détail.

Il ne fut pas possible à Edouard de repasser en Angleterre, aussi promptement qu'il le souhaitoit, étant retenu dans les Païs-Bas par une affaire qu'on lui avoit suscitée sous main. Le Roi de France, qui voyoit avec chagrin les avantages que son ennemi tiroit de son Alliance avec les Flamans, avoit su, par le moyen de ses Emissaires, inspirer aux Villes de Flandre un scrupule, de ce qu'elles avoient pris les armes contre leur Seigneur Souverain. Ce scrupule, fortifié par les Ecclésiastiques, dont la plupart étoient dans les interêts de la France, avoit

Philippe tui pré-Il l'accepte. Ibid.

Philippe fe re-Mezerai.

Raifons de la

EDOUATOIL. déja fait une forte impression sur le Peuple. Peut-être même auroit-il

1340. Edouard prend le tirre de Roi de France. Ad. Publ. T. V. PAG. 118.

Sa Devile,

claration adrestée Bax François Ad. Publ. T. V. P45- 154-

& un Manifefte contre Philippe.

Il repasse en Angieterre.

caulé en ce pais-là quelque revolution préjudiciable à l'Angleterre, si Jacques d'Artevelle n'y eut trouvé un prompt remede, en conseillant à Edouard de prendre le Titre de Roi de France. Cette proposition ayant été examinée dans le Conseil du Roi, y sut approuvée comme un expédient propre à tenir les Flamans dans la Ligue. Effectivement, Edouard en recueillit l'avantage qu'on lui en avoit fait esperer. Suivant ce conseil, il prit le Titre de Roi de France, & fit écarteler ses Armes de Leopards & de Fleurs de lys. Il y ajouta cette Devise, Dieu & mon Droit, voulant par là faire connoître, qu'il mettoit toute sa consiance en Dieu, & dans la justice de sa cause. Ce nouveau Titre ne devoit pas beaucoup surprendre, puisque toutes ses démarches précedentes avoient assez manisesté son dessein. Depuis quelque tems, il refusoit à Philippe le Titre de Roi, & désendoit à tous ses Ministres de lui en donner d'autre que celui de Comte de Valois, D'ailleurs, il avoit établi le Duc de Brabant pour son Lieutenant Général en France, & par-là, il avoit assez fait comprendre qu'il s'en croyoit le véritable Roi: mais il n'avoit pas encore osé en prendre le nom. Dès qu'il eut franchi le pas, à l'occasion du scrupule des Flamans, il ne fit plus difficulté de prendre le Titre de Roi de France, dans tous les Actes Publics, & de marquer cette année comme la premiere de Il publie une Dé. son nouveau Regne, En meme tems, il publia une Déclaration par laquelle il faisoit savoir aux François, que le Royaume de France lui étant dévolu par la mort de Charles le Bel, selon la volonté de Dieu, à laquelle il ne vouloit point s'opposer, il étoit résolu d'en prendre le Gouvernement. Il promettoit à ses nouveaux Sujets tout ce qu'on a accoutumé de promettre en semblables occasions, & offroit sa protection à ceux qui, à l'exemple des Flamans, le reconnoitroient pour leur Souverain. Le même jour il publia encore un Maniseste, qui contenoit un détail des injures qu'il prétendoit avoir reçues de Philippe de Valois, & des efforts qu'il avoit lui-même faits pour parvenir à la Paix, afin qu'ils pussent unir leurs forces ensemble contre les Infideles. Quoiqu'Edouard eut pris avec le Duc de Brabant des engagemens,

qui l'obligeoient à demeurer dans les Païs-Bas jusqu'à ce que la Guerre fut terminée, il ne lui fut pas possible de tenir sa parole. Ses affaires le rappelloient nécessairement en Angleterre. Mais pour satisfaire ce Prince, il laissa en ôtage quatre Seigneurs Anglois des plus qualifiez, outre la Reine son Epouse & l'Enfant nouvellement né qui demeurerent à Anvers pour gages de son retour. Après qu'il eut ainsi règlé cette affaire, il repassa en Angleterre, où il arriva au mois de Fevrier. Bien-tôt après, il convoqua un Parlement, qui, en lui accordant un Subfide confiderable, obtint de lui la confirmation de la Grande Char-Le Parlement tre. Avant que de se séparer, les Seigneurs & les Communes lui présenterent une Adresse, par laquelle ils demandoient que le Titre de

Roi de France qu'il prenoit dans les Actes Publics, n'eût point EDOUARD III. d'influence sur les affaires qui regardoient l'Angleterre. Cette deman- chant le nouvezu de étoit trop raisonnable, pour qu'il se sit une peine de la leur accor- title du Roi. der. Quoiqu'il n'eût pas encore acquis un seul pied de terre en France, ce nouveau Titre ne déplaisoit pas aux Anglois, qui s'imaginoient que leur Roi en étoit devenu plus grand. Mais il n'en étoit pas de même de Benoit XII. Ce Pontise sit tous les efforts possibles pour porter le Roi Le Pape exhorte à le quitter, prétendant qu'il n'y avoit aucun droit, à cause de la Loi ce titre. Salique, touchant laquelle Philippe avoit pris soin de l'instruire à son Ad Publ. T. V. avantage, Mais ses exhortations furent sans effet.

Bien que la premiere Campagne n'eût produit aucun évenement considerable, les préparatifs qu'Edouard faisoit, donnoient bien à Grands préparaconnoitre qu'il ne s'attendoit pas qu'il en dut être de même de la seconde. Il avoit augmenté sa Flotte jusqu'à trois-cens Vaisseaux propres pour le combat, & son Armée étoit incomparablement plus nombreuse que la précedente. Tout se trouvant pret vers le milieu de l'Eté, il s'embarqua pour passer en Flandre, quoiqu'on l'eût averti que la Flotte de France, forte de quatre-cens voiles, l'attendoit sur la route de l'Ecluse. Dans l'ardeur où il étoit d'acquerir de la gloire, cette nouvelle lui causant moins de surprise que de joye, il prit la résolution de s'ouvrir un passage au travers des ennemis, malgré leur superiorité. Il les rencontra sur les côtes de Flandre, comme il s'y étoit attendu, & fans balancer, il engagea le combat. Ce fut le plus grand & le plus Edouard grand considérable qu'on eût encore vu sur cette Mer, & le premier où un une bataille na Roi d'Angleterre eût commandé en personne. Les Vaisseaux des deux Ass. Pubs. T. V. côtez s'étant, pour la plupart, accrochez les uns aux autres, on y combattit de pied ferme comme si ç'eût été sur Terre, depuis huit heures du matin jusqu'à sept heures du soir. Si la valeur d'Edouard fut admirée de ses Soldats, sa conduite ne causa pas moins de surprise aux Matelots, qui ne pouvoient sans étonnement lui voir donner des ordres si à propos, & avec tant de prévoyance, qu'on auroit dit qu'il avoit toute sa vie commandé sur Mer. La présence & la fermeté de ce Prince qui se trouvoit par - tout où le péril étoit le plus grand, donna un merveilleux courage à ses gens, qui combattirent avec une valeur surprenante. Les François se battirent de leur côté avec beaucoup de courage: mais après avoir, pendant plusieurs heures, soutenu les efforts des Anglois, ils se virent enfin réduits à se jetter dans la Mer, pour éviter le fer de leurs ennemis. De toute la Flotte Françoise il ne La France faite se sauva que trente Vaisseaux, les autres ayant été pris ou coulez à sond. Ainsi la victoire d'Edouard ne pouvoit être plus complette. Les Anglois prétendent que la France perdit trente-mille hommes dans ce combat. Un malheur si accablant sur longtems ignoré de Philippe. Personne n'osoit lui en apporter la nouvelle; jusqu'à ce que, par une mauvaile plaisanterie, un Fou qu'il entretenoit lui donna lieu de le deviner,

IDOUARDIII. 248- 197.

L'heureux succès qu'Edouard eut dans cette Bataille, lui donna la Edouard affiege facilité de faire débarquer paisiblement ses Troupes en Flandre, où il affembla la plus belle Armée qu'aucun Roi d'Angleterre eut jamais eue sous son commandement. Elle consistoit en cent-cinquante mille hommes, Anglois, Allemans, Flamans, ou Gascons. Avec ces nombreuses Troupes, il alla faire le siege de Tournay, après avoir détaché cinquante-mille hommes, sous la conduite de Robert d'Artois, qui alla se poster près de Saint Omer pour favoriser le siege. Ce dernier Corps étoit pour la plus grande partie composé des Milices de Flandre, qui ne sachant ce que c'est que la discipline militaire, allerent un jour sans ordre, au nombre de dix-huit mille hommes, attaquer les fauxbourgs de St. Omer, à dessein de les piller. Le Duc de Bourgogne, qui s'étoit jetté dans cette Place, ne pouvant endurer cette bravade, sortit sur eux & en tua plus de trois-mille. Cette perte n'auroit pas été fort confiderable, si elle n'eût pas produit un funeste effet. La même nuit, les Troupes Flamandes, saisses d'une terreur panique, quitterent leur Camp dans un extrême désordre, & se retirerent honteusement, une partie dans leurs maisons, & l'autre dans le Camp d'Edouard. Quelques-uns ont affuré, qu'il y eut en cette occasion une Bataille, dans laquelle Robert d'Artois fut entierement défait par le Duc de Bourgogne, Mais Froifsard, Auteur contemporain, qui rapporte cet évenement de la maniere qu'on vient de le voir, me paroit plus digne de foi que ceux qui ont écrit après lui.

Philippe s'ap-proche de Tournay.

Cependant Philippe, à la tête d'une Armée beaucoup plus forte que celle d'Edouard, s'avançoit pour secourir Tournay. Il étoit accompagné des Rois de Navarre & de Boheme ses Alliez, & avoit dans son Armée toute la Noblesse de son Royaume. Son dessein n'étoit pourtant pas de donner Bataille, mais seulement de harceler les assiegeans, pour les obliger à lever le siege. Edouard s'étant bien-tôt apperçu de l'intention de Philippe, comprit combien il lui seroit difficile de se rendre maitre de la Place, pendant que l'Armée de France Edouard lui fait seroit si proche de lui. Ainsi, pour obliger son ennemi à changer son plan, il lui envoya un Héraut avec une Lettre, pour le défier à un Combat singulier entre leurs deux personnes, ou de cent contre cent, ou bien entre les deux Armées. La suscription de cette Lettre étoit, A Philippe de Valois, fans aucun autre titre. Philippe lui répondit. qu'il avoit vu une Lettre adressée à Philippe de Valois, & que comme elle n'étoit pas pour lui, il ne répondoit rien à ce qu'elle contenoit: Que néanmoins, il se servoit de cette occasion pour lui faire savoir, qu'avec l'aide de Dieu, il esperoit de le chasser dans peu de tems hors de ses Terres.

lippe.

Il étoit difficile que le siège de Tournay avançat beaucoup, à cause de l'Armée de France qui ne cessoit ni nuit ni jour de harceler les Assiegeans. Edouard fut trois mois devant cette Place, sans faire beau-

Edouard se trouve fost embasiasD'ANGLETERRE. LIV. X.

181

coup de progrès, & néanmoins, il ne pouvoit se résoudre à lever le EDOUARD HIsiege, quoiqu'il vît peu d'apparence à réussir. Son embarras étoit grand : mais il en fut tiré par Jeanne de Valois sa Belle-Mere, Sœur du Roi de France, & Veuve du dernier Comte de Haynaut. Cette Princesse, qui s'étoit rétirée dans l'Abbaye de Fontenelle, après la mort de son Epoux, en sortit en cette occasion, pour tâcher de moyenner quelque accommodement entre ces deux Monarques, dont l'un étoit son Frere & l'autre son Gendre. Elle sut négocier avec tant d'adresse, qu'enfin elle les fit consentir à une Treve, qui devoit durer depuis le 20. de Rois. les deux Septembre, jusqu'au 15. de Juin de l'année suivante. Elle sut ensuite prolongée de deux ans, par l'entremise du Pape. Dès que la Treve sut signée, Edouard reprit la route d'Angleterre avec la Reine sa Femme, qui avoit séjourné trois ans dans les Païs-Bas. Elle y avoit mis au monde deux Princes, savoir Lionnel & Jean né à Gand, connu dans la suite sous le nom de Duc de Lencastre.

Edouard retourne en Angletetre.

Ce fut un grand sujet de mortification pour Edouard, que de se voir obligé, par la nécessité de ses affaires, de faire une Treve pour laquelle il n'avoit aucune inclination, & qui effectivement rompit toutes ses mesures. Trois raisons très pressantes l'obligerent à faire cette démarche, qui paroissoit si peu convenable aux vastes desseins qu'il avoit formez. Premierement, la désection de l'Empereur & du Duc de Brabant, qui s'étoient détachez de la Ligue. En second lieu, les dé-bant se détachene penses excessives qu'il falloit faire pour entretenir une si nombreuse Ar- de la Ligue. mée, auxquelles l'argent, qui venoit d'Angleterre en moindre quantité qu'il ne l'avoit esperé, ne pouvoit suffire. Enfin, il n'y avoit qu'une Treve qui pût, en quelque maniere, fauver la honte de la levée du siege qu'il avoit entrepris. Non seulement ces raisons étoient suffifantes pour le porter à signer cette Treve, mais même elles l'engageoient indispensablement à se procurer quelque repos, afin de pouvoir remedier aux inconveniens arrivez par la legereté de ses Alliez, & par l'épuisement de ses Finances. A l'égard du Duc de Brabant, il le leurra quelque tems de l'esperance du Mariage dont il a été cidevant parlé: il en demanda même la dispense au Pape. Mais cetteaffaire ne réussit pas, soit que les obstacles vinssent du Roi même, ou de la Cour de Rome. Ainsi le Duc de Brabant, qui se voyoit amusé, retira ses Troupes, sans pourtant rompre ouvertement avec le Roi-Pour ce qui regarde l'Empereur, l'assistance qu'Edouard en avoit tirée étoit si peu considérable, que cette perte ne l'auroit pas beaucoupaffoibli. Mais ce Prince, en faisant une Paix particuliere avec la France, sous prétexte qu'Edouard avoit conclu la Treve sans lui, avoit en même tems revoqué la Patente qui l'établissoit Vicaire Général de l'Empire. Cet accident imprévu qui détacha quelques-uns des Princes Allemans de la Ligue, mit Edouard dans la nécessité de prendre d'autres melures.

EDOUARD III. 1340. tre le Roi & l'Archeveque de Can-Corberi.

Mais la principale affaire à laquelle Edouard devoit penser, étoit à Brouillerie en payer ses dettes qui étoient très considerables. De plus, il falloit chercher les moyens de continuer la Guerre quand la Treve seroit expirée, sans se mettre en danger de retomber dans les mêmes inconveniens. En partant d'Angleterre, il avoit mis ses affaires dans un tel état, qu'il ne doutoit nullement de recevoir à point nommé les sommes dont il avoit besoin pour payer sa nombreuse Armée. Mais il ne sut pas plutôt engagé au siege de Tournay, que l'argent lui manqua contre son attente; & par là, il se trouva dans un très grand embarras. Lors qu'il fut arrivé à Londres, il se plaignit hautement de l'Archevêque de Cantorberi, auquel il avoit laissé la principale administration de ses affaires, en son absence. Il l'accusa d'avoir malicieusement fait naître des obstacles à la levée du Subside accordé par le Parlement, quoique ce fût par son conseil, & par ses instances, qu'il s'étoit engagé dans cette entreprise. De plus il se plaignit, qu'ayant commencé le siege de Tournay, sur les assurances que ce Prélat lui avoit données qu'il ne le laisseroit manquer de rien, il s'étoit vu abandonné, lorsqu'il avoit eu le plus besoin de secours : Que non seulement l'Archevêque lui avoit manqué de parole; mais que même il s'étoit opposé à tous les expédiens qu'on avoit proposez pour faire trouver de l'argent. Enfin, qu'il étoit l'unique cause de la longueur du siege de Tournay, & de ce qu'il avoit si mal réussi. L'Archevêque se voyant ainsi exposé au ressentiment du Roi, qui ne se contentant pas de le menacer, avoit resolu de le pousser à bout, entreprit à son tour de le chagriner. Il se plaignit d'une levée extrardinaire d'argent, faite depuis le retour du Roi, contre les privileges de la Grande Chartre, & menaça d'excommunier les Officiers que le Roi y avoit employez. Son but étoit d'exciter par là quelque mouvement parmi le Peuple. Vrai-semblablement il auroit poussé plus loin sa vengeance, s'il ne se fût pas apperçu que le Parlement n'approuvoit pas son procedé. Comme il craignit de se voir abandonné, il prit, quoiqu'un peu tard, le parti de se remettre à la clemence du Roi. Ce Prince voulut bien recevoir ses soumissions, de peur de s'engager dans une querelle qui ne pouvoit que lui porter du préjudice, à cause des frequens besoins qu'il avoit des secours du Clergé.

L'Archeveque le foumet.

partial /pour la

Quelques-uns ont cru que l'Archevêque s'étoit laissé gagner par le Benoit XII. en Pape, qui n'étoit pas content de cette Guerre, & qui penchoit beaucoup du côté de la France. On vit bien-tôt après une preuve sensible de la partialité de ce Pontife, dans la démarche qu'il fit en mettant en Interdit tout le Païs de Flandre, parce que les Flamans avoient pris parti contre le Roi de France leur Seigneur Souverain. Le Clergé de Flandre observa cet Interdit avec tant d'exactitude, qu'on sut obligé d'envoyer d'Angleterre en ce pais-là des Prêtres moins scrupuleux, pour y célebrer le Service divin, Les Flamans reçurent ces Eccléfialtiques

clésiastiques sans aucune difficulté, & prétendirent éluder les censures souves m. du Pape, en disant qu'elles étoient appuyées sur un faux fondement, puisqu'Edouard étoit le véritable Roi de France, & Philippe un Usur-

La Guerre qu'Edouard avoit entreprise contre la France lui avoit si mal réussi, que toutes les dépenses qu'il avoit faites ne lui avoient pas acquis un seul pied de terre dans ce Royaume, dont il avoit prétendu faire la conquête. Après de si grands efforts, dont il avoit vu l'inutilité, il ne sembloit pas qu'il pût jamais se voir en état d'en faire 848. 160. de semblables. Par consequent, il y avoit apparence qu'il se desisteroit de ses projets. D'ailleurs, la Treve donnant à son ennemi le tems de se préparer, il ne pouvoit plus se flatter de l'espérance de le surprendre. Cependant, il est difficile de juger si les négociations qu'il y eut pour parvenir à la Paix, pendant l'intervalle de cette Treve, pour faire la Paix étoient sinceres de sa part, ou s'il n'avoit pour but que d'amuser son Rois. ennemi. Quoiqu'il en soit, s'il eut véritablement intention de faire la Paix, il ne persista pas longtems dans ce dessein. Les nouveaux avantages qu'il entrevit dans la disposition où se trouvoient les affaires du Duché de Bretagne, le firent bien-tôt résoudre à profiter d'une conjoncture si favorable. La part que l'Angleterre prit dans la querelle qui s'émut alors touchant la succession de ce Duché, m'oblige à faire un petit détail de ce procès, pour l'intelligence de ce qui sera dit dans la fuite.

Ad. Publ. T. V.

ARTHUR II. Duc de Bretagne. 1. femme. 1. femme. JEAN II. PIERRE mort fans Comte de Monfort. Duc de Bret. GUY m. en 1341. C. de Pontievre, enfans. JEANNE. Charles de Blois.

Arthur II., Duc de Bretagne, avoit laissé trois Fils de sa premiere Femme, savoir Jean II. qui lui succeda, Guy Comte de Pontieure, & Pierre. Il avoit eu d'une seconde Femme un quatrieme Fils nommé Jean, qui fut Comte de Monfort par sa Mere. Jean II. & Pierre n'eurent point d'enfans. Guy, qui mourut en 1330, laissa une Fille nommée Jeanne, que le Duc Jean son Oncle donna pour Femme à Charles de Châiillon, Frere de Louis Comte de Blois. On l'appelloit communément Charles de Blois. Jean II. étant mort en 1341, il ne restoit que deux personnes de cette Famille, savoir, Jean Comte de Monfort, & Jeanne sa Niece, Femme de Charles de Blois. Ils prétendirent tous deux au Duché; Jeanne par droit de représentation, comme Fille de Monfort & Char-Guy Frere ainé de Jean de Montfort; & celui-ci comme Frere du der- les de Blois.

Tome III.

Asgented . H ft. de Bret.

Aa

1141.

EDOUARBIII. nier Duc, & par consequent plus prochain d'un degré que sa Niece. Il prétendoit encore se prévaloir de l'avantage du Sexe; raison peu considerable, puisque la Bretagne ne reconnoissoit point l'autorité de la Loi Salique. Mais Charles avoit un grand avantage sur son Concurrent. C'est qu'il étoit Neveu de Philippe de Valois, qui devoit être le Juge de cette affaire. D'un autre côté, le Comte de Monfort avoit si bien pris ses mesures, qu'immédiatement après la mort du Duc son Frere, il s'étoit emparé de la Bretagne, & s'étoit fait prêter serment par la plupart des Sujets. Il étoit même allé en Angleterre, où il avoit secrettement rendu hommage à Edouard, le reconnoissant pour Roi de France, & avoit fait Alliance avec lui. Cette démarche, dont Philippe avoit été informé, avoit achevé de le perdre dans l'esprit de ce Monarque, qui n'étoit pas déja trop bien disposé en sa faveur. Cependant, Philippe voulant observer les formalitez ordinaires, fit citer les deux Prétendans à la Cour des Pairs, pour y soutenir leurs droits, & en recevoir Jugement. Monfort eut l'imprudence de se rendre à Paris s'imaginant que ce qu'il avoit fait en Angleterre étoit encore secret. Mais à sa premiere audience, il connut ce qu'il devoit attendre du Roi, qui lui dit nettement qu'il n'avoit rien à prétendre sur la Bretagne, & lui reprocha l'hommage qu'il avoit rendu au Roi d'Angleterre, Monfort avoua qu'il avoit été en Angleterre pour y voir ses amis, & nia d'avoir rendu l'hommage. Mais Philippe étant mieux informé qu'il ne le pensoit, lui défendit de sortir de Paris, & marqua un jour pour le Jugement du procès. Il ne fut pas difficile à Monfort de connoitre le danger où il se trouvoit, par rapport à sa cause & à sa personne. Ainsi, prenant tout à coup son parti, il s'évada de Paris déguisé en Marchand, & se rendit en Bretagne. Cela n'empêcha pas qu'en son absence, la Cause ne se jugeât en faveur de Charles de Blois, qui sut déclaré Duc de Bretagne, & incontinent admis à l'hommage. On prétend que dans ce Jugement, les Pairs n'observerent pas toutes les formalitez que les Causes de cette nature requéroient, & que leurs procedures ne furent pas tout à fait régulieres. Quant au fond de l'affaire. quoique cette décisson sût directement opposée à ce qui avoit été jugé au sujet du Comte d'Artois, ils prétendirent que la diversité des coutumes dans les deux Païs en étoit la cause; parce qu'en Bretagne la Représentation avoit lieu, & qu'en Artois elle n'étoit point reçue. Quoi qu'il en foit, Philippe étant irrité contre le Comte de Monfort à cause de l'hommage qu'il avoit rendu au Roi d'Angleterre, confisqua la Terre de Monfort: mais, pour le recompenser de cette perte, Edouard lui donna en Angleterre le Comté de Richemont. Peu de tems après, Jean, Fils ainé de Philippe de Valois, ayant été chargé de faire exécuter l'Arrêt donné en faveur de Charles de Blois, entra. dans la Bretagne à la tête d'une puissante Armée, & Monfort se ren-

ferma dans Nantes, où il fut incontinent assiegé. Peu de tems après,

1ls font tous doux citex à la Cour des Pairs.

Jean se sauve de Paris. .

La Bretagne oft adingée à Charles de Bloss.

Philippe confique le Comté de Monfort.

Edouard donne à Joan le Comté de Richemont.

la Ville ayant été prise, & Monfort fait prisonnier, il sut conduit à Exourse m.

Paris, & enfermé dans la grosse Tour du Louvre.

Cet évenement auroit sans doute terminé la querelle entre les Monfort est sait deux Concurrens: mais Marguerite de Flandre, Femme de Jean de Montfort, entreprit de soutenir les interets de son Epoux malgré la fâcheuse situation où ses affaires se trouvoient. Elle se rendit à Londres avec son Fils âgé de quatre ans, & y renouvella l'Alliance que le Comte son Epoux avoit faite avec Edouard. Par ce nouveau Traité, elle s'engagea positivement à mettre entre les mains des Anglois toutes les Places qui étoient encore en son pouvoir; & pour mieux s'assurer du secours de l'Angleterre, elle conclut le mariage de son Fils avec une des Filles d'Edouard, & laissa le jeune Prince à la Cour du Roi, pour y être élevé, ou plutôt pour y être en ôtage. Ce Traité procurant à Edouard une entrée dans la Bretagne, & par ce moyen la facilité d'attaquer Philippe de ce côté - là, il se hâta d'y envoyer Edouard envoye Robert d'Artois. D'abord, ce Général se rendit maitre de Vannes, en Bietagne, & fit ensuite assiéger Rennes, Pendant que ses Troupes étoient occupées à ce Siege, les Chefs du Parti contraire sachant qu'il étoit demeuré dans Vannes avec peu de monde, assiegerent cette Place & l'emporterent d'assaut. Robert y ayant été blessé à mort, eut beaucoup de peine à se sauver à Hennebond, où il mourut de ses blessures. Edouard reçut avec douleur la nouvelle de sa mort. Il jura de la venger, & ne tint que trop exactement sa parole. L'Expédition de Robert d'Artois dans la Bretagne, fournit à Philippe un sujet de se plaindre qu'Edouard avoit violé la Treve; & pour lui rendre la pareille, il sit recommencer les hostilitez en Guienne. Ainsi les deux Monarques se préparerent à renouveller la Guerre, en s'accusant réciproquement d'être infracteurs de la Treve.

Le Comte de Northampton, qui avoit pris le commandement des Troupes Angloises en Bretagne après la mort de Robert d'Artois, n'étoit pas en état de faire de grands progrès avec le peu de monde qu'il avoit. Cependant il étoit d'une grande importance pour Edouard de se rendre maitre de ce Duché. C'est ce qui lui fit prendre la résolution d'y aller lui-même, avec des forces plus gne, à y affice confidérables. Dès qu'il y fut arrivé, il fit assieger à la sois, Names, Rennes, Vannes & Guingamp. Philippe, comprenant combien l'établissement des Anglois dans la Bretagne pouvoit lui être préjudiciable, résolut de les en chasser à quelque prix que ce sût. Pour cet esfer, il mit sur pied une Armée de cinquante-mille hommes, dont il donna le commandement au Duc de Normandie son Fils ainé. Ce lever ces quatre jeune Prince ayant marché avec une extrême diligence, eut le bonheur d'arriver en Bretagne avant la prise des Places assiegées. Son approche obligea le Roi d'Angleterre à lever ces quatre sieges, afin de joindre toutes ses Troupes en un seul Corps, qui se trouvoit en-

Aaij

Le Comte de prisonnier. Sa Femme maintient les affaires.

Elle renouvelle l'attiance avec Bdouard. & conclur le mariage de son File avec une fille du

Pobert y eft tuf,

Edouard va luimeme en Bretaquatte Places.

mandie lui fait

EDOVARD III.

core fort inserieur à celui des François. Les deux Armées demeus rerent, pendant la plus grande partie de l'Hiver, campées à une petite distance l'une de l'autre, mais bien retranchées, sans qu'il parût qu'aucun des deux Chess eût envie de combattre. Le Duc de Normandie ne voulut rien hazarder, parce qu'ayant sait ce qu'il souhaitoit, il esperoit d'assamer les ennemis. Edouard n'étoit pas plus disposé à risquer une Bataille contre une Armée beaucoup plus sorte que la sienne, à moins qu'il n'y sût sorcé. Pendant que ces deux Princes se tenoient dans l'inaction, deux Légats de Clement VI., nouveau Pape, eurent le tems d'arriver auprès d'eux, & de négocier entre les deux Couronnes une Treve de deux ans, dans laquelle tous les Alliez des deux côtez surent compris. Ils tirerent aussi parole des deux Rois, qu'ils envoyeroient leurs Ambassadeurs à Avignon, pour y travailler à la Paix par la médiation du Pape.

Treve de deux Rois & leurs Alliez.

Affaires d'E-

Progrès des Ecotios, depuis l'an 1339.

Robert Stuart affiege & prind Peith en 1339.

Il se rend maitre de Sterlyn en 1340.

Edouard matche contre l'Ecoste en 1341.

Pendant qu'Edouard avoit été occupé à la Guerre de France, les Ecossois avoient profité de cette diversion, pour tâcher de recouvrer leur liberté. Depuis qu'Edouard avoit quitté l'Ecosse, les partisans du Roi David avoient eu de grands avantages sur Baillol qui commandoit l'Armée Angloise, mais qui n'avoit pas assez de Troupes pour arrêter leurs progrès. Robert Stuart, Régent d'Ecosse pour le Roi David, soutenoit par sa valeur & par sa conduite, les interêts de ce jeune Prince exilé. Il étoit dignement secondé par Guillaume Douglas, & par quelques autres Seigneurs qui conservoient encore une fidelité inviolable pour leur légitime Souverain. Quoiqu'un Corps commandé par Douglas eût reçu un fâcheux échec, Robert ne laissa pas de se soutenir toujours. Il se vit même bien-tôt en état d'assieger Perth ou St. Jean, qui étoit la plus forte Place que les Anglois occupassent en Ecosse. Le siege en dura trois mois, par la disette de munitions que souffrit l'Armée assiegeante. Mais un secours qui lui vint de France tout à propos, la mit enfin en état d'emporter la Place. Cette perte obligea Baillol à quitter le centre du Royaume, pour se retirer sur les frontieres, où il se mit à couvert par le moyen des Places qu'il avoit cedées aux Anglois. La Treve qui se conclut devant Tournay, dans laquelle l'Ecosse étoit comprise, obligea Stuart à quitter les armes pour quelque tems. Mais elle ne sut pas plutôt rompue à l'occasion des affaires de Bretagne, que les Ecossois fe raffemblerent & affiegerent Sterlyn, dont ils fe rendirent maitres. après y avoir donné une infinité d'affauts, qui ne laissoient aux assiegez aucun moment de relâche.

Ces progrès ayant fait comprendre à Edouard qu'il s'étoit trop flaté, lorsqu'il avoit cru ce Royaume hors d'état de lui faire de la peine, il résolut de l'attaquer encore une sois par Terre & par Mer. Pour cet esset, il se rendit sur les frontieres, où il attendit sa Flotte

qui devoit le joindre à Newcastle. Mais une violente tempête, dont EDOUARDING elle fut battue pendant plusieurs jours, la mit hors d'état de servir pour le reste de cette année. Ce fâcheux accident l'empêcha d'en- ruinée par la temtrer en Ecosse, parce qu'il se trouvoit privé des vivres & des munitions que sa Flotte lui apportoit. Il ne pouvoit pas esperer d'en trouver dans le pais ennemi, parce que les Ecossois eux-mêmes y avoient fait le dégât, afin d'ôter à son Armée le moyen de subsister. Cependant, le peu de connoissance que les Ecossois avoient de son état, le tira de ce mauvais pas. Comme ils se voyoient fort inférieurs à ce Prince, qui menaçoit leur pais d'une entiere désolation, ils prirent le 11 accorde une parti de demander avec beaucoup de soumission une Treve, qu'ils se fois. trouverent trop heureux de pouvoir obtenir. Edouard n'avoit garde de la refuser: mais profitant de leur terreur, il ne voulut la leur accorder qu'à cette condition: Qu'ils le reconnoitroient pour Souverain de l'Ecosse, & renonceroient à l'obéissance du Roi David, si ce Prince ne se trouvoit pas en personne dans le Royaume, avant le mois de Mai suivant, avec une Armée qui fût en état de donner bataille. Cette condition mit le Roi de France dans la nécessité d'assister son Allié mieux qu'il n'avoit fait par le passé, de peur de fe voir privé des avantages que les fréquentes diversions des Ecossois lui procuroient. Dans cette vue, il fournit de l'argent & des Troupes au Roi David, & lui fit reprendre le chemin d'Ecosse, où ce David retoume Prince leva une Armée très considerable. On prétend qu'elle étoit de soixante-mille hommes, tirez de l'Ecosse même, de France, de Danemarc, & de Norwege. Avec ces troupes il marcha vers les frontieres d'Angleterre, & pénetra jusqu'à Durham, dont il forma le 11 se rend maisiege. En peu de jours, il se rendit maitre de cette Ville, dont les & se retire à l'aphabitans furent tous passez au sil de l'épée. Il auroit poussé sa pointe proche d'Edouplus loin: mais sur l'avis qu'il eut, qu'Edouard marchoit à grandes journées pour le combattre, il résolut de se retirer, les Généraux lui ayant représenté, qu'il ne pouvoit demeurer plus longtems en Angleterre sans s'exposer aux risques d'une Bataille, qui pourroit lui faire perdre une seconde fois son Royaume. Pendant qu'il étoit en marche pour s'en retourner dans ses Etats, la Garnison du Château de Werck, appartenant à la Comtesse de Salisburi, ayant donné sur quelques-unes de ses Troupes qui étoient demeurées derrière, il en fut tellement irrité, qu'il résolut de se rendre maitre de ce Château. Il y fit donner divers affauts: mais il fut vigoureusement repoussé par les gens de la Comtesse, qui se trouvoit elle-même dans la Place. Cette réfistance, & la nouvelle qu'il reçut qu'Edouard n'étoit pas éloigné, le sit désister de son entreprise. Il ne pouvoit se retirer plus à propos, puisqu'Edouard arriva ce même jour à ce Château. Il Edouard rend visite à la Comq rendit à la Comtesse de Salisburi une visite, qui a donné lieu à tesse de Salisbury. y uelques Historiens de dire qu'il en devint passionnément amoureux.

Il eft repoude

Aaiij

Ecostois inutilement.

David une Treve de deux ans.

EDOUARDIN. Il seroit facile de détruire ce qu'ils ont avancé sans fondement : mais comme cette passion, vraye ou fausse, n'a produit aucun évenement remarquable, il n'est pas nécessaire de s'y arrêter. Dès le jour suivant, Edouard se remit en marche pour aller chercher les ennemis: 11 pourfuit les mais ayant appris qu'ils s'étoient retirez dans la Forêt de Gedeours, il cessa de les poursuivre. Comme ses affaires n'étoient pas dans une bonne situation en Ecosse, & que cette Guerre étoit pour lui un fâcheux contre-tems par rapport aux mesures qu'il devoit prendre pour continuer celle qu'il avoit avec la France, il fit offrir à David une Treve de deux ans, qui fut acceptée avec l'approbation de Philippe. Cette Treve procura au Roi d'Ecosse l'avantage de s'établir de plus en plus dans son Royaume, & donna au Roi d'Angleterre le tems de penser à ses affaires.

1141. Edouard convoque un Parlement.

feurs.

Depuis plusieurs années, les soins de la Guerre avoient tellement occupé l'esprit d'Edouard, qu'il n'avoit pu trouver uu tems propre pour remedier aux divers abus dont le Peuple se plaignoit, & qui méritoient bien qu'on y sit une attention particuliere, Dès que la Treve avec la France & avec l'Ecosse lui eut donné un peu de relâche, il convoqua un Parlement, afin de chercher avec lui les moyens d'affurer le bonheur & la tranquillité de ses Sujets. Pendant cette séance, qui dura une bonne partie de l'Hiver, cette assemblée s'occupa principalement à faire divers Réglemens qui procurerent de grands avantages au Peuple, & auxquels elle ne trouva aucune opposition de la part du Roi. Au contraire, ce Prince confirma d'une maniere très solemnelle, tous les Privileges que la Grande Chartre accordoit aux Anglois, faisant voir par là, qu'il n'avoit pas moins à cœur le bien de son Peuple, que le sien propre ou celui de ses Successeurs. Entre les divers Actes qui furent faits dans ce Parlement, un des plus statut rigoureux importans fut le Statut contre les Proviseurs, c'est-à-dire contre ceux qui portoient des Provisions de la Cour de Rome pour des Bénéfices. Les Papes précédens avoient beaucoup abusé du droit qu'ils s'étoient attribué, de disposer des Bénéfices du Royaume. Souvent même, sans attendre qu'ils sussent vacans, ils les conferoient à des gens qui devoient en prendre possession après la mort de ceux qui les tenoient; ce qui faisoit beaucoup murmurer ceux qui avoient droit de présentation. Clement VI. étant allé plus loin, à cet égard, qu'aucun de ses Prédécesseurs, le Parlement s'étoit vu obligé de lui en faire des plaintes, mais qui n'avoient produit aucun effet. Aulieu de reformer cet abus, qui étoit d'autant plus intolerable que tous les Bénéfices étoient conferez à des Etrangers, ce Pontife avoit exhorté le Roi par un Bref, à se désister des plaintes qu'il faisoit contre les Provisions, qui étoient, selon lui, un droit incontestable du St. Siege. Cette réponse ayant fait connoître qu'en vain on s'attendroit à recevoir du Pape quelque remede à ce mal, le Parlement

prit la résolution d'y pourvoir par son autorité. Pour cet effet, il Enguand III. sit le Statut dont je viens de parler, qui ordonnoit la peine de mort, contre ceux qui à l'avenir porteroient de pareilles Provisions dans le Royaume (1). Quoique ce Statut causat un extrême chagrin au Pape, il ne jugea pas à propos d'en faire du bruit, parce qu'il fut informé que le Roi & le Parlement avoient pris la résolution de le soutenir & de mépriser ses censures, en cas qu'il voulut en faire usage sur ce sujet. Cependant, pour ne pas laisser perdre entierement son droit prétendu, il prit le parti de seindre qu'il ne faisoit aucune attention à ce Statut. Mais, quoique dans la suite il accordât, de tems en tems, quelques Provisions, c'étoit avec tant de retenue, que l'abus en fut confiderablement diminué pendant tout ce Regne. D'un autre côté, le Roi, qui ne vouloit pas entierement se brouiller avec la Cour de Rome, se contenta de laisser subsister le Statur. sans le faire exécuter à toute rigueur. Mais dans la suite, sous les Rois Successeurs d'Edouard, les Papes ayant repris leurs premieres brisées, on fut obligé de renouveller souvent ce Statut, qui reçut le nom de Pramunire, & dans lequel outre la défense des Provisions, on renferma divers autres cas qui avoient relation aux differens que l'Angleterre avoit avec les Papes. (2)

Dans ce même Parlement, le Roi créa Edouard son Fils ainé, Prince douard son Fils de Galles, & l'investit de cette Principauté, par une Couronne ou- ainé Prince de verte & un Anneau d'or. Le Prince étoit alors âgé de treize ans, & Galles,

donnoit de grandes esperances de ce qu'il devoit être un jour.

Pendant qu'Edouard sembloit uniquement occupé de ses affaires domestiques, il ne négligeoit pas celles de dehors. Son esprit étoit il se prépare à continuellement attentif à chercher les moyens de recommencer la faire la Guerre contre la France. Guerre contre la France, aussi tôt que la Treve seroit expirée. Il paroissoit pourtant pencher vers la Paix, & entretenoit toujours à la Cour du Pape, des négociations ausquelles il se rencontroit tous les jours de nouveaux obstacles. Mais soit qu'il n'eût en vue que d'amuser son ennemi par ces négociations, ou qu'il n'en attendit aucun bon succès, il ne négligeoit rien pour se préparer à la Guerre. Il s'étoit si mal trouvé des Alliances qu'il avoit faites avec les Princes étrangers d'Allemagne, ou des Pais-Bas, qui lui avoient fait consumer des sommes immenses sans aucun fruit, qu'il résolut de changer de méthode. Pour cet effet, il dépêcha dans les Pais-Bas & en Allemagne, des

(1) L'Acte du Parlement ne portoit pas peine de mort contre ceux qui porteroient des Provisions; mais celui qui en étoit convaincu étoit condamné à demeurer en prison jusqu'à ce qu'il eut payé une Amende ou Rançon, selon le bou-plaisir du Roi, & une satisfaction à la Partie grévée; il devoit aussi donner sussilante caunon de ne plus le faire à l'avenir. Tind.

(2) Sur les contestations de la Cour d'Angleterre avec les Papes, voyez les Notes

fur l'Esas de l'Eglise, à la findu L.vr e IX. Tind.

1343-

EDOUARD III. Agens qui avoient pouvoir de traiter avec toutes sortes de Particuliers qui voudroient lui fournir des Troupes ou de l'argent. Outre que tous ces secours rassemblez pouvoient produire le même esset avec beaucoup moins de dépense, il esperoit de pouvoir plus absolument disposer de ces Troupes, qu'il n'avoit fait de celles des Princes. D'ailleurs, son but étoit de rendre par là plus embarrassantes les intrigues par lesquelles Philippe tâchoit continuellement de lui débaucher ses Alliez. Pour mieux réutir dans son dessein, & attirer dans son Royaume une foule de Seigneurs étrangers, avec lesquels il pût lui-même négocier, il s'avisa d'un moyen qui ne pouvoit manquer de lui réussir, parce qu'il étoit entierement consorme au goût de ce siecle-là. Il sit publier des Tournois, où il recevoit honorablement toutes les personnes distinguées qui vouloient y prendre part, & leur faisoit tant de caresses, qu'ils ne pouvoient se lasser d'admirer sa politesse, sa magnificence & sa libéralité. Pour rendre ces fêtes plus solemnelles, & se délivrer en même tems des cérémonies auxquelles la difference des conditions l'auroit engagé, il fit faire à Windsor une Salle de planches toute ronde, de deux cens pieds de diametre. C'étoit là qu'il regaloit tous les Chevaliers à une même table, qui fut nommée la Table Ronde, en mémoire du grand La Table ronde. Arthur, qui, comme on le prétend, institua un Ordre de Chevaliers sous ce même nom, L'année suivante, il fit faire une Salle d'une structure plus solide, pour pouvoir y continuer chaque année les mêmes divertissemens. Pendant ce tems-là il traitoit avec ces Seigneurs, des secours que chacun pouvoit lui fournir, à proportion de ses forces. Le Recueil des Actes Publics est plein de Traitez avec des Particuliers, qu'il faisoit lui-même, ou qu'il faisoit faire par ses Envoyez. Philippe ne put voir sans jalousse, les Espagnols, les Italiens, les Allemans, les Flamans, & les François mêmes, courir en Angleterre pour assister à ces Tournois. Il se doutoit bien qu'il y avoit dans ces fêtes quelque dessein caché, & pour rompre les mesures d'Edouard, il en fit publier de pareils dans son Royaume. Cette maniere de contre-quarrer son ennemi, n'avoit rien qui ne sût juste & honorable en elle-même : mais bien-tôt après, il employa un autre moyen qui ne fut pas si généralement approuvé, & qui eut de grandes suites. Quelques-uns prétendent, qu'ayant attiré à Paris, sous prétexte d'un Tournoi, Olivier de Clisson, & dix ou douze autres Seigneurs Bretons qui y accompagnerent Charles de Blois; il leur fit couper la tête fans aucune formalité de justice. Mais il paroit par une Lettre qu'Edouard écrivit au Pape sur ce sujet, que ce n'étoit pas par finesse que Philippe avoit attiré ces Seigneurs à Paris, mais qu'il les avoit fait enlever en Bretagne. Comme cette action

causa la rupture de la Treve, il est nécessaire de l'expliquer, parce

que c'est par là seulement qu'on peut connoitre qui sut l'Auteur de

Tournois à Windfor.

Dessein de ces

Philippe en fait de semblables.

1! fuit couper la tete & divers Seig reuts Bretons.

Explication de cette affaire.

la

la rupture. Olivier de Clisson, Seigneur Breton, ayant servi Charles EDOUARD III. de Blois pendant la Guerre, avoit été fait prisonnier par Edouard, qui, l'ayant vraisemblablement mis dans son parti, permit qu'il fût échangé avec un Anglois. Soit que Philippe eût des preuves qu'il avoit changé de parti, ou que ce ne fût qu'un simple soupçon, il le fit enlever en Bretagne, avec dix ou douze autres Seigneurs ou Gentilshommes Bretons, & les ayant fait conduire à Paris, il leur fit trancher la tête. Je crois pouvoir avancer que ces Seigneurs furent enlevez en Bretagne, parce que le Pape, en répondant à la Lettre d'Edouard, & en justifiant Philippe autant qu'il lui étoit possible, ne disoit pas un mot qui tendît à nier ce fait. Mais peut-être quelques-uns de ces Seigneurs ou Gentilshommes furent-ils arrêtez à Paris; & les autres enlevez en Bretagne par ordre du Roi. Ce qui fait qu'il y a de la difficulté à porter un juste jugement sur l'action de Philippe, c'est que, selon Froissard, Argentré, & tous les Historiens François, ces Gentilhommes avoient toujours suivi le parti de Charles de Blois, & néanmoins Edouard, dans sa Lettre au Pape, dit qu'ils étoient du nombre de ses adhérans (1). Il falloit donc qu'ils eussent changé de parti, soit ouvertement, soit secrettement, depuis la Treve; & c'est ce qu'il est difficile de savoir précisément. Il semble pourtant qu'Edouard n'auroit pas eu sujet de saire tant de bruit sur cette affaire, si ces Seigneurs n'eussent été que ses partisans secrets, en demeurant toujours extérieurement attachez au parti de la France. Cela, joint à la Lettre d'Edouard au Pape, semble prouver que du moins quelques-uns de ces Seigneurs étoient partifans déclarez du Comte de Monfort. Cela supposé, il n'y a point de doute que Philippe n'eût violé la Treve, en les faisant enlever en Bretagne. Mais d'un autre côté, si l'on suppose que ces Seigneurs n'étoient que partisans secrets d'Edouard, depuis la conclusion de la Treve, on peut faire sur ce sujet deux questions, La premiere, si Philippe étoit en droit de les faire enlever en Bretagne pendant la Treve. La seconde, si, en qualité de Seigneur suzerain de la Bretagne, il avoit droit d'exercer une telle autorité sur des Seigneurs Bretons, d'autant plus qu'en les faisant mourir d'une maniere si peu juridique, c'étoit plutôt un meurtre qu'un Acte de justice. Quoiqu'il en soit, Edouard prétendit que par cette action la Treve étoit violée, & Philippe

Edouard fut tellement irrité de la mort tragique des Seigneurs Bretons, qu'il s'en fallut peu qu'il ne sit trancher la tête aux prisonniers Bretons du parti de Philippe, qu'il avoit en son pouvoir. Mais

soutint qu'Edouard se servoit de ce faux prétexte pour la rom-

Tome III.

pre.

ВЬ

1344.

<sup>(1)</sup> Quorumdam nobilium, nobis adherentium, capterum in Britannia. Act, Pub. Tom. V. p. 453. Tind.

HISTOIRE

1343. All. Publ. T. V. Pag. 450.

EDOUARDIL. sur les remontrances de Henri de Lencastre, il se désista de cette résolution. Cependant, il sit appeller Henri de Leon, Seigneur Breton prisonnier à Londres, & lui dit avec beaucoup d'émotion, que la mort de ses Compatriotes décapitez à Paris, le mettoit en droit d'user sur lui de représailles; mais qu'il ne vouloit pas suivre un si mauvais exemple, ni se venger sur des innocens, & que son intention étoit de punir l'Auteur même de cette barbarie. Ensuite il luidit, qu'encore qu'il pût exiger de lui une rançon de trente ou qua-Edouard fait dire rante mille écus, il vouloit bien le quitter pour dix-mille, à condique la treve est tion qu'il iroit de sa part désier Philippe, & lui déclarer, qu'ayant, rompue, & le fait violé la Treve par cette indigne action, il n'avoit qu'à se préparer à la Guerre.

au Roi de France, dénes pour la le-conde fois.

Le Comte de Derby commence la Guerre en Guien-DC.

fort & de Harcourt.

Argentré. All. Publ. T. V.

14 Juin , il écrit au Pape, qui lui fait une réponse peu latisfailante. Ibid. pag. 465.

Ces menaces ne furent point vaines. Dans le dessein où étoit Edouard de pousser la Guerre avec plus de vigueur qu'il n'avoit fait auparavant, il fit expédier au Comte de Northampton une Commission qui l'établissoit son Lieutenant Général en France, lui ordonpant en meme tems, de défier Philippe de sa part, & de lui déclarer la Guerre par terre & par Mer. Peu de tems après, il envoya en Guienne Henri de Lencastre Comte de Derby, pour y commencer les hostilitez, en attendant qu'il pût aller lui-même dans cette Province, où il avoit dessein de faire ses plus grands efforts. Cependant, il sit venir en Angleterre Jean de Monfort, qui s'étoit évadé de sa prison, & l'admit à l'hommage de la Bretagne. Il reçut un pareil hommage Edouard teçoit de Geoffroi de Harcourt (1) pour ses Terres de Normandie, que Thommage des Philippe avoit confiquées; & s'engagea par des Lettres Patentes, ou à lui faire rendre son bien, ou à lui en donner un équivalent en France ou en Angleterre. Peu de tems après, il publia un Maniseste fur toutes les injures qu'il avoit reçues de Philippe de Valois. Après Il public un Ma- en avoir fait le détail, il invitoit les François à se ranger sous son Ibid. pag. 460. obeiffance, leur promettant de les exempter d'Impôts, & de les gouverner selon les Loix & les Coutumes observées en France, sous le Regne de St. Louis son Prédécesseur. Il ne négligea pas d'écrire au Pape, pour l'informer des raisons qu'il avoit de recommencer la Guerre. Mais la réponse du Pontise lui sit bien connoitre, qu'il étoit un Médiateur partial. Non seulement il excusoit l'action de Philippe à l'égard des Seigneurs Bretons, & accusoit Edouard d'être le premier infracteur de la Treve; mais il le menaçoit même de se servir contre lui de sa Puissance Apostolique. Il n'en fallut pas davantage pour faire comprendre à ce Prince, qu'il ne pouvoit rien attendre de favorable du côté du Pape. Aussi ne s'adressa-t-il plus à lui que pour la forme, & pour garder les bienséances,

<sup>(1)</sup> Geoffroy, ou plutôt Godefroy Frere du Comte d'Harcourt, qui lorsqu'on atrêta les Seigneurs de Bretagne, s'étoit enfui en Angleterre. Tind.

Pendant que ces choses se passoient, Philippe faisoit des efforts EDOUARDIN. pour détacher les Flamans des interets de l'Angleterre. Cette intrigue étant venue à la connoissance d'Edouard, il passa subitement en Flandre, où il ne séjourna que trois semaines. A son retour, il prétendit avoir prévenu les maux qu'il avoit sujet de craindre de l'inconstance des Flamans. Mais la suite sit voir qu'il s'étoit trop slaté, ou que ce Peuple l'avoit abusé, puisqu'il est certain qu'il n'en tira plus aucun secours.

Il fait un voyage en Flandte, Pag. 171.

Pag. 474.

Cependant, le Comte de Derby faisoit des progrès considerables Progrès du Comen Guienne, où il emporta d'assaut la Ville de Bergerac, qui fut Guienne. abandonnée au pillage. L'Histoire ne doit pas oublier de faire une Action générous honorable mention de la génerosité de ce Général, peu imitée par de ce Général. ceux de nos jours. Pendant que les Anglois étoient occupez à piller la Ville, un Chevalier Gallois entra par hazard dans le Bureau de la Recepte. Il y trouva une si grande quantité d'argent, qu'il se crut obligé d'en avertir son Général, s'imaginant qu'un si grand butin lui étoit naturellement reservé. Mais il sut agreablement surpris, quand le Comte lui répondit d'un air fatisfait, qu'il le félicitoit de sa bonne fortune, & qu'il ne faisoit pas dépendre sa parole de la grandeur ou de la petitesse de ce qu'il avoit promis.

Pendant cette année, les Ecossois, excitez par le Roi de France, firent une course sur les frontieres d'Angleterre, & furent repoussez par les Troupes qu'Edouard avoit dans les Provinces du Nord.

Jean de Monfort, qui prenoit le titre de Duc de Bretagne, mourut au mois de Septembre, laissant au Roi d'Angleterre la tutele de son Fils, & à Marguerite de Flandre sa Femme, la conduite d'une Guerre très importante.

Dans ces entrefaites, Edouard avoit perdu le secours d'un puissant Allié, par la mort de Jacques d'Artevelle, qui avoit été mis en pieces par les Flamans. Cette mort ayant entierement changé la disposition des affaires dans les Pais-Bas, il n'étoit nullement à propos d'attaquer la France de ce côté-là. Par cette raison, Edouard avoit résolu de porter le fort de la Guerre dans la Guienne. Le Duc de Nor- Le Duc de Normandie étoit déja entré dans cette Province, à la tête d'une Armée grands progrès en de soixante-mille hommes, pour y arrêter les progrès du Comte de Guienne. Derby, & pour achever de la conquerir. A l'approche de cette Armée formidable, le Comte avoit abandonné la Campagne, & s'étoit retiré à Bourdeaux. Sa retraite ayant donné au Duc de Normandie la facilité de reprendre quelques Places, il s'étoit enfin attaché au siege d'Aiguil. Siege du Château d'Aiguillon, assis sur le confluent de la Garonne ble. & du Lot. Ce siege sut extremement remarquable, tant par les vigoureules attaques des affiegeans, qui, pendant une semaine, donnerent trois assauts par jours à la Place, que par la résistance des assiegez, à qui de si frequentes attaques ne furent pas capables de faire Bbij

196

1146.

EDOUARDIII. perdre courage. Ce fut pour secourir ces braves gens, qu'Edouard hâta ses préparatifs, ayant résolu d'aller en personne s'opposer aux

progrès du Duc de Normandie.

Edouard s'embarque pour aller fecourir la Guien. AB. Publ. T. V. PAR. \$17.

Tout étant prêt pour le départ, il se rendit à Southampton, menant avec lui le Prince de Galles son Fils ainé âgé de seize ans, qui devoit faire sa premiere Campagne. Avant que ses Troupes s'embarquassent, il en assembla les principaux Officiers, pour les exhorter à se comporter d'une maniere qui les rendît digne de son estime & des recompenses qu'il destinoit à ceux qui s'acquitteroient de leur devoir. Il leur déclara, que son intention étoit de renvoyer ses Vaisseaux des qu'il seroit arrivé en Guienne, & qu'ainsi ce seroit en vain qu'ils espereroient de revoir leur Patrie, s'ils n'y retournoient victorieux. Il ajouta, que s'il se trouvoit quelqu'un qui manquât de résolution, il n'avoit qu'à parler librement, & que dès ce moment même, il lui donnoit une entiere liberté de demeurer. Ce discours ayant été répandu dans l'Armée, les Soldats se mirent à crier d'une commune voix, qu'ils étoient prêts à suivre leur Roi, par-tout où il voudroit les mener. Une résolution si prompte & si générale lui ayant fait concevoir de grandes esperances, il sit embarquer ses Troupes, dans l'intention de prendre la route de Guienne. Mais le vent ne lui ayant pas permis d'exécuter ce dessein, il se vit contraint par deux diverses fois de retourner dans ses Ports. Geoffroi de Harcourt, qui l'accompagnoit, se servit de cette conjoncture, pour lui persuader d'aller descendre en Normandie, Païs extremement gras, qui, depuis très longtems, n'avoit point senti les miseres de la Guerre. Edouard ayant suivi ce conseil, alla débarquer à la Hogue dans le Cotentin, où il n'étoit nullement attendu.

Le vent le repousse deux fgis dans le poit.

Il va descendre en Normandie.

Il fait le Prince de Galica Chevaher.

li ravage le païs, Mezarai.

Immédiatement après qu'il eut mis le pied sur le rivage, il fit Chevaliers le Prince de Galles son Fils & quelques autres jeunes Seigneurs; après quoi, il se mit à la tête de son Armée, qui étoit de trente-mille hommes de pied, & de deux-mille cinq-cens hommes d'armes. Il partagea ces Troupes en trois Corps, qui marchoient séparément pendant le jour, & qui se rejoignoient ordinairement vers le soir pour se trouver dans un même Camp. Les premieres marches que cette Armée fit dans le Païs ennemi, vengerent cruellement la mort des Seigneurs Bretons décapitez à Paris. Valogne, S. Lo, Careman, Harfleur, furent les premieres Villes qui éprouverent la fureur des armes Angloises. Raoul Comte d'Eu, Connétable de France, qui se trouvoit alors à Caen, ayant voulu avec les Milices du Pais s'oppofer aux Anglois, ne fit que leur donner, par sa désaite & par sa prise, un prélage de leurs victoires futures. Après la déroute du Connétable, Edouard continua sa marche par les Evêchez de Lisseux & d'Evreux, brulant & saccageant tout ce qui se trouvoit en son chemin. Il ne s'arrêta point jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Poissi, où il séjourna

& s'avance jusgu'd Poiffi.

## D'ANGLETERRE. LIV. X.

quelques jours, pour tâcher d'attirer Philippe au combat. Il lui envoya 1000 ARD III. même un Héraut pour lui porter un défi, qui ne fut pas accepté. Philippe avoit un autre dessein : c'étoit de l'ensermer entre les Rivieres de l'ensermer ende Seine & d'Oyse. Si son projet avoit réussi, l'Armée Angloise auroit tre deux Rivieres. péri sans ressource. Mais Edouard s'en s'étant apperçu, quoiqu'un peu tard, décampa de Poissi, dans le dessein de passer la Somme, & d'al- Edouard & reler se mettre à couvert dans le Comté de Ponthieu, sachant que son tire vers le Ponthieu. ennemi s'avançoit avec une Armée de cent-mille combattans. Il suivit quelque tems la Somme, sans y trouver aucun passage. Enfin. il fut assez heureux pour découvrir le Gué de Blanquetarque, par le moyen d'un prisonnier qui connoissoit parfaitement le pais. Quoique cette découverte lui parût d'abord un grand avantage, il trouva bientôt que les difficultez de sa retraite n'en étoient pas beaucoup diminuces. Philippe, qui avoit prévu que son ennemi pourroit prendre cette route pour se retirer, avoit détaché Gondemar du Fay avec un Corps de douze-mille hommes, pour aller garder ce passage d'où dépendoit la réussite de ses desseins. Edouard se vit donc dans la nécessité ou de forcer le Gué, ou de combattre avec un grand désavan- fendu par les tage son ennemi qui le talonnoit de fort près. Sa résolution étant prise, François. il fit avancer ses Troupes, qui se trouvant animées par la présence de leur Roi se jetterent dans l'eau avec tant d'intrépidité, qu'elles commencerent à vaincre leurs ennemis avant que d'en venir à la charge. On peut aisément imaginer les difficultez qui se rencontrent dans un tel passage, en présence des ennemis, pour une Armée qui ne peut étendre son front qu'autant que la largeur du Gué le permet, & qui se voit obligée en même tems, de marcher dans l'eau, & de se servir de ses armes. Mais tout cela ne fut pas capable d'arrêter les Anglois, qui, sous les yeux de leur Roi témoin de toutes leurs actions, marcherent à travers ces difficultez comme à une victoire assurée. Il ne sut pas possible aux François de soutenir une attaque si vigoureule. Après avoir fait quelques efforts pour repousser les Anglois, ils se virent contraints d'abandonner ce passage important, par où Edouard fit incontinent passer toute son Armée. Le soir même il alla camper à Crecy, pendant que Philippe passoit la Somme à Abbeville, qui n'en est éloignée que de trois lieues.

Edouard se voyant poursuivi de si près, & comprenant bien qu'il lui seroit impossible d'éviter le combat, s'arrêta tout court pour attendre les ennemis, & choisit un terrein avantageux, où il rangea son Armée en bataille. Philippe s'étant persuadé que la retraite d'Édouard étoit un effet de sa peur, ne douta point que l'avoir atteint ce ne sut l'avoir vaincu. Ainsi, pour ne lui pas donner le tems de se retirer plus loin, dès le jour suivant, il partit d'Abbeville à dessein de l'aller attaquer. L'Armée Angloise étoit partagée en trois Corps, dont le Prince de Galles commandoit le premier. Le second étoit conduit par les

B b iii

Il force un gol

Il attend Phi-

HISTOIRE

Comtes de Northampton & d'Arundel, & par le Lord Ross. Le Roi se

tenoit à quelque distance avec le troisieme, afin de donner du secours

198

EDOVARD III.

Bataille de Cre-

à ceux qui en auroient besoin. Philippe ne put arriver à la vue des ennemis qu'à trois heures après midi, ayant fait ce jour-là une marche de trois lieues, de sorte qu'il étoit déja plus de quatre heures, quand la Bataille commença. Il avoit aussi partagé son Armée en trois Corps, dont les Genois formoient le premier, commandé par Antoine Doria & Charles Grimaldi (1). Comme c'étoit dans ces Troupes que confissoit la principale force de son Infanterie, il voulut qu'elles fissent le premier effort. Dans le tems que la melée alloit commencer, une grande pluye qui survint, ayant fait lâcher les cordes des Arbalêtes des Genois, ils ne purent s'en servir. Cependant, comme ils étoient déja trop avancez, ils se virent exposez à une grele de flèches Angloises, qui leur Tirent lâcher le pied. Charles Comte d'Alençon, Frere du Roi, qui les soutenoit avec un gros Corps de Cavalerie, les voyant plier sans en connoitre la cause, s'imaginant qu'il y avoit de la trahison, leur passa fur le ventre, & commença par cette action précipitée, à mettre le désordre dans l'Armée Françoise (2). Cependant, ce Prince se mettant peu en peine des Genois, & de ce qui se passoit derriere lui, attaqua le

premier Corps des Anglois, commandé par le Prince de Galles, & sur reçu avec une sermeté à laquelle il ne s'étoit pas attendu. Il ne laissa pourtant pas de continuer ses efforts, qui n'aboutirent qu'à lui saire perdre la vie en combattant vaillamment. Sa mort sut cause que le Corps

qu'il commandoit commença peu à peu à s'ébranler; & comme il ne

put être assez promptement soutenu, à cause du désordre qu'il avoit lui-même causé parmi les Troupes Genoises, il sut enfin mis en dé-

Le Corps commandé par le Comte d'Alençon est désait.

route.

Le Prince de Galles ayant un si grand avantage dans cette premiere action, Philippe sit avancer un gros Corps de Cavalerie, asin de reparer le désordre causé par la désaite du premier. Ainsi la superiorité du nombre se trouvoit toujours du côté des François, quoique les Anglois maintinssent encore leur terrein. Selon les apparences, le jeune Prince, qui combattoit avec un courage heroïque, résolu de vaincre ou de mourir sur le champ de bataille, auroit été accablé par le nombre, si les Comtes de Northampton & d'Arundel ne sussent accourus à son secours. Cette démarche attira de ce côté-là de nouvelles Troupes Françoises, le peu d'étendue du terrein où l'on combattoit, ne permettant pas que les deux Armées pussent agir toutes à la sois. Ainsi le

<sup>(1)</sup> On dit qu'il n'y avoit pas moins de 12000 Genois, à la Bataille de Crerg.

<sup>(2)</sup> C'est ainsi que les Historiens François parlent du commencement de cette Bataille. Il falloit que les cordes des Arbalètes Genoises sussent d'une autre matiere que celles des Anglois, puisque la pluye ne faisoit pas le même esset sur les unes & sur les autres. Rap. Th.

D'ANGLETERRE. LIV. X.

combat y sut fort opiniâtré. La valeur du Prince de Galles, qui don- EDOUARD IIL noit de l'admiration aux Généraux Anglois, leur causoit en même tems une extrême inquiétude par rapport à sa personne, à cause de la Galles sais superiorité du nombre des ennemis. Dans la crainte où ils étoient qu'il ne lui arrivât enfin quelque malheur, ils envoyerent en toute diligence dire au Roi, qu'il étoit tems qu'il vînt au secours du Prince qui se voyoit sur le point d'être accablé. Bien loin de s'émouvoir à cette nouvelle, Edouard demanda si son Fils étoit encore en vie; & sur ce qu'on lui dit que non seulement il vivoit, mais qu'il combattoit avec une valeur étonnante, il répondit à l'Officier qui lui avoit été envoyé: Dites à mes Le Rol son Pe-Généraux, que, pendant que mon Fils vivra, ils ne me demandent point de se- l'honneur de la cours, car il faut qu'il ait tout l'honneur de cette journée, & qu'il gagne aujour- victoite. d'hui ses éperons. Cette reponse, rapportée au Prince, l'ayant animé d'un nouveau courage, il se fit jour au travers des ennemis qui étoient prêts à l'enveloper. Ses Troupes imitant sa valeur heroïque, le seconderent li bien, que les François commencerent à plier, & enfin à se disperser en défordre dans la campagne.

Il restoit à Philippe un Corps qui n'avoit pas encore combattu, à la tête duquel il étoit lui-même. Ce fut là que le Prince de Galles adressa ses pas, après avoir rompu les deux autres, & ce fut aussi en cette occalion qu'il acquit le plus de gloire. Philippe, au désespoir de voir ses deux Corps battus & dispersez, sit des efforts inconcevables pour arracher la victoire à ce jeune Heros, avant qu'elle fût complette. Le Roi Le Roi de Boliede Boheme, qui, tout aveugle qu'il étoit, avoit voulu se trouver au me est tué. & la baniere prisse. combat, ayant fait attacher fon cheval par le frein à ceux de deux braves Chevaliers, fut tué selon ses souhaits, en combattant pour la France. Sa Banniere, sur laquelle étoient brodées en or des plumes d'Autruche, avec ces paroles Ich dien, qui signifient Jesers, sut prise & portée son Esu. au Prince de Galles, qui, en memoire de cette journée, prit des plumes d'Autruche pour cimier à son Ecu, avec la même Devise. Cependant Edouard qui se tenoit avec son Corps sur une Colline, épioit le tems propre pour donner, ne voulant pourtant pas trop se hâter, de peur d'ôter au Prince son Fils une partie de sa gloire. Mais dans cet état d'inaction, il ne laissoit pas d'inspirer de la terreur aux François, qui le voyoient prêt à fondre sur eux avec avantage. Philippe de son Philippe le diff côté, ayant fait des efforts inutiles pour repousser les Anglois, rallia ringue beaucoup une partie de sa Noblesse & de ses hommes d'armes, & alla se jetter au milieu de la Bataille pour tâcher de redonner du cœur à ses Troupes par son exemple. On ne peut nier qu'il ne donnât en cette occasion des marques éclatantes de valeur & d'intrepidité. Ce ne fut qu'après avoir eu deux chevaux tuez sous lui, & reçu deux blessures, l'une au cou & l'autre à la cuisse, qu'il se laissa mener, quoiqu'avec une extrême peine, hors du champ de bataille. Sa retraite ayant achevé de faire pour les Anglois-

1346.

Premier ulage du Canon.

E'DOWARD III. perdre courage à ceux des siens qui maintenoient encore le combat; ils furent mis dans une entiere déroute, avec le reste de l'Armée. Ce fut alors qu'il se fit un carnage épouvantable des suyards, qui surent poursuivis jusques bien avant dans la nuit. On prétend que ce sut dans cette mémorable Bataille que les Anglois commencerent pour la premiere fois à se servir du Canon dont l'usage étoit encore inconnu en France. Quatre pieces, qu'ils avoient placées sur une petite Colline, firent une si grande exécution parmi les Troupes Françoises, & leur infpirerent tant de terreur, qu'on attribue en partie le succès de cette journée à la surprise que causa cette nouveauté. La France perdit dant cette Bataille, le Roi de Boheme, le Comte d'Alençon Frere du Roi, le Duc de Lorraine, le Comte de Flandre, le Comte de Blois, quinze autres Seigneurs des plus qualifiez du Royaume, douze cens Chevaliers, & plus de quatre-vingts Bannieres.

Edouard loue le Prince fon Fils.

Modellie Prince.

Dès que, par la fuite précipitée des ennemis, Edouard eut compris que sa victoire étoit assurée, il s'avança pour aller donner au Prince son Fils des marques de son extrême satisfaction. Mon cher Fils, lui ditil en l'embrassant, vous vous êtes noblement acquitté de voire devoir dans cette journée, & vous avez véritablement mérité la Couronne pour laquelle du vous avez combattu. Le jeune Prince, confus des louanges que le Roi lui donnoit, gardant un filence qui marquoit sa modestie, se contenta de plier le genou pour demander au Roi son Pere sa bénédiction, selon la coutume pratiquée en Angleterre. La nuit qui suivit ce glorieux jour, fut employée par les Anglois en réjouissances. Mais le Roi fit publier dans son Camp des défenses très expresses d'insulter au malheur des vaincus, exhortant son Armée à rendre graces à Dieu de la victoire qu'il venoit de lui accorder. Le lendemain, quelques Troupes qui avoient été envoyées à la poursuite des suyards, ayant rencontré un Corps de Milices qui, sans savoir ce qui étoit arrivé le jour précedent, alloient se rendre au Camp de Philippe, en tuerent sept mille hommes. On prétend que la perte que la France fit dans ce second jour, fut plus grande que celle qu'elle avoit soufferte dans la Bataille, tant par la défaite de ces Milices, que par la mort ou par la prison des Soldats qui s'étoient dispersez dans la campagne en fuyant.

Edouard demeura quelques jours près du champ de bataille, pour y faire enterrer les morts & panser les blessez, tant ceux des enne-Edouard affiege mis que les siens propres. Ensuite, prenant sa marche par le Boulonnois, il s'approcha de Calais à dessein d'en faire le siege. Cette Place, qui étoit extremement forte, n'étoit pas moins incommode aux Anglois, que Dunkerke l'a été de nos jours. En s'en rendant maitre, non seulement il se delivroit d'un voisinage très fâcheux, mais il s'ouvroit encore une entrée en France. Il la fit investir le 8. de Septembre, & somma le Gouverneur de la lui remettre entre les mains, avec menaces,

en cas de refus, que la Garnison & les habitans seroient passez au fil EDOUARDIS. de l'épée. Jean de Vienne, qui commandoit dans la Place, répondit qu'il ne reconnoissoit point d'autre Roi de France, que celui qui lui avoit confié la garde de cette Ville, & qu'il avoit résolu de vivre & de mourir à son service,

Le Roi ayant exactement reconnu les fortifications de Calais, comprit qu'il lui seroit trop difficile de venir à bout de ce siège par la force. Ainsi dès le commencement, il prit la résolution de réduire cette Place par la famine. Pour cet effet, il fit faire tout autour, des Lignes de circonvallation; fortifiées de Forts & de Redoutes, résolu de n'abandonner point son entreprise, jusqu'à ce qu'il en sût venu à bout. Le Gouverneur, qui vit faire les préparatifs, prévoyant la longueur du fiege, prit la précaution de mettre dehors toutes les bouches inutiles, afin de ne pas s'exposer au danger de manquer de vivres. Quoique, felon les maximes de la Guerre, Edouard put le dispenser d'avoir pitié de ces miserables qui étoient au nombre de dix-sept-cens, il ne laissa pas de les recevoir dans son Camp, & de leur donner ensuite la per-

mission de se retirer où ils voudroient.

Cependant Philippe, qui se trouvoit dans une extrême inquietude par rapport à ce siège, cherchoit tous les moyens possibles de le faire lever. Il n'en voyoit que deux, qui fussent propres à produire cet effet. Le premier, qui étoit d'attaquer les Lignes des assiegeans, ne pouvoit se pratiquer assez-tôt, pour qu'il pût esperer que la Place tiendroit jusqu'à ce qu'il fût en état d'en tenter le secours. Le second étoit, de faire une diversion en Angleterre par les armes des Ecossois. Celui-ci ayant été jugé le plus prompt, il engagea le Roi d'Ecosse à faire une irruption en Angleterre. Il ne doutoit nullement qu'elle ne fût suivie d'un heureux succès, à cause que toutes les sorces des Anglois étoient occupées en France. Il étoit à présumer que l'allarme que cette invasion causeroit en Angleterre, y produiroit de tels mouvemens, qu'Edouard se verroit obligé de lever le siege qu'il avoit entrepris. David, regardant les interets de la France comme les siens propres, & suivant teire, sans balancer les inspirations de Philippe, se mit à la tête de trentemille hommes (1), & s'avança jusqu'à Durham. Cette invasion imprévue dans une telle conjoncture, allarma les Anglois; mais elle ne fut pas capable de leur faire perdre courage. Le jeune Lionnel, que le Roi son Pere avoit laissé pour Gardien en Angleterre, n'étant pas encore en âge de commander une Armée, la Reine Philippe se chargea du soin de repousser les ennemis. Pour cet esset, s'étant mise à la tête des Troupes qu'on avoit assemblées de tous côtez avec une merveilleuse diligence, elle marcha droit aux Ecossois, & leur présenta la Bazaille. David n'avoit pas moins d'impatience d'en venir aux mains. Il se per-

entre en angle-

1346.

C c

<sup>(1)</sup> C'étoit 62000. hommes, selon Speed. Tino. Tome III.

prisonnier.

Charles de Blois eft vaincu & fair

prisonnier par les Anglois.

EDOUARDIL suadoit que rien n'étoit plus aisé, que de mettre en suite ces Milices 11 est bartu par commandées par une semme. Mais le succès répondit mal à ses espeta Reine & fait rances. Non seulement il eut la mortification de perdre la Bataille, mais encore, de se voir lui-même prisonnier entre les mains des Anglois (1).

La fortune ne se lassoit point de favoriser Edouard. Comme ses armes avoient été victorieules en France & en Angleterre, elles le furent aussi en Bretagne, Le Chevalier Thomas Dagworth, qui commandoit les Troupes Angloises en ce pais-là, battit deux fois Charles de Blois, & le fit prisonnier dans le dernier Combat qui se donna proche

Argentré . Mezeral, de la Roche de Rien.

Cependant, le siege, ou plutôt le blocus de Calais, se continuoit toujours par mer & par terre. Edouard y avoit fait venir jusqu'à septcens Vaisseaux pour garder la mer. Ainsi, rien ne pouvant entrer dans la Ville, elle se trouva enfin réduite à l'extremité. Une Lettre interceptée ayant fait connoitre au Roi l'état fâcheux des affiegez, il l'envoya incontinent à Philippe, & lui sit dire en même tems, qu'il n'a-Philippe tache voit point de tems à perdre s'il vouloit secourir la Place. Philippe profitant de cet avis, se hâta de se mettre en campagne, & s'approcha du Camp des Anglois avec une Armée de cent-cinquante mille hommes. Il esperoit de pouvoir attirer l'ennemi hors de ses retranchemens, en lui faisant offrir la Bataille à diverses reprises. Mais Edouard n'avoit garde de rien hazarder, connoissant bien l'impossibilité qu'il y avoit à forcer ses Lignes, De plus, il avoit une esperance bien fondée, d'avoir bien-tôt la Ville à discretion. Ains, sans s'émouvoir pour tous ces défis, il répondit constamment, qu'il étoit là pour prendre Calais, & que si Philippe trouvoit à propos de l'en empêcher, il n'avoit qu'à prendre les mesures qui lui paroîtroient les plus propres. Philippe voyant qu'il ne pouvoit, sans un danger maniseste, entreprendre de n tui office des le forcer dans ses Lignes, ni l'attirer en pleine campagne, lui envoya deux Cardinaux pour lui faire des propolitions de Paix. Il lui offrit la Guienne, le Comté de Ponthieu, & un mariage entre leurs Enfans. Edouard se moqua de ces offres. Il répondit, que la Guienne & le Ponthieu lui appartenoient, qu'au premier jour il seroit maitre de Calais.

envain de lecougir Calais.

Froiffard , Menerai , Knygb-ton, Walfingbam,

Il offre la bataille à Edouard, qui la retule,

conditions Paix qui font rejettées.

> (1) Le Roi d'Ecosse, quoiqu'il eût deux lances pendues à son corps, que sa jambe ent reçu une blessure presque incurable, & qu'on lui ent fait tomber l'épée de la main, ne vouloit pas se rendre, & provoquoit les Anglois par des injures afin qu'ils le tuassent. Lorsque Jean Copland, Gouverneur du Château de Roxborough, fui dit de se rendre, ce Prince lui donna un fi rude coup de gantelet au visage, qu'il lui fit sauter deux dents, Cependant Copland l'emmena prisonnier hors du Camp. Sur ce que Copland refusa de le livrer à la Reine qui éroit à Newcastle pendant la Bataille, le Roi le fit venir à Calais, où il s'excusa de son refus d'une maniere si belle, que le Roi le renvoya avec une recompense de 500, livres de rente en Terres, qu'il choistroit lui-même auprès du lieu de sa demeure; & le fit outre cela Chevalier - Banneret. Ad. Pub. Tom. V. p. 541. TIND.

& qu'ainsi il n'avoit que faire de ses liberalitez. Ce projet n'ayant pas spondent. réulli, Philippe lui sit proposer par un Héraut, de décider leur querelle par un Combat de six contre six. Le Héraut ayant ajouté, que le dis qui en estica. Roi de France marqueroit le jour & le lieu du Combat, le Comte de Derby répondit, que ce seroit donc Edouard, puisqu'il étoit le véritable Roi de France. Cette seule prétention sut suffsante pour saire tomber cette proposition, pour laquelle il est certain qu'Edouard n'avoit aucun penchant, dans la conjoncture où il se trouvoit. Son unique but étoit de prendre Calais, sans mettre cet évenement en compromis. Peu de jours après, il reçut un renfort de dix-sept-mille hommes, que la Reine sa Femme lui amena d'Angleterre. Si l'on en croit quel- un reasort. ques-uns des Historiens Anglois, ce secours lui vint tout à propos, pour lui faire avoir sa revanche sur Philippe. On prétend qu'il offrit de le combattre en raze: campagne, de combler lui-même ses tranchées, & d'abattre ses retranchemens, pourvu qu'on lui donnât de bonnes assurances qu'on ne seroit rien entrer dans Calais, qu'après le combat. On ajoute, que Philippe n'ayant pas voulu accepter cette offre, prit le parti de se retirer. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne jugea pas à propos d'attaquer Edouard dans ses Lignes, Ainsi, les afsiegez se voyant sans aucune esperance d'être secourus, demanderent enfin à capituler. Une Capitulation differée jusqu'à la derniere extremité, ne pouvoit pas être fort avantageuse. Aussi Edouard refusa-t-il aux assiegez toutes sortes de conditions, à la reserve de la vie qu'il voulut bien accorder, tant aux Soldats qu'aux Habitans. Encore excepta-t-il de ceux-ci, six des principaux Bourgeois, pour les sacrifier Edouard veue à sa vengeance, laissant aux Habitans le soin de choisir eux-mêmes des les victimes. Cette rigueur causa une extrême consternation dans la habitans. Ville. Il n'étoit pas facile de faire le choix de ces six personnes; & cependant, il n'y avoit point de tems à perdre. L'Histoire ne doit pas passer sous silence la génereuse action d'Enstache de S. Pierie, l'un des time d'un Bourprincipaux Habitans de cette Ville. Ce bon Citoyen, voyant la crainte & le désespoir peints sur les visages de ses Compatriotes, s'offrit vo-Jontairement d'être l'un des six que le Roi d'Angleterre demandoit. Une magnanimité si peu commune toucha tellement le reste des Habitans, qu'il s'en trouva bien-tôt cinq autres qui, à l'exemple de celui-ci, se dévouerent pour le salut de leurs Citoyens. Ces six illustres Bourgeois, résolus d'appaiser la colere du vainqueur par le sacrifice de leurs vies, sortirent pieds nuds, en chemise, la corde au cou, & allerent lui présenter les Cless de la Ville. Ils le trouverent tellement irrité, que, malgré l'intercession du Prince de Galles & des principaux Seigneurs de la Cour, il ordonna qu'on les menat au supplice. Mais s'il eut assez de fermeté pour resuler cette grace aux instantes prieres de son Fils, il ne put trouver dans son cœur la meme dureté pour la Reine. Cette bonne Princesse, touchée de l'infortune de ces misera-

Calais fe rend

La Reine ab-

HISTOIRE

3347. tient la grace des fix Bourgeois.

bles, s'étant jetté à ses pieds, les yeux baignez de larmes, lui demanda leur grace au nom de Jesus-Christ. Quelque résolution qu'il eut prile, il ne put voir à les genoux une Epouse qu'il aimoit si tendrement, sans sentir amollir son cœur; & malgré la fermeté dont il s'étoit armé, il se laissa vaincre à ses prieres. La Reine ne se contentant pas d'avoir fauvé la vie à ces malheureux, ordonna qu'on leur donnât des habits, & après les avoir fait manger dans la propre Tente, elle fit présent à chacun de six pieces d'or, & les mit en liberté. Action qui fit alors, & fera toujours honneur à cette généreuse Princesse.

C'est ainsi que l'importante Ville de Calais sut réduite sous la domination Angloise, après avoir soutenu le siege pendant une année-

Peu de jours après qu'Edouard eut fait son entrée dans Calais, il Edonard chasse en sit sortir tous les Habitans, pour y mettre une Colonie Angloise. C'est vraisemblablement à cette précaution que l'Angleterre a du la conservation de cette Place, pendant deux cens ans. Le siege avoit été si long & si fatiguant, qu'Edouard ne crut pas devoir resuser quelque repos aux Troupes, en consentantà une Treve d'un an, qui lui sut proposée. Cela fait, il laissa une bonne Garnison dans Calais, & s'en retourna triomphant en Angleterre,

Il consent à une

f Etat floristant de l'Angleterre.

les François de Calais, & y éta-

blit une Colonie

Angione.

Treve.

Jamais le nom Anglois n'avoit été plus glorieux qu'il l'étoit en ce tems-là, & l'Angleterre n'avoit jamais joui d'une félicité plus parfaite. Si la valeur, la sagesse & la bonne fortune du Roi, donnoient à ce Royaume un lustre extraordinaire; les rares qualitez du vaillant Prince de Galles, Successeur présomptif de la Couronne, ne faisoient pas concevoir de moindres esperances pour l'avenir. La grande sertilité qui suivit immédiatement les victoires d'Edouard, sembloit encore marquer que le Ciel faisoit du Peuple d'Angleterre, le plus cher objet de ses soins.

Edouard refule la Dignité Impé-AB. Publ. T. F. gag. 621.

Pour ajouter encore un nouvel éclat à la gloire d'Edouard, on vit arriver l'année suivante des Ambassadeurs des Princes d'Allemagne, qui venoient lui offrir la Dignité Imperiale. L'élection de Charles IV, qui s'étoit déja fait couronner à Bonn, n'ayant pas été agréable à tous les Princes Electeurs, quelques-uns d'entre eux avoient résolu de faire un nouveau choix. Pour cet effet, ils avoient jetté les yeux sur le Roi d'Angleterre, que la victoire de Crecy, & la prise de Calais, venoient de rendre très illustre. Mais ce Prince, qui n'ignoroit pas combien il en avoit autresois coûté à Richard, Frere de Henri III., pour avoir voulu accepter cette Dignité dans une semblable conjoncture, étoit trop sage pour se jetter dans les mêmes embarras. D'ailleurs, il avoit besoin de toutes ses forces & de toute son application, pour acquerir la Couronne de France, qui lui paroissoit un bien plus solide. Par ces considerations, il resusa l'honneur que les Princes Allemans vouloient lui faire, & s'excusa de se charger d'un is grand fardeau.

Pendant la prosperité dont les Anglois jouissoient, il n'est pas sur- EDOUARD III. prenant que l'aise & l'abondance les jettassent dans les excès qui en Déprivation des sont les suites ordinaires. Tous les Historiens disent unanimement, mocum en Anglequ'en ce tems-là, une débauche effrenée regnoit dans tout le Royaume, & que les femmes négligeant la modestie qui sied si bien à leur sexe, sembloient saire gloire d'être sans pudeur. Rien n'étoit plus ordinaire que de les voir en troupes, courir les Tournois habillées en Cavaliers, l'épée au côté, & montant des Chevaux superbement harnachez, sans se mettre en peine ni de leur honneur ni de leur réputation. Les excès des hommes n'étoient pas moins scandaleux. Dieu ne laissa pas longtems ces désordres sans châtiment. Une cruelle Peste, qui, après avoir ravagé l'Asie & une partie de l'Europe, s'étoit grands ravages en Angleterre. étendue jusqu'en France, passa de là en Angleterre. Elle y exerça sa fureur avec tant de violence, qu'elle emporta la moitié des habitans. Principalement, elle se sit sentir dans Londres, où l'on remarqua qu'en une seule année, on avoit enterré plus de cinquantemille personnes dans le seul Cimetiere des Moines de Cîteaux (1).

Quoique ce terrible fleau n'eût pas plus épargné la France, Philippe ne laissoit pas de faire de grands préparatifs pour recommencer la rompt le Gouver-neur de Calais. Guerre, dans le dessein de faire tous les efforts possibles pour recouvrer Calais. Cette perte lui tenoit au cœur, à cause des fâcheuses suites qu'il en prévoyoit. Cependant, comme il jugeoit bien, qu'il trouveroit beaucoup de difficulté à regagner cette Place par les armes, il voulut employer un moyen moins incertain, en corrompant le Gouverneur. Les Seigneurs de Montmorency & de Charny voulurent bien fe charger de l'exécution de son projet, & prendre sur eux la honte de cette action, pour faire plaisir à leur Maitre. Mais il n'y a pas beaucoup d'apparence à ce que dit Mezerai, qu'ils crurent qu'il n'y avoit point de mal à surprendre cette Ville pendant la Treve. Vrai-semblablement, ils n'étoient pas ignorans jusqu'à ce point. Quoiqu'il en soit, ils nouerent une secrette intelligence avec Aymeri de Pavie qui en étoit Gouverneur, & qui promit de la leur livrer moyennant une somme de vingt-mille écus. Cet argent lui ayant été remis, il trouva le moyen d'introduire peu à peu dans la Ville cent hommes d'armes, & douze Chevaliers François, qu'il cacha dans le Château. Le jour marqué pour l'exécution, les Sires de Charny & de Ribaumont se tenoient en embuscade près de deux portes de la Ville, pour s'y jetter dedans dès qu'elles seroient ouvertes. Le succès seur paroissoit immanquable,

Knighton , Walfingbam.

La peste fait de

Philippe cor-Froffard , Me-

(1) C'est la Chartreuse. TIND.

Il ne paroît pas vraisemblable que 50000, personnes ayent été enterrées en un an, dans un seul Cimeriere; & ce qui prouve que cela est faux, est qu'il n'y a eu qu'une Abbaye de Cîteaux à Londres , savoir Ste Marie de Grace , près de la Tour, sondée par ce Roi, mais non avant l'an 1352. Tanners, Hist. Mon. pag. 139. REV. W. S.

C c iii

1349. Edouard en est informé,

EDOUARD III. tant leurs mesures étoient justes. Mais ils ne savoient pas tout ce qui s'étoit passé. Peu de tems auparavant, Edouard ayant eu quelque avis de ce complot, avoit mandé le Gouverneur à Londres, & lui avoit promis son pardon à condition qu'il trahiroit les François. Ce scélerat, qui se voyoit perdu sans ressource, s'il resusoit de saire ce que le Roi souhaitoit, l'avoit exactement informé de toutes les circonstances de cette intrigue, & du jour dont il étoit convenu pour introduire les ennemis dans la Place. Par ce moyen, Edouard s'étant instruit de toutes les dispositions qu'on avoit faite, prit si bien ses mesures, qu'il se rendit le soir auparavant à Calais, accompagné du Prince il charge les de Galles, & de huit cens hommes d'armes. Dès le lendemain à la pointe du jour, il sortit par une porte, & le Prince de Galles par l'aul'autre, pour aller attaquer les François qui ne s'attendoient à rien moins. Le Roi, qui voulut combattre à pied sous la banniere du Lord Mawny, s'engagea dans un Combat particulier avec Enstache de Ribaumont, Chevalier Picard, qui lui porta de si rudes atteintes, qu'il le fit deux fois tomber sur ses genoux. Le prompt secours qu'il reçut des siens, le tira de ce danger. Il battit même cette troupe, & sit Ribau-

François.

11 fe rer.d à Ca-

mont prisonnier.

Pendant que le Roi étoit occupé de ce côté-là, le Prince de Galles attaquoit vigoureusement le Seigneur de Charny, qui, après une assez longue résistance, sut ensin désait & demeura prisonnier entre les mains du Prince. Les François perdirent fix-cens hommes en cette occasion, outre un bon nombre de prisonniers, qui avec les deux Chefs furent emmenez dans la Ville, dont peu d'heures auparavant ils avoient esperé de se rendre maitres. Quoique la voye dont ils avoient voulu se servir ne sût rien moins qu'honorable, Edouard considerant qu'ils n'avoient fait qu'obéir à leur Souverain, les traita très humainement. Le soir même, il sit donner un splendide souper aux principaux d'entre eux, & voulut même les aller voir pendant qu'ils mangeoient. Il ne put s'empêcher de reprocher à Charny, le honteux moyen qu'il avoit employé, pour lui enlever par surprise, & pendant la Treve, une Place qui lui avoit tant couté, & qu'il avoit prise de bonne guerre. Ensuite s'adressant à Ribaumont, il loua beaucoup sa valeur, & lui sit présent d'un Tour de Perles de grand prix, qu'il portoit à son bonnet, pour témoignage de l'estime qu'il avoit pour lui. Il ajouta, que sachant de bonne part, qu'il se trouvoit volontiers dans la compagnie des Dames, il le prioit d'y porter ce Tour de Perles en lui disant, qu'elles ne le regarderoient pas de plus mauvais œil. Après plusieurs autres paroles obligeantes, il lui rendit la liberté, sans exiger aucune rançon. Avant que de quitter Calais, il en donna le Gouvernement à Jean de Beauchamp (1), ne croyant pas qu'il y eut de la prudence

Générolité d'Edouard envers Ribaumont.

(1) L'Auteur avoit mis Henri de Beauchamp; mais selon, M. Tindal, il s'agit

D'ANGLETERRE. LIV. X.

à confier plus longtems la garde de cette importante Place au Lom- EDOVARDINA bard qui s'étoit déja laissé corrompre. Mais ce ne sut pas là toute la punition que ce Traitre reçut de sa double perfidie. L'année suivante, il eut le malheur de tomber entre les mains des François, qui le firent tirer à quatre chevaux.

L'entreprise sur Calais ayant manqué contre l'attente des François. Philippe en défavoua les Auteurs. Comme Edouard n'avoit pas ses affaires prêtes pour recommencer la Guerre, il se contenta de cette legere satisfaction. Ainsi la Treve subsista toujours, malgré le juste sujet

que Philippe avoit fourni de la rompre.

Edouard n'ayant plus rien à faire à Calais, repassa dans son Royaume, où, bien-tôt après, il institua le sameux Ordre de la Jarretiere, tetiere. Selon le sentiment le plus commun, cet Ordre doit son origine à un accident de peu d'importance en lui-même, mais qui a eu des suites très remarquables, s'il est vrai qu'il ait donné lieu à l'institution de cet Ordre de Chevalerie. On prétend qu'Edouard se trouvant dans un Bal. où la Comtesse de Salisburi laissa tomber sa jarretiere en dansant, il se baissa pour la relever; que cette action ayant fait croire à la Dame qu'il avoit quelque autre dessein, & lui en ayant témoigné sa surprise, il lui dit pour se justifier, Honny soit qui mal y pense. On ajoute, qu'en mémoire de cet accident, il institua l'Ordre de la Jarretiere, auquel il donna pour Devise les paroles qu'il avoit prononcées en parlant à la Comtesse, Une origine qui paroit si peu digne de la splendeur où cet Ordre a toujours été depuis son institution, offre d'abord quelque chose de choquant, qui a porté des esprits ingénieux à lui en chercher une plus honorable. Quelques-uns ont dit que ce qui porta Edouard à instituer cer Ordre, fut que le jour de la Bataille de Crecy, il avoit donné pour mot, Garter, qui fignifie en Anglois une Jarretiere. D'autres prêtendent que ce fut parce que ce même jour, il avoit fait mettre sa Jarretiere au bout d'une lance, pour donner le signal du combat. Enfin, il se trouve des Auteurs qui ont avancé, qu'Edouard ne fit que renouveller & mettre en forme d'Ordre de Chevalerie, ce que le Roi Richard I, avoit commencé au siege d'Acre dans la Palestine. Ils disent que ce Prince ayant résolu de donner un assaut à la Ville, avoit distribué à quelques-uns de ses principaux Officiers, certaines bandes de cuir, pour les attacher à la jambe, afin qu'il pût les distinguer pendant le combat; & que ce fut en mémoire de cet évenement, qu'Edouard institua l'Ordre de la Jarretiere. Mais tout cela se dit sans produire des preuves suffisantes. D'ailleurs, quelques efforts qu'on ait pu faire pour donner à cet Ordre une origine differente de la premiere qui a été rapportée, on n'a pu jusqu'ici rien inventer qui

de Jean de Beanchamp, Fils puîné de Gui de Banchamp Comte de Warwick. Il cite Dugdale, Vol. I. p. 231.

1349.

EDOUARDIII. satisfasse touchant la raison de la Devise Honny soit qui mal y pense. Cette Devise convient assez bien à la premiere circonstance : mais elle n'a aucune liaison avec celles qu'on a voulu supposer à la place de celle-ci. On ne sait pas mieux pourquoi les Chevaliers portent la Jarretiere à la jambe gauche plutôt qu'à la droite, ni la raison qui porta l'Instituteur à mettre cet Ordre sous la protection de St. George. Mais on peut assurer que le but de ce grand Prince sut d'engager ceux qui eurent alors, & ceux qui devoient avoir dans la suite l'honneur d'être admis dans cette Societé, à se distinguer par leur courage & par leur vertu. C'est de tous les Ordres semblables, celui qui s'est le mieux tenu dans les règles de son institution. Plus ancien que ceux de la Toifon d'Or & du St. Esprit, il n'a jamais dégéneré quant au nombre, qui a toujours été de vingt-six, en y comprenant le Chef, qui est constamment celui ou celle qui porte la Couronne d'Angleterre. Les Rois & les autres Princes Souverains, qui se sont fait, & se font encore un honneur d'être admis dans cet Ordre illustre (1); font assez voir

l'estime qu'on en fait dans toute l'Europe.

1310.

All. Publ. T. P. pag 691. Edouard va combattre des Cortaites Elpagnois.

Quelque grande que fût la gloire qu'Edouard avoit acquise jusqu'alors, il ne dédaigna pas de hazarder sa reputation, dans une occasion qui sembloit être au-dessous de lui. Mais la grandeur de son courage ne lui permettoit pas de peser trop scrupuleusement ces sortes de considerations. Les Marchands lui ayant porté des plaintes touchant certains Vaisseaux Espagnols qui infestoient les côtes d'Angleterre, & leur causoient beaucoup de dommage, il leur promit de les en délivrer. Pour cet effet, ayant promptement fait assembler ceux de ses Vaisseaux qui se trouverent le plutôt prets, il voulut luimême aller donner la chasse aux Corsaires Il les attaqua, les battit, leur prit vingt - six Vaisseaux, en coula plusieurs à fond, & dissipa tout le reste. Cette action, quoique peu importante en elle-même, lui parut si glorieuse, qu'il fit battre une monnoye d'or, où il voulut être représenté sur un Vaisseau le sabre à la main, pour en perpétuer la mémoire.

(1) Cambden comptoit de son tems 22. Rois, sans compter ceux d'Angleterre. qui avoient eu l'Ordre de la Jarretiere; & autant de Ducs & de Princes étrangers. Il nous a donné aussi la Liste des premiers vings-six Chevaliers, nommés les Fondateurs de l'Ordre ; savoir , Edouard III , Roi d'Angleterre ; Edouard son Fils , Prince de Galles; Henri, Duc de Lencastre; Thomas, Comte de Warwick; Rodolphe, Comte de Stafford; Guillaume Montague, Comte de Salisbury; Roger Mortimer, Comte de la Marche; le Captal de Buch; Jean Liste; Barthelemi Burgwass ; Jean de Beauchamp ; Jean de Mohun ; Hugues Courtney ; Thomas Holland; Jean Grey; Richard Fitz-Simon; Miles Stapleton; Thomas Walle; Hugues Wriothesley; Niel Loring; Jean Chandos; Jacques de Audley; Othon Holland; Henri Eme; Zanches Dabridgecours; Guillaume Paynel. La Comtesse de Salisbury, qui apparemment donna lieu à la fondation de cet ordre, étoit la merveille de son tems, pour la beauté de la taille & du visage. Tind.

Philippe

Philippe de Valois ne vit pas la fin de la Treve qu'il avoit faite EDOUARDIII. avec Edouard. Il mourut le 22. d'Août de l'année 1350., laissant pour Successeur Jean son Fils, qui renouvella la Treve jusqu'à la Pente- pe de Valois. côte de l'année 1354 : mais elle ne fut gueres bien observée des servée. deux côtez. En Bretagne, en Gascogne, en Picardie, il y eut de fréquentes hostilitez, qui donnerent lieu à des plaintes réciproques, & même à des représailles, chacun des partis rejettant la faute sur son ennemi. Le Comte de Derby (1), qui avoit été honoré du titre de Duc de Lencastre, sut envoyé à Calais avec une Armée, comme si courses en Franl'on eût été en pleine Guerre. Il fit des courses sur les Terres de France, ce. & ravagea le pais depuis Calais jusqu'à Terouenne. Le plus grand errai, avantage qu'Edouard tira de l'inobservation de cette Treve, sut l'acquisition de la Ville de Guisnes, que le Gouverneur lui vendit. Quand le Roi Jean voulut s'en plaindre, Edouard lui répondit, que Philippe son Pere, en voulant surprendre Calais, lui avoit appris que les Treves en étoient marchandes, & que l'achat d'une Place ne les

rompoit point.

Cet avantage ne contrebalança pourtant pas la perte qu'Edouard fit en Flandre, par la défection entiere des Flamans. Jusqu'alors, ce Peuple avoit gardé des ménagemens avec lui : mais depuis quelque tems, les affaires avoient entierement changé de face en ce pais-là. Après la mort du Comte de Flandre tué à la Bataille de Crecy, les Flamans avoient envoyé des Députez à Philippe de Valois, pour lui demander le Fils de leur défunt Souverain, sous prétexte de vouloir le mettre en possession de la Succession de son Pere. Philippe ayant consenti à leur demande, dès qu'ils eurent le jeune Prince en leur pouvoir, ils le fiancerent à une des Filles d'Edouard. Ce contre-tems auroit sans doute causé un grand préjudice à Philippe, si le Comte lui-même ne l'eût tiré de cet embarras. Ce jeune Prince, que son éducation avoit entierement attaché aux interêts de la France, ne pouvant se résoudre à s'allier avec les ennemis de son Souverain, se déroba de ses Sujets, & alla de nouveau se jetter entre ses bras. Depuis ce tems - là, les Flamans commencerent peu-à-peu à se détacher des interêts de l'Angleterre. Ils approuverent même le Mariage que Philippe fit de leur Comte avec une Fille du Duc de Brabant, qui avoit entierement rompu avec Edouard. Leur inconstance fut cause que l'étape des Laines (2) d'Angleterre, qui avoit été établie dans leur pais,

Les Flamans abandonnent le parti d'Edouard,

1352.

1111.

(1) Il étoit Fils de Henri, Frete de Thomas Comte de Lencastre décapité sous le Regne d'Edouard II, qui étoit Fils d'Edmond Fils puîné de Henri III. Ce Honri Frere du Duc de Lencastre fut élevé à cause de son mérite, par une Chartre spéciale du Roi datée du 6. de Mars de l'an 25. d'Edonard, au Titre de Duc de Lencastre; & il sur le second qui porta ce Titre en Angleterre. Tind.

(1) Le mot Etape fignifie une Ville qui sert d'Entrepôt, & où les Marchands d'Angleterre devoient, en vertu d'un Acte du Parlement, porter leurs Laines,

Tome III.

210

1111.

EDOUARDIII. fut transportée dans le Royaume même, à leur grand préjudice, & à

l'avantage des Anglois.

1154. Treve prolon-Walfingbam Projet de Paix.

Le nouveau Roi de France paroissoit souhaiter avec beaucoup d'ardeur, que la Treve se changeat en une Paix serme & durable, de quoi Edouard ne s'éloignoit pas. Dans les négociations qu'il y eut sur ce sujet, Jean offrit de ceder au Roi d'Angleterre, la Guienne avec les Comtez d'Artois & de Guisnes, pour les posseder en toute Souveraineté, sans en faire hommage à la Couronne de France. Mais bien-tôt après, pour le malheur de la France & pour le sien propre, il rompit brusquement la négociation commencée, qui n'aboutit qu'à une prolongation de la Treve, jusqu'au mois d'Avril de l'année suivante.

Treve prolon géc.

Traité pour la

liberté. du Roi

d'Ecoffe.

Il n'étoit pas difficile de comprendre que le Roi de France ne cherchoit qu'à gagner du tems, pour se mettre mieux en état de soutenir la Guerre. Edouard s'en apperçevoit bien : mais il avoit luimême besoin de quelque repos, pour règler chez lui des affaires très importantes. L'obstination des Ecossois à maintenir les interêts de leur Roi, quoique prisonnier, lui avoit fait comprendre qu'il ne lui feroit pas facile de réduire l'Ecosse, pendant qu'il seroit actuellement en Guerre avec la France. Cette consideration lui fit former le desseira de plâtrer une Paix avec les Ecoffois, en attendant une meilleure occasion de renouveller la Guerre. Mais cette Paix ne pouvoit se faire sans tirer leur Roi de sa prison, tant ils demeuroient sermes sur cet article. Pour en trouver les moyens, Edouard avoit nommé des Commissaires, auxquels il avoit donné pouvoir de traiter avec ceux d'Ecosse, touchant la liberté du Roi David. Cette négociation, qui traina quelque tems, fut enfin terminée par un Traité qui se conclut à Newcastle, le 13. de Juillet 1354., dans lequel Edouard s'engageoit à mettre David en liberté, moyennant une rançon de quatre-vingtsmille marcs d'argent. Ce Traité fut ratifié peu de jours après, par le Prince de Galles son Fils: mais il ne fut point exécuté, par les raisons que je dirai dans la suite. Ainsi, David demeura prisonnier jusqu'en 1357.

Edouard donne au Prince de Gal-

les le Duché de Guienne.

Dès que ce Traité fut conclu, Edouard regardant désormais ses affaires d'Ecosse comme peu importantes, s'appliqua principalement à celles qui regardoient la France. La Treve étant sur le point d'expirer, il investit le Prince de Galles, son Fils, du Duché de Guienne, & l'ayant envoyé dans cette Province, il lui ordonna de recommen-

Draps, Plomb, & Etain, pour les y vendre en gros. On peut voir dans le Statut de l'an 14. de Richard II. C. I. quelles étoient les Marchandises d'Etape ou d'Entrepôt d'Angleterre, comme, Laine, Cuir, Ecorce d'Arbre, Plomb, Etain, &c. L'Etape de la Laine fut transferée à Westminster, Cantorbery, Chichester, Bristol, Lincoln & Hull. TIND.

cer les hostilitez. Quelques - uns ont dit que le Roi Jean avoit déja Epon Ann UE. investi le Dauphin Charles, son Fils, de ce meme Duché, & que cette démarche fut cause de la rupture de la Treve. Mais on ne trouve aucune trace de cette particularité, ni dans les Historiens de France, ni dans le Recueil des Actes Publics d'Angleterre. D'ailleurs, il est certain que la Guerre ne recommença qu'après l'expiration de la Treve. Dans le tems que le Prince de Galles se préparoit à recommencer la Guerre en Guienne, le Roi son Pere étant descendu à Calais, ravageoit le Boulonnois & l'Artois, sans rencontrer aucune me en France, & opposition. A cette nouvelle, le Roi de France se hâta d'assembler tavages. ses forces. En même tems il fit porter à Edouard un défi, par lequel il offroit de le combattre seul, ou à la tête de seurs Armées. C'est effet. du moins ce que les Historiens François affurent. Ils ajoutent, qu'Edouard le refusa, & que sachant que Jean s'approchoit pour le combattre, il se retira en Angleterre. Les Anglois au contraire prétendent, que ce sut Edouard qui fit le défi, & que Jean ne voulut point l'accepter. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que le Recueil des Actes Publics ne fait aucune mention de cette expédition d'Edouard, quoiqu'en toutes les occasions où les Rois d'Angleterre ont passé la mer, on ne manque gueres d'y trouver un Mémoire qui marque le jour du départ, aussi bien que celui du retour. Mais puisque les Historiens des deux Nations s'accordent à parler de ce passage d'Edouard à Calais, une simple preuve négative ne suffit pas pour faire rejetter leur témoignage. Quoi qu'il en soit, si Edouard repassa si promptement dans son Royaume, il est certain que des raisons très importantes l'y rappelloient. Les Ecossois s'étant emparez par sur- Les Ecossois surprise de Barwick, il étoit trop dangereux de laisser entre leurs mains prennent wick. une Place de cette importance, qui leur donnoit en tout tems une entrée en Angleterre. Ce fut pour la leur arracher, qu'Edouard précipita fon retour.

Immédiatement après son arrivée, il convoqua un Parlement, auquel il porta ses plaintes de l'infidélité des Ecossois, qui, après un Traité conclu & ratifié, avoient abusé de sa bonne-foi, s'étant laissé féduire par le Roi de France. Le Parlement connoissant la nécessité qu'il y avoit de recouvrer Barwick, & les besoins du Roi pour continuer la Guerre contre la France, lui accorda cinquante shellings sur chaque fac de Laine qui se vendroit dans le Royaume. On prétend que ce Subside montoit à plus de trois-cens-cinquante-mille marcs, pour une année, tant le négoce des Laines étoit alors considerable. Avec ce secours, le Roi assembla bien-tôt une Armée, à la tête de laquelle il s'avança vers les frontieres d'Ecosse. A son approche, les Edouard reprend Ecossois abandonnerent Barwick, après en avoir razé les fortifications; & il s'en vengea, en ravageant leur Païs. La rupture imprévue des Ecossois l'avoit d'autant plus surpris, qu'il venoit de faire un

Ddij

Il paffe lui me-

Burwick.
Hell. Boeth.

1354.

RROUARRIII. Traité avec eux pour rendre la liberté à leur Roi, & qu'il n'attendoit pour cela que le payement de la rançon dont on étoit convenu. La démarche de ce Peuple changea les dispositions du Roi à l'égard de la Paix, & lui fit prendre de nouvelles résolutions par rapport aux affaires d'Ecosse.

1355. Etat de Baillol.

Depuis que Baillol avoit été chassé de ce Royaume, il avoit toujours conservé le titre de Roi, mais sans aucun pouvoir essectif, & dans une dépendance si servile du Roi d'Angleterre qu'il n'étoit regardé que comme un Sujet. Véritablement, Edouard lui avoit laissé le commandement de ses Troupes; mais elles étoient en si petit nombre, qu'il ne s'étoit jamais vu en état de faire de grands progrès. Ainsi, ce Prince passoit sa vie d'une maniere assez triste, avec une penfion de cinq marcs par jour qu'Edouard lui fournissoit, & quelques présens pour ses dépenses extraordinaires. On trouve dans le Recueil des Actes Publics, des preuves évidentes de son extrême sujetion. particulierement dans les fréquens pardons qu'Edouard lui accordoit, pour avoir chassé dans ses Forêts. Ce n'étoit donc qu'un fantôme de Roi, dont Edouard s'étoit servi jusqu'alors pour parvenir à ses fins. Il étoit désormais inutile à ce Monarque de se cacher plus longtems, toutes ses démarches ayant assez fait connoitre qu'il avoit moins travaillé pour Baillol, que pour soi-même. Mettant donc à l'écart les scrupules qui l'avoient retenu jusqu'alors, ou plutôt, quittant Il céde tous ses le masque dont il avoit voulu se couvrir, il se sit ceder par ce Prince tous les droits qu'il pouvoit avoir sur l'Ecosse, moyennant une pension de deux-mille livres, qui lui devoit être payée tous les ans. C'étoit une bien petite récompense pour une Couronne, si ce n'eût pas été une Couronne en idée, dont Baillol n'eut pas beaucoup de peine à se départir. Cette cession sut satale au Roi David. Par là, ce Prince eut la mortificaton de se voir resserré plus étroitement, & de perdre en même tems l'esperance qu'il avoit conçue de recouvrer la liberté.

Charles de Blois aft relaché.

Ibid. pag. \$62.

droits & Edouard.

pag 838. 851.

Charles de Blois, prisonnier en Angleterre depuis la Bataille de la Roche de Rien, fur plus heureux que le Roi d'Ecosse, du moins par rapport à sa liberté, quoiqu'elle lui fût vendue à un très haut prix. Il s'engagea par un accord qu'il fit avec Edouard, à payer sept-cens mille écus pour sa rançon, & laissa ses deux Fils en ôtage pour sureté du payement (1).

T.e Prince de Gal. les savage les Provinces mendiona-

Pendant qu'Edouard étoit occupé dans son Isle, le Prince de Galles son Fils ravageoit les Provinces meridionales de France, & particulierement le Languedoc. Il avoit fait dans cette Province une irrup-

<sup>(1)</sup> Edouard remit à Charles de Blois la moitié de la somme, à condition qu'il payeroit l'autre moitié ponctuellement au terme marqué. L'Acte qui fut passé pout sela est daté à Westminster, le 10, d'Août 1356. Act. Pub. Tom. V. p. 862. Tinu.

rion soudaine, qui l'avoit rendu maitre de Carcassonne & de Nar- EDO UARDIM bonne, où il avoit fait un très grand butin, après quoi il étoit re- les de France. tourné à Bourdeaux. Sa retraite ayant fait négliger les mesures qu'on commençoit à prendre pour s'opposer à son invasion, il crut pouvoir en toute sureté en entreprendre une seconde. Dès que ses Troupes se furent un peu reposées, il se remit en marche à la tête de douze- avec douze mille mille hommes, dont il n'y en avoit que trois-mille qui fussent Anglois hommes. naturels. Il traversa le Perigord & le Limousin, entra dans le Berry, & se vit voir aux portes de Bourges. Mais la nouvelle qu'il reçut, que le Roi de France s'avançoit avec une Armée de soixante-mille hommes, l'empêcha de s'arrêter au siege de cette Place, & l'obligea même à prendre un détour pour se retirer à Bourdeaux, Mais Jean, qui avoit prévu son dessein, hâta tellement sa marche, qu'il l'atteignit poursuit avec une près de Poitiers. La retraite étant devenue impossible au Prince, il hommes, & l'atprit la résolution de se retrancher à Manperenis, dans un poste em-barassé de vignes & de hayes, & d'un très disticile accès. Deux Légats, que le Pape avoit envoyez aux deux Princes pour les porter à la Paix, firent tous les efforts possibles pour empécher que les deux Armées n'en vinssent aux mains. Ils porterent même le Prince de Galles Les offres du à promettre qu'il repareroit tous les dommages qu'il avoit faits dans prince de Galles qui sont rejetiées. sa course, & à s'engager à ne pas porter les armes contre la France, pendant sept ans. La supériorité où Jean se voyoit lui ayant fait rejetter ces offres, il prétendit que le Prince avec son Armée se livrât à la discretion. Cette condition parut trop dure à ce Prince. Il répondit génereusement, qu'il aimeroit mieux mourir les armes à la main. que de faire quelque chose contre son honneur, & contre la gloire du nom Anglois.

Toute esperance d'accommodement s'étant évanouie, le Prince de Galles harangua ses Troupes, & leur dit en peu de mots: Que la victoire ne dépendoit pas du grand nombre, mais de la valeur : Que pour ce qui le regardoit, il étoit résolu à mourir ou à vaincre, & qu'il n'exposeroit point l'Angleterre à la honte de payer sa rançon. Tous les Généraux du Roi Jean lui conseilloient unanimement de prendre le parti d'affamer cette petite Armée, qui se trouvoit engagée au milieu d'un pais ennemi, où elle manqueroit bien-tôt de toutes choses. Ce conseil lui parut trop prudent, & trop opposé à son impatience. Il lui sembla qu'on vouloit le priver de la gloire éclatante qu'il esperoit d'acquerir par la détaite d'un Prince si renommé, pour le repaitre d'un honneur imaginaire d'avoir su vaincre sans combattre. Ainsi, plein de l'esperance flateuse d'obtenir une victoire Bataille de Moiaisée, & de venger ses Sujets, il voulut sans retardement attaquer les tien. ennemis. Il fit d'abord une faute considérable, en faisant commencer le combat par sa Cavalerie, à laquelle il avoit fait mettre pied à terre-Ces Cavaliers peu accoutumez à combattre à pied ne purent enfoncer

Il y fait une fe-

Le Roi Jean le

D d iii

1356.

BROWARDIII. les Anglois qui avoient l'avantage du terrein, dans un pais embarrassé de hayes par où il falloit passer pour forcer leurs retranchemens. La Cavalerie à pied étant repoussée avec une très grande perte, l'Infanterie prit sa place & trouva la meme résistance, malgré les esforts du Roi qui maintint le combat quatre heures durant, animant ses Troupes par la voix & par son exemple, sans craindre de s'exposer aux plus grands dangers. Quelques efforts qu'il put faire, il ne lui fut pas possible d'enfoncer cette poignée d'Anglois, que la nécessité de vaincre faisoit combattre en désesperez, étant d'ailleurs animez par l'exemple du Prince, qui fit ce jour-là des actions de tête & de main. comparables à celles des Capitaines les plus renommez. De quatre Fils que le Roi de France avoit avec lui, les trois ainez s'étant retirez de bonne heure avec huit-cens lances, leur retraite ne contribua pas peu à décourager le reste de l'Armée. Cependant, le Roi Jean animé par son désespoir, se faisoit remarquer dans tous les endroits les plus dangereux, & attiroit fur lui les plus braves des ennemis. Quoiqu'il se vit abandonné des siens, il ne laissoit pas d'inspirer de la terreur aux plus hardis. Mais, selon les apparences, il auroit enfin succombé sous le nombre des ennemis qui l'environnoient, & qui ne lui laisfoient plus concevoir aucune esperance de sauver sa vie, si un Chevalier d'Artois, nommé Denis de Morbeck, après avoir écarté ceux qui le pressoient le plus vivement, ne l'eut sortement exhorté à se rendre prisonnier. Il auroit bien souhaité de ne ceder son épée qu'au Prince de Galles; mais comme ce Prince se trouvoit éloigné, il se vit obligé de se remettre entre les mains de Morbeck, avec Philippe son quatrieme Fils, âgé de treize ans, qui avoit voulu toujours combattre à son côté. Dans cette suneste journée, qui sut si fatale à la France, il n'y eut qu'environ six-mille hommes de tuez ; mais parmi ce nombre, se trouvoient huit-cens Gentilhommes, le Duc de Bourbon Prince du Sang, le Duc d'Athenes Connétable de France, le Maréchal de Nesle, & plus de cinquante autres Seigneurs des plus qualifiez du Royaume.

fonmer.

Modération & modestie du Prince de Galles. Froiliard Walfingbam.

Si le Prince victorieux se distingua par sa conduite & par sa valeur dans cette glorieuse journée, il ne se fit pas moins admirer après sa victoire, par la maniere modeste & génereuse dont il traita son Prifonnier. Le foir après la Bataille, le Roi foupant dans la Tente de ce jeune Prince, le pressa beaucoup de s'asseoir à table avec lui ; mais il s'en excusa civilement, & se tint toujours debout auprès de lui. pour l'entretenir pendant le repas. Comme le Roi, dont l'esprit étoit toujours occupé du malheureux état où il se trouvoit, se plaignoit de sa destinée, le Prince lui dit d'un air libre, mais modeste, & qui ne marquoit pas la moindre affectation, "qu'il avoit un grand sujet 27 de consolation, de ce que la Bataille ne s'étoit pas perdue par sa n faute : que les Anglois avoient reconnu à leurs dépens, qu'il étoit D'ANGLÉTERRE LIV. X.

so le plus brave de tous les Princes: mais que Dieu seul avoit disposé EDOUARD III. » de la victoire ». Il ajouta, « que si sa mauvaise fortune l'avoit précipi-» té dans la disgrace où il se trouvoit, il pouvoit du moins s'assurer. » qu'on conserveroit un respect inviolable pour sa personne, & qu'il » trouveroit toujours en lui un très respectueux Parent, s'il vouloit so bien lui permettre de se glorifier de ce titre ». Une si grande modestie dans un Prince victorieux, qui n'étoit âgé que de vingt & cinq ans, arracha des larmes au Roi, & se sit admirer de tous ceux qui en furent les témoins. Dès que Jean se fut un peu remis, il se tourna vers le Prince, & lui dit d'un air satisfait, " que puisque sa » destinée vouloit qu'il sût vaincu & prisonnier, il sentoit un grand » soulagement dans sa disgrace, de ce qu'on ne pouvoit lui rien reproor cher qui fût indigne de lui, & de ce qu'il étoit tombé entre les mains du plus vaillant & du plus génereux Prince du monde ». Dès le lendemain, on rendit à Dieu, dans le Camp des Anglois, des actions de graces solemnelles pour cette grande victoire. Le Prince remercia ses Troupes victorieuses avec des expressions qui leur attribuoient l'honneur de cette journée, sans dire un seul mot de luimême. Ensuite, il prit le chemin de Bourdeaux, chargé d'un butin inestimable, & d'un si grand nombre de Prisonniers, qu'il auroit été difficile aux Anglois de se défendre, s'ils eussentété atta-

On peut aisément concevoir la joye que cette nouvelle répandit dans toute l'Angleterre, & quelle fut la satisfaction particuliere d'Edouard. La protection que Dieu avoit accordée au Prince de Galles étant trop visible pour pouvoir la méconnoitre, ce Prince lui fit rendre pour cette grande victoire, des actions de graces qui furent continuées huit jours durant dans toutes les Eglises du Royaume, Le Prince de Galles passa l'Hiver à Bourdeaux, où deux Légats du Pape allerent le trouver, & le solliciterent si vivement, qu'il consentit, avec l'approbation du Roi son Pere, à une Treve de deux ans, dans Jaquelle tous les Alliez des deux Couronnes furent compris. Au mois ans. d'Avril suivant, il se rendit en Angleterre, emmenant son prisonnier Jean est conduit avec lui. Il y fut reçu avec une joye excessive: mais il resusa constam- a Londres. ment tous-les honneurs qu'on voulut lui rendre, & se crut assez hos norablement. noré par ceux que l'on fit au Roi prisonnier. Lorsqu'ils firent leur entrée dans Londres, le Prince de Galles, monté sur une petite haquenée noire, marchoit à côté du Roi de France, qui montoit un beau cheval blanc superbement harnaché. On auroit dit que toute la pompe qui fut étalée en cette occasion étoit uniquement destinée à faire

Froiffard Polyd. Verg.

Ad. Pacl. T.F.

<sup>(1)</sup> Cette Bataille (de Poitiers) fut donnée le 19. de Septembre 1356. Il y avoir plus de six François pour un Anglois. On prétend que le nombre des Prisonniers étoit plus grand que celui de l'Armée Angloise. Tin D.

EDOUARD III. honneur au Roi étranger (1), tant on avoit pris soin d'éviter d'y faire paroitre aucune marque de la dilgrace, ni rien qui pût offenser ses yeux. Quoiqu'Edouard lui disputât le titre de Roi de France, il ne put pourtant s'empecher de le traiteren Roi. La vue de ce Prince captif lui remettant dans l'esprit l'instabilité des grandeurs humaines, il le reçut, en l'embrassant avec autant de cordialité que s'il eut été son propre Frere, ou qu'il fut venu exprès pour lui rendre visite. C'étoit de cette manière noble & généreule, que le Pere & le Fils tâchoient à l'envi l'un de l'autre de consoler ce Roi malheureux, par toutes les marques de respect qui sont dues à un grand Prince, en quelque état que la fortune l'ait mis. On rapporte sur ce sujet, que lorsqu'Edouard reçut la premiere nouvelle de la victoire de l'oitiers, il dit à ceux qui étoient au tour de lui, que la satisfaction qu'il recevoit d'un succès si glorieux, n'étoit pas à comparer à celle que lui causoit la généreuse conduite du Prince. Le Roi Jean & Philippe son Fils furent logez dans le Palais de Savoye (2), avec toute l'honnete liberté qu'ils pouvoient souhaiter. Les autres Seigneurs prisonniers reçurent le même traitement & la même civilité,

Le Roi d'Ecosse est mis en liberté. Adl. Publ. T. VI. PAG. 65-68.

Edouard jouissoit alors d'une gloire d'autant plus grande, qu'elle est peu commune, je veux dire, de tenir prisonnier ses deux plus puissans ennemis, le Roi de France à Londres, & le Roi d'Ecosse dans le Château d'Odibam. Celui-ci auroit dû depuis longtems être relâché, selon les conventions arrètées trois ans auparavant : mais, par les raisons déja rapportées, il se voyoit encore retenu dans sa prison. Cependant, dans le tems qu'il avoit le moins de sujet d'esperer quelque saveur d'un ennemi victorieux, qui venoit d'ôter à l'Ecosse toute sa ressource, Edouard se laissa séchir par les instantes prieres de la Reine sa Sœur, & consentit à renouer le Traité fait en 1354. Pour cet effet, il accorda des sausconduits à des Ambassadeurs d'Ecosse, qui, pendant une courte Treve dont on convint d'abord, obtinrent la liberté de leur Roi, à peu près aux mêmes conditions que dans le premier Traité. Ils s'engagerent à payer pour sa rançon, cent-mille marcs sterling, savoir dix-mille tous les ans, jusqu'à l'entier payement, pour la sureté duquel le Roi d'Ecosse livra vingt Otages. En meme tems on conclut une Treve de dix ans, entre l'Angleterre & l'Ecosse.

(1) Ainsi nommé de Pierre Comte de Savoye, qui y demeuroit. Eleonor, Femme de Henri III, l'acheta de la Confrérie de Montjoye, & le donna à son Fils Edmond Comte de Lencastre; & il appartenoit alors à Henri Duc de Lencastre. TIND.

David

<sup>(1)</sup> Jean fut reçu par Henri Picard Maire de Londres, (le même qui régala magnifiquement dans le même tems les quatre Rois, d'Angleterre, de France. d'Ecosse, & de Chypre) avec les Aldermans, en Robes de cérémonie, avec les Chars de triomphe de la Ville qu'on nomme Pageants. Dans toutes les rues où ce Roi prisonnier passa, les Bourgeois avoient étalé leur Argenterie, leurs Tapisseries & leurs Armes: tout cela étoit d'une magnificence qu'on n'avoit point vu alors, de mémoire d'homme. Barnes, pag. 526. TIND.

David fut mis en liberté sous ces conditions, qu'il prit soin de rati- EDOUARDEIL fier dès qu'il fut arrivé dans son Royaume, après une captivité qui avoit duré onze ans. Il semble qu'alors Edouard uniquement occupé des vastes projets qu'il formoit par rapport à la France, avoit perdu la pensée de se rendre maitre de l'Ecosse. Du moins, il croyoit devoir differer l'exécution de ce dessein jusqu'à un tems plus convenable.

Les Treves que ce Monarque venoit de figner avec la France & avec l'Ecosse, l'ayant délivré de l'embarras des affaires étrangeres, il se renferma dans les soins du Gouvernement de son Royaume, Comme il ne s'y passoit rien d'extraordinaire, il employoit une partie de son tems à des divertissemens, auxquels le Roi de France & les autres principaux Prisonniers avoient toujours part. Le Tournoi qu'il fit à Windfor le 23 d'Avril 1358, pour solemniser la sète de St. George, Patron de l'Ordre de la Jarretiere, fut le plus somptueux & le plus magnifique qu'on eût jamais vu en Angleterre. Le Duc de Brabant, plu-fieurs autres Princes Souverains, & un nombre infini de Chevaliers de toutes les Nations de l'Europe, y assistement, & y furent magnifiquement régalez.

Ce divertissement sut suivi des sunerailles de la Reine Isabelle, Mere Mort de la Reine du Roi. Elle mourut au Château de Rifing, âgée de soixante & trois du Roi. ans, après une détention de vingt & huit ans. Si le Mariage de cette Reine fut funeste au Roi son Epoux, il ne le fut pas moins à la France, puisqu'il donna lieu à une longue & sanglante Guerre, qui mit ce

Royaume à deux doigts de sa ruine.

Geoffroi d'Harcourt, de qui j'ai déja parlé à l'occasion de la descente recomte d'Har du Roi à la Hogue, & qui servoit le Roi de Navarre en Normandie, son Héritier. y fut tué environ ce même tems. Comme par son Testament il avoit institué le Roi d'Angleterre pour son Héritier universel, & que ses Terres étoient dans les Domaines que le Roi de Navarre possedoit en Normandie, Edouard s'en mit en possession, & en sit présent au Lord Holland.

Pendant que l'Angleterre jouissoit d'une prosonde tranquillité, la France se trouvoit dans une extrême désolation, par les troubles intestins que la prison du Roi y causoit. Le Dauphin Charles, Fils ainé de Jean, y tenoit le timon du Gouvernement, sous le titre de Lieutenant Général, qui fut ensuite changé en celui de Régent. Sa Régence fut tellement troublée, par les cabales de certains esprits inquiets qui trouvoient leur avantage dans la confusion des affaires, qu'il ne sut pas possible de penser esficacement à la liberté du Roi. Les affaires de la France étoient alors dans une situation déplorable. Charles le Mauvais, Roi de Navarre, quoiqu'issu de la Mailon de France (1), exci-

1357.

1358. Tournoi magni-fique 1 Windfor. Froiffard . Walfingbam.

Grands troubles

(1) De la branche d'Evreux. RAP. TH. Lisez: Branche d'En. Les Comtes d'En étoient descendus de Robert d'Artois, Tome III.

218

querie.

ROUVARD III. toit tous les jours des troubles & des séditions dans Paris, où il avoit un puissant parti. Par-là, l'autorité du Dauphin se trouvoit tellement resserrée, que ce Prince, quoique très habile, ne savoit comment s'y prendre pour gouverner un Etat si divisé. Parmi cette consusson, les François vivoient sous une espece d'Anarchie. La Noblesse & les gens de Guerre opprimoient le menu Peuple, particulierement les Paisans, Guerre de la Jac- auxquels ils donnoient le nom de Jacques Bon - homme. La raillerie jointe à l'oppression, ayant jetté ces malheureux Villageois dans le désespoir, ils s'assemblerent en grandes troupes dans le Beauvoisis, résolus d'exterminer tous les Gentilshommes. En peu de tems, leur nombre se trouvant considerablement augmenté, ils se rendirent si redoutables, qu'on fut obligé d'assembler toutes les Troupes du Royaume, pour dissiper cette Armée rustique qui se sortifioit tous les jours. Cette Guerre, à laquelle on donna le nom de la Jacquerie, ne causa pas peu d'embarras au Régent. Ce sut une des principales causes qui l'empecherent de prendre des mesures pour s'opposer à l'invasion dont les Anglois menaçoient la France, austi-tôt que la Treve seroit expirée.

1359.

pris la réfolution de portet la Guet-P45. 134.

Pendant tous ces désordres, le Roi Jean, qui s'ennuyoit beaucoup en Angleterre, quelque douce que fut sa prison, négocioit lui-même sa liberté avec Edouard. Il ne pouvoit l'obtenir, qu'en subissant les conditions qu'il plairoit au vainqueur de lui imposer. Mais comme il étoit bien informé des troubles qui agitoient la France, il croyoit ne pouvoir acheter : rop cherement cette liberté, qui pouvoit le mettre en état de rétablir le calme dans son Royaume, Par cette consideration, tre les deux Rois, il convint avec Edouard d'un Traité très désavantageux à la France, par les par lequel il cedoit diverses Provinces à la Couronne d'Angleterre. Les Etats Généraux s'étant assemblez sur ce sujet en 1359, en trouverent les conditions si dures, qu'ils ne purent se résoudre à l'approu-Edouard aiant ver. Ainfi, par ce refus, le Roi captif vit évanouir ses esperances. Cependant, les Etats comprenant bien qu'ils avoient donné lieu au rere en Fiance, res- nouvellement de la Guerre, offrirent au Régent tous les secours néces-Rire le Roi Jean.
Ad. Publ. T. VI. faires, pour obtenir des conditions moins rudes, par la voye des armes. Mais les effets ne répondirent pas aux promesses. Edouard se plaignit hautement d'avoir été abusé, & changeant tout à coup de manieres avec le Roi Jean, il le confina dans le Château de Sommerston, d'où

> Fils puîné de Louis III. Le Comte d'En fut un des Otages dont il sera parlé à la page 114. Rav. W. S.

> L'Auteur de cette correction est assez mal instruit de l'Histoire Généalogique de la Maison de France. Nous ne comptons point de Branche d'Eu; C'est un simple Rameau de la Branche d'Artois. Charles, Comte d'Evreux, Roi de Navarre II. du Nom & surnommé Le Manvais, n'étoit point de cette Branche. Il étoit Petit-Fils de Louis de France Comte d'Evreux, d'Estampes, de Beaumont-le-Roger de Meulant & de Gien, Tige de la Branche d'Evreux, & Fils puiné du Roi Philippe III. dit Le Hardi, Fils de S. Louis.

ensuite it le sit transferer à la Tour de Londres. Sans doute il ne crut ED OU ARDIN pas que la prudence lui permît de laisser ce Prince à Londres sur sa parole, comme il y étoit auparavant, pendant qu'il seroit lui-même dans le cœur de la France, où il avoit résolu de porter la Guerre.

Les préparatifs pour cette nouvelle Expédition furent prodigieux. Une Armée de cent-mille combattans qu'il fit passer à Calais, donnoit avec cent mille assez à connoître le dessein qu'il avoit de faire un puissant essort pour subjuguer la France, pendant que les troubles de ce Royaume lui offroient une occasion si favorable. Dès que toutes les Troupes surent assemblées à Calais, il les partagea en trois Corps. Le premier étoit commandé par le Duc de Lencastre, qui venoit de donner sa Fille unique en Mariage à Jean de Gand, troisieme Fils du Roi (1). Le Prince de Galles étoit à la tete du second; & le Roi conduisoit luimême le dernier. Avec ces nombreuses Troupes, conduites par les trois plus fameux Capitaines qu'il y eut alors en Europe, Edouard s'avança dans la France sans aucune opposition. Le Dauphin, n'étant pas assez fort pour oser paroitre en campagne, s'étoit contenté de munir ses principales Places, sans vouloir hazarder une Bataille, avec des forces trop inferieures à celles de ses ennemis.

Cependant, Edouard ayant traversé l'Artois, entra dans la Cham. 11 ravage la pagne, & s'approcha de Rheims pour tâcher de surprendre cette Ville, pottes de Patis. où quelques-uns prétendent, quoiqu'avec peu de fondement, qu'il avoit dessein de se faire sacrer. Mais ayant manqué son coup, il se rabattit sur Sens, dont il s'empara sans beaucoup de peine. Le Duc de Bourgogne ne se sentant pas en état de sauver son Pais du pillage, obtint une Treve particuliere de trois ans, en s'engageant à fournir troiscens-mille florins, & des vivres à l'Armée Angloise. Le Nivernois fuivit l'exemple de la Bourgogne: mais la Brie & le Gâtinois furent ravagez. Le but d'Edouard étant d'engager les François à une Bataille, il ne négligeoit rien pour les provoquer. Dans cette vue il alla sur la fin du Carême, camper à sept lieues de Paris, entre Chartres & Montlhery, Son approche n'ayant pas été capable d'attirer le Dauphin hors des murailles, il s'avança jusqu'aux portes de cette Capitale, sans pouvoir réussir dans son dessein. Quoique de dessus les murailles on put voir la fumée des Villages brûlez par les Anglois, le Dauphin, à qui on donna depuis le surnom de Sage, étoit en effet trop prudent pour rien hazarder en cette occasion. Instruit par les funestes exemples

Il paffe i Calais hommes.

<sup>(1)</sup> Alors Duc de Richemend. Le Duc de Lencastre avoit deux Filles, Mahaud, & Blanche. Mahaud, après avoir été mariée en prémieres nôces avec Rodolphe Fils & Héritier du Lord Stafford, & après sa mort avec Guillaume Duc de Zelande, mourut sans Enfans en 1363 : & ainsi les Biens entiers de la Maison de Lencastre échurent à sa Sœur Blanche, mariée avec le Comte de Richemend en 1360, qui après la mort de son Beau-pere sut fait Duc de Leneastre. Dugdale, Tind.

220

1360.

Le Dauphin lui fait des propolitions qui font rejettées.

18 Beauce.

Raisons qui le portent à la Paix.

Accident extraordinaite le détermine.

On envoye des deux côtez des Plenipotentiaires à Bretigny.

EDOUARDIII. des Rois son Pere & son Ayeul, il n'avoit garde d'exposer la Couronne à la décission d'une journée, de laquelle il ne pouvoit gueres esperer un bon succès. Comme il savoit que Paris étoit en état de soutenir un long Siege, il se tint rensermé dans cette Ville, sans que toutes les bravades d'Edouard pussent l'obliger à changer de résolution. Il tâcha pourtant de délivrer la France du danger dont elle étoit menacée, en faisant à son ennemi certaines propositions, mais qui furent hautement rejettées. Edouard se croyoit en état de donner la Loi, & de marquer lui-même les conditions de la Paix, Il sembloit d'abord avoir formé le dessein d'assieger Paris : mais dans la suite, cette entreprise lui ayant paru pleine de difficultez, il rebroussa chemin vers la Beauce. Le Cardinal de Langres, Légat du Pape, l'accompagnoit par-tout, & le sollicitoit continuellement à donner des bornes à son ambition: mais ces remontrances ne produifirent alors aucun effet, Edouard s'arrêta quelque tems dans la Beauce, d'où il avoit dessein de mener ses Troupes vers la Loire. Cependant, quoique son Armée eût toujours marché dans des Païs fort abondans, elle ne laissoit pas de dépérir tous les jours par les maladies. C'étoit sans doute une grande mortification pour ce Monarque, de voir qu'avec une si nombreuse Armée, il eût fait si peu de progrès. Bien qu'il se trouvât au milieu de la France, il ne pouvoit pas se flatter d'avoir fait aucune conquête assurée. Ce sut peut-être une des raisons qui le porterent enfin à prêter l'oreille aux sollicitations du Légat. On attribue pourtant son changement à cette autre cause. Un jour qu'il étoit campé dans le Pais Chartrain, il s'éleva tout-à-coup un orage épouvantable, accompagné de tonnerres & d'une grêle prodigieuse, qui tua six-mille chevaux & mille hommes de son Armée. Un accident si extraordinaire sut regardé par ses Troupes comme une marque de la colere du Ciel. Le Roi lui-même parut imbu de cette opinion. Peut-être fut-il bien aise que cet évenement lui fournit une occasion de faire voir qu'il vouloit accorder la Paix à la France, par un pur motif de génerosité, & de couvrir par là la honte de n'avoir pu, avec une si belle Armée, faire autre chose que ruiner le plat-Païs. Quoi qu'il en soit, pendant que l'orage étoit dans sa plus grande force, il se tourna vers l'Eglise de Chartres qu'il voyoit de loin, & fit vœu à Dieu de consentir à la Paix, à des conditions équitables. Le Légat profitant de cette disposition, le pressa fortement d'exécuter ce généreux dessein, & obtint de lui qu'il envoyeroit des Plénipotentiaires au Village de Bretigny proche de Chartres, pour y traiter la Paix. Ce fut en ce lieu que s'assemblerent pour la France, le Dauphin & ses principaux Conseillers; & pour l'Angleterre, le Prince de Galles, avec ceux que le Roi son Pere lui donna pour l'affister dans cette importante négociation. En peu de jours il y fut conclu un Traité qui mit quelque interruption aux maux de la France. Cette Paix qui abolit tous les anciens Traitez, & qui servit de fondement à de nouveaux

droits, fait une Epoque très considerable dans l'Histoire d'Angleterre, EDOVARD INF par rapport aux disserens entre les deux Couronnes, Ainsi, on ne sauroit entendre le récit des évenemens qui l'ont suivie, sans avoir une connoissance exacte des Articles qu'elle contenoit. Il est absolument nécessaire de les insererici, en les abregeant néanmoins autant qu'il sera possible, sans en obscurcir le sens.

## TRAITÉ DE BRETIGNY,

Signé le 8. de Mai 1360.

I. PREMIEREMENT, il est convenu, que le Roi d'Angleterre, outre tout ce qui il possede déja en Guienne & en Gascogne, aura pour lui & pour sec. 178.

Ses Héritiers & Successeurs, tout ce qui suit, & le tiendra de la même manière que le Roi de France & son Fils ainé, ou leurs Ancêtres Rois de France, l'ont tenu; savoir, ce qui est en Souveraineté, en Souveraineté, & ce qui est en Domaine, en Domaine.

Poniers & sout le Comté de Poison, avec les Fiefs de Thouars & de

Belleville.

Xaintes & toute la Saintonge, deçà & delà la Charente.

Agen, & tout l'Agenois.

Periguenx & tont le Perigord.

Limoges & tout le Limonsin.

Cahors & tout le Quercy.

Tarbe & tout le Pais de Bigorre.

Le Comté de Gaure,

Angoulême & tout l'Angoumois.

Rhodez, & tout le Rouergue,

Que tous les Seigneurs, dont les Terres sont enclavées dans les susdits Païs, comme les Comtes de Foix, d'Armagnac, de l'Isle de Perigord, le Vicomte de Limoges, & autres quels qu'ils soient, feront hommage au Roi d'Angleterre.

II. Que le Roi d'Angleterre aura Montreuil & son Territoire.

III. Plus, le Comié de Ponthieu & ses dépendances.

IV. Plus, Calais, Ville & Château, & Territoires, avec les Seigneuries de Merch, Songate, Couloigne, Homes, Wall, & Oye.

V. Plus, la Ville & le Comié de Guisnes, de même que le dernier Comte les a possedez.

VI. Plus, toutes les Isles adjacentes au Païs ci-dessus nommer.

VII. Il est aussi convenu, que le Roi de France & le Dauphin son Fils ainé, transporteront au Roi d'Angleterre, dans un an après la sête de St-E e iii

\* D O V A R D III. Michel, tous les Honneurs, Obéissances, Hommages, Ligeances, Droits. Traité de Bre- Empire pur & mixte, & toutes les autres sortes de Jurisdictions hautes & basses, Ressorts, Sauvegardes, Patronats d'Eglises, et toutes les manieres de Seigneuries & Souverainetez, avec tous les droits qu'ils avoiem ou pouvoient avoir, sous quelque titre ou couleur de droits que ce puisse être, d'euxmêmes, ou de la Couronne de France, sur les lieux susdits & leurs dépendances, sans en rien reserver pour eux ou pour leurs Successeurs.

> Qu'ils ordonneront par leurs Lettres Patentes, à tous les Prélats, Comtes, Vicomtes, Barons, Nobles, & Citoyens, d'obéir au Roi d'Angleterre, ainsi qu'ils ont obeï aux Rois de France, & leur quitteront tous les Hommages, Fois, Obligations, Sermens, Sujettions, faits par aucun d'eux aux Rois

de France, ou à la Couronne, de quelque maniere que ce soit.

VIII. Que le Roi d'Angleterre aura tous ces lieux ci-dessus nommez, avec toutes-les appartenances & dépendances, en quoi qu'elles puissent consister, pour les tenir lui & ses Successeurs, perpetuellement en héritages; savoir, en Domaine, ce que le Roi de France y avoit en Domaine; en Fif, Service, Souveraineté & Resort, ce que le Roi de France y tenoit de cette maniere; & que toutes les alienations faites par les Rois de France, depuis les soixante & dix ans que les Rois d'Angleterre en ont perdu la possession, seront casses & annullees.

IX. Que le Roi d'Angleterre tiendra dans les lieux susnommez, tout ce qui n'a pas apparient à ses Prédécesseurs, de la maniere que les Rois de France

l'ont tenu ou le tiennent présentement.

X. Que si dans les bornes des Terres susmentionnées, il s'en trouve quelqu'une qui n'ait pas apparienu aux Rois d'Angleterre, mais pourtant dont le Roi de France étoit en possession le jour de la Bataille de Poitiers 19. de Septembre 1356, elle demeurera au Roi d'Angleterre, de la maniere susdite.

XI. Que le Roi de France & le Prince son Fils aine, pour eux & pour leurs Successeurs, transporteront au Roi d'Angleterre, dans un an après la St. Michel, toutes manieres de Droits, Seigneuries & Souverainetez, sur lesdites Terres, sans qu'ils en puissent jamais rien demander. Que tous les Sujets des susdits Païs seront hommes-liges & Sujets des Rois d'Angleterre, & de leurs Successeurs & Héritiers, lesquels tiendront lesdites Terres comme Souverains liges, & voisins du Royaume de France, sans y reconnoître aucune Souveraineté, ou rendre aucune obéissance, hommage, ressort, ou sujettion, & sans faire en aucun tems à venir, aucune reconnoissance ou service à la Couronne de France.

XII. Que le Roi de France & son Fils ainé renonceront expressement auxdits ressorts & Souverainetez, & à tous les droits qu'ils ont, ou peuvent avoir, sur tous les Pais qui par le présent Traisé doivent appartenir au Roi d'Angleterre.

Que de leur côté, le Roi d'Angleterre & son Fils ainé, renonceront expressément à toutes les choses sur lesquelles le présent Traité ne leur donne aucun droit, & à tomes les autres demandes qu'ils faisoient auparavant au Roi

223

de France, spécialement au droit & au nom de la Couronne de France; à EDOUARDIN. Phommage & Souveraineté des Duchez de Normandie & de Touraine, & des Comtez d'Anjou & du Maine; à l'hommage & Souveraineie de la Bre-tigny. tagne ; à l'hommage & Souveraineté du Comté de Flandre , & généralement à tomes les autres demandes. Que les deux Rois se transporteront, & délaisseront réciproquement, & à perpétuité, tous les droits que chacun d'eux peut avoir sur les choses qui ne sont point spécifiées dans le présent Traité, & conviendrom ensemble à Calais du jour & du lieu que se devront faire les susdites Renonciations.

XIII. Que pour l'exécution de ce présent Traité, le Roi d'Angleterre sera conduire le Roi de France à Calais, dans trois semaines après la sête de St. Jean Papiiste, aux dépens du Roi d'Angleterre, les frais de la Maison du

Roi de France exceptez.

XIV. Que le Roi de France payera au Roi d'Angleterre trois millions d'écus d'or, dont les deux valent un Noble de la Monnoye d'Angleterre, favoir six-cens mille écus à Calais, quatre mois après que le Roi de France y sera arrivé; 400000. écus dans un an prochain; & autant chacune des an-

nées suivantes, jusqu'à l'entier payement des trois millions.

XV. Que le Roi de France ayant payé dans le terme de quatre mois susdits les premiers six-cens mille écus, livré les Otages qui seront ci-dessous nommez, & remis au Roi d'Angleterre La Rochelle & le Comté de Guisnes, il sera libre de sa prison , & pourra sorsir de Calais , pour rentrer dans son Royaume. A condition, qu'il ne pourra faire la Guerre au Roi d'Angleterre, que tout le Traité ne soit entierement accompli.

Les Otages qui doivent être livrez au Roi d'Angleterre, tant de ceux qui

ont été faits prisonniers à la Bataille de Poitiers, qu'autres, sont:

Louis Comte d'Anjou. Jean Comte de Poitiers. Philippe Duc d'Orleans. Le Duc de Bourbon. Le Comte de Blois, ou son Frere. Le Comte d'Alençon, ou Pierre fon Frere. Le Comte de St. Pol. Le Comte d'Harcourt, Le Comte de Portien. Le Comte de Valentinois. Le Comte de Brenne. Le Comte de Vaudemont,

Le Comte de Forez. Le Vicomte de Beaumont, Le Sire de Coucy. Le Sire de Fiennes. Le Sire de Preaux. Le Sire de St. Venant. Le Sire de Garentieres. Le Dauphin d'Auvergne. Le Sire de Hangeest. Le Sire de Montmorency. Le Sire Guill, de Craon. Le Sire Louis de Harcourt. Le Sire Jean de Ligny.

EDOUARD III, 1360. Traité de Bretigny.

## Prisonniers qui doivent servir d'Otages.

| Philippe de France.      | Le Comte de Vantadour. |
|--------------------------|------------------------|
| Le Comte d'Eu.           | Le Comte de Salbruch.  |
| Le Comte de Longueville. | Le Comte d'Ancœurs.    |
| Le Comte de Ponthieu.    | Le Comte de Vendôme.   |
| Le Comte de Tancarville. | Le Sire de Craon.      |
| Le Comte de Joigny.      | Le Sire de Deval.      |
| Le Comte de Sancerre.    | Le Marêchal de Denham. |
| Le Comte de Dammartin.   | Le Sire d'Aubigny.     |

XVI. Que les seize prisonniers qui doivent servir d'Otages ne seront plus censez prisonniers, & seront quittes de toute rançon, à moins qu'ils n'eussent déja composé avant le 3. de Mai. Mais que si quelqu'un d'entre eux ne se rend pas à Calais, trois semaines après la St. Jean, il ne sera pas quitte de sa prison, & sera contraint par le Roi de France de retourner en Angleterre, en qualité de prisonnier.

XVII. Que si quelqu'un des Otages vient à se retirer sans congé, le Roi de France sera tenu d'en bailler un autre de semblable condition, quatre mois après que le Bailly d'Amiens, ou le Maire de St. Omer, auront été certifiez

du fait par le Roi d'Angleterre.

Que le Roi de France à son départ de Calais, pourra emmener avec lui dix des Otages dont les deux Rois conviendront ensemble, auxquels dix Ota-

ges le Roi d'Angleterre donnera un congé absolu.

XVIII. Que trois mois après le départ du Roi de France, de Calais, il livrera pour Otages an Roi d'Angleterre, quatre Bourgeois des plus considérables de Paris, & deux de chacune des Villes ci-dessous nommées.

| Paris,    | 4 | Beauvais. | 2 | Châlons.  | 2  | Orleans.   | 2 |
|-----------|---|-----------|---|-----------|----|------------|---|
| Rouen.    | 2 | Lille.    | 2 | Troye.    | 2  | Compiegne. | 2 |
| St. Omer. | 2 | Douay.    | 2 | Chartres. | 2  | Caen.      | 2 |
| Arras.    | 2 | Tournay.  | 2 | Toulouse. | 2. | Tours.     | 2 |
| Amiens,   | 2 | Rheims.   | 2 | Lyon,     | 2  | Bourges.   | 2 |

XIX. Que le Roi de France sera conduit à Calais, & y sejournera quatre mois, savoir le premier mois aux dépens du Roi d'Angleserre, & les trois autres mois à ses propres frais.

XX. Qu'un an après son départ de Calais, il rendra au Comte Jean de Monfort, sa Terre de Monfort, pour laquelle ce Comte lui rendra un hom-

mage lige.

XXI. De plus il est accordé, que pour ce qui reparde le disserend touchant le Duché de Bretagne, entre Charles de Blois, & Jean de Monsort, les deux Rois, ou leurs Commissaires, tâcheront de le règler le plutôt qu'il sera possible.

Que

Que s'ils ne le font pas dans un an, les amis communs des Parties s'efforce- EDOUARD IIIront de les mettre d'accord.

Que si les amis communs ne peuvent pas y réussir dans six mois, ils rap-tigny. porteront les informations faites sur ce sujet aux deux Rois, qui par eux-mêmes, ou par leurs Commissaires, feront leurs efforts pour vuider le procès entre les deux Prétendans.

Que si cette affaire ne peut pas être terminée dans six mois, alors les Parties feront ce que bon leur semblera, sans que les deux Rois y puissent mettre empêchement. Et pourront les amis desdits Prétendans les assister, sans encourir, pour ce fait, aucun blâme, reproche, ou dommage.

Que si l'une des Parties resuse de comparoirre devant les deux Rois ou leurs Commissaires, ou si les deux Rois ayant donné un Jugement, l'une des Parties resuse d'y acquiescer, les deux Rois seront encore leurs essont pour les accorder, sans pouvoir pourtant entrer en Guerre.

Que l'hommage de la Bretagne demeurera au Roi de France.

XXII. Que la possession des Terres, réciproquement cedées par ce Traité,

sera confirmée, toutes les fois qu'un des deux Rois le requerra.

XXIII. Que le Roi de France rendra dans un an à Philippe de Navarre, tout ce qui lui appartient, tant de son ches, que de celui de sa Femme, dans le Royaume de France: & que lui & ses adherans auront de suffisantes Lettres de pardon.

XXIV. Que le Roi d'Angleterre pourra, pour cette fois seulement, disposer des biens de Geoffroi de Harcourt, à condition que celui qui en sera possesseur, les tiendra du Duc de Normandie, ou de tel autre Seigneur de qui ces

Terres relevent.

XXV. Qu'aucun Homme ou Païs qui ont été Sujets de l'un des deux Rois, qui, par le présent Traité, doivent devenir Sujets de l'un ou de l'autre, n'en pourront être empêchez pour quoi que ce soit qu'ils ayent fait au tems

passe.

XXVI. Que soutes les Terres confisquées pour cause de la Guerre mue entre les deux Rois, seront rendues aux proprietaires; Que les bannis seront remis en possession de leurs biens, & rétablis dans leurs honneurs, un an après que le Roi Jean sera parti de Calais: les Sires de Fronsac & de Galhard exceptez.

XXVII. Qu'un an après son départ de Calais, le Roi de France fera livrer au Roi d'Angleterre, toutes les Tetres qui lui sont cedées par le pré-

sent Traité.

XXVIII. Il est aussi convenu, qu'aussi-tôt que le Roi de France aura livré les Terres ci-dessous spécisiées, avec les Renonciations & Mandemens nécessaires, savoir, l'Onthieu, Monfort, la Saintonge & l'Angoumois, le Roi d'Angleterre, à ses propres dépens, le mettra en possession de tout ce que lui ou ses Alliez tiennent dans la Touraine, l'Anjou, le Maine, le Berry, l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne, la Picardie, la Vormandie, & l'Isle de France, la Bretagne expressément exceptée, aussi bien Tome III.

EDOVARDIII. que toutes les Terres, qui, par ce présent Traité, doivent appartenir au Roi Traité de Bre- d'Angleterre.

XXIX. Que le Roi de France fera livrer à ses dépens au Roi d'Angleterre ;

tom ce qui doit être livré.

Que s'il se trouve des Sujets Rebelles & désobeissans, le Roi de France les contraindra d'obeir à ses propres dépens, & le Roi d'Angleterre s'engage aussi à la même chose de son côté. Et seront tenus les deux Rois de s'entr'aider pour cela quand ils en seront requis, aux dépens du Requerant.

XXX. Que le Clergé sera Sujet de celui des deux Rois duquel il tient son Temporel ; Que s'il en tient de l'un & de l'autre, il sera Sujet de tous les

deux.

XXXI. Qu'il y aura une bonne amitié & Alliance entre les deux Rois, nonobstant toutes autres Alliances, particulierement d'Ecosse & de Flandre.

XXXII. Que le Roi de France & son Fils ainé se départiront de tomes Alliance avec les Ecossois, & promettront de ne leur donner aucun secours contre le Roi d'Angleterre, qui, de son côté s'engage à la même chose à l'égard des Flamans.

XXXIII. Que les deux Rois feront approuver le présent Traité par le Pape; & qu'il sera consirmé & corroboré par sermens, censures, & c. de la manière la plus forte; Que les deux Rois impetreront, chacun de son côté, toutes les Dispenses & Absolutions propres à procurer l'entière exécution du présent Traité.

XXXIV. Il est aussi accordé, que les Collations & dispositions des Bénéfices, faites pendant la Guerre, seront valables, & demeureront en l'état où elles se trouvent.

XXXV. Que les Sujets des deux Rois pourront aller étudier dans les deux

Royaumes, & jouïront des privileges des Universuez.

XXXVI. Et afin que le présent Traité soit bien & duement exécuté, les deux Rois se donneront réciproquement les suretez suivantes. Des Lestres scellées de leurs Grands Sceaux. Le Traité sera consirmé par les sermens des deux Rois, de tous les Princes de leur Sang, & de vingt Seigneurs des plus considerables de chacune des deux Nations.

Que s'il se trouve des gens qui refusent d'obeir, on employera toutes les voyes

convenables pour les y contraindre.

Les deux Rois renonceront à toutes voyes de fait, & à toutes Guerres, en cas d'inexécution.

Que si, par la désobeissance de quelques-uns des Sujets, quelqu'un des Articles sus-mentionnez ne pouvoit s'exécuter, les deux Rois ne pourront pourtant se faire la Guerre, mais ils s'efforceront de ranger les Rebelles à leur devoir.

XXXVII. Il est aussi accordé par le présent Traité, que tous les autres précedens demeureront cassez & annullez, & qu'aucun des deux Rois ne pourra s'en prévaloir.

XXXVIII. Que le présent Traité sera juré à Calais, par les deux Rois, en leurs propres personnes; & qu'un mois après que le Roi de France sera paris de Calais, ils s'envoyeront réciproquement leurs Lettres Patentes confirmant EDOUARD let.

1360.

Traité de Bietieny.

XXXIX. Qu'ancun des deux Rois ne procurera, ni par soi-même ni par autrui, qu'aucunes nouveautez ou oppositions se sassent par la Cour de Rome contre le présent Traité. Que s'il arrivoit que le Pape voulût entreprendre d'y changer quelque chose, les deux Rois s'y opposeront de sout leur pouvoir.

XL. Que pour ce qui regarde les dix Osages que le Roi d'Angleterre doit ceder au Roi de France, les deux Rois conviendront ensemble à Calais, tou-

chant la maniere & le tems de leur délivrance.

Après avoir lu ce Traité, dont les conditions paroissent si dures pour la France, on peut difficilement s'empécher de se répresenter un Roi triomphant qui tient le pied sur la gorge à son ennemi vaincu, & l'oblige à recevoir fans examen toutes les conditions qu'il juge à propos de lui imposer. Véritablement, cette idée est assez juste, pourvu qu'on ne la porte pas trop loin. Mais si l'on prétend y ajouter celle d'un vainqueur injuste qui exige de son ennemi des conditions entierement éloignées de la raison & de l'équité, on se fera sans doute une fausse idée de ce sameux Traité, dont les conditions sont plus moderées qu'elles ne paroissent d'abord. Pour le bien comprendre, il faut se remettre dans l'esprit, que presque toutes les Provinces que la France cedoit à l'Angleterre, avoient autrefois appartenu aux Prédécesseurs d'Edouard. Ce n'étoit ni par des Conquetes, ni par des Traités extorquez, qu'ils les avoient acquises, mais par un droit d'héritage qu'ils avoient reçu de leurs Ancêtres, depuis un tems immémorial. Jamais on n'avoit entendu les Rois de France se plaindre que les Ducs de Guienne, ou les Comtes de Poitiers, leur eussent enlevé ces Provinces. Au contraire, nous avons vu dans l'Histoire des Rois précedens, que Philippe Auguste, & St. Louis, avoient par la force des armes dépouillé Jean sans Terre, & Henry III, non seulement des Provinces dont il est ici question, mais encore de l'Anjou, de la Touraine, du Maine, & de la Normandie. De plus, ce ne fut que par un Traité fait pendant que Henry III. étoit en captivité sous le Comte de Leicester, qu'elles furent cedées à la France. Ces véritez étant ainsi posées, on comprend aisément quel est le fondement de ce Traité. Edouard, profitant des conjonctures favorables, avoit pour but de recouvrer ce qu'en un autre tems la France avoit enlevé à ses Ancêtres. Il est vrai qu'il exigea de plus Calais, le Comié de Guisnes, & la Souvraineté des Provinces qu'il recouvroit. Pour éclaireir cet Article, il faut remarquer, qu'Edouard étoit en droit de demander tout ce qui avoit appartenu à ses prédécesseurs, fans parler maintenant de ses prétentions sur la Couronne même. Dans cette pensée il crut qu'en laissant à la France la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, avec l'hommage de la Bretagne, il lui donnoit un équivalant qui pouvoit recompenser Guilnes & Calais, &

Ffij

EDOUATOIII. la Souveraineté de la Guienne. Que si à cette cession on ajoute présentement ses prétentions sur la Couronne de France, qu'il regardoit sans doute comme plausibles, puisque c'étoit sur ce sondement qu'il avoit entrepris cette Guerre, je ne sai si l'on aura beaucoup de sujet de se recrier sur l'injustice de ce Traité. On ne peut donc pas blâmer Edouard d'avoir voulu recouvrer la Guienne avec toutes ses dépendances, qu'on ne condamne en même tems Philippe Auguste & St. Louis, qui en avoient enlevé la plus grande partie à ses Ancêtres, & Philippe de Valois qui s'étoit emparé du reste avant que la Guerre fût déclarée, sous un prétexte très leger. C'étoit parce qu'Edouard avoit refusé d'obeir à un Mandement, par lequel Philippe défendoit à tous ses Sujets & Vassaux de donner retraite à Robert d'Artois. Si Edouard avoit recueilli ce Prince à Bourdeaux, il y auroit eu quelque chose à dire : mais sa qualité de Vassal pour la Guienne, ne pouvoit pas lui ôter le droit d'agir en qualité de Roi d'Angleterre. Dira-t-on enfin que les Rois de France dont je viens de parler, étoient en droit de réunir à leur Couronne des Provinces qui avoient fait partie du Royaume sous la seconde Race? Mais Hugues Capet les avoit données en Fiefs à des Seigneurs, de qui elles étoient venues aux Rois d'Angleterre par une succession légitime. Il faut donc se borner à dire, que Philippe Auguste avoit de justes raisons pour confisquer la Normandie, le Poitou, le Maine, l'Anjou, la Touraine, & que la Guienne avoit été justement confisquée sur Edouard III, mais tout cela est plus facile à dire qu'à prouver. Que si l'on prétend alleguer, en faveur de la France, une prescription de soixante & dix ans; on en peut opposer une beaucoup plus longue pour les Rois d'Angleterre, dans le tems que ces Païs leur furent enlevez.

> Enfin, si quelqu'un s'imagine encore qu'Edouard n'accomplit pas le vœu qu'il avoit fait de conclure la Paix à des conditions équitables, qu'il ajoute aux remarques précedentes, la consideration de l'état ou les affaires de France se trouvoient, au tems du Traité de Bretigny. Le Roi Jean étoit prisonnier à Londres, & le Dauphin rentermé dans sa Capitale, d'où il n'osoit sortir. Il y avoit dans le centre du Royaume une Armée de cent-mille Anglois à laquelle on ne pouvoit opposer aucunes forces considerables. Edouard étoit maitre d'un très grand nombre de Places, dont lui-même ou ses Généraux, s'étoit emparez depuis sa descente. Enfin, une consternation universelle étoit répandue dans tout le Royaume, d'où les troubles intellins ne permettoient pas d'esperer qu'on pût jamais chasser les Anglois. C'étoient là des avantages très réels, dont Edouard jouissoit actuellement. Il pouvoit donc, sans trop se flater, esperer de se rendre maitre de toute la France, & de parvenir au but qu'il s'étoit proposé en commençant la Guerre. Qu'est-ce donc qui l'empêcha de profiter d'une conjoncture si favorable? Certainement, on ne peut penser autre

chose, finon qu'il voulut bien se contenter d'une partie, lorsqu'il EDOUARD III. pouvoit esperer d'avoir le tout: mais d'une partie qu'il crut pouvoir avec justice arracher à la France qui l'avoit acquise injustement. Il est tems présentement, de rapporter les évenemens qui suivirent la Paix

de Bretigny. Ce fameux Traité, dont la négociation ne dura que huit jours, fut Jean est conduit approuvé par les deux Rois: Jean sut conduit à Calais au mois de Juillet, & y séjourna quatre mois, ainsi qu'on en étoit convenu. Au premier repas qu'il fit dans cette Ville, il fut servi par les quatre Filsd'Edouard, qui lui firent tous les honneurs possibles, conformément aux ordres qu'ils en avoient du Roi leur Pere. On employa ces quatre mois à dresser tous les Actes nécessaires, tant pour l'explication, que pour la confirmation & l'exécution du Traité, afin qu'ils pussent tous être signez en un même jour. Ce ne fut que le 24. d'Octobre, que les deux Rois le signerent, & en jurerent l'observation dans Calais, où Edouard s'étoit rendu quelques jours auparavant. Toutes les affaires qui concernoient le Traité étant terminées, le Roi Jean fut mis en liberté le 26. du même mois. Immédiatement avant son départ, Edouard liberté, lui donna un témoignage sensible d'amitié, en lui permettant d'emmener avec lui le Prince Philippe son Fils, pris à la Bataille de Poitiers. C'étoit de tous ses Enfans, celui qu'il aimoit avec le plus de tendresse. Quoique de tous les Otages qu'Edouard avoit en son pouvoir. celui-ci fût le principal, à cause de l'affection que le Roi son Pere avoit pour lui, il voulut bien consentir qu'il fût un des dix qui devoient être mis en liberté, par le XXII. Article de la Paix de Bretigny. La sépara-

Dès que Jean fut arrivé à S. Omer, il y ratifia par un serment vo- il ratifie le Trailontaire, & par ses Lettres Patentes, chacun des Articles du Traité de ec. Bretigny. Par-là il fit voit qu'on ne lui avoit fait aucune violence à Calais, pour l'obliger à le jurer. Le reste de sa conduite sut consorme à cette premiere démarche. Il fit connoitre en toutes occasions, que son intention étoit d'exécuter ses engagemens, jusqu'à ce qu'enfin il en donna la preuve la plus sensible, en mettant Edouard en possession des Païs qui lui avoient été cedez. Il y eut seulement quelque difficulté touchant le Comté de Gaure en Gascogne, & la Terre de Belville en Poitou, sur laquelle les deux Rois ne purent point s'accorder.

tion des deux Monarques se fit avec des marques réciproques d'estime

& de cordialité.

La Paix entre les deux Couronnes paroissant ainsi fermement établie, Edouard envoya Chandos en France pour y commander en son Lieutenant Genée nom, dans les Païs de sa dépendance, avec le titre de Lieutenant Gé- Fiance. néral. Il ne pouvoit faire un meilleur choix. Chandos étoit un Seigneur des plus accomplis qu'il y eût alors en Angleterre. Ce n'est pas un petit éloge, par rapport à ce tems-là. Aussi doux & moderé pendant la Paix, qu'il étoit brave à la Guerre, c'étoit un Sujet tout à fait Ffin

EDDUARD III.

propre pour lui consier un pareil Emploi. Comme le Roi avoit dessein de gagner les cœurs de ses nouveaux Sujets, il avoit pris soin de leur donner pour Gouverneur, un homme dont la sagesse étoit très propre à produire cet esset. De plus, il lui avoit assigné des appointemens très considerables, qui le mettoient en état de tenir une Cour magnisque à Niort en Poitou, où il faisoit sa résidence. Ensin, il l'avoit revêtu du pouvoir de pardonner toutes sortes de crimes, asin que, tant par l'éclat exterieur, que par la distribution des graces, il pût concilier à son Maitre les assections des Peuples nouvellement conquis.

Edouard reflitue les Terres des Monafteres Alliens. Dès qu'Edouard se vit dans un repos qui paroissoit devoir être durable, il rendit aux Prieurs Alliens (1), ou Etrangers, les Terres qu'il leur avoit ôtées vingt-trois ans auparavant, pour subvenir aux dépenses de la Guerre. Chose rare, de voir des Princes saire une restitution volontaire de ce qu'ils ont une sois acquis.

Mort du Duc de Lencalite. La Peste se sit encore sentir cette année en Angleterre. Parmi les ravages qu'elle sit, elle priva le Royaume du Duc de Lencastre, le plus estimé de tous les Seigneurs Anglois. On l'appelloit communément le bon Duc. Aussi sut-il extraordinairement regretté. Il avoit sondé l'Eglise Collegiale de Leicester (2), & dans la même Ville un Hôpital pour trois-cens pauvres, qui subsiste encore aujourd'hui.

Mariage du Prince de Galles. Le Prince de Galles, qui n'avoit point pensé au mariage pendant la Guerre, prit ce tems de tranquillité pour épouser Jeanne de Kem sa Cousine, qui étoit Comtesse Douairiere de Holland. Cette Princesse étoit Fille d'Edmond Comte de Kent, décapité au commencement de ce Regne, par les intrigues de la Reine Isabelle & de Mortimer. On l'appelloit communément la belle Jeanne, à cause de sa parsaite beauté.

L'année suivante, le Roi voulant donner des marques publiques de son estime & de son affection au Prince son Fils ainé, qui avoit porté si haut la gloire du nom Anglois, érigea pour lui le Duché de Guienne en Principauté, sous le nom de Principauté d'Aquitaine (3). Ensuite.

1361. Edouard érige la Guienne en Principauté.

(1) Il y avoit deux sortes de Prieurex. Les uns qui étoient indépendans, comme les Abbayes; & ceux qui dépendoient de quelque grande Abbaye, d'où ils recevoient leur Prieur. Lorsque le Couvent auquel un Prieuré apparteuoit, étoit outre-

mer , ou l'appelloit Prieuré Allien , ou Etranger. Tin D.

(2) Le Duc de Lencastre & son Pere sont ensevelis dans l'Eglise Collégiale de Leycester. Il se qualisse dans son Testament, Duc de Lencastre, Comte de Derby, Lincoln & Leycester, &c. Knighton, qui vivoit de son tems, dit que Henri Duc de Lencastre sut le premier sondateur de l'Eglise Collegiale & de l'Hôpital qui est hors de la porte du Sud à Leycester, dans laquelle il mit un Doyen & douze Chanoines Prébendiers, autant de Vicaires & autres Prêtres servans, cent Pauvres invalides, & dix Femmes pleines de santé & capables de servir les Pauvres & les Instrues. Il renta cet Hôpital fort honnétement. Cet Etablissement subsiste encore, au moyen de certains appointemens qu'on tire du Duché de Lencastre, avec diverses nouvelles Charités. Cambd. sur le Comté de Leycester. Tind.

(3) Le Prince Edonard se vit alors Prince de Galles & d'Aquitaine, Duc de Cornonaille Comte de Chester & de Kent; ce dernier, du ches de sa semme. Tind.

il en investit solemnellement ce Prince, se contentant de l'engager à ENOUARDIM. payer tous les ans, pour toute redevance, une once d'or à la Couronne

d'Angleterre.

Edouard passa tout le reste de cette année à faire divers sages Règlemens avec son Parlement, touchant les affaires domestiques. Tel sut, Règlement tou-par exemple, celui qui ordonna qu'à l'avenir dans les Cours de Judi-Angloise dans les cature, & dans tous les Actes Publics, on se serviroit de la Langue An- Actes Publics. gloise, au-lieu de la Françoise ou Normande, qui étoit en usage depuis le Regne de Guillaume le Conquerant.

Dans ce même Parlement, le Roi déclara, qu'ayant atteint sa cinquantieme année, il souhaitoit qu'elle fut solemnisée comme une espece de Jubilé (1). Pour cet effet, il accorda une Amnistie générale à tous ceux qui étoient détenus dans les prisons, pour quelque crime que ce rale. pût être, sans en excepter même ceux de Leze-Majesté. Il confirma aussi de nouveau la Grande Chartre, qui fut confirmée par dix disse-

rentes fois fous ce Regne.

Après qu'Edouard se fut acquité de ce qu'il croyoit nécessaire pour le Public, il voulut aussi saire quelque chose pour sa Famille, en créant Ensans. Lionnel son second Fils, Duc de Clarence, Jean de Gand, son troisieme, Duc de Lencastre, & le quatrieme qui portoit le nom d'Edouard, Comte de Cambridge. Enfin, après avoir établi l'Etape des Laines à Calais, il voulut se délasser en passant le reste de l'Hiver en sètes & en divertissemens. Il visita diverses Provinces de son Royaume, accompagné de sa principale Noblesse & des Orages François, qui participerent à tous les plaisirs que les Peuples tâchoient à l'envi de procurer à leur Souverain,

Au commencement de l'année 1363., le Prince de Galles partit pour aller gouverner sa Principauté d'Aquitaine. Il sit sa résidence Galles va senir ta à Bourdeaux, où il tint une Cour Royale, aimé & respecté de tous deaux. ses Sujets, qui se trouvoient très heureux d'être gouvernez par un si

grand Prince.

Cette même année fut remarquable par le retour du Roi Jean en Angleterre, où l'on prétend qu'il alla se remettre en prison, pour reparer la faute que le Duc d'Anjou son second Fils avoit faite, en se dérobant de Calais sans congé. C'est là du moins la raison qu'on donne communément de cette résolution extraordinaire. Quelquesuns ajoutent, qu'il voulut aller conferer lui-même avec Edouard, touchant la Croisade dont le Pape l'avoit déclaré Général. Il se trouve encore des Historiens, qui n'ont pas fait difficulté d'avancer un motif beaucoup moins noble de son retour. Ils prétendent que l'amour qu'il avoit conçu pendant sa prison pour la Comtesse de Salis-

(1) On dit pareillement, que la coutume des Rois d'Angleterre le Jeudi saint, de laver les pieds, servir à manger & habiller autant de Pauvres qu'ils ont d'années, tire son origine de ce Jubilé du Roi Edonard. Pol. Virg. lib. 19. TIND-

1362. Il en investit le Prince de Galles. AS. Publ. T. VI.

Amnistie géné-

Edonard confére

2363. Le Prince de

Le Roi Jean retourne en Angle-Adl. Publ. T. PI. pag. 240. Raifons prétendues de son re-Froiffard , Me ..

E DO UARD III. buri, fut la véritable cause de ce voyage, auquel d'autres motifs servirent de prétexte. Mais c'est une idée romanesque, qui n'a aucun fondement. Quelques recherches qu'on ait faites jusqu'à présent on n'a pu decouvrir le véritable motif du retour de ce Prince. Celui de l'amour est peu vrai semblable; & celui de vouloir reparer la faute du Duc d'Anjou, quoiqu'adopté par la plupart des Historiens, me paroit sans fondement. Pour le faire comprendre, il est nécessaire d'entrer dans un petit détail qui fait partie de l'Histoire, & que j'ai reservé pour cette occasion, quoique les choses qu'il contiendra se soient passées dans l'intervalle entre le Traité de Bretigny & le

tems dont je parle présentement.

Parmi les trente Otages qui étoient entre les mains d'Edouard, outre les Bourgeois de diverses Villes, il y avoit quatre Princes du Sang Royal, favoir Philippe Duc d'Orleans, Frere du Roi Jean, Louis Duc d'Anjou, Jean Comte de Poitiers, qui fut ensuite Duc de Berry, & le Duc de Bourbon. Ces quatres Princes, qu'on appelloit communément les Seigneurs des Fleurs de lys, s'ennuyant beaucoup en Angleterre, cherchoient tous les moyens possibles pour retourner dans leur Patrie. Ce n'étoit pourtant pas une chose fort facile, puilque c'étoit principalement sur ces quatre Otages, qu'Edouard fondoit l'assurance de l'entiere exécution du Traité de Bretigny, & en particulier le payement de la rançon du Roi Jean. Néanmoins à force de sollicitations, ils firent avec lui des conventions qui devoient leur procurer leur liberté, sous les conditions suivantes. I. Que le Roi relâcheroit ces quatre Princes, pourvu qu'avant le premier du mois de Novembre, on lui livrât la Terre de Belville & le Comté de Gaure, avec deux-cens-mille florins. II. Qu'avant le départ des Princes, on lui donneroit certaines Terres en gage dans le Poitou. III. Qu'en cas que le premier Article ne fut pas exécuté au tems dont on étoit convenu, les Terres données en gage demeureroient au Roi à perpétuité, & que les quatre Princes seroient tenus de venir se remettre en Otage comme auparavant. Il y avoit encore d'autres articles, mais qui sont inutiles pour l'éclaircissement de ce fait. Jean ratifia cet accord, & les quatre Otages furent conduits à Calais, où ils demeurerent sur leur parole, en attendant l'exécution du premier Article. Ils avoient la liberté de fortir quand ils vouloient, & même de s'absenter pendant trois jours, pourvu qu'ils retournassent coucher dans la Ville, le quatrieme. Il paroit par une Lettre d'Edouard au Prince de Galles, inferée dans le Recueil des Actes Publics, que cet Accord ne fut point exécuté, & par là les Princes perdirent l'esperance de recouvrer si-tôt leur liberté (1). Le Duc d'Anjou, plus impatient & moins scrupuleux que les autres, profita de la liberté qu'il

avoit

<sup>[1]</sup> Le Pere Daniel dit, que le Dauphin empêcha que ces Conventions ne fussent exécutées. Rap. Th.

avoit de sortir de Calais, pour s'évader, & n'y retourna plus. Qua- EDOUARDHI. tre autres Otages moins confiderables imiterent ce mauvais exemple. Voilà le fondement sur lequel on a dit que le Roi Jean alla se remettre en prison à Londres, c'est-à-dire, afin de reparer la faute du Prince son Fils. Mais comme on ne trouve dans le Recueil des Actes Publics aucune trace qui fasse connoitre que c'étoit là le motif de ce voyage, on a grand sujet d'en douter. De plus ce Prince n'étoit nullement obligé à faire cette démarche, non pas même quand tous les Otages se seroient évadez, tout son engagement ne confistant qu'à renvoyer en Angleterre ces mêmes Otages, ou d'autres du même rang, en leur place (1). Or on n'apprend point que le Duc d'Anjou se fût éloigne de la Cour du Roi son Pere, & par conséquent, il étoit facile de le renvoyer. Enfin si Jean étoit allé à Londres en qualité de prisonnier, ou pour se remettre en prison, il auroit par cela même délivré tous les Otages, puisqu'ils n'étoient plus retenus que pour la sureté du payement de la rançon. Tous les autres articles du Traité de Bretigny étoient exécutez, à l'exception de celui qui regardoit le Comté de Gaure & la Terre de Belville, qui ne demandoit pas de si grandes suretez. Cependant, durant les trois mois que Jean demeura à Londres, il n'y fut jamais parlé de la délivrance des Otages. Froissard, dont on fait valoir le témoignage, ne dit nullement que Jean alla se remettre en prison, mais seulement, qu'un des motifs de son voyage étoit d'excuser, & non pas de reparer la faute du Duc d'Anjou. Voici les propres termes de cet Historien: Je sus à donc insormé, & vrai estoit, que le Roi Jean avoit propos & affection d'aller en Angleterre voir le Roi Edouard son Frere, The powvoit nul lui faire varier son propos, pose qu'il lui sust assez conseille du contraire. Et lui disoient plusieurs Barons & Prélats, qu'il entreprenoit une grande folie. Mais lui repondant disoit, qu'il avoit trouvé tant de loyaute dans le Roi d'Angleterre, & ses Enfans, que rien ne se dontoit qu'ils ne lui fussent bons & loyaux amis en sous cas : & aussi vouloit-il excuser le Duc d'Anjou son Fils, qui étoit retourné en France. On ne voit rien dans ces paroles, qui marque que Jean fût retourné en Angleterre pour se mettre en prison; d'où il paroit que c'est avec peu de fondement qu'on a voulu l'assurer. Pour ce qui regarde le troisieme motif qu'on lui attribue, savoir, de vouloir conserer avec Edouard touchant la Croisade, il est beaucoup plus vrai-semblable. Mais ce n'est au fond qu'une conjecture, sur laquelle on ne peut pas absolument compter.

Dès qu'Edouard eut avis que Jean avoit débarqué à Douvre, il y Jean est honoenvoya les Princes ses Enfans avec une grande suite de Noblesse, pour en Angleteure, le recevoir & pour le conduire à Londres, où il lui fit tous les hon-

<sup>(2)</sup> Voyez Atticle XVII. du Traité de Bretigny. RAP. TH. Tome III.

HISTOIRE

234

2363.

EDOUARD III. neurs dûs à son rang & à son mérite. Les Rois d'Ecosse & de Chypre, qui se trouvoient alors en Angleterre, augmenterent la pompe de cette reception. Le premier étoit venu pour rendre vilite à Edouard, & l'autre pour lui demander un secours contre les Infidèles. En une occasion si peu commune, Edouard se sit un plaisir de traiter ses illustres Hôtes avec toute la magnificence possible, & de leur procurer tous les plaisirs dont il put s'aviser. Le Maire de Londres traita magnifiquement les quatre Rois, au nom de la Ville. On ne doit pas oublier la somptuosité d'un Bourgeois, Marchand de vin, qui les invita tous quatre avec leur suite à un festin qu'il leur donna dans sa propre Maison, où ils surent magnifiquement régalez. Le Roi Jean fut logé dans le même Palais de Savoye qu'il avoit occupé auparavant, & fut toujours traité aux dépens du Roi. Vers le milieu du mois de Mars, environ trois mois après son arrivée à Londres, il sut attaqué d'une maladie dont il mourut le 8. d'Avril 1364, au grand regret d'Edouard, qui avoit une estime singuliere pour sa vertu. On attribue à ce Prince une parole digne d'être éternellement conservée

1364.

Somptuolité

d'un Marchand de

Londres.

Mort du Roi Ican.

à la Postérité: Que si la Foi & la Vérité étoient bannies du reste du monde, elles devroient néanmoins se trouver dans la bouche des Rois. On prétend que cela fut dit à l'occasion de son retour en Angleterre: mais on peut, avec beaucoup plus de vrai-semblance, l'attribuer à la bonnefoi dont il usa dans l'éxécution du Traité de Bretigny, malgré les obstacles qu'il y rencontra de la part de quelques - uns de ses Confeillers (1). Charles V., qui lui succeda, ne suivit pas les mêmes

Bataille d'Avray où Charles Biois ett tué. Jean de Mon fort demeure en p dellion de la Bretagne.

maximes. La bonne fortune d'Edouard ne s'arrêtoit pas à lui-même & à ses Sujets, elle s'étendoit encore sur ses Alliez. Cette même année, Jean de Montfort son Gendre gagna la fameuse Bataille d'Avrai, contre Charles de Blois son Concurrent, qui y sut tué. Cette victoire termina le differend entre les deux Maisons qui disputoient le Duché de Bretagne, & produisit le Traité de Guerande, par lequel la Bretagne fut assignée à Jean de Montfort, qui en fit hommage au Roi de France. Bertrand du Guesclin, qui servoit Charles de Blois, & qui se rendit très sameux dans la suite, sut pris dans cette Bataille par Chandos, Général des Troupes Angloises qui étoient au service de Monfort.

(1) Mr. Barnes dit que le Roi Jean, à son lit de mort, avoua à Edouard qu'il avoit des intelligences à Londres & ailleurs, au moyen desquelles il ramassoit secrettement l'Or le plus fin du Royaume, qu'il faisoit fondre en forme de Vaisselle, qu'on envoyoit en France dans des barrils, avec des Arcs & des Fleches, &c. & qu'il lui avoit retenu injustement la Couronne de France jusqu'au Traité de Bretigny. Sur quoi il demanda pardon à Edonard, qui le lui accorda sans réserve, & fit arrêter l'Or & les Armes. Tout cela ne s'accorde gueres avec le caractère que Mr. de Rapin attribue à Jean. Le corps de ce Roi sut porté à S. Denys en France. TIND.

Le nom Anglois étoit alors fameux dans toutes les Parties du Mon- EDOVARD IN de. Quelques Braves de cette Nation, qui avoient accompagné le Exploits de quel-Roi de Chypre en Orient, y firent des prodiges de valeur, & s'en ques Anglois en Orient. retournerent comblez d'honner & chargez d'un riche butin qu'ils avoient sait sur les Insidèles. Dans ce même tems, un autre Anglois, Fortune de Thonommé Thomas Hackwood, qui étoit sorti d'Angleterre en qualité de Garcon Tailleur, ayant ensuite pris le parti des armes, se signala dans les Guerres d'Italie, par sa valeur & par sa conduite, qui le sirent monter aux plus hauts Emplois. Il y acquit tant d'honneur & de reputation, pour avoir rétabli en ce Païs-là la Discipline militaire qui s'y étoit presque perdue, qu'après sa mort, les Florentins lui érigerent dans leur Ville une Statue de Marbre noir, en reconnoissance des services qu'ils avoient reçus de lui. Jean Chandos & Robert Knolles se distinguerent aussi d'une façon très particuliere, dans toutes les Guerres qu'Edouard eut avec la France. La reputation des Anglois ne s'étendit pas seulement au-delà des Alpes, elle vola même au-delà des Pirenées, comme nous le verrons tout à l'heure.

Les grandes acquisitions qu'Edouard avoit faites en France, firent juger au Pape Urbain VI. que la conjoncture étoit favorable pour demander le Tribut auquel le Roi Jean sans Terre s'étoit engagé du tribut. envers l'Eglise Romaine, & dont les arrérages étoient dûs depuis trente-deux ans. Dans cette pensée, il en voulut exiger le payement; mais ce fut avec tant de hauteur, qu'il nomma même par avance, des Commissaires pour citer Edouard devant lui, en cas de refus. La fierté de ce Prince n'ayant pu s'accommoder de ces manieres hautaines, il fit examiner la demande du Pape par le Parlement, qui décida, qu'un Roi d'Angleterre n'avoit pas le pouvoir de soumettre son Royaume à une semblable servitude, sans le consentement de ses Sujets: Que si la nécessité avoit obligé le Roi Jean à cette démarche, son engagement étoit mal, parce qu'il étoit contraire au ferment qu'il avoit fait en recevant la Couronne. Cet auguste Corps ne s'étant pas contenté d'une décision si précise, prit encore cette vigoureuse résolution: Que si le Pape entreprenoit, par quelque voye que ce fût, de faire valoir ses injustes prétentions, la Nation lui résisteroit par tous les moyens convenables. La fermeté du Parlement arrêta tout court le Pontise, & sit non seulement un esset présent, mais empêcha de plus, qu'à l'avenir les Rois d'Angleterre ne fussent plus inquietez fur ce fujet.

Le Prince de Galles se tenoit en Guienne, depuis trois ans, sans donner aucun exercice à sa valeur, & même sans apparence de pouvoir lui en donner de longtems. Il fut tout-à-coup retiré de cette tranquillité, par les sollicitations de Pierre Roi de Castille, surnommé le Cruel, qui venoit d'être chassé de ses Etats. Jamais Prince n'avoit donné à son Peuple de plus grands sujets de mécontentement, Cruel

1366. Urbain VI. domande avec hau-

Le Parlement déclare nul l'engagement du Roi Bound, Parlam.

Affaires de Caftille.
Frosfard, Mo1366.

BROVARD III. jusqu'à l'excès, & d'une avarice sans bornes, il faisoit mourir les principaux de ses Sujets sans aucune cause légitime, & dans la seule vue de profiter de la confiscation de leurs biens. Il ne cherchoit qu'à satisfaire ses passions, sans aucun égard à l'honneur ni à la conscience. Sa barbarie étoit allée jusqu'à un tel excès, qu'il avoit fait mourir Blanche de Bourbon sa Femme, Sœur de la Reine de France, afin de pouvoit épouser Marie de Padille, qu'il avoit longtems entretenue comme Maitresse. De cinq Freres bâtards qu'il avoit, le plus âgé venoit d'être sacrifié à ses soupçons, & les quatre autres n'étoient pas en sureté. Henri Comte de Trastamare, l'un de ceux-ci, se voyant tous les iours menacé d'un pareil sort, se revolta contre Pierre, & sut engager dans sa querelle le Roi d'Arragon & les principaux Seigneurs Castillans, qui ne pouvoient plus endurer la tirannie de leur Souverain. Son entreprise n'ayant pas eu d'abord un heureux succès, il sut repousse par le Tiran, & contraint de se resugier auprès du Roi de France, qui lui promit du secours. Outre le désir que Charles avoit de venger la mort de la Reine sa Belle-Sœur, il étoit bien aise d'employer un grand nombre de Soldats oisifs qui fourmilloient en France depuis la derniere Paix, & y faisoient de grands désordres. Dans cette vue, il leva, pour le secours de Henri, une Armée, dont il donna le commandement à Jean de Bourbon Comte de la Marche, Cousin Germain de la Reine, & voulut que du Guesclin, dont il paya la rançon à Chandos, fût de cette Expédition.

Pietre le Cruel est chassé de ses

Il implore la protection du Prince de Galles, qui entreptend de le rétablig.

1367. H marche vers la Cathlie par la Mayatre.

Avec ces Troupes, & le secours des Castillans, Henri penetra par l'Arragon dans la Castille, où le Tiran se vit incontinent abandonné de toute la Noblesse, à la reserve d'un seul Chevalier. Cette désection le mettant hors d'état de résister à son Frere, il voulut se retirer en Portugal: mais on lui en refusa l'entrée. Dans cet embarras, il prit le parti de sortir de l'Espagne par Bayonne, d'où il se rendit à Bourdeaux, pour implorer le secours & la protection du Prince de Galles. Si ce jeune Heros avoit fait réfléxion à l'indignité du Prince qui lui demandoit son assistance, il auroit du sans doute la lui resuser. Mais ne considerant en cette occasion que l'honneur de rétablir un Roi dépouillé, & peut-être se lassant d'une trop longue oissveté, il entreprit de le remettre sur le Trône. Pour cet effet, il leva une Armée de trente-mille hommes, & s'étant mis à la tête, il marcha vers l'Espagne, comblé de promesses de la part du Castillan, & plein d'esperance de cueillir de nouveaux lauriers. Comme il n'avoit point d'autre chemin pour pénetrer dans la Castille, que par la Navarre, il avoit pris la précaution de s'assurer de ce passage, par un Traité qu'il avoit fait avec le Roi de ce Païs-là. Ainfi, fans trouver aucune opposition, il marcha jusqu'aux frontieres de la Castille. Henri, qui s'étoit déja fait couronner à Burgos, ayant été informé de la marche du Prince Anglois, s'étoit avancé vers la Nayarre avec une puissante Armée, pour lui bouD'ANGLETERRE. Liv. X.

cher le passage. L'exécution de ce dessein n'auroit pas été impossible, EDOVARD III. vu la superiorité de ses forces, s'il eût su éviter le combat. C'étoit ce que le Prince de Galles craignoit le plus, & ce fut aussi à dessein de le provoquer, qu'il lui fit faire un défi très insultant, que Henri ne put s'empêcher d'accepter. Les deux Armées s'étant approchées l'une de l'autre, la Bataille se donna tout proche de Najara, petite Ville située jara gagnée par le fur les frontieres de Castille. Comme les champs de Crecy & de Poitiers avoient vu faire des prodiges de valeur au Prince de Galles, ceux de Najara furent encore témoins de ses actions heroïques, qui, après un long combat, firent pencher la victoire de son côté. L'Armée Efpagnole, fortifiée d'un gros Corps de Troupes Françoises, fut mise dans une entiere déroute. Bertrand du Guesclin, avec le Marêchal d'Endreghen, y furent faits prisonniers. Henri n'ayant plus aucune ressource dans la Castille, après la perte de son Armée, se retira dans l'Arragon. d'où il se rendit en Languedoc, pour implorer le secours du Duc d'Anjou, qui en étoit Gouverneur.

Pierre fut d'abord si reconnoissant, qu'aussi-tôt que le combat sut fini, il se jetta aux genoux du Prince de Galles, pour le remercier noit redevable au d'un si grand service qui lui faisoit recouvrer son Royaume, Le Prince victoire. de Galles l'ayant promptement relevé, lui dit en l'embrassant, que c'étoit à Dieu seul qu'il étoit redevable de cette victoire, & non pas à un Prince qui n'avoit été qu'un foible instrument en sa main. La fuite d'un si heureux succès sut le rétablissement de Pierre sur le Trône d'où il avoit été chassé. Il étoit alors tems que ce Prince pensat aux moyens d'accomplir ses promesses, & de recompenser de braves Soldats qui avoient exposé leurs vies pour son service. Mais comme il n'étoit pas moins perfide que cruel, après avoir longtems entretenu ces Troupes dans l'esperance de leur fournir des vivres & de l'argent gratitude. il les paya d'une noire ingratitude. La disette produisit bien-tôt parmi les Soldats une mortalité qui en fit périr un grand nombre; & la crainte Le Prince s'en rede perdre le reste, obligea le Prince, qui se voyoit indignement amusé, tourne en Guienà se retirer très mal satisfait. Il se vit même contraint de vendre sa vaisfelle, afin de pourvoir aux plus pressans besoins de son Armée, en attendant qu'il put entierement la fatisfaire. Mais ce ne fut pas là tout le malheur que causa cette suneste Expédition. Pendant le séjour que le Prince fit en Espagne, il y contracta une maladie dont il ne releva jamais.

C'est ainsi que se termina l'entreprise du Prince de Galles, entreprise glorieuse à la vérité, si l'on n'en considere que le succès, mais peu honorable par rapport à la cause qu'il soutenoit, puisque ce n'étoit que pour remettre sur le Trône le plus indigne des Princes. Dans la suite, le Ciel prit soin de venger les Anglois & les Castillans. Du Guesclin ayant payé sa rançon, alla rejoindre Henri, & tous deux ensemble travaillerent à mettre sur pied une nouvelle Armée, par le secours de

prince de Galles

1368.

Cataftrophe de

HISTOIRE

1368.

\*pouns il. la France. Dès qu'elle sut prête, ils rentrerent dans la Castille, & y firent de figrands progrès, qu'en peu de tems ils se virent en état d'assieger Tolede. Pierre y étant accouru pour faire lever le siege, sut battu & contraint de se retirer dans le Château de Moniel, où il se vit incontinent investi. Comme il ne voyoit aucune ressource pour se retirer de ce mauvais pas, il prit le parti d'aller trouver du Guesclin. dans la Tente, se persuadant que ce Général lui procureroit des conditions tolerables, ou les moyens de se sauver. Malheureusement pour lui, il y trouva Henri son Frere. D'abord, ces deux Princes en étant venus aux reproches & aux injures, & ensuite à se prendre corps à corps, Henri porta son Frere par terre, & le tua d'un coup de poignard. Après cela, il ne trouva aucun obstacle à se faire reconnoitre, encore une fois pour Roi de Castille.

Difference entre la fin du Regne d'Edouard & ion commencement.

Edouard III, a paru jusqu'ici sur le théatre du Monde, comme un des plus glorieux Princes qui ayent jamais porté le Sceptre. S'il avoit terminé sa course avant la revolution dont je vais parler, peut-être auroit-on de la peine à trouver ailleurs des exemples d'un Regne plus constamment fortuné. Mais ses dernieres années vont nous présenter une scene bien differente de celles que nous venons de parcourir. La Fortune se lassa de favoriser ce Monarque dans sa vieillesse, après l'avoir tant caressé pendant son jeune âge. Elle lui sit perdre, avant sa mort, toutes les Conquétes qui lui avoient été si glorieuses, & qui lui avoient tant coûté, & ces pertes furent accompagnées de beaucoup d'autres chagrins. C'est ce qui reste à considerer, dans la suite de ce Regne.

Second Mariage du France Lionnel.

Lionnel Duc de Clarence, second Fils d'Edouard, ayant été accordé avec Violante Fille de Jean Galeaz Duc de Milan, alla consommer son Mariage, avec un superbe train, & une suite de jeune Noblesse qui voulut l'accompagner pour lui faire honneur. Ce ne sut, pendant quelque tems, que setes & divertissemens, qu'on prenoit soin de renouveller tous les jours en faveur d'un Prince dont l'Alliance étoit si honorable au Duc de Milan. Ces mêmes plaisirs, qu'on lui procuroit avec tant de profusion, hâterent sa fin. Cinq mois après son Mariage, il mourut dans le Montferrat, à l'âge de trente-deux ans. De son premier Mariage avec la Fille unique du Comte d'Ulster Irlandois, il laissa une Fille nommée Philippe, de la posterité de laquelle j'aurai souvent occasion de parler dans la suite de cette Histoire.

Il meurt en Italie.

Charles V. fortompre le Traité de Bretigny. Froiffard, Wal-

fingbam , Meze-

Le chagrin qu'Edouard ressentit de la perte de son Fils, sut bienme le projet de tôt suivi d'un autre auquel il ne sut pas moins sensible. Le Traité de Bretigny étoit si dommageable à la France, que Charles V. qui l'avoit lui-même conclu, n'y avoit vraisemblablement consenti, qu'en intention de le rompre quand il en trouveroit une occasion favorable. Les François n'étoient pas dans de meilleures dispositions. Cela parut d'abord par toutes les difficultez qu'ils firent naitre, quand il fut quettion de livrer au Roi d'Angleterre les Provinces qui lui avoient été

redées. Le Roi Jean étoit le seul qui agît de bonne-foi, & ce fut lui EDOUARD III. qui, par son autorité, empêcha que ces obstacles ne fussent poussez trop loin. Charles son Fils & son Successeur, à qui les François ont donné le surnom de Sage, ne se trouva pas d'un caractere si scrupuleux. Il ne fut pas plutôt sur le Trône, qu'il tâcha d'éluder ce qui restoit à exécuter du Traité. Il négligea même de faire raison à Edouard sur l'évasion du Duc d'Anjou, & ne livra point le Comté de Gaure. Le Jugement touchant l'affaire de Belville, qui avoit été remis à des Arbitres, fut differé sous divers prétextes. La rançon du Roi Jean ne se payoit point, ou si Charles en paya quelque chose, depuis son avenement à la Couronne, ce ne sut qu'une bien petite partie, par rapport à ce qui restoit encore dû. Cependant Edouard, qui avoit toujours entre ses mains le Duc de Berry, le Duc d'Orleans, & plusieurs autres Otages, ne pouvoit s'imaginer que Charles pensat à renouveller la Guerre, & il se persuadoit que l'impuissance de ce Prince étoit l'unique cause de tous ces retardemens. Les affaires trainerent de cette maniere depuis la mort du Roi Jean, jusques à ce que son Successeur sût en état de prendre de justes mesures pour exécuter ses desseins. Il faisoit toujours mine de vouloir achever d'exécuter le Traité, & sous prétexte du payement de la rançon du Roi son Pere. à quoi il étoit engagé, il amassoit de l'argent que les Etats lui fournissoient liberalement, sachant bien à quoi il étoit destiné. Avec ce secours, il engagea plusieurs Princes Allemans dans ses interêts, & quand il se crut à peu près assez prêt, il chercha un prétexte de rompre avec l'Angleterre.

Dans le tems qu'Edouard méditoit de faire la Guerre à la France, il crut devoir attacher les principaux Seigneurs de Guienne à son service, par divers Dons, qu'il revoqua incontinent après la Paix. Cette enne. démarche aigrit tellement ces Seigneurs, qu'ils ne cherchoient qu'une occasion favorable pour en témoigner leur ressentiment. Selon les apparences, ils l'auroient longtems attendue en vain, si Charles ne leur eût fait entendre sous main, qu'ils seroient appuyez. Dès qu'ils furent assurez de cette protection, il ne sut plus question que de trouver un prétexte de se plaindre, & ils ne furent pas longtems sans en avoir un qui leur parût assez plausible pour les autoriser à lever le masque. Le Prince de Galles ayant imposé dans la Guienne une Taxe sur chaque seu, afin de se mettre en état de payer les arrerages dûs taxe en Guienne. aux Troupes qu'il avoit levées pour la Guerre d'Espagne, sournit, sans y penser, à ses ennemis, l'occasion qu'ils cherchoient pour se déclarer. Le Sire d'Albret, les Comtes d'Armagnac, de Cominges, de Perigord, de Carmaing, ayant excité leurs Vassaux à se plaindre de ce nouvel Impôt, reçurent leurs plaintes, les porterent au Prince, & lui firent des remontrances sur ce sujet. Elles furent mal reçues, tant parce que le Prince avoit besoin d'argent, qu'à cause de la hauteur

Charles promet

Le Prince de Galles impote une 1169.

\*\*\* \* \* \* \* III. avec laquelle elles étoient faites. C'étoit précisément ce que ces Seigneurs demandoient. Sous prétexte qu'ils ne pouvoient avoir justice de leur Prince, ils s'adresserent au Roi de France, qu'ils supposerent être toujours Seigneur Souverain de la Guienne, & le prierent de leur faire expédier des Lettres d'Appel à son Parlement. Charles ne jugeant pas à propos de se déclarer encore, les entretint quelque tems dans cette disposition, & cependant, il les gardoit à Paris. Le voyage de ces Seigneurs, & leur long séjour à la Cour de France, firent concevoir des soupçons au Prince de Galles. Il écrivit Lettre sur Lettre au Roi son Pere, pour l'avertir qu'il se tramoit quelque chose à Paris contre son service: mais ces avertissemens furent inutiles. Le Roi & son Conseil, persuadez que ce Prince guerrier, las de son oisiveté, cherchoit les occasions de renouveller la Guerre, n'eurent aucun égard à ses remontrances.

> Pendant qu'Edouard se reposoit sur la bonne-foi des François, la maladie du Prince son Fils devenant tous les jours plus dangereule, dégénera enfin en une véritable hydropisse. L'état de ce Prince, & celui du Roi son Pere qui se sentoit déja fort cassé, hâterent les résolutions du Roi de France. Comme il voyoit que la conjoncture ne pouvoit être plus favorable pour exécuter ses desseins, il accorda aux Seigneurs Gascons les Lettres d'Appel qu'ils demandoient, prétendant, malgré ses sermens & toutes les démissions & renonciations que le feu Roi son Pere & lui-même avoient faites, être encore Souverain de la Guienne. Il se fondoit sur ce qu'Edouard n'avoit pas envoyé sa renonciation à la Couronne de France, comme il y étoit obligé par le Traité de Bretigny. Mais cette renonciation n'étant qu'une suite & une dépendance de l'entiere exécution du Traité, Edouard n'avoit pas cru la devoir donner avant que tout fût exécuté, comme en effet il n'yétoit pas obligé. Cependant, il avoit absolument quitté le Titre de Roi de France, marque évidente qu'il n'agissoit pas de mauvaise soi. D'ailleurs, Charles lui-même n'avoit pas été plus exact à renoncer aux Provinces cedées à l'Angleterre par le Traité de Bretigny. Ces renonciations réciproques étoient regardées comme le sceau du Traité, après que les deux Rois seroient contens au sujet de l'exécution. Quoi qu'il en soit, ce fut sur ce prétexte, que Charles sit citer le Prince de Galles à comparoitre en personne à la Cour des Pairs, pour y rendre compte de la prétendue tirannie qu'il exerçoit sur les Peuples de ces Provinces. La fierté de ce Prince ne lui permettant pas de souffrir cet affront sans en témoigner son ressentiment, il répondit qu'il ne manqueroit pas de comparoitre, mais que ce seroit à la tête de soixante-mille hommes. Cependant, Charles amusoit Edouard en lui faisant faire des plaintes, comme s'il eût fouhaité que l'affaire fut mile en négociation. Edouard répondoit en donnant paroles pour paroles, ne pouvant le persuader qu'on voulut véritablement lui contester la Souveraineté de la Guienne, ti

Charles V. fait citer le Prince de Galles, qui répond avec hauteur.

si clairement établie dans le Traité de Bretigny, & moins encore que good sen sit. la France fût en état de recommencer la Guerre. Mais il se flatoit mal à propos. Ce n'étoit pas seulement la Souveraineté de cette Province que Charles avoit dessein de lui disputer: il prétendoit encore que le Charles prétend Traité de Bretigny étoit nul, parce qu'Edouard n'avoit pas empéché Bretigny ell sul. certaines bandes de pillards sortis de ses Etats, de se jetter dans les Provinces de France, & de ce qu'il n'avoit pas évacué toutes les Places qui devoient être rendues. Ce fut sur ce prétexte qu'il lui sit déclarer il afclare la la Guerre, par un simple Valet de pied, parce que le Prince de Galles suerre à Edouard avoit fait arrêter ceux qui lui avoient porté la citation. Peu de tems après, il fit donner un Arrêt qui confisquoit toutes les Terres que les Anglois possedoient en France, & les réunissoit à la Couronne.

Remarques fine cette tuptute.

Les éloges que les Ecrivains François donnent à ce Prince, de ce qu'il sut se servir si à propos des conjonctures qui se présenterent pour recouvrer ses Etats, méritent quelque réflexion. Il est vrai que cette conduite fut prudente, si l'on ne compte pour rien la bonne-foi. Les heureux succès dont elle sut suivie, retirerent pour un tems la France du malheureux état où elle se trouvoit auparavant, Mais si l'on y prend garde de près, cette sagesse est une véritable perfidie. En supposant même qu'Edouard n'eût pas exécuté quelqu'un des Articles du Traité, cette inobservation ne mettoit pas Charles en droit de lui déclarer la Guerre. Le Roi son Pere, & lui-même avoient expressément renoncé par serment à toutes les voyes de fait en cas d'inexécution. D'ailleurs, il n'avoit pas lui-même accompli le Traité dans tous les Articles: de forte que tout ce qu'il pouvoit justement demander, étoit une compensation. Mais c'étoit renoncer ouvertement à la bonne-soi, que de vouloir annuller le Traité tout entier, sous prétexte qu'il en restoit encore quelque Article à exécuter de la part de l'Angleterre, dans le tems qu'il en laissoit lui-même plusieurs sans exécution. Ajoutons, que les prétextes de rupture dont il se servit étoient si frivoles, que les Historiens François n'ayant pu les marquer précisément, ont été obligez de se jetter sur des généralitez sans rien spécifier. Voici ce que Froissard dit de plus spécieux sur ce sujet. Le Prince de Galles n'ayant pas dequoi payer les Troupes revenues d'Espagne, il y eus six-mille hommes de cette Armée qui se debanderent, & qui s'étant ensuite rejoints, sirent des maux infinis dans la Guienne. Ce Prince les ayant fait prier de se retirer de son païs, ils se jetterent dans les Provinces voisines appartenant à la France, & les pillerent impunément, sans qu'il fut possible aux François de les empêcher. Cela supposé, comme Froissard le rapporte, il n'étoit pas plus facile au Prince de Galles d'aller reprimer en France des voleurs sans aveu, qui s'étoient jettez dans ce Royaume. Il paroit pourtant, qu'il fit tout ce qui étoit en son pouvoir, puisqu'il imposa sur son Duché un Droit de fonage, afin d'en payer ses Troupes. Mais ce sut cela même qui servit de prétexte à Charles pour la rupture : par où il paroit évidemment, Tome III.

1169.

EDOUARDIL qu'il ne cherchoit qu'une occasion de querelle. Le même Historien que je viens de citer, dit encore, que Charles ayant fait examiner le Traité de Bretigny dans son Conseil, on s'arrêta principalement sur l'Article par lequel les deux Rois renonçoient à toutes les voyes de fait en cas d'inexécution. Il ajoute, que ce fut sur ce fondement qu'on lui conseilla d'appuyer la rupture, parce qu'Edouard n'avoit jamais cessé de faire la Guerre à la France. Mais il ne dit point comment ni en quel endroit, & ne spécifie rien sur ce sujet. Cependant, de tout ce que cet Auteur rapporte il est très aisé d'inferer, qu'avant que de faire examiner le Traité, Charles avoit résolu la Guerre, & que cet examen ne fut fait que pour en chercher un prétexte. Mezerai dit, que le sujet de la rupture sut, qu'Edouard, n'avoit pas fait retirer toutes ses Troupes du Royaume: mais il ne nomme pas un seul des lieux où elles étoient demeurées. Ainsi, l'embarras des Auteurs François est tout manifeste.

> De tout ce qui vient d'être dit sur ce sujet, on peut aisément conclure, que la sagesse de Charles n'étoit pas une vertu sort scrupuleuse, soit qu'en signant le Traité il eût résolu de le rompre, soit qu'il n'eût formé ce dessein que quand l'occasion lui avoit paru savorable. C'est donc l'effet, & non pas la cause, qui a fait admirer la conduite de ce Prince. S'il eût été aussi malheureux qu'il fut fortuné, il auroit replongé la France dans un abîme de maux. Par-là, il se seroit justement attiré le blâme de toute la Terre, & sans doute, de ces mêmes Ecrivains qui lui ont donné tant de louanges.

Etat des affaires entre les deux Couronnes.

Avant que d'entrer dans le détail de cette seconde Guerre, il est encore nécessaire de considerer, quel étoit l'état des affaires entre les deux Couronnes, au tems de la rupture. Les François se plaignoient qu'Edouard n'avoit cessé de faire la Guerre à la France, ni retiré toutes ses Troupes du Royaume, comme il y étoit engagé. Mais ce sont là des plaintes générales, qui ne contiennent aucun fait particulier. D'ailleurs, il est peu vrai-semblable, qu'Edouard, à qui ce Trairé étoit si avantageux, eût voulu fournir à la France un prétexte de le rompre. Le Traité même fait voir, que les engagemens de ce Prince étoient peu confiderables, par rapport aux avantages qu'il en retiroir, Cela donne lieu de présumer, qu'étant très habile, comme on ne peut en disconvenir, il n'avoit garde de faire lui-même trouver des obstacles à l'exécution d'une Paix qui lui étoit si avantageuse, Quant au prétendu tort fait aux Galcons par le Prince de Galles, il n'y a qu'à lire le Traité, pour se convaincre que Charles n'avoit aucun droit de s'en mêler.

Il n'en étoit pas de même à l'égard des Anglois, dont les plaintes paroissent bien mieux fondées. Véritablement, le Roi Jean, dont le bonne-foi ne peut être affez louée, exécuta le Traité autant qu'il lui fut possible. Il ne sut pas plutôt retourné dans ses Etats, qu'il en ratifia

tous les Articles chacun à part, par des Actes particuliers. Ensuite, ne Engula nui se contentant pas d'en avoir lui-même juré l'observation, il obligea le Dauphin son Fils, qui devoit lui succeder, à faire le même serment. Ainsi, ce qu'il pouvoit y avoir de désectueux dans ses engagemens à cause de sa captivité, sut levé par les ratifications qu'il sit étant en pleine liberté dans ses propres Etats. L'exécution fut encore une confirmation plus authentique, que les promesses & les sermens. Ce Prince mit Edouard en possession des Terres qu'il lui avoit cedées par le Traité, sans se rien reserver, & en particulier de toutes celles qui dépendoient de la Guienne. S'il n'eût pas entendu de livrer toutes les Terres, avec la Souveraineté, il n'est pas croyable que ce Monarque & le Prince son Fils n'eussent fait aucune exception de cette Souveraineté, ni dans le Traité même, ni dans aucune des ratifications particulieres qu'ils firent de chacun de ses articles. Du moins, n'auroientils pas négligé de faire une protestation quand Edouard érigea la Guienne en Principauté, & qu'il en investit le Prince son Fis, sans la participation de la France. Il est vrai qu'il y eut entre les deux Rois, un differend touchant deux Terres de peu de conséquence; mais, pour ne pas se brouiller sur si peu de chose, ils s'en rapporterent à des Arbitres. Pour ce qui regarde la rançon, la seule impuissance où le Roi Jean se trouvoit d'y satisfaire, l'empêcha de la payer dans les termes dont on étoit convenu. Edouard étoit tellement convaincu de la bonne-foi de ce Prince, qu'il ne fit aucune difficulté de prolonger le tems du payement, afin de lui donner quelque relâche. Cette modération sut cause qu'au tems de la mort du Roi Jean, il restoit encore deux-cens-mille écus à payer du premier million. De plus, dans l'esperance que Jean ou le Dauphin son Fils le satisferoient avec le tems, Edouard voulut bien se relâcher à l'égard des Otages, pour lesquels il eut plus de complaisance qu'il ne devoit. J'ai déja dit, qu'il voulut bien consentir que le Prince Philippe, qui sut depuis Duc de Bourgogne, fût du nombre des dix qui devoient être relâchez par le XVII. Article du Traité, quoiqu'il fût en son pouvoir d'en donner un moins considerable. Tous les autres eurent en Angleterre toute l'honnête. liberté qu'ils pouvoient raisonnablement souhaiter. Le Recueil des Actes Publics est plein des Congez qui leur étoient accordez, pour aller en France vaquer à leurs affaires domestiques. Le Duc d'Anjou, Comment les les Comtes de Grand-pre & de Brenne, les Sires de Clare & de Derval, s'Enient abuserent de cette condescendance, sans que toutes les instances d'E- d'entre les mains douard pussent lui faire obtenir aucune satisfaction sur cet Article.

Le Duc d'Orleans se tira d'affaire en donnant certaines Terres à Thomas de Woodstock, l'un des Fils du Roi. Par là il obtint sa liberté, avec celle d'Andresel l'un des prisonniers.

Le Duc de Bourbon ayant eu occasion de rendre quelques services au Roi, auprès du Pape, sut mis en pleine liberté, en payant seulement Hhij

244

ED OU ARD III. douze-mille écus que le Prince de Galles avoit donnez à celui qui l'avoit

pris à Poitiers.

L'affaire de Belville ayant été mise en arbitrage, Edouard, qui comptoit sur la bonne-soi des François, & sur la justice de sa cause, ne craignit point de prendre un engagement, auquel il n'étoit pas obligé. Il voulut bien, même depuis l'évasion du Duc d'Anjou, s'engager à mettre le Duc de Berry & le Comte d'Alençon en liberté, en cas que la question sut décidée en saveur de la France. Il poussa même la générosité jusqu'à permettre à ces deux Princes de s'en retourner chez eux, se contentant de prendre leur parole, que si l'affaire étoit décidée en sa saveur par les Arbitres, ils retourneroient en Angleterre pour y demeurer en Otage, seulement jusqu'à ce qu'il sût en possession de la Terre en dispute. Ces deux Princes prositerent de sa générosité, & s'en retournerent en France. Cependant, l'affaire ne sut point jugée, & les Otages ne songerent plus à revenir.

Le Comte de St. Pol obtint sa liberté, en laissant ses deux Fils en sa

place.

Charles d'Artois s'évada sans prendre congé.

Les Sires de Luxembourg, d'Estampes, & de Hengest, moururent en Angleterre, & Charles n'envoya point d'autres Otages en leur place, quoiqu'il en sût souvent requis.

Le Comte de Harcourt, eut un Congé limité, & ne retourna plus.
Gui de Blais, fit la même chose: mais il s'accommoda dans la suite

avec Edouard, en lui cedant sa Terre de Soissons.

Montmorency, Boucherche, & Mauleurier eurent congé pour aller en France, & se dispenserent de retourner en Angleterre. Il y a pourtant quelque apparence qu'ils donnerent quelque satisfaction au Roi, puisqu'on ne trouve aucune plainte contre eux dans les Actes Publics d'où j'ai tiré ce détail.

Quant aux autres Otagès de moindre consideration, & aux Bourgeois des Villes, dont Toulouse négligea d'envoyer les siens, Edouard en renvoya quelques-uns généreusement, & les autres composerent

pour leur rançon, ou moururent en Angleterre.

Pour ce qui regarde la rançon du Roi Jean, il en restoit encore près de deux millions à payer. Il est vrai que Charles sit toucher à Edouard à diverses sois, environ trois-cens-mille écus, qui, joints aux sommes payées par le Roi son Pere, n'alloient guères au-delà du premier million, qui auroit dû être payé sept ou huit ans auparavant.

Il semble donc qu'Edouard étoit le seul grevé; & néanmoins, Charles prétendoit que le Traité de Bretigny étoit nul par l'inexécution de quelques articles de la part de l'Angleterre; articles qu'aucun Historien n'a bien particularisez. Sur ce sondement, il prétendit que la France, rentrant dans ses anciens droits, pouvoit justement conssiquer les Provinces qu'elle avoit cédées à l'Angleterre. Après ces remarques, qui D'ANGLETERRE. LIV. X.

m'ont part nécessaires pour l'éclaircissement de ce fait, il est tems de EDOWARD M.

reprendre le fil de l'Histoire.

La surprise d'Edouard sut extrême, de voir que Charles, qui ne Le Comté de passoit pas pour un grand Guerrier, osat entreprendre de se mesurer levé à Edouard. avec un Prince qui avoit gagné tant de Batailles. Elle devint encore plus grande, peu de tems après, quand il apprit que le Comté de Ponthieu lui avoit été enlevé, & que les principales Villes de Guienne de Guienne le res'étoient revoltées. Il assembla sur ce sujet un Parlement, qui lui ac- voltent. corda de grands secours pour soutenir une Guerre si nécessaire, dans laquelle il se trouvoit engagé malgré soi. Par le conseil de ce même Edouard reprend Parlement, il reprit le Titre de Roi de France, qu'il avoit quitté de- France. puis la Paix (1). Après qu'il eut obtenu ce secours de ses Sujets, & AB.Publ. T. FI. une promesse positive de le lui continuer pendant toute la Guerre, son premier soin sut d'envoyer des Troupes au Prince de Galles, pour recouvrer les Villes de Guienne. Ensuite il fit passer le Duc de Lencastre son second Fils à Calais, avec une puissante Armée. Mais les progrès de ce Prince n'aboutirent qu'à ravager le plat-pais, sans faire aucune conquete.

Le renouvellement de la Guerre ne fut pas la seule chose qui troubla le repos d'Edouard pendant cette année. La perte qu'il fit de la ne. Reine son Epouse, fut pour lui un surcroit d'affliction bien sensible. Il avoit vécu quarante ans avec elle dans une parfaite union, & en avoit eu douze enfans. Cette bonne Reine fut aussi extrêmement regrettée de ses Sujets, qui l'avoient toujours trouvée prompte à les secourir dans leurs beloins. Les pauvres principalement, perdirent beau-

coup par fa mort.

La Guerre se continuoit en France assez avantageusement pour l'Angleterre sous la conduite de Chandos qui commandoit dans la Saintonge & dans le Poitou, & y maintenoit les affaires de son Maitre en bon état. Mais ce brave Général ayant enfin été tué dans un combat, elles commencerent à décliner dans ces deux Pro-dos vinces.

La Guienne n'étoit pas en meilleurs termes. Le Prince de Galles, qui ne pouvoit presque plus agir que de la tête, à cause de sa maladie,

(1) Cette même année, le Roi publia un Ordre pour faire armer tous les Eccléfialtiques. En voici un morceau, a Le Roi ordonne, & requiert tous les Prélats 21 assemblez en l'arlement, qu'eu égard au grand danger & dommage qui menace » le Royaume & l'Eglise d'Angleterre, à raison de cette Guerre, en cas que l'Enor nemi attaque ce Royaume, ils comparoîtront en personne pour le désendre, & 33 feront préparer leurs Vassaux, Tenanciers, Dépendans, Moines, Curez, Vicai-20 res, à se mettre en campagne, en équipage de guerre, & les obligeront de se so tenir prêts à rélitter à la force & à déconcerter la malice de leurs Ennemis, so Toutes choses que les Prélats assemblez en Parlement s'engagerent d'executer... Rot. in Tur. Lond. in 43, Edward. III. Voyez Hift, Ecclef. de Collier, p. 561. Vol. I. TIND.

Hhiij

1170.

Mort de Chan-Déclin des affai-

1370. Limoges le laiffe volontairement furprendre par les François

Le Prince de Galles l'en punit.

Le mal du Prince augmente.

1371. Il rend l'Aquitaine au Roi. li perd fon Fils amé de retourne en Angletene.

Mort du Roi L'Ecosse. Robert Stuart lui succede , & France. AG. Publ. T. VI. pag. 696.

Le Duc de Lencaftre & le Comte de Cambridge époutent les deux filles de Pierre le Cruel Roi de Caf-

Le Duc prend le titre de Roi de Cafulle.

Caffille s'unit avec la France,

AS. Publ. T. VI. pag. 698. 722.

E d'O WARD III. se trouvoit encore extrêmement affoibli par la revolte des principales Villes qui dépendoient de sa Principauté d'Aquitaine. Limoges, Ville très importante, fut surprise par les François, ou plutôt elle voulut bien changer de maitre. L'infidelité des habitans irrita tellement le Prince, qu'il résolut d'en faire un châtiment exemplaire. Pour cet esfet, ayant reçu un renfort de Troupes que le Duc de Lencastre & le Comte de Cambridge lui amenerent, il assiegea cette Ville, la prit d'al-

saut, & sit passer les habitans au fil de l'épée.

Ce fut là le dernier exploit guerrier de ce grand Prince, que sa maladie obligeoit à se faire porter en litiere. Enfin, se voyant entierement hors d'état d'agir, il prit la résolution de retourner en Angleterre. Il avoit encore quelque rayon d'esperance, que l'air natal pourroit lui redonner la fanté. Après avoir remis au Roi sa Principauté d'Aquitaine qu'il ne pouvoit plus gouverner, il partit, laissant le commandement de l'Armée au Duc de Lencastre. Avant son départ il eutle chagrin de voir mourir Edouard son Fils ainé, qui commençoit sa septieme année. C'étoit un Prince qui donnoit de grandes esperances, & qui paroissoit bien plus semblable à son Pere & à son Ayeut, que Richard son Frere cadet, qui leur succeda. Le Prince de Galles prit celui-ci avec lui, pour le faire élever en Angleterre.

David Roi d'Ecosse étoit mort l'année précedente, ayant laissé sa Couronne à Robert Stuart son Neveu, Fils de sa Sœur ainée, Celui-ci ne fut pas plutôt monté sur le Trône qu'il fit une Alliance offensive & défensive avec la France contre l'Angleterre. Mais cette Ligue sut tenue secrette, Charles n'ayant pas besoin de ce secours, qu'il reser-

voit sans doute pour une occasion plus pressante.

Le départ du Prince de Galles acheva de ruiner les affaires des Anglois dans la Guienne. Le Duc de Lencastre, & le Comte de Cambridge, voyant qu'avec le peu de Troupes qu'ils avoient, ils ne pouvoient esperer de reduire les Villes Rebelles, ni s'opposer efficacement aux François, prirent la résolution de repasser en Angleterre pour y solliciter de nouveaux secours. Avant que de partir ils épouserent les deux Filles de Pierre le Cruel Roi de Castille, dépouillé & tué par Henri son Frere bâtard. Le Duc de Lencastre, qui avoit eu en partage l'ainée nommée Constance, prit incontinent le Titre de Roi de Castille & de Leon, faisant connoître par là qu'il étoit dans le dessein de faire va-Henri Roi de loir les droits de sa Femme. Cette démarche obligea Henri à s'unic encore plus étroitement avec la France. Comme son interêt demandoit qu'il contribuât autant qu'il lui seroit possible à l'abaissement de l'Angleterre, il prit la résolution d'assister le Roi Charles de toutes les forces.

Environ ce même tems, les Flamans qui s'étoient déclarez pour la France, furent battus sur mer par le Comte de Hereford, qui leur prit vingt & lix Vaisseaux,

1372. Du Guescin

Il affiege la Ro.

Du Guetelin afficge Thousas.

Mais cet avantage ne pouvoit pas contrebalancer ceux que Du Guef- ED OU A ED SH. elin avoit remportez sur l'Angleterre, dans la Guienne, & dans les Provinces voisines. Ce brave Général, que Charles avoit retiré du ser- remporte de vice du Roi de Castille, pour lui donner l'Epée de Connétable, bat- sur les Anglois. toit par-tout les Anglois. Après les avoir chassez du Limousin, du Perigord & du Rouergue, il poussa si loin ses progrès, qu'il se vit en état de marcher dans la Saintonge, & enfin de faire le fiege de La Rochelle, avec le secours d'une Flotte que le Roi de Castille lui envoya pour tenir la Ville bloquée du côté de la mer. Dès qu'Edouard eut reçu cette nouvelle, il se hâta d'envoyer le Comte de Pembroock avec quarante Vaisseaux pour jetter du secours dans la Place. Il sembloit que cette précaution étoit suffisante pour sauver La Rochelle: mais depuis quelque tems, tout réussifioit mal aux Anglois. Le Comte de Pembroock étant sur le point d'entrer dans le Port, rencontra la Flotte Espagnole battu sur Mer. commandée par l'Amiral Boccanegra, Genois, qui l'attaqua rudement. Le combat dura deux jours consécutifs, & finit enfin par la défaite entiere de la Flotte Angloise, dont l'Amiral & plusieurs Officiers surent pris & envoyez en Espagne chargez de chaines. Cette perte acheva de ruiner entierement les affaires des Anglois, La Rochelle auroit pourtant pu tenir encore, sans la trahison du Maire. Ce Magistrat, qui avoit intelligence avec les affiegeans, trouva le moyen de faire fortir la Garnison de la Citadelle, sous prétexte d'une revue, & sur un ordre supposé du Roi, que le Gouverneur qui ne savoit pas lire prit pour vrai. Dès que la Garnison sut dehors, le Maire en sit sermer les portes, & ne voulut pas souffrir qu'elle rentrât. Ce coup étant fait la Ville capitula, & obtint des conditions si avantageuses, qu'elle devint plutôt libre, qu'elle ne changea de Maitre.

La perte de La Rochelle ayant étonné les partifans d'Edouard en ces quartiers-là, Du Guesclin profita de ses avantages, Il s'avança dans le Poitou où il prit diverses Places, & enfin, il alla former le siege de Thouars, où les principaux Seigneurs du Païs s'étoient renfermez. Ce siege fut poussé si vivement, que les assiegez se virent enfin contraints de capituler, & de s'engager à se remettre sous la domination de la France, si le Roi d'Angleterre, ou un de ses Fils, ne se présentoit devant la Place avant la S. Michel, avec une Armée assez sorte pour donner Bataille. C'étoit une Capitulation affez ordinaire en ce sieclelà, où la bonne-foi étoit plus estimée qu'en celui-ci. Aussi n'est-elle plus en ulage. La perte de Thouars étoit d'une trop grande conséquence pour laisser cette Place sans secours, d'autant plus que l'honneur du Roi s'y trouvoit engagé. L'extreme desir qu'Edouard avoit de sauver cette Ville, & par ce moyen le reste du Poitou, lui sit saire un effort sauver cette pla. très confiderable. En très peu de tems, il assembla une Flotte de qua- ". tre-cens Vaisseaux, avec laquelle il voulut aller en personne saire lever le siege. Mais les vents ayant constamment refusé de le servir en cette

1372.

EDOUARD III. occasion, tous ses essorts devinrent inutiles. Il sut promené sur la Mer pendant six semaines, sans pouvoir approcher les côtes du Poitou. Enfin, il fut contraint de s'en retourner en Angleterre après de grandes fatigues, & une dépense très confiderable qui l'avoit presque épuisé. Il fut à peine arrivé à Londres, qu'il apprit que les François étoient maitres de tout le Poitou,

Affaires de Bretagne. Argentie, Me-Zerei.

AS. Publ. T. VI. PAS., 738. 768.

Les affaires d'Edouard ne prosperoient pas mieux en Bretagne; quoique le Duc son Gendre sit tous les efforts possibles pour les favoriser. Le Peuple y étoit las de la Guerre, & voyoit avec chagrin que le feul interêt des Anglois alloit replonger le Païs dans les maux d'où il ne faisoit que de sortir. D'un autre côté, les Seigneurs Bretons, gagnez par les pensions de la France, s'opposoient de tout leur pouvoir aux desseins de leur Prince, & traitoient en ennemis les Troupes qu'Edouard lui envoyoit pour entretenir la Guerre en ce païs-là. Dans cette situation, le Duc, qui avoit le cœur tout Anglois, n'étoit pas le maitre de servir le Roi son Beau-Pere comme il le souhaitoit, ni de remplir les engagemens où il étoit entré par un nouveau Traité d'Alliance qu'il venoit de faire avec lui. L'embarras où il se trouvoit, lui sit prendre la résolution de passer lui-même en Angleterre, pour y solliciter des secours capables de lui donner plus d'autorité dans ses propres Etats. Edouard comprenoit affez l'importance de cette demande; mais il ne pouvoit suffire à tout. Il se vit donc obligé de renvoyer le Duc de Bretagne avec de belles promesses seulement, pendant qu'il donnoit tous ses soins à relever les affaires de Guienne qui le touchoient de plus près. Suivant la résolution qu'il avoit prise de faire un puissant effort en

Galcogne, il assembla une Armée de trente - mille hommes, dont il

donna le commandement au Duc de Lencastre son Fils, à qui on don-

noit en Angleterre le Titre de Roi de Castille. Ce Prince étant descendu à Calais, traversa toute la France sans trouver de l'opposition, & se rendit à Bourdeaux. De là il s'avança dans la haute Guienne, à

Le Duc de Leneaffre traverse la France, & fe rend on Guienne.

dessein d'en chasser le Duc d'Anjou qui s'y étoit emparé de diverses il presente la Places, Il lui offrit la Bataille, & le Prince François l'accepta, Déja le Bataille au Duc jour & le lieu avoient été marquez : mais les deux Généraux ayant reçu d'Anjou qui l'acla nouvelle d'une Treve qui avoit été conclue entre les deux Couron-

Treve entre les deux Rois.

capte.

4375.

Depuis quelque tems, aux instantes prieres du Pape, les deux Rois avoient envoyé leurs Plénipotentiaires à Bruges, où ils avoient conclu la Treve dont je viens de parler. C'étoit afin de pouvoir travailler plus tranquillement à la Paix. Mais les prétentions des deux Rois ennemis étant trop opposées, pour que cette Paix se pût faire si aisément, leur négociation n'aboutit qu'à une prolongation de la Treve jusqu'au mois d'Avril 1377. Dès que cette Treve sut signée, le Duc de Lencastre remena ses Troupes en Angleterre.

nes, chacun se retira de son côté.

1376. Treve Prolongée,

Quoique

Quoique les suites de cette derniere Guerre ne sussent pas moins sou and mi. confiderables que celles de la précedente, puisque la France recouvra dans celle - ci ce qu'elle avoit perdu dans l'autre, il s'en faut pour protongée. tant bien que le détail n'en soit si engageant. Dans la premiere, les conquêtes d'Edouard furent illustrées par un Combat naval, où ce Prince commandoit en personne. La Bataille de Crecy, où toute la Noblesse des deux Royaumes combattoit sous les yeux des deux Rois, & gagnée par un Prince âgé de seize ans, offre un spectacle des plus interessans qui se trouvent dans l'Histoire. La conquête de Calais, à la vue d'une Armée ennemie de cent-cinquante-mille hommes, n'est pas moins capable d'attacher l'esprit du Lecteur. La victoire de Poitiers, remportée par une Armée de douze-mille hommes contre foixantemille, & la prise du Roi Jean, sont des évenemens qu'on ne peut s'empêcher d'admirer, & qui réveillent l'attention. Enfin cette premiere Guerre fut terminée par un Traité le plus solemnel qui eût jamais été fait entre les deux Couronnes. Dans la seconde, on ne trouve aucune action générale. Les deux Rois, se contentant de diriger leurs affaires dans le Cabinet, ne parurent jamais à la tête de leurs Armées. Pour co qui regarde les Sieges, si l'on excepte ceux de Limoges & de la Rochelle, il nes'y passa presque rien qui vaille la peine d'être remarqué. Les Places que les Anglois perdirent, furent prises, ou surprises avec une rapidité merveilleuse. Quelques-unes même n'attendirent pas, pour se rendre, l'approche des ennemis. On peut donc dire que les pertes des Anglois furent une véritable déroute, qui ne peut fournir que peu de particularitez propres à fatisfaire la curiofité des Lecteurs. C'est ce qui m'a empêché d'infister sur un détail qui ne pouvoit qu'être ennuyeux. Il suffit de remarquer, qu'au tems de cette derniere Treve, il ne restoit plus à l'Angleterre, de tout ce qu'elle avoit acquis par le Traité de Bretigny, que la seule Ville de Calais. Tant est vrai ce que mille exemples ont confirmé, & confirment encore tous les jours, qu'on ne doit point compter sur des acquisitions faites par la force des armes. Il arrive tôt ou tard qu'une force majeure se sert des mêmes moyens, pour les enlever à celui qui les afaites, ou à ses Enfans. C'est ainsi que la France perdit sous le Regne de Jean, ce que Philippe Auguste & St. Louis avoient conquis sur les Anglois, & qu'Edouard III. perdit les conquêtes qu'il avoit lui-même faites en France. On verra dans la suite de cette Histoire, qu'un des Successeurs d'Edouard repara avantageusement toutes ces pertes, & que les François à leur tour recouvrerent, peu de tems après, tout ce que ce Princeleur avoit enlevé. De pareils exemples, qui reviennent fréquemment dans l'Histoire, devroient bien apprendre aux Princes à moderer leur ambition : mais il s'en trouve peu qui en sachent profiter. Si l'on veut rechercher les causes naturelles de cette Revolution, qui fit perdre à Edouard ce qu'il avoit acquis par le Traité de Bretigny, il ne sera pas trop difficile de les trouver. La re-Tome III.

HISTOIRE

13/6.

250 EDOUARD III. volte des Gascons, la maladie du Prince de Galles, la vieillesse d'Edouard, sa crédulité à l'égard du Roi de France sur la bonne soi duquel il s'étoit trop reposé, la prudence de Charles le Sage, qui sans sortir de son cabinet, dirigea toute cette Guerre, la conduite & la valeur de Bertrand du Guesclin, furent les moyens naturels dont la Providence se servit pour produire ce changement.

Edouard devient amoureux d'alix Pierce.

Il fait des dépenies qui font murmuter le Peuple.

Tournoi 4 Smith-

Mortification donnée an Roi par je Parlement.

tres.

Les Anglois se consolerent en quelque maniere de tant de pertes, par le repos que la Treve leur procura. Le Roi lui-même parut se défaire de ses inclinations guerrieres, pour en prendre d'autres, qui exposerent un peu sa reputation. Sur ses vieux jours, il devint amoureux d'une Demoiselle nommée Alix Pierce (1). Cette passion prit tant d'empire sur lui, qu'elle le fit tomber dans des foiblesses indignes d'un si grand Prince. Les trésors qu'il avoit assemblez pour la Guerre, furent bien-tôt absorbez par l'avidité de cette Favorite. De là s'ensuivit un mécontentement universel dans le Royaume. Uniquement occupé du soin de plaire à sa Maitresse, le Roi ne pensoit qu'à lui procurer des plaisirs. Ce n'étoit tous les jours que sêtes, dont la dépense étoit excessive. Les Impôts étoient d'autant plus intolerables au Peuple, que les Guerres continuelles de ce Regne l'avoient entierement épuilé, Ce n'étoit qu'avec un chagrin extrême, qu'il voyoit l'argent destiné à payer les dettes publiques, prodigué à de vains divertissemens. Surtout, il fut très choqué d'un Tournoi qui se fit dans la Place de Smithfield. On y vit Alix, à laquelle son vieux Amant avoit donné le nom de Dame du Soleil, montée avec lui sur un Char de triomphe, & suivie d'un grand nombre de Dames de qualité, dont chacune menoit un Chevalier attaché au frein de son Cheval. Quand les coffres du Roi se trouverent vuides, il assembla le Parlement pour lui demander un subside. Mais il eut la mortification de voir, que son Peuple, qui l'avoit si puissamment assisté dans ses glorieuses entreprises, n'avoit pas la même ardeur quand il s'agissoit de sournir à des dépenses inutiles. Avant que d'accorder le secours que le Roi demandoit, le Parlement se plaignit avec aigreur de la mauvaise conduite des Ministres. Il insista principalement sur le sujet du Duc de Lencastre, que le Roi son Pere avoit chargé de la principale administration des affaires publiques, n l'oblige à le Il présenta même une Adresse au Roi, pour le prier d'éloigner de sa loigner la Favo-rite de ses Minis- personne le Duc de Lencastre son Fils, Alix Pierce (2), Latimer Grand

(1) Elle est nommée Perrers dans les Astes Publics. RAP. TH.

Dans un don qui fut fait à cette Dame, de quelques Bijoux qui avoient appartenu à la défunte Reine Philippe, daté à Woodstock le 8. d'Août 1373, elle est nommée Porrers; Act. Publ. T. VII. p. 28. C'est le seul Mémoire qui prouve Pamour d'Edonard pour cette Dame : chose dont Mr. Barnes ne veut convenir en aucune maniere, pour deux raisons; la premiere, qu'Edonard étoit fort chaste, même à la fleur de son âge; & la seconde, parce qu'un aussi grand Seigneur que le Lord Guillaume Windsor, épousa dans la suite cette Femme, TIND.

(a) On acculoit cette Dame d'aller dans les Cours de Justice, de s'asseoir sur le

Chambellan, & quelques autres de ceux qui étoient le plus avant dans EDOUARD UI. ses bonnes graces. Cette demande sut faite avec tant de chaleur, que le Roi, comprenant qu'il ne pouvoit rejetter l'Adresse du Parlement sans danger, lui accorda ce qu'il demandoit, de peur qu'à son tour, le Parlement ne lui refusat l'argent dont il avoit besoin. On ne douta point que le Prince de Galles n'eût secrettement agi pour porter le Parlement à faire cette démarche, afin d'éloigner le Duc de Lencastre qui avoit trop de crédit auprès du Roi. Comme ce Prince se sentoit mourir, il ne pouvoit penser sans inquietude, qu'il alloit laisser le jeune Richard son Fils, à la merci d'un Oncle ambitieux, qui pourroit se servir de son crédit pour lui enlever la Couronne. En effet, Richard étoit incapable par son âge, de s'opposer aux desseins du Duc, en cas qu'ils tendissent, comme on le soupçonnoit, à se faire déclarer Héritier présomptif du Roi, après la mort de son Frere ainé. C'est ce qui obligea le Prince de Galles à rechercher, pour son Fils, la protection du Parlement (1), comme la seule capable de le maintenir dans ses justes droits. Ce sut aussi vrai-semblablement par cette même raison, que le Parlement demanda l'éloignement du Duc de Lencastre. Pendant cette même Séance, Edouard, qui se trouvoit dans la cinquantieme année de son Regne, sit publier une Amnistie générale, qui

caufa beaucoup de joye à tout le Peuple.

Une tristesse non moins universelle succeda bien-tôt à la joye. Elle fut causée par la mort du Prince de Galles, le plus excellent Prince de Galles, le plus excellent Prince de Galles. que l'Angleterre eût jamais produit. Il possedoit toutes les vertus, dans un degré éminent. Aussi bon Soldat que grand Capitaine; brave sans férocité; fier dans les combats, mais très affable dans la societé, & d'une modestie qu'on ne pouvoit assez admirer; toujours soumis & respectueux envers le Roi son Pere, à qui il ne donna jamais aucun fujet de mécontentement; génereux, liberal, se faisant un plaisir de recompenser le mérite en quelque lieu qu'il le rencontrât, il ne lui manquoit aucune des qualitez qui font les véritables Heros. Les Anglois l'appelloient communément Le Prince Noir, non pas à cause de ses exploits guerriers, comme quelques-uns l'ont imaginé, mais parce qu'il portoit des armes noires. Ils recurent la nouvelle de sa mort avec un deuil inconcevable, quoique depuis longrems ils s'y fussent attendus. Le Parlement voulut en cette occasion, donner des marques de sa juste douleur pour la perte d'un si grand Prince, qui s'étoit acquis l'affection & l'estime de toute la Nation, en assistant en Corps à ses funerailles, qui se firent à Cantorberi, où il avoit choise sa sepulture (2). Cet

1376.

Amnistie gené-

Mort du Prince

Tribunal avec les Juges, & de leur faire faire tout ce qu'elle vouloit. Walfingham.

(1) Le Mausolée du Prince Edonard est à Canterberi. Tin D.

<sup>(1)</sup> On nomma ce Parlement, dont le Prince de Galles implora le secours, le ben Parlement. TIND.

1376.

EDOUARDIII. illustre Prince mourut à l'âge de quarante-fix ans, pleuré du Roi son Pere qui témoigna en cette occasion, moins de fermeté qu'il n'en avoit fait paroitre dans tous les autres revers qu'il avoit éprouvez pendant la vie (1). Le Roi de France même, quoiqu'il eût peu sujet de le regretter, lui donna des marques de son estime, par un service solemnes qu'il lui fit faire à Paris, auquel il voulut lui-même affister. Ce Prince ne laissa qu'un Fils légitime âgé de dix ans, & deux Bâtards qui n'ont pas fait beaucoup de bruit dans l'Histoire,

> Les Anglois furent d'autant plus sensibles à la perte qu'ils venoient de faire, qu'elle fut immédiatement suivie d'un nouveau sujet de chagrin. Le Roi rappella près de sa personne ceux qu'il en avoit éloignez.

> Pierre de la Marck, Orateur de la Chambre des Communes, qui en

Le Roi sappelle le Duc de Lencaftre & Alix. Walfingbam.

Il eree Richard fon Petir fits Prince de Galles.

présentant au Roi l'Adresse dont il a été parlé, s'étoit servi de certaines expressions peu ménagées contre Alix Pierce, sut confiné dans le Château de Nottingham, à la sollicitation de cette Favorite. Le Duc de Lencastre reprit le poste qu'il avoit été obligé de quitter, & tous les autres Ministres furent rétablis dans leurs Emplois. Néanmoins, en donnant au Duc de Lencastre ce témoignage exprès de son affection & de sa confiance, Edouard ne voulut pas lui donner lieu d'esperer qu'il le destinat pour son Successeur. Au contraire, afin de prévenir tous les differens, qui pourroient survenir après sa mort, par rapport à la succession, il sit Richard son Petit-Fils Comte de Chester, & peu après, il lui confera le Titre de Prince de Galles. Mais ne se contentant pas d'avoir fait connoitre son intention, il lui fit prêter serment par toute la Noblesse, comme à l'Héritier présomptif de la Couronne. Enfin, de peur que ses Oncles ne conçussent quelque esperance de monter sur le Trône à son préjudice, il voulut par avance le mettre comme en possession du rang qui lui étoit destiné, en lui faisant prendre place au-dessus d'eux dans toutes les solemnitez. C'est ainsi que ce sage Prince prenoit des mesures, pour prévenir les dissentions qui pourroient naitre après sa mort dans sa famille, à l'occasion de sa succession. En même tems, il se faisoit un plaisir d'honorer la mémoire

Troubles & l'oce calion de Wiclef.

31 0 .

justice qu'il rendoit au jeune Richard. Pendant que ces choses se passoient à la Cour, Jean Wiclef, Docteur en Théologie de l'Université d'Oxford, commençoit à publier sa croyance sur divers points de la Religion, en quoi il s'éloignoit de la Doctrine commune. Le Pape Gregoire XI. en ayant été informé, condamna quelques-unes de ses propositions, & chargea l'Archevêque de

d'un Fils qu'il avoit tendrement aimé, & parfaitement estimé, par la

<sup>(1.)</sup> Walfingham dit, qu'avec le Prince Edouard mourut l'espérance des Anglois, qui ne craignoient point d'invasion pendant sa vie, ni les attaques d'aucun Ennemi. Il n'entreprit jamais aucune Expédition, fans faire quelque nouvelle conquête, & ne forma jamais de Siege, sans emporter la Place, &c. Th. Walf. in Vit. Ed. III. TIND.

Cantorberi, & l'Evêque de Londres, de le faire souscrire à cette con- ROUARD IN damnation. & en cas de refus, de le citer à Rome. Il n'étoit pas facile d'exécuter cette commission. Wicles avoit déja beaucoup de partisans dans le Royaume, & pour Protecteur, le Duc de Lencastre, dont l'autorité n'étoit gueres moins redoutable que celle du Roi. Néanmoins, pour obeir aux ordres du Pontise, l'Archevêque convoqua le Synode de sa Province dans l'Eglise de S. Paul à Londres, où Wiclef sut sommé de se trouver. Il s'y rendit, accompagné du Duc de Lencastre & du Lord Perci Comte Maréchal, qui crurent leur présence nécessaire pour le proteger. Après qu'il eut pris place selon son rang, & qu'il eut été interrogé par l'Evêque de Londres, il voulut parler assis; & par là il donna lieu à une grande contestation. L'Evêque vouloit qu'il se tînt debout & découvert, & le Duc de Lencastre prétendoit que Wicles n'assistoit à cette Assemblée qu'en qualité de Docteur, pour y donner fa voix & expliquer ses sentimens, & non pas comme accusé. La dispute s'échaussa tellement sur ce sujet, que le Duc de Lencastre en vint jusqu'à menacer l'Evêque & à lui dire des paroles fort dures. Alors le Peuple qui étoit présent, s'imaginant que le Présat étoit en danger, prit son parti avec tant de chaleur & de bruit, que le Duc & le Comte Marêchal trouverent à propos de se retirer, & d'emmener Wicles avec eux. Leur retraite ne fit pas cesser le tumulte. Quelques bouteseux firent courir le bruit, que ce même jour, à la sollicitation du Duc de Lencastre, il avoit été proposé dans le Conseil du Roi de casser le Maire de Londres, d'ôter à la Ville ses Privileges, & de la réduire sous le Gouvernement du Comte Marêchal. Il n'en fallut pas davantage pour mettre le Peuple en fureur. Il courut sur le champ à la prison de la Marêchaussée, & en délivra tous les prisonniers. Mais il ne s'arrêta pas là. Les mutins, dont le nombre croissoit incessamment, se rendirent au Palais du Duc de Lencastre, & ne l'y ayant pas trouvé, ils en pillerent les meubles, & trainerent ses Armoiries dans les rues, Le Duc se sentit tellement offensé de cet affront, qu'il ne put être appailé que par la déposition du Maire & des Aldermans, qu'il acculoit de n'avoir pas employé leur autorité à reprimer les féctieux.

Pour revenir à Wiclef, les Evêques s'étant assemblez une seconde wieles explique fois, ce Docteur déclara devant eux quel étoit son sentiment touchant sujet de l'Eucha. le Sacrement de l'Eucharistie, expliqua la manducation du Corps de riflie. Christ, de la même maniere à peu près que Berenger l'avoit expliquée avant lui. Quoique cette opinion sût contraire à la Doctrine de l'Eglise de ce tems-là, les Evêques n'osant proceder rigoureusement contre lui, se contenterent de lui imposer silence. On prétend qu'il promit d'obeir: mais cela n'empêcha pas que cette dispute ne se re-

nouvellat sous le Regne tuivant.

Finissons celui-ci par la derniere action publique d'Edouard, qui, Le Roi donne à Richard l'Ordre dans un Chapitre de l'Ordre de la Jarretiere convoqué à Windsor, de la Jarretiere. 1 1 111

HISTOIRE 214

Il se voit abandonné de tout le monde.

donna cet Ordre à Richard son Petit-Fils. C'étoit le seul honneux qu'il pouvoit encore lui conferer, après l'avoir déclaré son Successeur. Peu de tems après, ce grand Prince, qui étoit déja malade, tomba dans un état qui fit juger que sa mort étoit prochaine. Avant que de quitter le monde, il eut le chagrin de voir que le monde le quittoit. Alix sa Favorite, qui le gouvernoit pendant sa maladie, ne laissoit entrer que peu de monde dans la Chambre. Quand elle le vit près de sa fin, elle se faifit de ce qu'elle trouva de plus précieux, lui arracha l'Anneau qu'il avoit au doigt, & se retira. Ses Courtisans & ses Chapelains ne lui donnerent pas de moindres marques d'ingratitude. Ils l'abandonnerent tous, sans daigner l'avertir du peu de tems qu'il avoit à vivre, & du compte qu'il devoit bien-tot aller rendre à Dieu. Il n'y eut qu'un simple Prêtre, qui s'étant trouvé là par hazard, & le voyant abandonné à lui-même dans son agonie, s'approcha de son lit pour le consoler. Il lui adressa quelques exhortations, auxquelles le Roi mourant s'efforça de répondre: mais ses paroles étoient si mal articulées, qu'il ne put être entendu. Le seul mot qu'il prononça distincte-Mort d'Edouard. ment, fut celui de Jesus-Christ, en rendant le dernier soupir. C'est ainsi que mourut cet illustre Prince, dans sa Maison de Sheen, nommée aujourd'hui Richemont, à l'âge de soixante & cinq ans, & dans la cinquante & unième année de son Regne (1).

Son éloge.

Après avoir rapporté les principales actions d'Edouard III. dans l'Histoire de son Regne, il est nécessaire, pour achever de donner une juste idée de ce sameux Prince, de s'arrêter un moment sur ce qui regarde sa personne, & ses qualitez de corps & d'esprit. Il étoit d'une grande taille, mais proportionnée, d'un aspect si grand & si noble, qu'il s'attiroit le respect & la véneration par ses seuls regards. Doux & bienfaisant envers les gens de bien, mais inexorable envers les méchans, il se trouve peu de Princes dans l'Histoire, qui ayent si bien fu allier les devoirs d'un Souverain avec ceux d'un honnète homme & d'un bon Chretien, quoiqu'à ce dernier égard sa conduite n'ait pas été entierement exempte de reproche. Sa conversation étoit ailée, & toujours accompagnée de gravité & de discretion. Ami des Pauvres,

(1) Edonard mourut le 21. de Juin 1377. Ad. Publ. Vol. VII. p. 151. Il est enseveli dans l'Eglise de Westminster, avec cette Epitaphe sur son Tombeau, rimée selon le goût de ce siecle-là.

> Hic Decus Anglorum , Flos Regum prateritorum , Forma futurorum, Rex clemens, Pax populorum, Tertius Edwardus; Regni complens Jubilaum, Invictus Pardus, Bellis potens Machabaum; Profestă, dum vixit, Regnum pietate revixit, Armipotens rexit : Jam Calo ( Calice Rex ) fit, TIND.

des Veuves, des Orphelins, & de tous ceux qui, par un pur malheur, LROWARD HE étoient tombez dans quelque disgrace, il se faisoit un devoir de leur faire trouver du soulagement à leurs peines. Aucun Roi, avant lui, n'avoir distribué les honneurs & les recompenses, avec plus de jugement & plus d'égards pour le vrai mérite. Quoique sa valeur fût connue & admirée dans tout le monde, il ne s'enorgueillit jamais sur cet article. Jamais il ne donna de plus grandes marques d'humilité, que dans le cours de ses victoires, qu'il attribua constamment à la seule protection du Ciel. Il sut maintenir les Prérogatives de la Couronne. fans faire breche aux Privileges des Sujets. Dans tous les Regnes précedens, il ne s'étoit point fait tant de Statuts Parlementaires avantageux au Peuple, qu'il s'en fit sous celui-ci. Edouard, toujours d'accord avec l'auguste Corps qui représentoit la Nation, sut se servir de cette heureuse union, pour reprimer les entreprises de la Cour de Rome, qui n'osa jamais se commettre avec lui. La gloire du Prince de Galles son Fils ajouta un nouveau lustre à la sienne, & la constante union dans laquelle il vécut avec la Reine son Epouse, augmenta sa félicité. Comme il ne s'étoit jamais trop élevé dans la bonne fortune. il ne se laissa point aussi abattre par l'adversité. Sa moderation ne parut pas moins dans la perte qu'il fit des Provinces dont la conquête lui avoit couté tant d'argent, de fatigues & de soins, que dans les victoires qui lui en avoient acquis la possession. Enfin, on pourroit le regarder comme un Prince accompli, si son ambition ne lui eût fait rompre d'une maniere odieuse la Paix qu'il avoit saite avec l'Ecosse, pour dépouiller injustement un Roi mineur, qui d'ailleurs étoit son Beau-Frere, Quelques-uns ajouteront encore la rupture avec la France, & ses prétentions sur la Couronne de ce Royaume, qu'ils traitent d'extravagantes, & qu'ils attribuent uniquement à un motif d'ambition. La Differtation que je vais ajouter aci sur ce sujet, pourra aider le Lecteur à former son Jugement sur cette conduite. Pour ce qui regarde sa soiblesse, dans l'amour qu'il prit sur ses vieux jours pour Alix Pierce, cette tache est bien diminuée par tant de belles qualitez qui l'ont rendu si recommandable. On pourroit en quelque maniere l'excuser, en disant qu'il regardoit, au commencement, cette passion comme un simple amusement qui faisoit une espece de diversion à ses chagrins, & qu'ayant peu connu l'amour pendant son jeune âge, il ne prit pas assez de précautions pour s'en défendre dans sa vieillesse.

Philippe de Haynaut sa Femme lui donna douze Enfans, dont quelques-uns moururent avant lui. Edouard Prince de Galles, son Fils ainé, ne laissa qu'un Fils, qui monta sur le Trône après son Ayeul. Guillaume, qui étoit le second, mourut dans l'enfance. Lionnel Duc de Clarence. qui avoit fini ses jours en Italie, n'avoit laissé qu'une Fille nommée Philippe, de sa premiere Femme qui étoit Irlandoise. Jean de Gand, Duc de Lencastre, sut marié deux sois pendant la vie du Roi son Pere,

foodarbin. & eut des Enfans dont j'aurai à parler dans les Regnes suivans. Le cinquieme Fils d'Edouard étoit Edmond, surnommé de Langley, lieu de sa naissance. Il sut sait Comte de Cambridge par le Roi son Pere, & & ensuite Duc d'Yorck, sous le Regne de Richard II, son Neveu. Guillaume, surnommé de Windsor, mourut jeune. Thomas de Woodstock, qui fut le septieme, reçut le Titre de Duc de Buckingham de Richard II. & ensuite de Duc de Glocester.

> Isabelle, Fille ainée d'Edouard, épousa Ingelram de Coucy, Comte de Soissons, Jeanne fut premierement accordée avec le Duc d'Autriche, ensuite avec Pierre le Cruel Roi de Castille (1) avant que ce Prince fût Roi; & mourut à Bourdeaux, en allant en Espagne pour y consommer son mariage. Blanche ne vécut que peu d'années. Marie épousa Jean de Monfort Duc de Bretagne, & mourut en 1263. Marquerite fut Femme de Jean Hastings, Comte de Pembroock.

> (1) Jeanne fut mariée avec Alphonse Fils de Fendinand III. en 1348. Elle sut épousée par Procureur & qualifiee Reine d'Espagne. Alphonse fut Pere de Pierre le Cruel, TIND.



DISSERTATION



## DISSERTATIO

SUR

# LOI SALIQUE

### SUR LE DIFFEREND

#### ENTRE PHILIPPE DE VALOIS ET EDOUARD IIL

TE que presque tout le monde entend aujourd'hui par la Loi Sali- Disserration 1 que, c'est une Loi fondamentale de la Monarchie de France, qui exclud les Femmes & leurs descendans de la succession à la Couronne. Ce terme de Loi Salique ne porte presque plus d'autre idée dans l'esprit. C'est aussi dans ce sens que Bodin a dit que cette Loi étoit le fondement de la Monarchie; Mr. de Marca, que c'étoit un publique, L. r. & privilege & une coutume particuliere des François; Mr de Thon, Par. t. C. 28. que c'étoit le Palladium de la France. On pourroit citer une infinité De Thon L. 110. d'autres Auteurs François, qui en parlant de la Loi Salique, ne l'ont considerée que comme une Loi qui regardoit particulierement la succession à la Couronne de France. Cette idée est cause que la plupart des gens, se persuadant qu'on n'a jamais pensé autrement, depuis l'établissement de la Monarchie, ne peuvent comprendre qu'Edouard III. Fils d'une Princesse de France, ait pu, avec la moindre couleur, disputer la Couronne de France à Philippe de Valois qui descendoit de Pere en Fils de Hugues Capet. Mais ceux qui raisonnent ainsi, ne prennent pas garde qu'ils posent en fait une chose qui véritablement n'est plus contestée aujourd'hui, mais qui, dans le tems de cette fameuse querelle, faisoit l'unique sujet de la question & du differend entre les deux Rois. Depuis que cette question a été décidée, la notion qu'on a de la Loi Salique est juste & certaine : mais j'ose dire qu'elle étoit alors douteuse, & c'est ce que j'espere de saire voir avec assez de clarté.

Ce fut par la Loi Salique, qu'Edouard, qui étoit le plus proche parent mâle de Charles le Bel, fut privé de sa succession; & que la Régence, ou pour mieux dire la Couronne, fut adjugée à un Parent

Tome III.

258

fur la Loi Saligue.

DISSERTATION : plus éloigné. Il faut donc, pour bien entendre ce procès, savoir ce que c'est que cette Loi, dont tout le monde parle, que si peu de gens connoissent, & sur laquelle les François eux-mêmes ne s'accordent pas, quoiqu'ils la regardent comme une Loi fondamentale de leur Monarchie.

Bienon, de l'Excellence du Rovanme de France, Liv. 3. pag. 298.

Quelques-uns d'entre eux, comme l'illustre Jerôme Bignon, ont dit qu'il ne falloit point chercher la Loi Salique dans les Ecrits, puifque c'étoit une Loi de la Nature; & que s'il y avoit des Royaumes où elle n'eût point de lieu, c'étoient des exemples plus dignes d'être admirez, que d'être imitez (1). Quelques-uns ont prétendu que Pharamond, premier Roi des François, ordonna par une Loi expresse, que les Femmes ne succederoient point à la Couronne; & que, depuis ce tems-là, elle n'a jamais été violée. D'autres attribuent cette même Loi à Cl.vis. Mezerai prétend que la succession des Mâles à la Couronne de France, n'a pas été établie par une Loi écrite, mais par une Coutume inviolable. Cette confusion d'idées, qui fait qu'on regarde la Loi Salique, tantôt comme une Loi naturelle, tantôt comme une Loi politive & expresse, & tantôt comme une simple Coutume, cause dans cette matiere une obscurité que je vais tâcher de disliper, pour mettre le Lecteur au sait par rapport à la sameuse querelle entre les deux Rois.

Avant que les Francs s'établissent dans cette partie des Gaules, qu'ils occupent depuis si longtems, ils étoient dispersez par plusieurs troupes en Allemagne & dans les Païs-Bas, d'où il arriva qu'ils reçurent divers noms, selon les divers pais qu'ils habitoient. Les uns furent appellez Saliens, de la Riviere de Sala qui couloit dans leur païs (2). D'autres furent distinguez par les noms de Chamaves, de Castes, d'Atuariens, de Ripuariens, ou Ribarols. Chacune de ces Colonies avoit des Loix, dont les principales étoient sans doute communes à tout le Peuple Franc, & selon les apparences, elles en avoient aussi de particulieres. Celles des Saliens & des Ripuariens se sont conservées jus-

qu'à notre tems. Parmi celles des Saliens se trouve celle-ci: De Terrà verò Salica, nulla portio ad mulierem travsit, sed hoè

virilis sexus acquirit.

Cette Loi, comme il est aisé de le remarquer, regarde les heritages des Particuliers; & le Titre des Alleuds (3), sous lequel elle est ran-

(1) On a raison de dire que l'on ne trouve ni commencement ni fin de cette Loi Salique, car c'est une Loi de Nature née avec les hommes, & de Droit non écrit, comme Aristote dit, que tout le Droit de Nature & des Gens n'est point ectit. (Bignon.) RAP. TH.

(2) Il y a douze sentimens differens sur l'étymologie du mot Salique. Celui qui la tire des Francs Saliens, & le nom de ceux-ci de la Riviere de Sala, me paroît le plus vrai-semblable, Voyez Limnaus, de Jure Imp. Roman. Germ. L. 1. C. 2.

RAP. TH.

(3) Voyez Tom. I. p. 442. Note 1, TIND.

gée, ne permet pas d'en douter. C'est aussi le sentiment d'une infinité d'Auteurs tant François qu'étrangers, dont il seroit inutile de rapporter ici les noms. Mezerai en a eu aussi sans doute la même. opinion, puisqu'il a dit que la succession des Mâles à la Couronne n'a pas été établie par aucune Loi écrite. Tout ce que peuvent dire de plus plaulible ceux qui fondent l'exclusion des Femmes sur le Paragraphe des Loix Saliennes rapporté ci-dessus, c'est que la succession à la Couronne est comprise dans la Loi qui règloit la succession aux Héritages des Familles nobles. C'est aussi à cela que s'en tient le Pere Daniel, dans son Histoire de France. Il prétend que la Régle touchant la succession à la Couronne est contenue dans cet article particulier de la Loi Salienne ou Salique, qui comprend toutes les Loix des Francs Saliens. Ce que cet habile Historien dit sur cette matiere, dans le Regne de Clovis, pouvant beaucoup servir à son éclaircissement, j'en transcrirai ici une partie, pour épargner aux Lecteurs la peine de l'aller chercher ailleurs.

Ce sut alors vrai-semblablement, que Clovis publia la fameuse Loi Tom. 1. pag. 7. 37 Salique. Je sai que plusieurs de nos Historiens en sont honneur rams. 1720. si à Pharamond; mais j'écris ici conformément à la pensée d'un

37 de nos plus habiles Critiques. (Hadr. de Valois.)

"Bien des gens parlent & entendent parler de cette Loi, sans sa-» voir ce que c'est. Il y a là-dessus un préjugé populaire, savoir, » que cette Loi ne regarde uniquement ou principalement, que la » succession des Mâles à la Couronne de France, en déterminant 31 les qualitez de ceux qui y peuvent prétendre. Cette pensée est » fausse en plusieurs points. De soixante & douze Articles dont cet-» te Loi est composée (1), il n'y en a que trois ou quatre lignes » du loixante & deuxieme qui ayent du rapport à ce sujet. Encore » ne regardent-elles pas en particulier la succession des Mâles à la Cou-» ronne : mais elles appartiennent généralement à toutes les Familles nobles, dont elles règlent le droit à cet égard, aussi bien que celui de 3) la Famille Royale. En voici les termes : Pour ce qui est de la Terre Sa-» lique, que la Femme n'ait aucune part à l'Héritage, mais que tout aille aux n Mâles.

"On entendoit par le nom de Terre Salique, les Terres des No-» bles de la Nation, & même, selon quelques-uns, les Terres de con-» quête, telles qu'étoient presque toutes celles de la Monarchie Fran-» çoise en-deça du Rhin. Ce qui a principalement donné lieu à "l'idée populaire sur ce sujet, a été le grand differend qu'il y eut » autrefois entre Philippe Comte de Valois, & Edouard III. Roi » d'Angleterre . . . . . Outre ce fameux differend , le peu d'usage » qu'on fait présentement de cette Loi, que nos Jurisconsultes ne

(1) Quelques Editions en mettent plus ou moins, RAP. TH.

KKI

DISSERTATION » s'avisent gueres de citer sur d'autres sujets, a été cause de cette tur la toi salique. » persuasion vulgaire qui la restreint si fort. Mais en effet, elle » comprenoit une infinité d'autres Reglemens sur toutes sortes de matieres. . . .

> " Je crois que ce que nous avons présentement de la Loi Salique . " n'est qu'un Extrait d'un plus grand Code qu'on abregea exprès » afin que le Peuple & les Juges pussent en apprendre plus aisément » la substance, & ce qu'il y avoit de principal. Ce qui me persuade, si c'est que dans le Livre de la Loi Salique que nous avons, on cite la "Loi Salique même, & certaines formules qu'on ne voit point dans " tout cet Ecrit.... Et c'est encore ce qui ne laisse aucun lieu de » douter qu'elle n'eût été d'abord composée dans le langage des Fran-» çois & qu'ensuite on n'en eût traduit en Latin l'Abregé, en faveur » des Gaulois auxquels elle devoit être commune, en plusieurs Arti-» cles, avec les François. C'est cet Extrait ou Abregé qui est venu

» julqu'à nous,

Voilà donc trois notions differentes, que trois habiles gens donnent de la Loi Salique, de cette Loi, dis-je, qui rend les Femmes incapables de succeder à la Couronne. Bignon dit que c'est une Loi de la Nature, qui devroit être commune à tous les Etats. Selon le P. Daniel, il faut entendre par la Loi Salique, un Abregé des Loix Saliennes publié par Clovis. Quant à cette Loi particuliere qui regle la succession à la Couronne de France, il prétend que c'est une chimere, une erreur populaire, & ajoute, sans en donner néanmoins aucune preuve, que l'exclusion des Femmes, par rapport à la Couronne, tire toute sa force de cet endroit particulier du Code Salique, qui régle la succession des Héritages des Familles nobles, & par conséquent, selon lui, de l'Héritage de la Famille Royale, c'est-à-dire de la Couronne. Selon Mezerai, il faut entendre par la Loi Salique, c'est à dire par cette Loi qui règle la succession, non une Loi écrite, mais une Coutume inviolable qui sert de Loi. Pour donner une idée exacte de cette matiere, j'examinerai ces trois sentimens, & ferai voir les difficultez qui se recontrent dans chacun.

Premierement, quant à celui qui suppose que la Loi Salique, ou ce qui est la même chose, l'exclusion des Femmes & de leurs Descendans de la succession à la Couronne, est une Loi de la Nature, j'avoue qu'on pourroit, avec quelque fondement, foutenir que la Nature demande que les Etats soient gouvernez par des Hommes, si la Loi Salique ne s'étendoit pas plus loin: mais puisqu'elle va jusqu'à exclure les Hommes descendus des Femmes du Sang Royal, il me semble qu'on ne voit plus la Nature dans cette extension. En second lieu, si la Loi Salique étoit une Loi de la Nature, elle seroit suivie dans tous les Etats; ou du moins, s'il y avoit quelques exceptions, elles seroient en petit nombre, Mais ici, d'est tout le contraire. Dans tous les Royau-

mes de l'Europe, indépendans, qui ont été formez par les Nations DISSERVATION Septentrionales, il n'y a que la France qui suit cette Loi prétendue sui salique. naturelle. Tous les autres Etats, l'Espagne, le Portugal, Naples, la Sicile, la Boheme, la Hongrie, la Suede, le Danemarc, l'Angleterre, l'Ecosse, admettent la succession des Femmes. Il faut donc dire que la France seule suit la Loi de la Nature, & que tous les autres Etats s'en sont écartez; ce qui me paroit absurde. Aussi en troisieme lieu, la Loi Salique a-t-elle été toujours regardée, ainsi qu'elle l'est aujourd'hui, comme une Loi particuliere à la France; & l'on ne trouve point que Philippe le Long, ni Philippe de Valois,

ayent jamais prétendu la faire valoir sur un autre pied.

Pour ce qui regarde le sentiment du Pere Daniel, quelque estime que j'aye pour son Histoire qui paroit la meilleure de toutes les Histoires de France, je ne puis m'empêcher de dire, que non seulement il n'est pas sondé, mais qu'il est même hors de la vrai-semblance. Il est très aisé de faire voir que le Paragraphe du Code Salique, fur lequel il fonde l'exclusion des Femmes & de leurs descendans, ne regarde en aucune maniere la succession à la Couronne. Pour le comprendre, il n'y a qu'à considerer le Titre entier sous lequel il est rangé. C'est le 62, intitulé de Alode, qui regle la succession des biens alodiaux. Mais avant que de rapporter ce Titre, il faut remarquer que les Terres alodiales étoient des Terres qui appartenoient en propre à celui qui les possedoit, & qui étoient indépendantes de tout autre Seigneur particulier. C'est ce qui les distinguoit de certaines autres Du Cange, Ala-Terres appellées Beneficia, qui avoient été distribuées à la Noblesse fous la condition de servir l'Etat personnellement, en certaines occafions; ce qui ne convenoit point aux Femmes. C'étoient celles-ci qu'on appelloit Saligues, parce qu'on les regardoit comme appartenant proprement à tout le Corps de la Nation, & qu'elles n'étoient possedées par des Particuliers, que sous l'obligation de servir l'Etat. Cela supposé, voici le Titre entier de la Loi Salique, dans leques ce Paragraphe est interé.

Tit. 62. de Alode.

" 1. Si quis homo mortuus fuerit, & filios non dimiserit, si pa- Edit. de Pithon. "ter aut mater superfuerint, ipsi in Hæreditatem succedant,

" 2. Si pater aut mater non superfuerint, & fratres vel sorores reli-

» querit, ipsi Hæreditatem obtineant.

" 3. Quod si nec isti suerint, sorores patris in Hæreditatem succe-» dant.

" Si verò sorores patris non extiterint, sorores matris ejus Hz-» reditatem sibi vindicent.

"5. Si autem nulli horum fuerint, quicumque proximiores fuerint de paterna generatione, ipsi in Hæreditatem succedant,

K K iii

Disserration fur la Loi Salique.

6. De Terra verò Salica, nulla portio Hareditatis mulieri veniat;

sed ad virilem sexum tota Terra Hareditas perveniat.

Il paroit par ce Titre 1. que les Terres Saliques étoient alodiales comme les autres, c'est-à-dire qu'elles étoient le véritable patrimoine du possesseur : autrement on ne les auroit pas rapportées à ce Titre. 2. Que le but du Paragraphe VI. étoit de distinguer les Terres Saliques des Terres alodiales communes, par la raison que les premieres étoient sujettes à des services militaires que les Femmes ne pouvoient point rendre. Mais il me semble que c'est terriblement sorcer le sens de ce 6. Paragraphe, que de l'étendre jusqu'à la succession à la Couronne. Tout ce qu'on pourroit prétendre de plus sort, ce seroit que les domaines particuliers du Roi sussent sujets à cette Loi.

Mais pour faire mieux comprendre que cet Article ne regarde en aucune maniere la succession à la Couronne, il faut remarquer qu'il y a deux Editions primitives de la Loi Salique, l'une procurée par Herold, l'autre par Fr. Pithou, & que dans cette derniere, cet Article VI. du Titre 62. est tronqué, n'y ayant autre chose que ce qu'on vient de lire. Mais dans l'autre Edition, le Paragraphe est conçu en ces

termes:

De Terra verò Salica in mulierem nulla portio Hereditatis transit, sed boc virilis sexus acquirit, hoc est, silii in Hereditate succedunt. Sed ubi inter Nepotes & Pronepotes, post longum tempus, de Alode Terra contentio suscitatur, aunc non per stirpes, sed per capita dividamur.

Je ne vois pas, en considerant tout ce Paragraphe, qu'on puisse, avec aucune sorte de couleur, l'appliquer à la succession à la Cou-

ronne.

On peut ajouter encore qu'il est très vraisemblable, que quand la Loi Salique sut faite, les Francs n'avoient pas encore de Roi. Non seulement on n'en voit aucune trace dans les disserens articles de cette Loi: mais même, on trouve dans des Présaces, des choses qui sont juger que les Francs n'étoient pas soumis à une Puissance souve-veraine.

Voici le commencement de la Loi Salique, selon la premiere Edition.

#### IN CHRISTI NOMINE.

Incipit Pachus Legis Salica.

Hi autem sunt qui Legem Salicam trastaverunt, Wisogast, Arogast, Salegast, & Windogast, in Bodham, Saleham, & Widham.

Selon l'autre Edition.

Incipit Tractatus Legis Salica.

Gens Francorum inclyta, auctore Deo condita, dum adbuc ritu barbarice

teneretur, inspirante Deo, inquirens scientia clavim, juxta morum suorum pissentation qualitatem, desiderans justitiam, & custodiens pietatem, dictavit Salicam Legem, per Proceres illius Gentis, qui tunc temporis ejusdem aderant Rectores. Electi de pluribus viri quamor, his nominibus, Wisogastus, Bodogastus, Sologastus, & Wodogastus, in locis cognominatis Soleheim, Bodoheim, & Widoheim, qui per tres Mallos (1) convenientes, omnes causarum origines sollicitè tractantes, discutiendo de singulis, sicutipsa Lex declarat, Judicium decreverum hoc modo. At ubi, Deo favente, Rex Francorum Clodovæus, florens & pulcher, & inclytus, primus recepit Catholicum Baptismum, & deinde Childebertus, & Clotarius in culmen Regale, Deo protegente, pervenerunt, quidquid in Pacto (2) habebatur minus idoneum, fuit per illos lucidius emendatum, & sanctius decretum. Vivat qui Francos diligit &c.

Vrai-semblablement cette Préface sut mise à la tête de la Loi Salique, entre le tems de Clotaire II. & de Charlemagne, & peut-être avant le Regne de Dagobert, puisqu'il n'est point parlé de lui, quoiqu'il eût fait quelques changemens à cette Loi, aussi bien que Clotaire &

Childebert.

En voici une autre qui fut faite du tems de Charlemagne.

#### PROLOGUS LEGIS SALICÆ.

Placuit atque convenit inter Francos & corum Proceres, ut propter servandum inter se pacis studium, omnia incrementa veterum rixarum resecare deberent, & quia cateris Gentibus juxta se positis, fortitudinis brachio praminebant, ita etiam Legum auctoritate pracellerent, & juxta qualitatem causarum, sumeret criminalis actio terminum. Extiterunt igitur inter eos, electi de pluribus quaruor viri, his nominibus, Wisogastus, Bodogastus, Sologastus, & Widogastus, in Villis que ultrà Rhenum sunt, Saleheim, Bodoheim, & Widoheim, qui per tres Mallos convenientes, omnium Causarum originem sollicité discutiendo, tractantes de singulis, Judicium decreverunt hoc modo.

#### Ex Codice MS.

Marchomiris quoque dedit Francis id consilium, & elegerunt Faramun--dum ipsius filium, & levaverunt in Regem super se crinitum. Tunc habere Leges caperunt, quas eorum Proceres gentiles trastaverunt, bis nominibus, Wisogastus, Arogastus, Salogastus, in Villis que ultra Rhenum sunt, in Botagin, Selecagin, & Widecagin,

Anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu-Christi, DCCXCVIII. Dominus Carolus Rex Francorum inolytus, hunc Libellum Tractatus Legis Sa-

lica scribere jussu.

(1) C'est-i-dire, Affemblées Publiques. RAP. TH.

<sup>(2)</sup> Ceit-à-dire, dans la Loi qui étoit appellée Patini Legis Salice. R A P. TH.

HISTOIRE

DISSIBLATION far la Loi Salique. 264

Quelle apparence y a-t-il, que si les Auteurs de ces Présaces eussent cru que les Francs avoient un Roi, lorsque la Loi Salique sut faire, ils n'en eussent fait aucune mention. Car pour l'Extrait de la Chronique, c'est une Piece à part, que l'Auteur de la derniere Présace a ajoutée comme regardant la meme matiere. Mais si les Francs n'avoient point de Roi, comment pourra-t-on appliquer le Paragraphe fixieme du Titre 62. à la succession à la Couronne de France?

Voici une seconde difficulté, que je trouve dans le sentiment du P. Daniel. En supposant même que cet article, De Terra vero Salica, regardat la succession à la Couronne, aussi bien que les Héritages des Familles nobles; s'il est vrai que cette Loi étoit abrogée fous la troisieme Race des Rois de France par rapport aux Terres Saliques, ou grands Fiefs, il me semble qu'on en peut conclure, qu'elle étoit aussi abrogée par rapport à la Couronne. Mais la chose parle d'ellemême, puisque personne ne peut nier que les Duchez, les Comtez, & en un mot tous les grands Fiess de la Couronne, ne passassent entre les mains des Femmes. La Normandie, la Guienne, le Comté de Ponthieu, & Montreuil, n'étoient venus aux Rois d'Angleterre que par les Femmes. Il en est de même du Comté de Toulouse, de la Provence & de la Bretagne. La succession du Comté de Flandro étoit toujours déferée au plus prochain Héritier, sans préference de sexe, depuis le tems de Charles le Chauve. Tous ces exemples sublistoient actuellement au tems de la mort de Louis Hutin, lorsqu'on commença pour la premiere fois à faire valoir la Loi Salique, pour y fonder le droit des Mâles. C'étoient là de grosses portions des Terres Saliques, dévolues aux Femmes par un pur droit de succession. Où étoit donc en ce tems-là l'observation de l'Article. De Terra verò Salica nulla portio ad mulierem transit?

de tiandie, à la Maye. 1698.

Hift. des Comtes

Il me semble qu'on ne peut répondre à cette objection, que de deux manieres. Premierement, en dilant que les Terres Saliques, c'està-dire les Terres des Nobles ou les Fiefs de la Couronne, ne passoient entre les mains des Femmes, que quand il ne se trouvoit plus de Males dans la Famille. Mais cette reponse n'a aucun fondement. Outre ce qui a été rapporté ci-dessus touchant le Comté de Flandre du tems même de Philippe de Valois, l'Artois fut adjugé à Mahaud. au préjudice de Robert d'Artois, Petit-Fils par son Pere du dernier Duc; & le Duché de Bretagne, à la Femme de Charles de Blois, quoique le Comte de Montfort, Frere du dernier Duc, fut en vie. Mais quand même cette Loi n'auroit pas été abrogée lorsque Hugues Capet parvint à la Couronne, elle le fut au moins par ce Prince, en donnant en Fief à la Noblesse, de grandes Terres, sans en exclure les Femmes.

L'autre maniere de répondre à mon objection, consiste à dire, qu'encore que la Loi fut abrogée par rapport aux Terres Saliques, elle

elle ne l'étoit pas pour ce qui regardoit la succession à la Couronne, DISSERVATION à l'égard de laquelle elle n'avoit jamais été violée. Mais comment peut-on supposer, qu'une Loi avoit été abrogée dans le sens indubitable qu'elle contient, & que tout le monde y voit, & qu'elle ait confervé sa force dans un sens douteux qu'on n'y voit pas, & qu'on se contente de supposer, sans en donner aucune preuve? D'ailleurs, je serai. voir dans la fuite, qu'il ne s'étoit présenté aucune occasion de la violer.

Une troisieme difficulté contre ce sentiment, se peut tirer de la Préface que le P. Daniel a mise à la tête de son Histoire de France. Cet habile Historien y soutient, Article III, que la Couronne, après avoir été héréditaire dans la premiere Race, devint élective sous la seconde; & qu'elle ne devint héréditaire dans la troisseme, que par la voye de l'Association pratiquée par les premieres Rois de cette Race, depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe Auguste. Si cela est, où trouvera-t-on l'observation de la Loi Salique, par rapport à la Couronne, depuis le tems de Pepin le Bref, jusqu'à celui de Louis VIII? Comment auroitelle pu subsister dans un Royaume électif, où il dépendoit des Grands de donner la Couronne à qui bon leur sembloit, & de prendre meme des Rois hors de la Famille Royale, comme ils le firent à l'égard de Raoul & d'Endes? Voici ce que dit le P. Daniel sur cet Article.

Il est très vraisemblable, que Hugues Capet ayant consirmé les Ducs, les Comtes, & d'autres Seigneurs dans leurs usurpations, non seulement pour eux, mais pour leur posteriié, obtint aussi d'eux le rétablissement du droit successif à la Couronne dans sa Maison. Mais comme il se défioit de leurs caprices, il s'associa son Fils Robert. Celui-ci en fit autant pour son Fils Henri, 🜣 l'usage de l'Association dura jusqu'à Philippe Auguste, lequel jugeant le droit successif suffisamment rétabli, par la succession de plusieurs de ses Prédécesseurs qui succederent de Pere en Fils à Hugues Capet, & dont les Regnes, pour la plupart, furent fort longs, ne se mit pas en peine de s'associer Louis VIII. fon Fils.

Il faut présentement examiner le sentiment de Mezerai, & de ceux qui, comme lui, croyent que la Loi Salique, c'est-à-dire l'exclusion des Femmes & de leurs Descendans, n'est fondée que sur une Coutume inviolable. Mais avant toutes choses, il faut ôter l'ambiguité qui se trouve dans le terme de Coutume: car on peut entendre par-là, ou une Contume negative, si j'ose m'exprimer ainsi, ou une Contume positive. J'appelle négative, une Coutume à laquelle on ne peut oppoler aucun évenement qui lui soit contraire, & qui néanmoins, ne forme ou n'établit aucun droit. Par exemple, il n'y a jamais eu en Angleterre, de Roi boiteux ou manchot. Qu'on ajoute tant qu'on voudra, que c'est une Coutume qui n'a jamais été violée; si malheureusement, le Fils unique d'un Roi d'Angleterre devenoit boiteux ou manchot, seroit-ce une bonne raison pour l'exclure de la succession du Roi son Pere? Il Tome III.

Pref. Hift pag.

DISSERTATION See la Los Salique.

en est de même de la Coutume inviolable de France, prise dans cette fignification. De ce qu'il n'y a jamais eu en France de Reine qui ait porté la Couronne de son chef, & par son propre droit, il ne s'ensuit pas nécessairement que les Femmes n'ayent eu aucun droit à la Succession; comme on ne pourroit pas dire en Angleterre, qu'un boiteux ou un manchot ne peut monter sur le Trône, sous prétexte qu'en ce pais-là il n'y a jamais eu de Roi boiteux ou manchot. J'appelle une Comume possive, celle qui est fondée sur quelque Loi, ou du moins. en faveur de laquelle il y a des exemples & des préjugez qui font voir qu'elle a été inviolablement observée, & qu'elle a servi de règle en certaines occasions. C'est de celle-ci que Mezerai a voulu parler, puisqu'il la confond avec la Loi Salique, & qu'il a voulu même donner quelque exemple de son observation. Il s'agit donc de savoir s'il y a eu en France une telle Coutume positive, avant le Regne de Philippe le Long, qui, pour soutenir son droit, fit valoir la Loi Salique, soit qu'il entendît par là le Paragraphe du Code Salique dont j'ai parlé cidessus, ou la Coutume inviolable. Mais où sont les Auteurs qui en ont parlé? N'est-il pas bien étrange, que, pendant neuf-cens ans qui se sont écoulez depuis Pharamond jusqu'à Philippe le Long, il ne se foit point trouvé d'Auteur qui ait fait mention de cette Coutume inviolable qui sert de Loi fondamentale à un grand Etat? Je crois pouvoir donner cela comme un fait certain, quoique je n'aye pas tout lu. parce qu'il ne me paroit pas possible que de tant de Savans qui, depuis le tems de Philippe le Long jusqu'à présent, se sont attachez à chercher des preuves pour soutenir la Loi Salique, il ne s'en fût trouvé quelqu'un d'assez heureux pour déterrer, dans les anciens Auteurs. quelques passages qui favorisassent cette Loi, écrite ou non écrite, ou qui, du moins, y fissent allusion. De tous les témoignages qu'on allegue, il n'y en a aucun qui ne soit posterieur au Regne de Philippe le Long. Je sai bien qu'on a déja répondu à cette objection, en disant que Marculfe, qui vivoit au milieu du VII. siecle, a parlé de la Loi Salique dans ses Formules. Mais c'est donner le change, Personne n'a jamais prétendu contester l'existence de la Loi Salique. si on entend par là le Code Salique ou Salien en général. Mais il s'agit de prouver l'existence de cette Loi particuliere qu'on appelle Loi Saligue, par laquelle les Femmes étoient privées du droit de succeder à la Couronne. avant le Regne de Philippe le Long. Marculfe fait mention de la premiere, en plusieurs endroits de ses Formules; mais il ne dit pas un feul mot de la seconde, qui est celle dont il est question. Il reste donc que cette Loi non écrite, cette Coutume inviolable, doit être fondée fur des exemples & des préjugez qui l'ont établie, ou du moins confirmée, sans quoi on ne sait ce qu'on en doit penser. Il faudroit donc faire voir, qu'avant le Regne de Philippe le Long, il y a eu des occasions où les Femmes & leurs Descendans ont été exclus de la Couronne, en vertu de la Loi Salique, ou de la Coutume inviolable. C'est Preservation ce qui me reste à examiner.

Pour commencer par la troisieme Race: depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe le Long, aucune occasion semblable n'a pu se présenter. puisque les Rois de cette Famille ont succedé de Pere en Fils.

Dans toute la seconde Race, il n'est pas possible de trouver aucun exemple qui favorise la Loi Salique, ou la Coutume inviolable. On pourroit au contraire tirer un préjugé en faveur des Femmes, de ce que divers Princes descendus de Chailemagne par des Femmes, démembrerent la Monarchie Françoise, & s'emparerent de diverses Pieces de la Succession de Charlemagne. Mais comme c'étoit dans un tems où il n'y avoit que deux Princes mâles vivans, du fang de cet Empereur, savoir l'Empereur Arnoul qui étoit bâtard, & Charles le simple

qui pouvoit aussi être reputé tel, je n'insisterai point là-dessus.

La premiere Race fournit trois préjugez, qui peuvent favoriser la Coutume dont il s'agit. Les Filles de Childebert I, Roi de Paris, ne succederent pas à leur Pere: ce sut Clotaire I. leur Oncle qui s'empara du Royaume de son Frere. Peu de temsaprès, Cherebert Roi de Paris étant mort sans Enfans mâles, Gontran, Sigebert & Chilperic ses Freres partagerent la succession, sans en saire part à ses Fi'les. Ensin, Gontran n'ayant qu'une Fille, laissa son Royaume à Childebert II. son Neveu. Si l'on pouvoit faire voir que tout cela se fit en conséquence de la Loi Salique, ou de la Coutume inviolable, il n'y auroit rien de plus fort que ces préjugez. Mais par malheur, il n'y a pas un seul Auteur anterieur à Philippe le Long, qui parle en cette occasion de la Loi Salique, ou de la Coutume. Il est vrai que Mezerai, qui a écrit douzecens ans après, assure hardiment, que Clotaire I. recueillit la succession de son Frere, en vertu de la Loi Salique, & que c'est là le premier exemple qui se trouve de l'observation de cette Loi. Mais en rapportant le fait, il dit que Clotaire fit mettre ses Nieces en prison, de peur qu'elles ne lui disputassent la succession de leur Pere. La même chose arriva dans la succession de Cherebert. Ses Freres employerent la force pour s'emparer de son Royaume, sans alleguer la Loi Salique pour soutenir leur droit. Aussi le Président Fauchet, convaince de la violence qui fut exercée en ces deux occasions, abandonne-t-il ces deux prétendus préjugez, pour se retrancher au troisieme. Celui-ci est plus spécieux. Gontran n'ayant qu'une Fille, adopta Childebert II. son Neveu, & lui laissa son Royaume. Mais cette Fille étoit Religieuse. D'ailleurs, de ce que Gontran crut qu'il lui étoit permis de laisser sa succession toute entiere à Childebert II. sans en faire part à Clotaire II. qui étoit aussi son Neveu, & Frere de Childebert, il semble qu'on en peut inferer, qu'il ne se croyoit pas lié par aucune Loi, & qu'il n'y avoit alors rien de règlé par rapport à la succession. On dira peutêtre, qu'en nommant Childebert, qui étoit l'ainé des deux Freres,

PRISTREATION Op. la Loi Salique.

pour son Successeur, il ne fit que suivre la disposition de la Loi ou de la Coutume: mais on le dira sans sondement. Toute l'Histoire de la premiere Race fait voir, que les ainez n'avoient aucun privilege, & que les Royaumes, dont la Monarchie Françoise étoit alors composée, étoient toujours partagez entre les Freres. Mais quoi qu'il en soit, il ne suffit pas de faire voir que Gontran a sait quelque chose de conforme à la prétendue disposition de la Loi Salique, ou de la Coutume; il faut aussi prouver qu'il l'a fait en vue de se conformer à cette Coutume, où à cette Loi; ce que je crois impossible. Ce seroit tout autre chose si la Loi étoit parsaitement connue, ou si la Coutume étoit incontestablement établie par divers exemples précedens, qui donnassent lieu de supposer que Gontran avoit en vue de s'y conformer. Si l'on examine bien tout ce qui se passa sous cette premiere Race, par rapport à la succession, on trouvera qu'il n'y avoit rien de fixe sur ce sujet, & que la force & les armes y avoient plus de part que les Loix. Cela est si vrai, qu'il est même incertain, selon que le P. Daniel l'assure, si les Enfans devoient être préserez aux Freres, & que cette question ne sut bien décidée, que bien avant sous la seconde Race. Il est donc maniseste, par tout ce que je viens de dire, que l'opinion, qu'il y avoit en France, avant le Regne de Philippe le Long, une Loi ou une Coutume qui excluoit les Femmes de la succession à la Couronne, ne peut être appuyée sur aucun témoignage certain, ni lur aucun fait incontestable.

Après avoir montré ce que c'est que la Loi Salique, dont tant de gens parlent sans en avoir une juste idée, il saut, pour achever d'éclaircir cette matiere, saire voir comment l'observation de cette Loi s'établit en France. Mais pour la mieux comprendre, il saut jetter les yeux sur ce morceau de Généalogie des Rois de France, qui servira aussi à faire entendre le sujet de la querelle entre Edouard & Philippe de Valois.



Louis Hutin, qui mourut en 1316, ne laissa de Clemence de Bour- DISSERVATION gogne sa Femme, qu'une Fille fort jeune nommée Jeanne. Mais com- satique me la Reine sa Veuve étoit enceinte; on attendit qu'elle eût accouché, pour disposer de la Couronne. Ce délai étoit fondé sur ce qu'en cas que la Reine mît un Fils au monde, ce Fils devoit succeder à son Pere, non pas en vertu de la Loi Salique, mais par une Loi commune à tous les Etats, selon laquelle les Mâles sont toujours préserez aux Femmes d'un même degré. En attendant la délivrance de la Reine. la Régence sut destinée à Philippe le Long, qui étoit l'ainé des deux Freres du dernier Roi. Je dis que la Régence lui fut destinée, en me servant des termes du P. Daniel, qui ne dit point qui furent ceux qui la destinerent. Ce Prince étoit alors à Lyon, occupé à faire tenir un Conclave pour l'élection d'un nouveau Pape. Cela fut cause qu'il ne put arriver à Paris, que trois semaines après la mort du Roi son Frere. Il trouva qu'il s'y étoit déja formé contre lui un Parti, à la tête duquel étoit Charles Comte de Valois son Oncle, qui prétendoit lui disputer la Régence, & qui s'étoit même déja emparé du Louvre. Mais Philippe, en arrivant, trouva le moyen de le déloger de ce poste. Dès le lendemain, il sit assembler le Parlement, & du consentement unanime des Seigneurs & des Chevaliers, qui s'y trouverent, la Régence lui fut adjugée pour dix-huit ans, en cas que la Reine accouchât d'un Prince.

Cependant, comme il pouvoit arriver que la Reine auroit une Fille, Eudes Duc de Bourgogne, Oncle maternel de Jeanne Fille du feu Roi, se préparoit à faire valoir les droits de sa Niece. Enfin, la Reine accoucha d'un Prince qui fut nommé Jean, & qui ne vécut que peu de jours. Alors Philippe, se fondant sur la Loi Salique, prétendit que la Couronne lui étoit dévolue. Comme il avoit un puissant parti, ne voulant point mettre son droit en compromis, il se rendit à Rheims pour s'y faire sacrer. Mais le Duc de Bourgogne sit faire des oppositions au Sacre, avec une Protestation en présence des Pairs, pour maintenir le droit de Jeanne, à laquelle il prétendoit que la Couronne appartenoit par le Droit naturel & par le Droit Civil; & que du moins on ne devoit pas procéder au Sacre, avant que les prétentions de cette jeune Princesse sussent duement examinées. Quoique le Comte de Valois eût accompagné Philippe à Rheims, on favoit pourtant qu'il étoit uni avec le Duc de Bourgogne, D'un autre côte, Charles Comte de la Marche, propre Frere du Roi, étant dans le même parti, sortit de Rheims, le matin avant la cérémonie du Sacre. Si l'on pouvoit bien prouver que la Loi Salique étoit reconnue & admise avant ce tems-là, j'avoue que l'opposition de ces Princes ne seroit pas d'un grand poids. Mais comme cette preuve est fort difficile, ainsi que je l'ai déja fait voir, on peut inseren de la réfistance des Princes mêmes du Sang Royal, & contre leurs Llin

270

DISSERVATION fur la Lot Salique.

propres interêts, que cette Loi ne passoit pas alors pour incontestable.

La Protestation du Duc de Bourgogne, & la retraite du Prince Charles, causerent une telle inquietude à Philippe, qu'il sit tenir les portes de Rheims fermées pendant la cérémonie du Sacre, de peur qu'on ne vînt le troubler, ou qu'il ne prit envie à d'autres Pairs de s'absenter. Peu de jours après, il fit tenir à Paris une Assemblée, à laquelle assisterent un grand nombre de Nobles, presque sous les Prélats. les plus considerables Bourgeois de Paris, & l'Université. Ce sut cette Assemblée qui examina les Loix de l'Etat, qui décida que les Femmes étoient incapables de succeder à la Conronne, & qui approuva & confirma le Sacre du Roi. On pourroit demander, si une telle Assemblée étoit en droit de former une pareille décision: mais puisqu'il a plu à la Nation Françoise de la recevoir, il n'est pas nécessaire d'insister làdessus. Je serai seulement remarquer, que près de neuf siecles s'étoient écoulez depuis l'établissement de la Monarchie, & que c'est la premiere fois qu'il a été expressément décidé en France, que les Femmes sont incapables de succeder à la Couronne.

Malgré cette décision, la Reine Clemence, Veuve du dernier Roi, le Comte de la Marche Frere du Roi, le Comte de Valois son Oncle, le Duc de Bourgogne Prince du Sang Royal, & leurs partisans, ne laissoient pas de témoigner du mécontentement de voir Philippe sur le Trône. Cela causoit de l'inquietude au nouveau Roi, qui, pour s'en délivrer, trouva le moyen de gagner le Duc de Bourgogne Chef du Parti, en lui donnant sa Fille ainée en Mariage, & le Comté de Bourgogne pour Dot. Ce Duc ayant été mis à l'écart, le Parti se dissipa, & la Loi Salique passa dès-lors pour une Loi aussa ancienne que la Monarchie. Mais on prit grand soin de consondre, comme on l'a toujours fait depuis, la Loi Salique générale ou le Recueil des Loix Saliques, avec la prétendue Loi Salique particuliere

qui exclud les Femmes de la Succession à la Couronne.

Philippe le Long étant mort après un court Regne, & n'ayant laissé que des Filles, Charles le Bel son Frere monta sur le Trône sans opposition au préjudice de ses Nieces. Ce sut là une seconde décision en saveur des Mâles. Depuis ce tems-là, personne ne s'est plus avisé de contester l'autorité de la Loi Salique. C'est ainsi que s'établit en France l'observation de cette sameuse Loi, sans qu'on sache encore si Philippe le Long, en la faisant valoir pour appuyer ses prétentions, se sonda sur le Paragraphe VI. du Titre 62. de la Loi Salique, ou sur la Coutume inviolable. Ce qu'on peut comme assurer, c'est qu'en ce tems-là les Françoas ne pouvoient avoir que des idées sort consus touchant cette Loi, puisque même, depuis qu'elle est incontestablement reconnue pour authentique, les plus habites ne peuvent convenir ensemble sur ce sujet.

Je viens présentement à la fameuse querelle entre Philippe de Va- DISSERTATION lois, & Edouard III. Charles le Bel, qui mourut au mois de Fevrier sur la Loi Salique-1328. n'ayant point laissé d'Enfans mâles, & la Reine sa Veuve se trouvant enceinte, on observa la même règle qui avoit été observée après la mort de Louis Hutin. C'est-à-dire, qu'avant que de disposer de la Couronne, on attendit la délivrance de la Reine, qui étoit dans le septième mois de sa grossesse. Mais il étoit nécessaire de nommer un Régent pour prendre soin du Gouvernement, en attendant que la Reine fut parvenue à son terme. Ce fut alors que s'émut un grand differend touchant la Régence, entre Edouard III. Neveu par sa Mere de Charles le Bel, & Philippe Comte de Valois Coufin germain du même Roi. C'étoit une affaire d'une très grande conséquence. Outre que la Régence devoit être longue, si la Reine accouchoit d'un Prince, il étoit aisé de prévoir, que le Jugement qui seroit donné pour la Régence seroit un grand préjugé pour la Couronne, s'il ne venoit qu'une Fille. C'est ce qui fit que cette affaire fut plaidée des deux côtez avec beaucoup de chaleur, non pas devant les Etats Généraux, comme quelques-uns l'ont assuré sans aucun fondement, mais devant une Assemblée de Grands convoquée exprès pour ce sujet. Edouard s'appuyoit sur ce qu'il étoit le plus proche parent mâle du dernier Roi. Philippe se fondoit sur la Loi Salique, qui, selon lui, excluoit non seulement les Femmes, mais encore tous leurs descendans de la Succession à la Couronne, & par conséquent de la Régence. Philippe gagna son procès quant à la Régence, & ensuite il se fit facrer après que la Reine eut accouché d'une Fille, dans le mois d'Avril. Comme Edouard ne se mit en devoir de faire valoir ses droits que quelques années après, ce n'étoit plus de la Régence qu'il s'agifsoit entre eux, mais de la Couronne meme. Tous les Historiens François ont traité de chimeriques les prétentions d'Edouard, & les Anglois de leur côté se sont recriez sur l'injustice qui lui sut faite. Il s'agit donc présentement d'examiner les droits des Parties, indépendamment des évenemens, & de la possession de Philippe. C'est par là seulement qu'on pourra juger, si la Guerre que cette affaire produist étoit juste, ou injuste; ou si, comme c'est mon opinion, il y avoit des deux côtez, des raisons assez sortes pour autoriser l'attaque & la désense.

Pour se faire une idée distincte de cette question, il faut considerer qu'il ne s'agissoit pas entre les deux Rois, de savoir s'il y avoit une Loi qu'on appelloit Salique, qui excluoit les Femmes de la Succession à la Couronne de France. Soit que cette Loi sût réelle, ou que ce ne sût qu'une chimere, les deux Rois avoient également interêt de la faire valoir, puisqu'elle étoit l'unique sondement des prétentions de l'un & de l'autre. Sans cette Loi, la Couronne auroit incontestablement appartenu à Jeanne Fille de Louis Hutin, & les deux derniers Rois n'auroient pu être regardez que comme des usurpateurs.

for la Loi Salique.

De plus, s'il n'y avoit pas eu une Loi Salique, Philippe & Edouard auroient été manifestement exclus par les Pilles des trois derniers Rois Fils de Philippe le Bel. Il s'agissoit donc uniquement de savoir, si la Loi Salique se bornoit aux personnes des semmes, pour les exclure de la Succession, ou si elle s'étendoit à toute leur posserité. C'étoit une question toute nouvelle qui n'avoit jamais été décidée, parce que le meme cas ne s'étoit jamais présenté, depuis le commencement de la Monarchie. Philippe soutenoit qu'Edouard ne pouvoit prétendre à la Couronne que par droit de Représentation, comme Fils d'Isabelle; & que ne représentant qu'une Femme, il ne pouvoit tirer de sa Mere, un droit que sa Mere n'avoit pas. Mais Edouard n'avoit garde d'appuyer son droit sur la Représentation. Il insultoit au contraire, sur la proximité du sang, & soutenoit que la Couronne lui étoit dévolue, comme au Mâle le plus prochain capable de succeder.

En effet, on ne comprend pas quel usage il auroit pu faire de la Reprélentation, qui ne sert qu'à rapprocher un parent éloigné dans le degré de celui qu'il représente. Il n'avoit pas besoin de se rapprocher, puisqu'il étoit Neveu du dernier Roi, & que Philippe de Valois n'étoit que Cousin germain. Aussi, dans toutes les Pieces qui le trouvent dans le Recueil des Actes Publics sur cette matiere, il n'y en a pas une seule où il allegue, en sa faveur, le droit de Représentation, mais toujours celui de la proximité. Cependant, il a plu à presque tous les Auteurs François qui ont écrit sur ce sujet, de combattre ce fantôme, & de fonder leurs raisonnemens sur l'inutilité de cette Repréfentation, dont pourtant Edouard ne s'est jamais servi. Les Anglois font tombez de leur côté, dans une semblable erreur, en combattant de tout leur pouvoir l'existence de la Loi Salique, ou en employant de vains raisonnemens pour en faire voir l'injustice, sans considerer qu'elle n'étoit pas moins nécessaire à Edouard qu'à Philippe. Ainst, on peut assurer que les uns & les autres ont mal compris & mal établi la question.

Mais pour s'empêcher de prendre le change, & pour débarrasser cette matiere autant qu'il est possible, il faut se transporter, par la pensée, au tems de cette querelle, & considerer que la question dont il s'agissoit n'avoit jamais été décidée. Il étoit donc libre à chacun . avant la décisson, d'expliquer la Loi Salique, & d'y faire le Commentaire qu'il jugeoit à propos, sans pouvoir être taxé de témerité. Au-lieu que présentement il seroit ridicule de disputer sur l'explication d'une Loi que les François ont reconnue & admise dans toute l'étendue que Philippe lui donnoit alors, & selon laquelle ils se sont toujours ré-

glez depuis ce tems-là.

Cela supposé, il s'agissoit alors, pour juger cette nouvelle question.

de bien comprendre le sens de la Loi Salique, au sujet de laquelle il y DISSERTATION avoit lieu de douter si elle avoit jamais existé, ainsi que je l'ai fait voir sur la Loi Salique. ci-dessus. Mais en supposant meme son existence, il falloit se déterminer à juger, ou selon le Paragraphe du Code Salique, De Terra verd Salica, qui ne donnoit aucun éclaircissement sur la question dont il s'agissoit, ou selon la Coutume inviolable qui se conservoit en France depuis neuf-cens ans, sans qu'il se fût jamais présenté d'occasion d'en faire usage. Sur quel que ce fût de ces deux fondemens qu'on voulût appuyer un Jugement, on ne pouvoit que rencontrer de grandes difficultez. Pouvoit-on dire que, par le Paragraphe de Terra Salica, il étoit clair que les Descendans mâles des Femmes devoient être exclus de la Succession à la Couronne? Etoit-il bien évident que cette Loi, qui étoit hors d'usage depuis si longtems par rapport aux Terres Saliques, ou de la Noblesse, avoit conservé toute sa force par rapport à la Couronne? D'un autre côté, si l'on vouloit fonder son Jugement fur la Coutume, de quel moyen pouvoit-on se servir pour entrer dans la pensée de ceux qui l'avoient premierement établie, quels qu'ils pussent être, pour savoir s'ils avoient eu dessein d'exclure de la succession les Descendans mâles des Femmes, aussi bien que les Femmes mêmes? On ne pouvoit s'aider ni des préjugez ni des exemples, puifque le même cas ne s'étoit jamais présenté. Il y a donc de la témerité, comme il me le semble, à prononcer aujourd'hui d'une maniere abfolue, contre l'un ou l'autre de ces deux Princes concurrens, & encore plus, à décider que l'un ou l'autre formoit des prétentions extravagantes. Cela est d'autant moins raisonnable, qu'ils appuyoient tous deux leurs Droits par des raisons assez plausibles, dont je vais rapporter la substance, si tant est qu'on ne leur ait pas prêté depuis une partie de ces raisons.

Edouard soutenoit, que ce qui avoit été décidé jusqu'alors par rap: port à Loi Salique, ne regardoit que les personnes des Femmes, & qu'on ne pouvoit l'étendre jusqu'à leurs Descendans mâles, sans donner des preuves que c'étoit là l'intention de la Loi. Mais que ces preuves étoient impossibles, vu le tems qui s'étoit écoulé depuis son établissement, jusqu'à ce qu'on eût eu occasion de la mettre en usage. Que véritablement, on pouvoit appuyer l'exclusion des Femmes sur des raisons très plausibles tirées de la soiblesse de leur sexe, & du naturel de la Nation Françoise, qui n'avoit pas voulu s'exposer à être gouvernée par des Femmes: mais que ces mêmes raisons ne pouvoient être employées contre leurs Descendans mâles. Qu'on avoit vu autrefois parmi les Ostrogoths d'Italie, qui observoient la même coutume, un exemple tout pareil, qui faisoit voir que l'exclusion des Femmes pouvoit bien subsister sans celle de leurs Descendans mâles. Qu'après la mort de Theodoric, Amalazonte sa Fille ne lui avoit pas succe, Tome III.

274

DISSERVATION fur la Loi Salique.

dé, parce qu'elle étoit Femme: mais cela n'avoit pas empêché qu'Athalaric son Fils, quoiqu'enfant, ne sut placé sur le Trône de fon Ayeul (1). Il ajoutoit encore, que la Loi Salique étoit une Loi extraordinaire, contraire au Droit Civil & au Droit Naturel. Que par cette raison, on devoit la resserrer dans de justes bornes, plutôt que de l'étendre, comme s'il s'agissoit de punir les Femmes de la Maison Royale de quelque grand crime qui méritat qu'on en fit tomber la vengeance sur toute leur posterité. Que si les François jugeoient que les Femmes étoient indignes ou incapables de les gouverner, à la bonne heure, qu'il ne prétendoit pas s'opposer à cette Loi. Mais qu'avoient fait les Princesses du Sang Royal, pour mériter qu'on infligeât à toute leur posterité une peine dont les Filles des Pairs & des autres Grands de France étoient exemptes, aussi bien que leurs Descendans? Enfin, qu'en expliquant la Loi Salique d'une maniere que les Descendans mâles des Femmes se trouvassent privez d'un droit que la Nature leur donnoit, c'étoit faire une nouvelle Loi, sous prétexte d'expliquer la Loi primitive.

Philippe répondoit, qu'Edouard reconnoissant l'autorité de la Loi Salique, s'abusoit pourtant beaucoup en bornant le but de cette Loi à empêcher que le Royaume de France ne sút gouvernée par des Femmes. Qu'elle en avoit un autre, qui n'étoit pas moins essentiel : c'étoit d'empêcher que la Couronne ne passat dans des Maisons étrangeres. Que la Nation Françoise avoit bien voulu se soumettre à Hugues Capet & à sa Maison : mais qu'elle n'avoit pas prétendu se soumettre à d'autres Familles; & que, pour recevoir un Roi étranger, il faudroit saire de nouvelles Conventions (2). Que cette intention des François paroissoit manisestement, en ce qu'ils ne regardoient pas les Descendans des Princesses du Sang Royal, comme des Héritiers présomptisse de la Couronne (3). Que par conséquent, ce n'étoit pas indisséremment le plus proche Parent mâle qui devoit succeder; mais le Mâle le plus proche, descendu de Pere en Fils de Hugues Capet.

C'est une chose étonnante, qu'entre tant d'Auteurs qui ont écrit

(1) Il y a des Ecrivains qui, ayant ignoré qu'il ne s'agissoit pas, entre Philippe, & Edonard, de l'exclusion des Femmes, mais de leurs Descendans males, ont allégué cet exemple en faveur de Philippe de Valois. RAP. TH.

(2) Il seroit peut-être assez dissicile de faire voir cet engagement de la Nation Françoise envers la Maison de Hugues Capet. L'association pratiquée par les premiers Rois de la troisième Race, semble marquer qu'ils ne comptoient pas beaucoup sur ce prétendu engagement, dont le Pere Daniel se contente de dire qu'il est vraisemblable. Rap. Th.

(3) Je ne sai si cela se peut dire avec certitude, par rapport au tems qui a précédé le Regne de Philippe le Long. Du moins, cela même est sort douteux, par rapport à la seconde Race. Rar. The

sur cette sameuse querelle, il ne s'en trouve point, du moins dont Discurration j'aye connoissance excepté le Pere Daniel, qui ait bien compris sui la 10i salique. l'état de la question entre les deux Rois. Ils se sont tous amusez à combattre des fantômes, & à mettre dans la bouche des Parties. des raisons qui ne vont point au fait, & quelques-uns même de contraires à leurs véritables interets. Les uns font dire à Philippe des raisons très fortes contre le droit de Représentation, dont il est certain qu'Edouard ne prétendit jamais se servir. D'autres alleguent pour Edouard, les argumens les plus plaufibles contre la Loi Salique, quoiqu'il eût un interet manifeste de la soutenir. Cela me persuade, que la Harangue que Paul Emile met dans la bouche de Robert d'Artois pour maintenir le droit de Philippe, est une pure invention de l'Historien, puisque l'Orateur ne se renserme point dans le véritable cas, quoique, selon les apparences, Robert d'Artois n'ignorât pas en quoi consistoit ce differend. Pasquier, tout bon Jurisconsulte qu'il étoit. & bien versé dans l'Histoire de France, & en un mot tous les Auteurs, tant Anglois que François, se sont égarez de même. Pour ce qui regarde le P. Daniel, après avoir très bien établi le fait, & rapporté en peu de mots les raisons de Philippe de Valois, sans en dire son sentiment, il fait regarder dans la suite de son Histoire, les prétentions d'Edouard comme des prétentions chimeriques.

Ce Procès ne fut jamais jugé pour ce qui regardoit la Couronne, mais seulement par rapport à la Régence. On ne peut disconvenir que, dans ce Jugement, Philippe n'eut un grand avantage, puisque les Juges étoient tous de ses parens & de ses amis, & que celui qui lui disputoit la Régence étoit Mineur & étranger. Philippe supposa dans la suite, à l'exemple de Philippe le Long, que le même Jugement qui lui avoit adjugé la Régence, le mettoit en droit de se faire sacrer, & ce sut par là que la question sut véritablement décidée. Il étoit tellement prévenu en faveur de son propre droit, qu'il fit couper les mains & les pieds à un Bourgeois de Compiegne, qui avoit ofé soutenir que le droit d'Edouard étoit meilleur que le sien. On ne peut pas dire ce qui auroit été jugé, si la décission du Prince avoit été remise aux Etats Généraux du Royaume, comme c'étoit le sentiment de plusieurs, qui croyoient que c'étoit l'unique moyen d'établir solidement le droit de Philippe. Tout ce qu'on peut assurer, c'est que l'établissement de la Loi Salique en faveur de Philippe le Long, & sa confirmation par l'élevation de Charles le Bel sur le Trône, n'auroient pu porter aucun préjudice à Edouard. Il s'agissoit uniquement, ou de borner la Loi Salique aux personnes des Femmes, ou de l'étendre à toute leur posterité; & c'étoit ce qui n'avoit jamais été décidé au-

Le but que je me suis proposé dans ce que j'ai dit, tant sur la Loi Mmij

276 HISTOIRE D'ANGLETERRE LIV. X.

DISSERVATION fus la Loi Salique,

Salique, que sur le Differend entre les deux Rois, a été, 1. de rectifier les idées de la plupart des gens sur cette matiere, 2. de faire connoitre précisément en quoi consistoit le Differend entre les deux Concurrens; 3. que cette question avoit ses difficultez, & qu'il n'étoit pas
aisé de la décider par les Loix; 4. ensin, que les deux Rois avoient
chacun de son côté, des raisons assez plausibles, & que par conséquent, c'étoit un légitime sujet de Procès. C'est ce que je n'aurois
pu faire dans le Corps de l'Histoire, sans en interrompre trop le fil.
Comme la Guerre que cette querelle produisit dura très longtems,
& qu'elle sut renouvellée par plusieurs des Successeurs d'Edouard III.,
j'ai cru qu'on ne seroit pas saché d'en bien connoître l'origine &
le fondement. On peut dire même que cette querelle n'est pas encore
bien terminée, puisque depuis le tems d'Edouard III., les Rois d'Angleterre ont toujours porté, & portent encore le Titre de Rois de
France.





## RICHARDIL

Surnommé DE BOURDEAUX,

Douzieme Roi d'Angleterre depuis la Conquête.



DOUARD III. ayant fini sa glorieusevie, c'étoit natu- RICHARD II. rellement Richard son Petit-Fils qui devoit monter sur le Trône, comme représentant le seu Prince de Galles son Pere. Mais, quoiqu'Edouard lui-même l'eût ainsi ordonné, bien des gens craignoient que l'exécution de sa derniere volonté ne rencontrât de grands obstacles.

Richard avoit trois Oncles qui pouvoient lui disputer la Couronne, & appuyer cette prétention par des raisons spécieuses capables de faire les Oncles de Riillusion, s'ils vouloient les faire valoir. Ce jeune Prince ne pouvoit putent la Cous'asseoir sur le Trône, qu'en vertu d'un droit de Représentation, qui ronne. Fondemens de n'étoit appuyé d'aucun préjugé, du moins par rapport à la Couronne, cette crainte. depuis la Conquéte des Normans. Quelque légitime que pût être ce droit à l'égard des Particuliers, par la disposition générale des Loix, il ne s'ensuivoit pas nécessairement qu'il sût incontestable par rapport à la Couronne. En France, par exemple, la succession du Royaume ne se regloit pas par les Loix des Terres particulieres. En Espagne, les Rois qui depuis un fiecle avoient possedé la Couronne de Castille, étoient descendus d'un Prince qui l'avoit obtenue au préjudice de M m iii

RICHARD II. ses Neveux Fils de son Frere ainé. C'étoit même un Bâtard qui la 1377.

possedoit actuellement, quoiqu'entre les Particuliers, les Bâtards n'eussent aucun droit sur la succession de leurs Peres. Dans l'Artois, la Tante avoit été préserée au Neveu qui représentoit son Pere, par un Jugement des Pairs de France. Une décision toute contraire de la même Cour, par rapport à la Bretagne, avoit causé dans ce Duché une Guerre, qui s'étoit enfin terminée à l'avantage de l'Oncle contre la Niece, & dans laquelle Edouard avoit lui-même soutenu le droit du premier. C'en étoit assez pour fournir au Duc de Lencastre, qui étoit l'ainé des trois Freres, un prétexte assez plausible, s'il avoit eu dessein de s'emparer du Trône, comme le feu Prince de Galles son Frere, le Roi son Pere même, & toute l'Angleterre l'en avoient déja soupçonné. Ajoutons encore, que l'âge de Richard, qui n'étoit que dans fa onziéme année, & l'expiration de la Treve avec la France, sembloient fournir au Duc de nouvelles raisons, pour demander une Couronne qu'il étoit mieux en état de défendre qu'un jeune enfant de onze ans. Mais d'un autre côté, quand même le Duc de Lencastre auroit eu cette pensée, il auroit pu en être détourné par la consideration de la disposition où se trouvoient les Anglois en faveur du jeune Richard. que la mémoire de fon illustre Pere leur rendoit extrémement cher. & à qui le Roi son Ayeul avoit destiné la Couronne. Soit que cette consideration empêchât ses Oncles de profiter des avantages que sa jeunesse leur donnoit, ou que ce sût par un motif de moderation & & d'équité, bien loin de penser à le supplanter, ils furent les premiers à lui rendre leurs hommages. Le Duc de Lencastre, à qui on donnoit en Angleterre le Titre de Roi de Castille, bornoit son ambition à gouverner l'Etat pendant la minorité de Richard; & les Princes ses Freres n'étoient pas moins disposez que lui à exécuter la derniere volonté du Roi leur Pere. Ainsi, toutes les craintes s'étant évanouies, Richard fut couronné sans aucune opposition, le 16. de Juillet, vingt & qua-

Les Oncles de Richard font les premiers à le recompoitre.

Richard II. eft couronné.

C'est dans la cérémonie de ce Couronnement, que l'Histoire fait Champion du mention, pour la premiere fois, d'un Champion qui alla se présenter armé de toutes pieces, dans la salle de Westminster où le Roi mangeoit, & qui ayant jetté son gantelet à terre, désia tous ceux qui voudroient disputer au Roi ses justes droits sur la Couronne. On ignore l'origine de cette coutume, qui s'est conservée jusqu'à présent; mais il est certain qu'elle est plus ancienne que le Couronnement de Richard II. puisque le Chevalier Jean Dimmock, qui sit alors l'office de Champion, y fut admis en vertu d'un droit attachéà une Terre qu'il possedoit dans le Comté de Lincoln (1).

tre jours après la mort d'Edouard.

<sup>(1)</sup> Jean Dimork fit l'office de Champion, en vertu du Manoir de Serivelby, qu'il avoit du chef de sa Femme, Fille du Chevalier Jean Marmion. Tin D.

Immédiatement après cette solemnité, le jeune Roi créa Thomas de RICHAPE 11 Woodstock son Oncle, Comte de Buckingham, & Guischard d'Angoulême, qui avoit été son Gouverneur, Comte de Huntington. Dans le même ferez. tems, il consera le Titre de Comte de Nottingham à Thomas Mowbray, & celui de Comte de Northumberland à Henri Percie, qui avoit aussi la Charge de Comte-Marêchal (1).

La Treve qu'Edouard avoit faite avec la France étoit expirée depuis le 1 d'Avril, sans que du côté des Anglois, on eût fait le moindre port à la Guerre. préparatif pour recommencer la Guerre. Soit que la maladie du feu Roi cut causé cette négligence, ou qu'on se fût flatté mal à propos, que la France, contente des grands avantages qu'elle avoit remportez, demeureroit en repos, on étoit en Angleterre dans une securité surprenante à cet égard. Il n'en étoit pas de même en France, où Charles V. se préparoit avec soin, à profiter de l'indolence des Anglois, Dès que ce Mo- charles v. met narque avoit été insormé qu'Edouard n'étoit plus en état d'agir, il pice. semées sur avoit donné ses ordres pour lever des Troupes de tous côtez, Ainsi, en apprenant la nouvelle de sa mort, il se trouva prêt à mettre cinq Armées en campagne. Il envoya la premiere en Guienne, pour achever de chasser les Anglois de cette Province; la seconde, en Auvergne; la troilieme, en Bretagne; la quatrieme, en Artois; & il garda la cinquieme auprès de lui, afin de pouvoir envoyer du secouts aux autres en cas de besoin. Outre ces Armées, il avoit encore équipé une Flotte considerable, qui eut ordre d'aller insulter les côtes d'Angleterre. Comme les Anglois Les François ran'étoient nullement préparez, les François mirent du monde à terre en d'angletette. divers endroits, brulerent Hastings, Portsmouth, Darmouth, Plimouth, & battirent quelques Troupes que le Prieur de Lewes avoit assemblées pour tâcher d'arrêter leurs ravages. Ils furent repoussez à Winchelsey: mais ils descendirent dans l'Isle de Wight, dont ils rançonnerent les habitans; & après avoir inutilement tenté de se rendre maitres du Château de Carelsbrook (2), ils se retirerent chargez de butin.

Négligence des

Tout cela se passoit pendant que les Anglois étoient occupez à placer Richard sur le Trône, comme à l'affaire la plus pressée. Cependant, il n'y avoit ni Flotte ni Troupes préparées pour repousser les ennemis. Comme le Roi n'étoit pas en âge de gouverner lui-même son Etat, le Duc de Lencastre & le Comte de Cambridge, ses Oncles, se chargerent de l'administration des affaires, en attendant la tenue du du Parlement, qui ne devoit s'assembler qu'au mois d'Octobre. Mais ment. ils n'osoient se servir, qu'avec de grandes précautions, de l'autorité

Roi prennent foin Couverne-

(2) Ce Château fut courageusement désendu par le Chevalier Hugues Tyrrel.

TIND.

<sup>(1)</sup> Henri Pereie sit l'office de Comte-Maréchal au Couronnement, en vertu des Lettres-patentes du Roi, sauf le droit d'un chacun; à cause que cette fonction étoit reclamée par Marguerite, Héritiere de Thomas Brotherton, en sou vivant Comte de Norfolk & Maréchal d'Angleterre. TIND.

1377.

RICHARD 11. qu'ils s'étoient eux-mêmes attribuée, de peur de faire naître contre eux des préjugez qui leur portassent du préjudice dans le prochain Parlement. Le Duc de Lencastre n'étoit pas aimé: on l'accusoit d'avoir abusé de son pouvoir sur la fin du dernier Regne, & d'avoir traité les Sujets avec un peu trop de hauteur. Il s'étoit sur-tout attiré l'inimitié de la Ville de Londres, en lui faitant porter la peine de l'émeute arrivée à l'occasion de Wiclef, Quoique, depuis la mort du Roi son Pere, il se sur reconcilié avec cette Ville, on ne regardoit cette démarche que comme un effet de sa Politique, & l'on craignoit qu'il ne reprît sa premiere fierté, si on lui confioit le soin du Gouvernement. Comme il n'ignoroit pas ce que l'on pensoit de lui, il gardoit beaucoup de ménagemens, dans la crainte où il étoit de se voir exclus de la Régence à laquelle il aspiroit. Mais toutes ses précautions ne furent pas capables d'empêcher les murmures du Peuple, déja prévenu contre lui. On se plaignoit ouvertement du peu de soin que les deux Princes prenoient de garder les côtes, fans confiderer qu'ils n'avoient ni Flotte, ni Troupes, ni argent, ni même aucune autorité légitime pour lever des secours extraordinaires. Un autre accident leur nuisit encore beaucoup dans l'esprit du Peuple. Les Ecossois s'étant emparez par surprise du Château de Roxborowgh, on attribua cette perte à la négligence de ceux qui gouvernoient le Royaume.

Le Peuple se plaint de leur négligence.

Les Ecostois s'emparent de Roxborowgh.

Le Parlement écablit des Régens.

Il accorde de l'argent au Roi , à de dures conditions.

Il bannit Alix Pierce.

Le premier soin du Parlement qui s'assembla au mois d'Octobre, fut de règler tout ce qui regardoit l'administration du Gouvernement pendant cette Minorité. Pour cet effet, il nomma plusieurs Gouverneurs au Roi, pour prendre soin de son éducation, & ordonna que les trois Oncles du Roi feroient Régens du Royaume : mais il leur aflocia quelques Evêques, & quelques Seigneurs Laïques. Cette précaution étoit fondée sur le danger qu'il peut y avoir, à confier la personne & les affaires d'un Roi mineur à la seule direction des plus proches Parens, qui, dans leur administration peuvent avoir des vues trop interessées. Ce fut un grand sujet de mortification pour les trois Princes, & particulierement pour le Duc de Lencastre, qui s'étoit slatté de l'esperance d'être seul Régent,

Cette affaire étant finie, le Parlement accorda au Roi un subside pour soutenir la Guerre. Mais il y ajouta cette condition, qui fit comprendre combien il vouloit se tenir sur ses gardes pendant cette Minorité, que l'argent seroit mis entre les mains de Philpot & de Walworth, deux célebres Aldermans de Londres, qui furent chargez de prendre soin qu'il ne sût employé qu'à repousser les François & les Castillans, liguez contre l'Angleterre. De plus, il déclara, que le subside qu'il accordoit au Roi ne seroit point tiré à consequence, & qu'à l'avenir, on prendroit sur les revenus ordinaires ce qui seroit nécessaire pour entretenir sa Maison, & pour sournir aux frais de la Guerre. Après cela,

il recut une accusation intentée contre Alix Pierce Favorite du dernier accusation Rei, qui ayant été convaincue de diverles malverlations, reçut une sentence qui confisquoit tous ses biens au profit du Roi, & la condamnoit au bannissement. Mais cette semme, qui étoit habile & intriguante, trouva bien-tôt le moyen d'obtenir du Roi son rappel, & la restitution de ses biens. Avant que le Parlement se séparât, Richard confirma les deux Chartres du Roi Jean & donna son consentement à divers Actes qui furent faits touchant les differens que l'Angleterre avoit avec la Cour de Rome.

1378. Violence comde Loncaftre.

Ce n'était pas sans raison, qu'on avoit ôté au Duc de Lencastre les moyens de gouverner seul à sa fantaisse. Ce Prince étoit d'une humeur mise pas le nuc fiere & hautaine, qui ne lui permettoit pas de ménager beaucoup ses inferieurs, particulierement dans les affaires où son interêt se trouvoit melé. Immédiatement après la séparation du Parlement, ce Prince donna une preuve de la violence de son naturel, par une action qui sit juger de ce qu'il auroit pu faire s'il eut en toute l'autorité entre les mains. Comme il avoit des prétentions sur le Royaume de Castille, il crut qu'il pourroit tirer quelque avantage, de mettre dans ses interets le jeune Comte de Denia, Seigneur Castillan qui étoit à Londres. Le Pere de ce jeune Comte ayant été pris à la Bataille de Najara, par deux Chevaliers Anglois, avoit été transporté en Angleterre, ou il étoit demeuré plusieurs années, sous la garde de ceux qui l'avoient fait prisonnier. Enfin, en laissant son Fils en ôtage, il avoit obtenu la permission de retourner dans son pais, où il étoit mort avant que d'avoir payé la rançon. Le Duc de Lencastre esperant de se faire des amis en Castille par le moyen du jeune Comte prisonnier, sit ensorte que le Roi ordonna aux deux Chevaliers de le relâcher. Mais comme on ne leur parloit point du payement de la rançon, ils firent cacher leur prisonnier, après avoir tiré parole de lui qu'il ne se découvriroit point lui-même. Cette désobeissance ayant irrité le Duc de Lencastre, il sit envoyer les deux Chevaliers à la Tour, d'où pourtant ils trouverent le moyen de s'évader, & ils allerent se resugier dans l'Eglise de Westminster. Cet Azyle ne fut pas capable de les sauver. Le Duc de Lencastre ayant envoyé des Soldats dans l'Eglise pour les enleyer, l'un des fugitifs fut repris(1), & l'autre (2) ayant voulu se désendre, sut tué avec un Moine qui prenoit trop chaudement son parti. L'Archevêque de Cantorberi excommunia tous ceux qui avoient eu part à l'infraction des privileges de l'Eglise; mais l'autorité du Duc empêcha que cette affaire ne fut poussée plus loin. Quelque tems après, le Roi s'étant chargé de payer la rançon du Comte Espagnol, ce sut avec beaucoup d'ad-

(1) C'étoit Jean Shakel. TIND.

Tome III.

<sup>(2)</sup> C'étoit Robert Hauley. Il fut enterré sous une pierre couverte d'une plaque de cuivre, à l'Abbaye de Westminster. Speed les appelle vaillans Ecuyers, & dit qu'ils appartenoient au Chevalier Jean Chandes. pag. 593. TIND.

1378.

RICHARD II. miration, qu'on découvrit que ce jeune Seigneur, pour n'être pas obligé de manquer à sa parole, s'étoit toujours tenu en habit de valet, auprès de celui à qui il avoit donné sa soi.

Le Duc fe fait remetire l'argent accordé au Roi par le Parlement.

Cependant le Duc de Lencastre, qui ne voyoit qu'avec chagrin l'argent accordé au Roi par le Parlement, entre les mains de deux Bourgeois de Londres, ne se hâtoit pas de faire préparer les Vaisseaux nécessaires pour la désense des côtes. Cette négligence affectée donna lieu à beaucoup de plaintes. Mais il s'excufa sur ce qu'il ne pouvoit former aucun projet, de peur qu'il ne se trouvât pas au gout de ceux qui avoient la disposition des Finances. Enfin, il importuna tellement les autres Régens sur ce sujet, qu'il sut ordonné aux deux Aldermans, de remettre entre ses mains les sommes dont ils étoient chargez. Il promit de son côté de faire en sorte que les côtes fussent mieux gardées, & les Vaisseaux Marchands protegez. Il tarda pourtant encore assez longtems à mettre une Flotte en mer, parce qu'il attendoit de Bayonne quelques Vaisseaux, qui devoient se joindre à ceux qu'il faisoit préparer.

Le Roi de Nawarre livre Cherbourg aux Anglois.

En attendant que cet armement fut prêt, les Comtes d'Arundel & de Salisburi eurent ordre d'aller en Normandie, pour y prendre possession de Cherbourg, que le Roi de Navarre avoit promis de livrer aux Anglois. Ils avoient à peine quitté les côtes d'Angleterre, qu'ils rencontrerent quelques Vaisseaux de Guerre Espagnols, qui les attaquerent rudement & leur causerent même quelque dommage. Malgré cet obstacle, ils ne laisserent pas d'introduire une Garnison dans Cherbourg, qui ouvroit aux Anglois une entrée dans la Normandie, comme ils en avoient une dans la Picardie, par le moyen de Calais.

Un Pirate Ecolfois cause beaucoup de doinmage aux Marchands Anglois.

Pendant qu'on achevoit de préparer la Flotte destinée à la garde des côtes, un Pirate Ecossois, nommé Mercier, voyant que les Anglois négligeoient de se précautionner sur la Mer du Nord, entra dans le Port de Scarborowgh, & en enleva les Vaisseaux Marchands qui s'y trouverent. Ce succès lui ayant fait concevoir de plus grandes esperances, il courut longtems cette Mer, & fit des prises confiderables. Le dommage que les Marchands souffrirent en cette occasion, fit redoubler les plaintes contre le Duc de Lencastre qui s'acquittoit si mal de ses promesses. Philpot, de qui j'ai déja parlé, indigné de voir les Marchands Anglois exposez aux courses de ce Pirate, entreprir de faire à ses dépens, ce que le Duc négligoit de faire avec l'argent du Public. Il arma des Vaisseaux sur lesquels il sit embarquer mille Soldats, & ayant cherché & trouvé le Pirate Ecossois, il le batit, le fit prisonnier, & s'en retourna triomphant à Londres. Cette action, qui lui attira les applaudissemens du Peuple, offensa les Régens, qui crurent qu'il étoit d'une dangereuse conséquence de souffrir qu'un Particulier eût entrepris une pareille chose, sans la permission du Gouvernement. Mais il justifia son action par de si bonnes raisons, & avec tant de modestie, qu'il fut renvoyé absous.

1011901

Un Alderman de 1 ondres le bat & le fait prison-BIRC.

Le Schisme, qui venoit de se former dans l'Eglise, par la double ni en a no mé élection d'Urbain VI. & de Clement VII, occupa quelque tems la schisme duis Parlement qui s'étoit assemblé au mois d'Octobre de l'année 1378. La l'estise.

France avoit pris le parti de Clement, & peut-être sut-ce la principale raison qui obligea l'Angleterre à se déclarer pour Urbain. Cepens dant, de la maniere que le fait est établi, par les partisans même de Clement, on ne peut s'empêcher de reconnoitre, qu'il y avoit beaucoup d'irrégularité dans son élection. Voici quelle sur l'origine de ce Schisme.

Origine de ce Schifme.

Gregoire XL ayant quitté Avignon, sur certaines prétendues Revelations, pour aller établir sa rélidence à Rome, étoit mort le 7. de Mars 1378. De vingt & trois Cardinaux qu'il y avoit alors, fixétoient demeurez à Avignon, un étoit allé, en Légation, & les feize autres : dont douze étoient François & quatre Italiens, se trouvoient à Rome lorsque Gregoire mourut. Ceux-ci étant entrez dans le Conclave pour proceder à l'élection d'un Pontife, se trouverent fort embarrassez. Leur intention étoit d'élire un Pape François: mais comme ils prévoyoient que le Peuple de Rome s'y oppoleroit, ils prirent la résolution de luis donner une satisfaction apparente, en seignant d'élire un Italien. Mais auparavant, ils convincent entre eux, qu'austi-tôt qu'ils seroient en pleine liberté, ils en éliroient un autre qui seroit le véritable Pape, projet qui ne pouvoit gueres manquer de produire un Schisme. Suivant cette convention, dont on n'a pu avoir aucune certitude que par leur propre témoignage, ils élurent l'Archevêque de Bary Napolitain, qui prit le nom d'Urbain VI. Cette élection fut communiquée à tous les Princes Chretiens, comme canonique, par les Cardinaux mêmes qui en étoient les Auteurs; & pendant quelque tems, ils reconnurent eux-mêmes Urbain pour le Chef de l'Eglife. Cependant, soit en conséquence de leur convention, ou, comme quelques-uns l'ont assuré, fur ce qu'Urbain les traitoit avec trop de hauteur, ces mêmes Cardinaux étant sortis de Rome, sous prétexte d'éviter les grandes chaleurs, s'assemblerent à Anagnia, où ils élurent un des Cardinaux d'Avignon, qui prit le nom de Clemen VII. Ces deux élections faites par les mêmes personnes, occuperent longtems les plus célebres Théologiens de l'Europe, & cauferent un Schisme qui dura plus de trente ans. Il ne doit pas paroitre étrange, qu'on trouvât tant de difficulté à décider lequel de ces deux Papes étoit le Chef de l'Eglise; il auroit été bien plus facile de trouver de bonnes raisons pour les rejetter l'un & l'autre. Quoi qu'il en foit, ce Schisme partagea toute la Chretienté, chaque Etat s'étant déclaré pour l'un ou pour l'autre de ces deux Papes, moins par la force du droit des Parties, que par des raisons de Politique. La France, qui avoit interêt que le Pape rélidât à Avignon, embrassa le parti de Clement; & par une raison contraire, l'Angleterre crut qu'il étoit plus avantageux d'adherer au Pape de Rome,

1378. caftre entreprend de rétablir le Duc de Bretagne.

Pendant que les deux Pontifes se frappoient mutuellement de seurs Le Duc de Len- foudres spirituels, le Duc de Lencastre achevoit d'équiper la Flotte qu'il préparoit depuis si longtems. Son dessein n'étoit pas seulement de garder les côtes, comme il s'y étoit engagé: il avoit en vue une Expédition plus importante. C'étoit de rétablir le Duc de Bretagne, que le Roi de France avoit chassé de ce Duché, par la connivence des Seigneurs Bretons qu'il avoit su mettre dans ses interêts. Ce malheureux Prince, qui s'étoit vu abandonné de la plus grande partie de ses Sujets, étoit allé en Angleterre sur la fin du Regne d'Edouard, pour y demander du secours: mais la mort de son Beau-Frere lui ayant fait perdre cette ressource, il s'étoit retiré chez le Comte de Flandre son-Parent & son Allié, pour y chercher un azyle, Pendant le séjour qu'il fit en ce pais-là, un Envoyé de France, qui alloit en Ecosse, ayant été arrêté en passant, par ordre du Comte, Charles prétendit que c'étoit par l'instigation du Duc de Bretagne, & voulut obliger le Comte de Flandre à le chasser de sa Cour. Le Comte ne croyant pas que sa qualité de Vassal dût l'obliger à cette complaisance, fournit au Roipar fon refus le prétexte qu'il cherchoit apparemment, de fe venger du Duc par une autre voye. Il envoya dans la Bretagne une Armée. pour achever de dépouiller ce malheureux Prince, qui n'étoit pas enétat de lui resister. L'Angleterre avoir trop d'interêt à le soutenir, pour ne pas faire quelque effort en sa faveur. Le Duc de Lencastre voyant la Flotte qu'il venoit d'équiper, en état d'être mise en Mer, s'y embarqua lui-même, & fit voile vers la Bretagne, où il assiegea St. Malo. Mais il trouva tant d'obstacles à ce siege de la part de Du Guesclin, qui commandoit l'Armée de France en ces quartiers-là, qu'il sur contraint de se désister de son entreprise.

Mais il ne peut en venit à bout.

Le Duc de Bretagne offre de liwer Breft aux Anglou.

La Cour prend la résolution de de secoutit.

Ce mauvais succès auroir peut-être rebuté les Anglois, si le Duc de Bretagne ne se fût rendu en Angleterre, & n'eût offert de livrer au Roi la Ville de Breft, pendant tout le tems de la Guerre, si l'on vouloit lui donner un secours proportionné à ses besoins. Une offre si avantageuse fit concevoir de nouvelles esperances au Conseil du Roi, puisque par là on se voyoit en état de faire de ce côté-là une puissante. diversion, qui ne pouvoit qu'être très embarrassante pour la France. En effet, si l'Angleterre eût su profiter de ses avantages, elle auroit pu attaquer la France par quatre endroits differens, savoir, en Guienne, en Picardie, en Normandie & en Bretagne, par le moyen de Bourdeaux, de Calais, de Cherbourg, & de Brest, qui ouvroient aux Anglois autant d'entrées dans ce Royaume. Le Confeil de Richard avant résolu de se servir d'une conjoncture si favorable, accepta l'offredu Duc de Bretagne, & sit avec lui un Traité, sur le pied qu'il avoit lui-même proposé. Le Parlement, qui fut consulté sur cette affaire, étant entré dans les vues du Conseil, accorda un Subside très considerable pour exécuter ce dessein, qui, selon les apparences, devoir

procurer de grands avantages à l'Etat. Outre le parti que le Duc de RICHARD II Bretagne avoit encore dans son Païs, plusieurs de ceux qui s'étoient déclarez contre lui, commençoient à souhaiter son rétablissement, ne pouvant endurer qu'avec une extrême peine, la hauteur avec laquelle les François les traitoient. Mais comme les Places fortes étoient entre les mains des amis de la France, les Sujets fideles ne pouvoient rien entreprendre, avant que d'être appuyez des Anglois, qui préparoient le secours promis au Duc, avec toute la diligence possible.

Cependant le Roi de France, qui voyoit former cet orage, prenoit des mesures pour le détourner, en procurant du côté de l'Écosse une diversion qui empêchât les Anglois de porter leurs armes hors de leur Isle. Le Roi d'Ecosse, gagné par les présens & les promesses de ce Prince, rompit tout à coup la Treve, & s'empara par surprise du Château de Barwick, la Ville ayant été démantelée dans les Guerres précedentes. Le Comte de Northumberland, qui étoit Gouverneur des Provinces du Nord, surpris de la perte de cette Place qu'on attri- le reprend. buoit à sa négligence, affembla un Corps de Troupes avec tant de promptitude, qu'il se trouva dans Barwick avant que les Ecossois sufsent avertis de son dessein. Incontinent après, il sit investir le Château. & s'étant saiss d'un pont qui étoit le seul endroit par où l'on pouvoit introduire du secours dans la Place, il poussa ce siege avec tant de vigueur, qu'en neuf jours, il s'en rendit maitre par assaut. Le Chevalier Douglas, qui s'étoit avancé pour faire lever le siege, se voyant déchu de son esperance, se retira dans son Païs avec quelque précipitation, pour ne pas s'engager à donner Bataille. Il fut poursuivi par le Comte de Northumberland, qui, pour retarder la retraite des ennemis, détacha un Corps de six-mille hommes sous la conduite de Muserave, qui eut ordre de les amuser autant qu'il seroit possible, sans s'engager trop avant. Mais pendant qu'il s'avançoit lui-même avec le reste de son Armée, il apprit que son Détachement étoit tombé ment de l'armée Angloise ests dans une embuscade où il avoit été entierement défait. Henri Perci battu. fon Fils se distingua beaucoup, tant dans le siege de Barwick, que dans cette derniere occasion, & donna des preuves signalées de ce grand courage qui sui fit donner le surnom de Chand-éperon. La Peste, qui commençoit à ravager les Provinces du Nord, obligea les deux Nations à mieux entretenir la Treve, sans qu'il sût nécessaire de faire un

nouveau Traité. Cependant, les préparatifs pour le secours du Duc de Bretagne, se continuoient avec ardeur. Mais comme la dépense s'en trouva plus la Noblesse de sur grande qu'on ne l'avoit cru, le Parlement accorda au Roi un nouveau Subfide, dont la Noblesse & le Clergé porterent tout le fardeau. Les Archevêques, les Evêques, les Ducs, les Comtes & les Abbez, furent taxez à dix marcs chacun, outre quarante sous que les Abbez étoient obligez de payer pour chacun de leurs Moines. Le reste du Clergé & N n iii

Les Ecoffpia s'emparent de

Le Comte db Northumberland:

286

RICHARD II. 1379. de la Noblesse, & tous ceux qui possedoient des Charges, ayant contribué à proportion de leurs revenus, ce Subside produisit des sommes très considerables.

Le Roi de France confique la Bietagne.

Le Roi de France étoit dans une terrible colere contre le Duc de Bretagne, de ce qu'il avoit entrepris de rappeller les Anglois dans son Pais. Du moins, ce fut le prétexte qu'il prit pour le faire citer devant la Cour des Pairs, où ce Prince n'eut garde de comparoitre. Mais la Veuve de Charles de Blois envoya des Agens au Roi, pour lui représenter qu'il n'avoit aucun droit de confisquer la Bretagne, qui n'étoit pas originairement un Fief de la Couronne de France. Elle soutenoit, que si quelques-uns des Ducs précedens avoient jugé à propos de soumettre leurs personnes à quelques services envers les Rois de France, ils n'avoient pas eu le pouvoir d'assujettir le Duché sans le consentement de leurs Sujets. Mais on n'eut aucun égard à ses remontrances, & la Cour donna un Arrêt qui confisquoit la Bretagne au profit du Roi. Cette démarche ayant fait connoître aux Bretons, que Charles en vouloit moins au Duc qu'au Duché, ils craignirent de tomber sous la domination de la France, & que leur Pais ne devînt une Province de ce Royaume. Cette crainte produifit une affociation que les principaux firent entre eux, & qui aboutit enfin au rappel de leur légitime Souverain. Le Duc ayant reçu cette agreable invitation, se hâta de se rendre dans ses Etats, en attendant le secours qu'on lui préparoit en Angleterre. Il fut reçu de ses Sujets avec de grandes marques de joye. Cependant, comme les principales Places étoient entre les mains de ses ennemis, il pria instamment la Cour d'Angleterre de lui envoyer quelques Troupes pour le maintenir, jusqu'à ce qu'on put lui donner un plus grand secours. Sur ces instances, le Confeil fit partir quelques Vaisseaux chargez de Troupes. Mais la plupart furent submergez par une violente tempête.

Les Bretons rap-Pellent ieut Duc

Pendant ce tems-là, les François & les Anglois continuoient la Guerre en divers endroits, mais sans en venir à aucune action décisive. Le Gouverneur de Cherbourg remporta quelque avantage sur les François, qui eurent bien-tôt leur revanche, par la prise de plusieurs Vaisseaux Marchands.

Continuation de la Guerre entre la France & l'Angleterre.

Parlement.

1380.

Smeut contre les Benéficiers étrangers, Le Parlement qui s'assembla au mois d'Octobre 1380, accorda au Roi un nouveau secours, pour continuer la Guerre contre la France & contre l'Ecosse, aussi bien que pour secourir le Duc de Bretagne. Ce Parlement est mémorable, par un Statut qu'il sit pour délivrer le Royaume des sangsues qui le dévoroient depuis très longtems. Je veux parler des Ecclésiassiques étrangers, qui, par ce Statut, surent rendus incapables de posseder aucun Bénésice en Angleterre. Mais comme il y avoit apparence que cela ne seroit pas capable d'arrêter la Cour de Rome, qui ne se croyoit pas obligée de déserer aux Statuts du Parlement, on en sit un autre qui avoit pour but de rendre les sa-

veurs du Pape, à cet égard, inutiles aux Etrangers. Par ce second, il RICHARD II. étoit désendu, sous de grosses peines, à tous les Sujets du Roi, de tenir à ferme des Bénéfices conferez à des Etrangers par la Cour de Rome. C'étoit proprement, aller au même but, par un autre chemin. En effet, le Pape donnant pour l'ordinaire les Bénéfices d'Angleterre à ses Domestiques, à des Evêques, à des Cardinaux Italiens, ces genslà ne pouvoient ni résider dans leurs Bénésices, ni trouver des Fermiers dans le Royaume. En même tems, le Parlement pria le Roi de chasser tous les Moines étrangers, de peur qu'ils ne donnassent aux étrangers sont Anglois des impressions contraires au bien de l'Etat.

Après que cette Assemblée eut pourvu aux affaires Ecclésiastiques, varwick est fait elle cassa tous les Gouverneurs qu'on avoit donnez au Roi, tant pour seus Gouverneur éviter la trop grande dépense, que parce que leur nombre étoit pré- du Roi. judiciable à l'éducation de ce Prince. A la place de ces Seigneurs, on sit choix de Thomas de Beau-champ, Comte de Warwick, qui sut

feul chargé de l'éducation du Roi.

Depuis que Richard étoit parvenu à la Couronne, ses revenus avoient été si mal administrez, que la Chambre des Communes sou-nommez pour examiner remhaita de savoir à qui la faute en devoit être imputée. Dans cette vue, plot des tevenus de la Couronne. elle nomma quatorze Commissaires, qui furent chargez d'examiner à quoi ces revenus avoient été employez, & d'en rendre compte au prochain Parlement, qui ne devoit s'assembler que dans un an.

Peu de tems après, le secours destiné pour le Duc de Bretagne se trouvant en état de partir, le commandement en fut donné au Duc Le Duc de Buede Buckingham, Oncle du Roi. Ce Prince alla débarquer à Calais, singham va du Duc dans le dessein de se rendre en Bretagne par terre. Peut-être auroit-il de Bietagne. eu de la peine à exécuter cette entreprise, avec une Armée qui n'étoit que de huit-mille hommes, si le Duc de Bourgogne, qui le côtoyoit toujours avec des forces bien plus nombreuses, n'eût eu des ordres exprès du Roi de France son Frere, de ne pas attaquer les Anglois. Ce Monarque avoit une voye bien plus certaine, de se délivrer de ses ennemis. C'étoit de s'accommoder avec le Duc de Bretagne, qui fouhaitoit de pouvoir jouir plus tranquillement de son Duché; à quoi il ne voyoit aucune apparence, tant qu'il auroit la France pour ennemie. Par cette raison, le Duc de Buckingham trouvant peu d'opposition, fit de grands ravages sur sa route. Pendant qu'il étoit en marche, le Roi de France mourut, laissant pour Successeur Charles VI. son Fils les VI. ainé, qui n'étoit âgé que de douze ans. Cette mort auroit pû être cede. très avantageuse aux Anglois, si le Duc de Bretagne étoit demeuré constamment attaché à leurs interêts. Mais ce Prince, jugeant qu'il Le Due de Bredevoit profiter de l'embarras où la Cour de France se trouvoit au com- avec la France. mencement de cette Minorité, se hâta de faire son Traité avec le nouveau Roi, qui lui accorda tout ce qu'il pouvoit souhaiter.

Les affaires ayant changé de face par cet accommodement, les An-

Charles VI. fuc-

RICHARD II. 1380.

glois furent reçus assez froidement en Bretagne. Le Duc ne se déclarz pas d'abord ouvertement, parce que les Anglois étoient en possession de Brest. Cependant, il étoit aisé de comprendre qu'il n'avoit pas dessein de se servir d'eux, puisqu'on leur resusoit par-tout l'entrée des Villes. Enfin, le Duc s'ouvrit entierement au Duc de Buckingham, & s'étant excusé le mieux qu'il lui fut possible, il lui fournit des Vais-

leaux pour retourner en Angleterre.

La contagion qui désoloit à la fois l'Angleterre & l'Ecosse, produisit Treve avec l'Eun renouvellement de la Treve entre les deux Royaumes, jusqu'à

Pâque de l'année fuivante.

Parlement.

coile.

Poler.

Quoiqu'on fût convenu que le Parlement ne se rassembleroit que dans un an, de nouvelles affaires qui survinrent, obligerent le Roi à le rassembler au mois de Novembre. C'étoit pour lui demander un nouveau secours d'argent, qui lui sut effectivement accordé, afin de le mettre en état d'exécuter les résolutions qui y surent prises, & dont je parlerai tout à l'heure. Mais, au-lieu que la Noblesse & le Clergé avoient fourni le Sublide précedent, celui-ci fut levé par voye de Capitation, dont personne ne sut exempt, non pas même les Moines ni les Religieuses. Cette imposition étoit de douze sous sur chaque personne au-dessus de quinze ans,

Résolution de secourur le Porengal contre la Cattille.

On ne peut assez s'étonner que, pendant que le Royaume se trouvoit actuellement engagé dans cette Guerre contre la France & contre l'Ecosse, le Conseil du Roi pensât à le dégarnir de Troupes, pour en envoyer au Roi de Portugal qui étoit en Guerre avec la Castille. Mais les interêts particuliers prévalurent sur ceux du Public, ainsi qu'il arrive d'ordinaire dans les Conseils des Rois, sur-tout pendant les Minoritez. Voici quel fut le motif de cette résolution, qui paroissoit peu convenable à l'état où le Royaume se trouvoit. Ferdinand, Roi de Portugal, avoit entrepris contre Jean Roi de Castille, Fils de Henri le Bâtard, une Guerre au-dessus de ses sorces. Elle lui avoit si mal réussi, qu'au-lieu de faire des conquêtes sur son ennemi, il l'avoit attiré dans ses propres Etats. Ce fut le mauvais succès de cette Guerre qui lui fit rechercher l'Alliance des Anglois, afin d'en obtenir du lecours contre les Castillans leurs ennemis communs. Bien qu'il ne sut nullement à propos d'envoyer des Troupes si loin, dans un tems où l'Angleterre avoit assez de peine à désendre ses propres côtes, le Duc de Lencastre eut assez de crédit dans le Conseil, pour y faire résoudre qu'on donneroit du secours à Ferdinand. Cette résolution sut colorée du prétexte d'empêcher l'agrandissement du Roi de Castille, ennemi mortel des Anglois: mais l'interêt particulier du Duc de Lencastre en sut le véritable motif. Ce Prince, qui avoit pris le titre de Roi de Caltille, à cause de son Mariage avec Constance Fille ainée de Pierre le Cruel, esperoit qu'en engageant l'Angleterre à envoyer des Troupes en l'ortugal, il pourroit s'en servir pour avancer ses propres affaires.

tized by Google

Dans

Dans cette vue, après que le Parlement eutapprouvé l'Expédition pro- Richard IL posée, & sourni l'argent nécessaire pour l'exécuter, il sit donner la con- Le Duc de Cam. duite de ce secours au Duc de Cambridge son Frere, ayant dessein bridge mene une de le suivre bien-tôt lui-même avec de plus grandes forces. Cepen- sai. dant, comme la Treve avec l'Ecosse alloit expirer, il sit ensorte que le Conseil prît la résolution de proposer au Roi d'Ecosse de la prolonger, fans quoi l'envoi des Troupes en Portugal auroit pu recevoir quelque obstacle. Pour faire réussir cette négociation, il voulut s'en Le Duc de Lencharger lui-même, & sans disserer, il se rendit sur la frontiere des une Treve avec deux Royaumes, où des Ambassadeurs d'Ecosse devoient aussi se trou- l'écosse. ver. Mais pendant qu'il étoit occupé à négocier avec eux, il survint en Angleterre des affaires qui étoient d'une tout autre conséquence

que la Treve avec l'Ecosse, ou la Guerre avec la Castille.

Revolte de IF

La Capitation établie par le Parlement se levoit avec beaucoup de douceur, de telle maniere que les Collecteurs en exemptoient pluficurs personnes. Mais comme il n'y a que trop de gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir aux dépens du Public, il s'en trouva qui persuaderent au Roi & à son Conseil, que si cette Taxe étoit levée avec plus d'exactitude, elle porteroit des sommes plus considerables, & ils ofrirent même de l'argent pour en avoir la Commillion. Il y a beaucoup d'apparence que ce furent des Flamans qui mirent cette Capitation en parti, & qui s'engagerent à donner au Roi une certaine somme pour tout ce qui en pourroit provenir. Les nouveaux Collecteurs que ces Partisans établirent, userent d'une extrême rigueur dans la levée de cette Taxe. Un d'entre eux, qui avoit son département dans la Province de Kent, ayant demandé à un Couvreur de Deptfort, nommé Walter, la Capitation pour une de ses Filles, le Pere soutint que sa Fille étoit au-dessous de l'âge marqué dans l'Acte de Parlement. Sur cette contestation, le Collecteur insolent, comme le sont d'ordinaire ces sortes de gens, s'étant mis en devoir de s'assurer de la vérité par quelque action indécente, le Pere lui cassa la tête avec son marteau. Tous les assistans applaudirent à cette action, & promirent au meurtrier, qu'on appelloit communément Wat-Tyler, c'est à dire Gamier le Couvreur, de le proteger. En même tems, l'esprit de revolte s'empara, non seulement des habitans de Deptsord, mais encore de tout de Kent & le petit Peuple de la Province de Kent, auquel se joignit bien - tôt d'affer. celui d'Essex. La Capitation n'étoit pas le seul sujet qu'ils avoient de se plaindre. Depuis longtems, il y avoit parmi ce Peuple un ferment qui venant à s'accroître par cet accident, acheva de le pousser dans la revolte. Il se plaignoit du peu de soin qu'on avoit eu d'empêcher les fréquentes descentes des François, qui avoient fait de grands ravages dans ces deux Provinces. A cela se joignoit un mécontentement général contre les Juges, & contre tous les Suppôts de la Justice, qui ruinoient les familles par leurs extortions. Les Seigneurs & les Gen-

Sou!evement

1381.

Wat - Tyler fe met à la tête de

cent mille hom-

Jean Staw Prê tre anime les Re-

mes.

Voltez.

ENARD II. tilshommes n'étoient pas moins hais des Paisans, à cause du droit de Villenage dont ils abusoient extremement. Cette populace étoit encore extraordinairement irritée contre le Duc de Lencastre, qu'elle acculoit d'avoir caulé par la négligence tous les maux que ces deux Provinces avoient soufferts. Toutes ces plaintes étant répandues dans ces quartiers-là, & se trouvant appuyées par des esprits séditieux, ou, comme quelques-uns l'assurent, par des Moines, qui se croyoient grevez par la Capitation dont ils n'étoient pas exempts, produisit un effet surprenant. En peu de tems, Wat-Tyler, que les séditieux avoient élu pour Chef & Protecteur du pauvre Peuple, se vit à la tête de plus de cent-mille hommes, animez du desir de se venger de la Noblesse & des Gens de Justice. Dès qu'il se vit si bien accompagné, il marcha droit à Londres, délivrant dans sa route tous les prisonniers qui étoient détenus dans les prisons publiques. Parmi ceux-ci se trouva un Prêtre de Maidstone, nommé Jean Staw (1), qui par ses Sermons séditieux, porta la fureur du Peuple au plus haut degré. Il leur perfuada, que tous les hommes étant Fils d'Adam, il ne devoit y avoir entre eux aucune distinction; & que par conséquent, il falloit faire ensorte que tout le monde fût réduit à une parfaite égalité. Suivant ce principe, ils réfolurent de se défaire de toute la Noblesse, & de tous ceux qui étoient distinguez par leurs Emplois. Ainsi, sans balancer, ils firent couper la tête à tous les Seigneurs, Gentilshommes, Juges, Avocats, & Procureurs qui tomberent centre leurs mains. Enfuite, ils s'engagerent par serment, à ne reconnoitre jamais pour Roi aucun homme qui s'appellât Jean. C'étoit l'aversion qu'ils avoient conçue contre le Duc de Lencastre, qui portoit ce nom, & qu'ils soupçonnoient d'aspirer à la Couronne, qui leur faisoit prendre cette résolution.

Ils font main baffe fur les Nobles & fur le Gens de Justice.

Le Roi leur fait demander ce qu'ils defirent. 1's repondent infolemment.

Richard ayant appris que ces séditieux étoient arrivez près de Londres, sur la Bruyere de Black-heath, où Wat-Tyler faisoit la revue de fon Armée, leur envoya demander ce qu'ils prétendoient. Ils répondirent, qu'ils avoient à communiquer au Roi des affaires très importantes, & qu'ils desiroient qu'il vînt lui-même leur parler. Certe demande insolente ayant été débattue dans le Conseil, quelques-uns furent d'avis que le Roi devoit avoir cette complaisance pour les Revoltez. Ils appuyoient leur fentiment sur ce que n'étant pas en état d'oppoler la force à la force, il n'y avoit point d'autre moyen pour les gagner, que la douceur. Mais Simon Sudbury Archeveque de Cantorberi, & Halles Grand Prieur de St. Jean, & Grand Trésorier d'Angleterre, s'y opposerent sortement, soutenant qu'il étoit trop dangereux pour le Roi, d'aller se mettre à la discretion de cette canaille.

(1) Ce Prêtre, que Mr de Rapin appelle Jean Staw, se nommoit Jean Ball. Il prêchoit au l'euple sur un Texte pris d'une Chanson proverbiale, dont le sens est: Quand Adam bechoit, & qu'Eve filoit, qui étoit alors Gentilhomme? Walfingh, p. 275. TIND.

Suivant cet avis, la demande des Revoltez sut rejettée, avec des me- RIGHARDIE naces qui convenoient peu à la situation où la Cour se trouvoit. A cette nouvelle, les séditieux entrerent dans une telle fureur, que sur le 115 marchent à champ, ils se mirent en marche vers Londres, & se saissirent du Fauxbourg de Southwarck, séparé de la Ville par la Tamise. Le pillage de ce Fauxbourg ne les ayant arrêtez que peu de tems, ils se mirent en devoir d'entrer dans la Ville. Le Pont de Londres avoit alors des portes, qui ayant été fermées à leur approche, auroient pu pour quelque tems arrêter leur impétuolité, si la populace, qui prit d'abord leur parti, ne les eût ouvertes malgré les efforts des Magistrats. Rien ne 11s entrent dans s'opposant plus à leur marche, ils entrerent dans la Ville, où ils fi- la Ville. rent tous les ravages qu'on pouvoit attendre d'un Corps si nombreux, guidé par la seule sureur. Le Palais du Duc de Lencastre sur leurs barbaries. réduit en cendres, & les maisons de ceux qu'ils regardoient comme leurs ennemis, furent abandonnées au pillage. Cependant, leurs Chefs prétendant qu'ils n'agissoient point par un motif d'avarice, ne permettoient pas que leurs gens s'appropriassent aucune partie du butin. Ils firent même jetter dans le feu qui consumoit toutes les richesses des maisons saccagées, un homme qui avoit voulu détourner une piece de vaisselle d'argent. Dans ce désordre général, où Londres ressembloit à une Ville prise d'assaut, le Palais de l'Archevêque, le Temple avec tous les Procès qui y étoient en dépôt, furent consumez par les flames. Les Maisons des Juges, des Seigneurs, & des principaux Bourgeois, ne furent pas plus épargnées. Ces furieux se faisoient un devoir d'accomplir le serment qu'ils avoient fait, d'exterminer tout ce qui avoit quelque apparence de grandeur ou de distinction. Les Flamans, contre lesquels ils étoient extrêmement irritez, furent plus que tous les autres, exposez à leur sureur. On les arrachoit des Eglises où ils s'étoient refugiez, & pour peu qu'ils manquassent dans la prononciation de certains mots, qui étoit difficile à des Etrangers, ils' étoient incontinent massacrez.

Après que les Revoltez eurent ainsi donné ces premieres marques de leur rage, ils s'approcherent de la Tour, qui auroit pu être ailé- 11s se saisssent ment défendue, si la terreur qui s'étoit répandue parmi la Garnison, ne leur en eût fait ouvrir les portes. Ils y trouverent l'Archevêque Ils sont couper de Cantorberi, & le Grand Trésorier, qui avoient cru s'y mettre à veque & au Trécouvert & sans aucune forme de procès, ils leur firent couper la souvert tête. Ensuite, ils se partagerent en trois Corps. Wat-Tyler demeura aux environs de la Tour, avec trente-mille hommes. Jean Staw (1). s'avança dans la Ville avec les Revoltez d'Essex, qui étoient au nom-

Ooil

<sup>(1)</sup> On croit que les noms de Wat - Tyler, & de Jean Straw, étoient supposés; & que ces Séditieux se les étoient donnés afin de marquer leur mepris pour 12 Noblesse. TIND.

Il y a Straw dans l'Anglois, ce qui fignifie Paille. TRAD. DE TIND.

RIGHARD II. bre de soixante-mille. Le reste, sous la conduite d'un autre Chef. #38z. marcha d'un autre côté.

> Pendant ce tems - là, le Roi & son Conseil se trouvoient dans un extreme embarras. Après avoir longtems déliberé sur les moyens d'arreter cette fureur, ils n'en trouverent point de meilleur, que d'offrir aux Revoltez une Chartre authentique pour confirmer les Privileges du Peuple; & une Amnistie générale pour tous les crimes commis depuis le foulevement. Ceux d'Essex voulurent bien accepter ces offres, quoiqu'ils sussent déja au milieu de la Ville. Ainsi, ayant laisse quelques-uns de leurs Chefs, pour presser l'expédition de la Chartre & de l'Amnistie, ils s'en retournerent chez eux.

Coux d'Effex acceptent les offres du Roi.

Wat Tyler les rejette.

Le Roi lui fait demander une Conference.

Mais Wat-Tyler ne fut pas si facile, quoiqu'il prétendît n'avoir pour but que d'obtenir des conditions équitables. Cependant, comme il témoignoit vouloir entrer en quelque négociation avec le Roi méme, Richard, suivi de peu de monde, s'avança jusqu'à la Place de Smith-field, d'où il lui envoya un Chevalier (1), pour le prier de venir conterer avec lui. Le Couvreur répondit avec insolence, que quand il le jugeroit à propos, il iroit parler au Roi. Néanmoins, il se mit en marche sur le champ, à la tête de ses Troupes. Mais ce sur avec tant de lenteur, que le Roi commençant à s'impatienter, & voulant le presser de faire plus de diligence, lui envoya le même Chevalier, à qui cette commission saillit à couter la vie. Wat-Tyler entroit déja dans la Place de Smithfield, lorsque cet Envoyé lui porta les ordres du Roi, sans mettre pied à terre, ne s'étant point imaginé qu'il youlût exiger de lui cette déference. Mais ce Chef orgueilleux fut tellement offensé de ce qu'il manquoit à lui rendre ce devoir, qu'il alloit le tuer d'un coup d'épée, si le Roi, qui s'étoit lui-même avancé, n'eût crié au Chevalier de mettre pied à terre.

Conference du Roi avec Wat-Tyler.

Infolence du Rebeile,

deux à cheval, il fit des propositions si extravagantes, que Richard ne savoit que lui répondre. Il demandoit en substance, que toutes les anciennes Loix fussent abolies, & que la forme du Gouvernement fût changée selon certaines idées fantastiques qu'il avoit lui-même forgées. En faisant ces demandes, il levoit de tems en tems son épée, comme pour menacer le Roi, en cas qu'il n'accordat pas sur le champ tout ce que les séditieux prétendoient. Cette brutale insolence causa une telle indignation à Walworth Maire de Londres, qui accompagnoit le Roi, que sans considerer à quoi il alloit exposer ce jeune Prince, il déchargea sur la tête du Rebelle un coup d'épée, qui le fit tomber mort à les pieds.

Dans la Conference que Wat-Tyler eut avec le Roi, étant tous

Le Maire de Londres le tue.

Le Roi le trouve danger,

Cette action, qui n'étoit pas moins imprudente que hardie, devoit dans un grand naturellement causer la perte du Roi, & de tous ceux qui étoient

(1) Le Chevalier se nommoit Jean Newton. TIND.

avec lui. Mais, par un bonheur auquel on n'avoit pas lieu de s'atten- RICHARD IL dre, elle produisit un effet contraire. Il est vrai qu'aussi-tôt que les Rebelles virent leur Chef abattu, ils s'encouragerent les uns les autres à venger sa mort. Déja meme, ils bandoient leurs arcs, pour tirer sur le Roi & sur sa suite. Mais Richard prévint ce danger, par une dont il se tire action plus hardie & plus judicieuse, qu'on ne pouvoit l'attendre d'un heuseusement. jeune Prince de quinze ans. Au-lieu de prendre la fuite, il se tourna vers les Rebelles, & leur cria d'un ton ferme & résolu : Quoi! mes amis, voulez-vous donc tuer votre Roi? Ne soyez point en peine de la perte de votre Chef, car c'est moi que vous aurez désormais pour Général. Suivez-moi. En achevant ces paroles, il tourna doucement la bride de son cheval, & se mettant à leur tête, il prit le chemin de la Place de S. George. La fermeté de ce jeune Prince fit un tel effet sur les esprits des Rebelles, que s'imaginant qu'effectivement il se déclaroit pour eux, ils changerent leur premiere résolution, & le suivirent sans balancer. Ils ne furent pas plutôt arrivez dans la Place, qu'ils y virent arriver une troupe de mille Bourgeois bien armez, que le Maire avoit préparez à tout évenement, & qui étoient conduits par Robert Knolles, Officier d'une grande reputation. Cette vue leur inspira une telle frayeur, que se persuadant mal à propos que toute la Bourgeoisse étoit seur panique, des en armes pour les aller attaquer, les premiers rangs jetterent leurs ar-mandent paidon mes, & demanderent quartier. Cette démarche ayant fait peur aux plus éloignez, qui n'en savoient pas la cause, chacun se hâta de suivre leur exemple. Ainsi en peu de momens, cette multitude se trouva dispersée, sans qu'il y eut d'autre sang répandu que celui du Chef.

On ne sauroit considerer sans admiration, un évenement si singulier, qui contient tant de choses extraordinaires. Véritablement, il n'est pas fort étrange que des Peuples se soulevent; mais il n'est pas fort ordinaire qu'ils mettent à leur tête un homme tel que Wat-Tyler, quoiqu'il ne soit pas impossible de trouver de pareils exemples dans d'autres Histoires. Mais il est sans doute hors du cours ordinaire des évenemens du monde, qu'un homme seul, comme le Maire de Londres, ait ofé tuer ce Chef accompagné de trente-mille hommes. Il est encore plus surprenant, qu'un jeune Prince, âgé seulement de quinze ans, ait eu la présence d'esprit & la sermeté que Richard eut en cette occasion, & que cette hardiesse ait produit un si bon esset, Enfin, qu'une multitude si nombreuse, qui venoit de se saouler de sang & de carnage, se disperse tout-à-coup par une terreur panique, à la vue d'un petit nombre de Bourgeois armez, c'est ce qu'on ne peut regarder sans étonnement, & sans en attribuer la cause à celui qui tient les cœurs des Peuples en sa main. En effet, on va voir toutà-l'heure, qu'il ne falloit pas moins qu'une espece de miracle, pour préHISTOIRE

294

13\$1.

RICHARD II. venir la ruïne entiere de l'Angleterre, vu les pernicieux desseins que les féditieux avoient formez.

Sembiables foulevemens

Ce n'étoit pas seulement dans les Provinces de Kent & d'Essex, d'autres Provin- que l'esprit de rebellion agitoit les Peuples. Pendant que Wat-Tyler & Jean Staw marchoient à Londres, Jean Ball & Jean Wraw, deux Prêtres séditieux, excitoient la populace dans le Comté de Suffolck, où ils assemblerent bien-tôt, cinquante-mille hommes. Ils commirent dans ces quartiers-là, une infinité d'actions barbares, comme s'ils eussent craint de ceder en cruauté à ceux qui exerçoient leur fureur à Londres. Jean Cavendish, Président de la Cour de Justice, sut sacrifié à leur rage. Après cela, ils brûlerent toutes les anciennes Chartres. qu'on gardoit dans le Monastere de St. Edmondbury, & dans l'Université de Cambridge.

Infolence eruauten de Litteller.

D'un autre côté, Linester, Cabaretier de Norwich, se mit à la tête d'un autre Corps de Revoltez, dans la Province de Norfolck, & fit cruellement mourir tous les Juges & Avocats qui tomberent entre ses mains. A l'égard des Seigneurs & Gentilshommes, il avoit l'insolence de les obliger à le servir à genoux, & si quelqu'un balançoit à se soumettre à cette indignité, il lui faisoit sur le champ couper la tête. C'est ainsi qu'il traita le Comte de Suffolck, qui ne pouvoit se résoudre à seindre qu'il approuvoit cette revolte. Comme il étoit impossible que le Conseil du Roi prît des mesures assez promptes pour remedier à tous ces désordres, il étoit nécessaire que les Particuliers travaillassent d'euxmêmes, & sans en attendre les ordres de la Cour, à se délivrer du L'evêque de danger dont ils étoient ménacez. Henri Spencer, Evêque de Norwich, Prélat d'un grand courage, bien qu'élevé dans une profession contraire à la Guerre, ne crut pas qu'il fût de son devoir de se borner à prier Dieu, dans une occasion si pressante, qui menaçoit également le Clergé & les Laïques. Il se mit à la tête d'un Corps de Sujets fideles, & ayant attaqué les Revoltez, il en fit un carnage épouvantable. Les deux Chefs Wraw & Littester ayant été pris dans le combat, le premier eut la tête tranchée sur le champ, & l'autre sut envoyé à Londres, pour y recevoir la punition de ses crimes.

Norwich defait les Rebelles, & prend les Chefs pritonnices.

Punition det Rebelies.

Ces troubles étant appaifez, avec plus de bonheur & de promptitude qu'on n'avoit eu lieu de l'esperer, le Roi, par l'avis de son Conseil, résolut de châtier les coupables. Pour cet effet il donna ordre aux Seigneurs de lever dans chaque Province, des Troupes composées de gens connus pour fidéles, & de les mener à Londres. En peu de tems, on assembla une Armée de quarante-mille hommes, qui sut partagée en deux Corps, dont le premier marcha dans la Province de Kent. Le Roi se mit lui-même à la tête du second, pour aller châtier les Peuples d'Essex, qui recommençoient à faire quelque mouvement, sur ce que la Chartre & l'Amnistie dont ils avoient été leurrez, avoient été revoquées. Comme ces gens-là n'avoient pas eu le tems de prendre de justes mesures, & qu'ils se trouverent prévenus par la diligen- RICHARDIS. ce du Roi, ils furent aisement défaits. On en tua un fort grand nombre, & on en reserva plusieurs autres pour une punition publique. Jean Siaw, Compagnon de Wat-Tyler, & Chef des Rebelles d'Essex, sut du nombre de ces derniers. Il avoua, que s'ils avoient réussi dans leurs projets, comme ils avoient lieu de l'esperer, leur dessein étoit de tuer le Roi, d'exterminer la Noblesse & le Clergé, à la reserve des Moines mendians, de partager l'Angleterre en plusieurs Royaumes, de faire Wat-Tyler Roi de Kent, d'abolir toutes les anciennes Loix, & d'en faire de nouvelles. Vrai-semblablement ces projets n'avoient été faits qu'en général, & peut-être le verre à la main, pendant qu'ils étoient en marche vers Londres. Quoi qu'il en soit, un pareil dessein, conduit par des têtes peu capables de l'exécuter, ne pouvoit gueres manquer d'avoir une fin funeste à ses Auteurs. On prétend, qu'outre ceux qui furent tuez les armes à la main, il y en eut plus de quinzecens qui passerent par les mains des Bourreaux. Le Juge Tresilian eut la commission d'aller dans les Provinces qui s'étoient revoltées, pour faire le procès aux coupables. Comme le nombre en étoit fort grand. il eut occasion de donner carriere à son humeur cruelle & barbare envers les malheureux, auxquels il ne fit aucune grace. On ne fauroit mieux comparer les cruautez qu'il exerça pendant la durée de cette Commission, qu'à celles qu'on a vu pratiquer en ces derniers tems, par un Juge du même caractere, sous le Regne de Jacques II.

Il y a des Hiltoriens qui ont voulu attribuer cette revolte aux Wieleffites, auxquels on donnoit communément le nom de Lollards: mais c'est sans aucun fondement. Il est certain que la Religion n'eut aucune part à ces mouvemens, puisque le Duc de Lencastre, Protecteur déclaré de Wicless, étoit le principal objet de la haine des Revoltez. D'ailleurs, Wiclest, qui étoit alors dans sa Cure de Lutterworth, ne fut jamais tiré en Cause sur ce sujet. Tout ce qu'on peut alleguer pour donner quelque espece de couleur à cette accusation, est, que Jean Ball Moine Franciscain, l'un des Chess des Rebelles, avoit été peu de tems auparavant mis en prison par ordre de l'Archeveque de Cantorbery, pour avoir prêché la nouvelle Doctrine. Mais on ne peut pas inferer de là, que les Sectateurs de Wicless ayent excité ce soulevement. D'ailleurs, on ne voit gueres des soulevemens excitez par un zéle de Religion, s'appaiser en aussi peu de tems que celui-ci, qui ne dura qu'environ un mois, depuis son commencement jusqu'à

Le Duc de Lencastre étoit sur les frontieres du Nord, quand la Rebellion éclata dans la Province de Kent, qui est à l'autre extrêmité tort le Duc de du Royaume. Dès qu'il en eut appris la premiere nouvelle, il se hâta de conclure avec les Ecossois une Treve de trois ans, de peur que ces mouvemens ne les rendissent plus difficiles. Cependant, comme

Projets faits par

Barbarie du Juge Trefilian.

Juffification des

HISTOIRE

1381.

RICHARD II. il craignoit de s'exposer à la rage de ses ennemis, s'il retournoit à la Cour, & même de fournir aux Provinces du Nord un prétexte d'imiter celles du Midi, s'il demeuroit dans le Royaume, il prit le parti de se retirer en Ecosse, où il s'arrêta jusqu'à ce que la sedition sut appaisée. Le Roi d'Ecosse lui offrit vingt-mille hommes, pour aller reprimer les Revoltez: mais il les refusa, de peur de rendre la Revolte générale dans le Royaume, s'il entreprenoit d'y introduire des Etrangers. Malgré ces précautions, il ne put éviter que ses ennemis ne fissent courir le bruit, qu'il avoit eu dessein de marcher vers Londres. à la tête d'une Armée Ecossoise, pour s'emparer de la Couronne. Mais il se justifia aisément de cette accusation, qui n'avoit aucun sondement.

Mariage du Roi-

Pendant que, par ce soulevement imprévu, Richard se voyoit en danger de perdre la Couronne & la vie, ses Ambassadeurs négocioient son Mariage en Allemagne. Dès l'année 1379, il avoit voulu épouser une Fille de Barnabé Duc de Milan. Ce projet n'ayant pas réussi, il avoit fait demander, en 1380, une Princesse de Baviere Fille du seu Empereur Louis, Mais cette négociation n'avoit pas eu plus de succès que la précédente. Enfin, le 2. de Mai 1381. son Mariage avec Anne de Luxembourg, Sœur de l'Empereur Wencestas, fut conclu à Nuremberg. Cette Princesse, qui arriva en Angleterre peu de tems après que les Troubles eurent été appaisez, y sut reçue avec beaucoup de pompe, conformément à l'humeur du Roi, qui se plaisoit beaucoup à ces sortes de solemnitez.

Moit du Comte de la Marche.

Edmond, Comte de la Marche, Petit-Fils de Roger Mortimer exécuté au commencement du Regne d'Edouard III., mourut au mois de Fevrier 1382, dans son Gouvernement d'Irlande. Il avoit épousé Philippe, Fille unique de Lionnel Duc de Clarence, second Fils d'Edouard III., & en avoit eu un Fils nommé Roger, qui lui succeda dans son Titre de Comte de la Marche.

Le Perlement Ce raisemble,

Les Communes rejettent un Bill pour donner pouvoit aux Evénues d'emprisonques.

Le Parlement, qui avoit été assemblé sur la fin de l'année 1381. & dont l'arrivée de la Reine avoit interrompu les séances, les reprit au mois de Mai de l'année suivante. Quelques Historiens ont assuré, que dans celle-ci, il fut fait un Acte qui donnoit pouvoir aux Evêques d'emprisonner les Hérétiques, sans en demander la permission au Roi. Mais d'autres, avec plus de fondement, soutiennent, que les Communes refuserent de donner leur consentement au Bill qui leur fut présenté sur ce sujet, & que ce ne sut que du Roi seulement. ner les Hététis que les Evêques obtinrent cette permission. Ce dernier sentiment se confirme par les plaintes que la Chambre Basse en sit au Roi, dans la suite, comme d'une infraction des Privileges du Peuple. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'avant ce tems-là, les Evêques n'avoient pas ce même pouvoir, sans l'exprès consentement du Roi, pour chaque cas particulier. On en a des preuves dans le Recueil des Actes Publics, où 1c

le trouvent de semblables permissions, accordées par Edouard III. RECHARD 11. à l'Evêque de Londres & à quelques autres. Il est manifeste que ces permissions auroient été inutiles, si les Evêques avoient joui de ce privilege sans le consentement du Souverain. D'ailleurs, dans une Commission de même nature adressée par Richard II. à l'Université d'Oxford, & qui se trouve dans le même Recueil, il n'y est parlé d'aucun Statut fait sur ce sujet, quoique ce sût une coutume constante, quand le Roi agissoit en vertu d'un Acte de Parlement, d'en faire mention dans ses Lettres Patentes ou dans ses Ordres. C'est de quoi il est

ailé de se convaincre dans le Recueil dont je viens de parler.

Richard étant parvenu à sa dix-septieme année, commençoit à faire paroitre plus ouvertement les inclinations, qui jusqu'alors avoient été gênées par l'autorité de ses Gouverneurs. Il avoit une haute opinion de son mérite, & ne se croyoit pas moins capable de gouverner ses Etats, qu'Edouard Troisieme l'avoit été à son âge. Mais il y avoit une grande difference entre ces deux Princes. Edouard, dans sa plus grande jeunesse, avec beaucoup de pénetration, n'avoit que des inclinations nobles & génereuses, qui tendoient à sa propre gloire, & au bonheur de son Peuple. Richard, au contraire, ne s'attachoit qu'à des bagatelles, & ne pensoit uniquement qu'à ses plaisirs. Il aimoit le faste & la magnificence, plus qu'aucun de ses Prédécesseurs, & par là il s'engageoit dans des dépenses inutiles qui consumoient mal à propos ses revenus. Les flateurs avoient beaucoup de pouvoir sur lui. Il marquoit autant d'estime pour ceux qui applaudissoient à ses passions, que d'aversion pour ceux qui, par leurs conseils, vouloient tâcher de le mettre dans un train de vie digne d'un grand Roi. Ses inclinations n'étant rien moins que guerrieres, on remarquoit que, dans le Conseil, il penchoit toujours à se servir de la voye de la négociation, plutôt qu'à des résolutions vigoureuses. Dès qu'il sut sorti de l'ensance, on le vit commencer à se faire des Favoris, dont les inclinations étoient conformes aux siennes, ou du moins, qui savoient seindre d'approuver tout ce qu'il faisoit. Entre ceux - ci étoit Alexandre Newil, Archevêque d'Yorck; Robert de Were Comte d'Oxford, jeune homme plein de feu, dont les saillies étoient très agreables à son Maitre; Michel de la Pole; Fils d'un Marchand de Londres (1); & le Juge Tresilian, qui ne manquoit jamais de raison pour appuyer ce qui étoit agreable au Roi. Ces Favoris, qui ne perdoient aucune occasion de le flater, étoient largement recompensez pour les moindres petits services; pendant que ceux qui manioient les affaires publiques, & qui prenoient toute la peine, étoient fort peu confiderez. Cette maniere d'agir commençoit à déplaire au Peuple, lors-

Caractere

2385.

Ses Favoria.

<sup>(1)</sup> Il étoit Fils d'un Marchand de Kingston sur la Riviere de Hull, duquel Lieu Jean de la Pole fut le premier Maire. Dugdale. Tind.

1381-

Le Chancelier refuse de sceiler un don du Roi .

qui lui ôre le grand forau.

RICHARBII. qu'un accident, qui arriva sur la fin de cette année, acheva de lui donner une mauvaise opinion de son Souverain. Un des Courtisans dont je viens de parler, ayant été gratifié par le Roi d'un don considerable, Richard Scroop, qui étoit alors Chancelier, resusa d'en sceller la Patente. Il dit même nettement à celui qui le sollici-. toit, que le devoir de sa Charge ne lui permettoit pas d'appliquer le Sceau dont le Parlement lui avoit confié la garde, à tous les dons qu'il plairoit au Roi de faire sans aucune discrétion, jusqu'à ce que ce Prince eût acquis un peu plus d'expérience. Richard, irrité de ce refus, lui envoya demander le Grand Sceau: mais il refusa de le rendre, sur ce qu'il ne le tenoit pas du Roi, mais du Parlement. Cette sermeté excitant encore plus la colere du jeune Prince, il alla lui-meme chez le Chancelier pour se faire obeir. Alors ce Magistrat, ne pouvant plus s'en défendre, lui remit le Sceau, en protestant qu'il ne le serviroit plus dans aucun Emploi public, & qu'il se contenteroit de lui garder en toute autre chose, la fidelité qu'un Sujet doit à son Souverain. Richard retint le Grand Sceau entre ses mains pendant quelques jours, & de peur qu'un autre Chancelier ne mît les memes obstacles à ses dons inconsiderez, il en scella lui-même quelques Patentes; après quoi il le mit entre les mains de Robert Bay-brook, Evêque de Londres, qui, selon les apparences, n'étoit pas si scrupuleux que Scroop. Cette action, que les Favoris exagérerent beaucoup, en donnant de grandes louanges à la fermeté du Roi, déplut au reste du Peuple. On commença dès-lors à regarder le Roi comme un Prince capable de tomber dans de grands excès, si l'on ne prenoit soin de bonne heure de mettre un frein à ses passions.

Le pouvoir donné par le Roi aux Ereques eft se-Toqué.

Ce fut dans cette vue qu'à la prochaine Assemblée du Parlement, la Chambre des Communes résolut de remedier à un inconvénient qui naissoit de l'excès d'autorité que le Roi commençoit à s'attribuer. Le pouvoir que ce Prince avoit donné aux Evéques de faire emprisonner les Hérétiques, étoit regardé comme très préjudiciable à la liberté, puisque par là le Clergé devenoit en quelque maniere l'arbitre de l'honneur & de la fortune des Particuliers. Les plaintes qu'on en faisoit de tous côtez obligerent cette Chambre à présenter une Adresse au Roi, pour le prier de revoquer cette Concession, à laquelle elle n'avoit pas donné son consentement. Richard, qui avoit besoin d'argent, n'osa resuser ce que le Parlement lui demandoit. Mais quelques-uns prétendent que, par les artifices du Clergé, cette revocation fut ôtée des Registres du Parlement, où elle ne se trouve plus.

Urbain VI. publie une Croifade contre Clement

Le Schisme de l'Eglise continuoit toujours, au grand scandale des Chretiens, qui demeuroient incertains lequel des deux Papes ils devoient regarder comme le Vicaire de Jesus-Christ, Urbain, qui avoit le plus grand nombre de partisans, voyant que les soudres spirituels ne produisoient pas un grand effet, jugea qu'il lui seroit plus avantageux de se servir des armes temporelles. Dans cette vue, il pu- RICHARD 11. blia contre Clement & contre ses adherans, une Croisade, dont Henri Spencer Evêque de Norwich fut déclaré Général. Ce Pontife accor- Norwich en doit par cette Bulle, à tous ceux qui voudroient s'engager dans cette entreprise, les mêmes Indulgences qu'à ceux qui portoient les armes contre les Infideles (1). L'effet que cette publication produisit en Angleterre, répondit aux desirs du Pape. Les Gens de qualité, le Peuple, les Ecclésiastiques, s'y engagerent avec la même ardeur, que s'il deux. se fût agi d'aller faire la Guerre aux ennemis du nom Chretien. En attendant que le Parlement y eût donné son approbation, de quoi l'on ne doutoit nullement, chacun se préparoit avec soin à gagner les Indulgences promises, soit en allant servir en personne dans cette Guerre, soit en contribuant de l'argent pour la faire réussir.

L'Eveque le Général.

Les Anglois s'y

Pendant que les Croilez faisoient leurs préparatifs, le Comte de Cambridge retourna de Portugal, où il avoit été traité de la même tourne de Portumaniere que le Comte de Buckingham son Frere l'avoit été en Bre- gui, fort mécontagne: c'est-à-dire, que le Roi de Portugal se servit du secours des Anglois, pour faire une Paix avantageuse avec le Roi de Castille, à qui même il donna Beatrix sa Fille unique, qu'il avoit promise au Fils ainé du Comte de Cambridge. Ainsi le Prince Anglois s'en retourna très mal fatisfait, après avoir perdu l'esperance de procurer à son Fils la Couronne de Portugal, & de servir à mettre celle de Castille sur la tête du Duc de Lencastre son Frere.

Le Comte de Cambridge

Le Parlement, qui s'assembla au commencement de l'année 1383, non seulement approuva la Croisade publiée par Urbain, mais accorda Croisade. même un Subfide confiderable pour ce sujet. Quand tout fut prêt. l'Evêque de Norwich fit embarquer les Croisez, qui formoient une Armée de quinze-mille hommes de pied & de deux-mille Cavaliers. Dès qu'il fut arrivé à Calais, il y tint un Conseil de Guerre, pour résoudre de quel côté il falloit tourner les armes des Croisez. La plupart des opinans étoient d'avis d'entrer en France, puisque la Bulle portoit que cette Croilade étoit destinée contre Clement & contre ses adherans. C'étoit vraisemblablement dans cette vue, que la Cour d'Angleterre s'y étoit engagée avec tant d'ardeur. Mais le Général, pour des raisons particulieres que l'Histoire n'explique pas, sit résoudre qu'on porteroit la Guerre en Flandre. Pour colorer cette résolu-

Succès de la

(t) La forme de l'Absolution étoit conçue en ces termes. Par l'Autorité Apostolique qui m'a été remise à cet esset, je vous absous NN, de tous vos Péchés confessés, & dont vous avez le cœur contrit ; & en outre de tous conx que vous confesseriez s'ils se présentaient à votre mémoire ; & je vous accorde avec une pleine remission de tous vos Péchés, la récompense des lustes, & l'assurance du Salut éternel : je vous donne de plus tous les Privileges accordés à ceux qui vous à la Guerre pour la défense de la Terre-Sainte, & je vous rends participant de l'utilité des Prieres de l'Eglise Catholique. Wallingham, Hist. Augl. p 195. TIND.

RICHARD II, tion, on allegua, que la Flandre étoit un Fief de la Couronne de France, quoique le Comte de Flandre eût reconnu le Pape Urbain. Ainsi, contre l'intention de la Cour, & sans doute du Pape meme, les Croisez firent une irruption en Flandre, où ils s'emparerent de Graveline, de Bourbourg, de Mardick, & de Dunquerque. Le Comte de Flandre, surpris de cette attaque imprévue, avant levé des Troupes avec toute la diligence possible, eut la témerité d'aller avec douzemille hommes présenter la Bataille aux Croisez, qui avoient reçu un renfort considerable de Gantois. Cette hardiesse lui couta cher, puisqu'il eut le chagrin de voir dans une entiere déroute, cette Armée qui faisoit toute la ressource. Réduit à cette sâcheuse extremité, & voyant son Païs sur le point d'être entierement détruit, il ne vit point d'autre moyen pour se tirer de ce danger, que de s'adresser à la Cour de France. Il fit représenter au Conseil du jeune Roi, combien la France étoit interessée à sauver la Flandre, d'autant plus que, selon les apparences, le dessein des Croisez n'étoit pas de s'en tenir à cette seule conquête. La Cour de France, réveillée par ces remontrances, ou plutôt par son propre interêt, qui ne lui permettoit pas de voir tomber la Flandre entre les mains des Anglois, résolut de donner du secours au Comte. Charles VI. s'étant mis à la tête d'une puissante Armée, marcha contre les Croisez qui s'étoient attachez au siege d'Ipre-A son approche, ils abandonnerent leur entreprise, & se retirerent dans Bourbourg, où ils furent investis. L'Evêque Général manquant de vivres pour faire subsister son Armée, auroit eu bien de la peine à se tirer de ce mauvais pas, sans l'assistance du Duc de Bretagne qui s'employa en sa faveur. Par l'intercession de ce Prince, les Croisez obtinrent la liberté de se retirer, après avoir rendu les Places dont ils s'étoient emparez. Ainsi s'en alla en sumée cette Croisade, entreprise pour les seuls interêts d'Urbain, sans que ce Pontise ni l'Angleterre en tirassent aucun avantage. Dès que l'Evêque sut de retour en son Païs, le Roi fit saisir son Temporel (1), & mettre en prison quelques-uns de ses principaux Officiers, pour n'avoir pas suivi leurs Inftructions.

Les François &

Pendant que l'Armée des Croisez sut occupée à ravager la Flandre, les Ecossois rava-gent l'Angleterre souffroit beaucoup à son tour, par les fréquentes descentes que les François firent sur ses côtes, & par les irruptions des Ecosfois. Comme il n'y avoit aucune Armée prete pour repouffer ces ennemis, il fallut convoquer un Parlement, qui accorda au Roi un Subside pour continuer la Guerre d'Ecosse, dont la conduite sut donnée

Le Temporel de l'Evêché de Norwich fut rendu le 23. d'Octobre 1385. Rymer, Tom. VII. p. 479. REV. W. S.

<sup>(1)</sup> Speed nous apprend que le Roi contremanda l'Evêque, dans le tems qu'il alloit s'embarquer; & il paroît que ce Prélat méprisa les ordres de son Souverain.

au Duc de Lencastre. Le Roi d'Ecosse étant informé des préparatifs RICHARD IL qui se faisoient contre lui, demanda la Paix: mais elle lui sut absolu-

ment refulée.

Cependant, le Duc de Bretagne faisoit ses efforts pour porter les deux Couronnes de France & d'Angleterre, à un accommodement. A force de follicitations, il obtint enfin que les deux Rois envoyeroient leurs Plénipotentiaires entre Calais & Boulogne. Mais cette négociation n'aboutit qu'à une Treve de dix mois, dans laquelle on laissa une place aux Rois d'Ecosse & de Castille, s'ils desiroient d'y être compris. Le Duc de Bourgogne, Oncle du Roi de France, se chargea de rendre réponse dans un certain tems pour le Roi d'Ecosse. Mais le Comte de Flandre son Beau - Frere étant mort dans cet intervalle, le soin de se mettre en possession de ses Etats, lui sit oublier ou négliger cet engagement. Cependant, soit que les Anglois crussent que les Ecossois ne vouloient pas être compris dans la Treve, ou qu'ils voulussent tirer quelque avantage de la dépense qu'ils avoient faite, le Duc de Lencastre alla ravager l'Ecosse jusqu'aux portes d'Edim- te Duc de Lenbourg. Cette irruption obligea le Roi d'Ecosse à demander d'etre Ecosion a decepcompris dans la Treve, ce qui lui fut accordé par l'intercession du ter la Tieve.

Treve avec la

Due de Bourgogne.

Peu de tems après le retour du Duc de Lencastre, un certain Moine Irlandois se rendit à la Cour, qui étoit alors à Salisbury, pour découvrir au Roi un secret très important. C'étoit que le Duc de Lencastre son Oncle avoit comploté de lui ôter la vie, & de s'emparer de la Cou- d'avoir conigiré ronne. Cette accusation étoit accompagnée de tant de circonstances, que Richard ne put d'abord s'empecher d'y ajouter foi. Mais le Duc, sans s'émouvoir, se justifia sur chaque article, d'une telle maniere, que le Roi en parut content. Il ordonna néanmoins que l'accufateur fut mis en prison, soit pour le faire punir, ou pour l'examiner plus exactement. Cependant, quand on voulut le mener devant le Conteil, on trouva que la nuit précedente, il avoit été pendu dans sa prison, sans qu'on put découvrir l'Auteur de cet attentat. Cet accident fit un extreme tort au Duc de Lencastre, parce que le Peuple étoit prévenu contre lui, quoiqu'il y eut autant d'apparence que le Moine avoit été mis à mort par les Auteurs de l'accusation, que par les ordres de l'accule.

contre le Roi.

Il s'en justifie.

Un autre accident qui arriva peu de tems après, confirma le Peu- 11 eft encore ple dans le soupçon que la Relation du Moine avoit fait naitre contre le Duc de Lencastre. Un Alderman de Londres, qui étoit fort avant dans les bonnes graces de ce Prince, ayant été accusé d'avoir conspiré contre le Roi, fut trouvé coupable après un rigoureux examen. Quoique le Duc fut alors absent, les étroites liaisons qu'il avoit avec le Criminel, & les efforts que ses amis firent pour prévenir la Sentence & pour obtenir ensuite le pardon du Roi, donnerent lieu à des ré-

Рріі

1384. La Tieve avec longée.

302

RICHARD II flexions qui n'étoient pas avantageuses à ce Prince. Il étoit alors en Ambassade à Paris, où il sit une dépense de cinquante-mille marcs, qui 12 France est pro- ne produisit qu'une prolongation de la Treve pendant quelques mois.

> Si le Duc de Lencastre n'étoit pas aimé du Peuple, il ne l'étoit pas plus des Favoris, qui ne pouvoient esperer de disposer de toutes choses à leur fantaille, pendant qu'il seroit en crédit auprès du Roi. On

1385. Projet de perde le Duc Lencaftre.

sait que c'est assez le caractere de la plupart des Favoris, de ne souffrir auprès de la personne du Maitre, que des gens qui leur sont entiercment dévouez. Ceux-ci regardant le Duc de Lencastre comme un surveillant incommode, & incapable de s'abaisser à leur saire la Cour, crurent qu'avant toutes choses, ils devoient se désaire de ce Prince. Dans ce dessein, ils agirent tous de concert, pour faire naitre dans l'esprit du Roi des soupçons qui lui fissent regarder cet Oncle comme un ennemi très dangereux. Richard, qui ne voyoit rien, & qui ne vouloit rien voir que par leurs yeux, se laissa tellement prévenir sur ce sujet, qu'il consentit à la résolution qui sut prise, de faire intenter contre le Duc une accufation de Leze-Majesté, Le Juge Tresilian, homme cruel & entreprenant, se chargea d'en dresser les articles, & d'en diriger les preuves. Il offrit meme de le juger comme un simple Particulier, quoique, par les Loix du Royaume, il ne pût être jugé

que par les Pairs. Ce complot n'ayant pu se faire si secrettement que le Duc n'en fût averti, il jugea qu'il y avoit de l'imprudence à se li-

de Pontfract, où il assembla quelques Troupes, & fit d'autres préparatifs, à dessein de se désendre, en cas qu'il sût attaqué. Quoiqu'il n'eût pas beaucoup d'amis, comme on le voyoit persécuté par les Ministres qui étoient encore moins aimez que lui, il trouva sans peine assez de gens qui se rangerent dans son parti. On étoit sur le point de voir une Guerre Civile s'allumer dans le Royaume, lorsque la Prin-

cesse de Galles, Mere du Roi, s'entremit pour procurer la Paix, avant

qu'on eût commencé les hostilitez. Elle y réussit enfin, après bien des voyages & des fatigues, & Richard, désabusé des soupçons qu'on avoit voulu lui faire concevoir contre le Duc son Oncle, lui rendit ses bon-

Le Duc se met vrer entre les mains de ses ennemis, qui avoient résolu sa perte. Ainsi, en état de désans se mettre en peine de se justifier, il se retira dans son Château fenle.

Galles le reconcile avec le Roi.

nes graces.

La France fe prépare à un grand effort.

Pendant ces brouilleries, on ne faisoit aucun préparatif pour la Guerre, quoique la Treve conclue en dernier lieu avec la France & l'Ecosse sût sur sa fin. On se flattoit de pouvoir la renouveller: mais le Roi de France avoit d'autres pensées. Comme il voyoit que la Cour d'Angleterre étoit à cet égard dans une parfaite sécurité, il résolut d'en profiter, en faisant un puissant effort, dont il se promettoit de grands avantages. Pour cet effet, il fit marcher une nombreuse Armée en Guienne, esperant qu'il pourroit achever de conquerir ce

Elle envoye du Duché, avant que les Anglois sussent en état de s'y opposer. Dans le

même tems, il envoya au Roi d'Ecosse un secours de mille Hommes RICHARD 17. d'armes (1), sous la conduite de Jean de Vienne, qui devoit faire une secours au Rol puissante diversion du côté du Nord, afin de favoriser la descente d'Ecosse. que les François devoient faire sur les Côtes meridionales de l'Isle, L'allarme que les Anglois prirent de tous ces préparatifs, leur fut falutaire. La Cour donna des ordres si pressans de lever des Troupes, Les Anglois le-& ces ordres furent exécutez avec tant d'ardeur & de promptitude, breuse armée, que, s'il en faut croire les Historiens, Richard se vit en très peu de tems à la tête de trois-cens-mille hommes. Il en détacha soixante- Le Duc de Lenmille, sous le commandement du Duc de Lencastre, pour marcher entre marche en vers l'Ecosse, pendant qu'avec le reste, il attendoit lui-même les François près des côtes meridionales. A l'approche du Duc de Lencastre, les Ecossois, qui ravageoient déja les frontieres d'Angleterre, se retirerent vers le centre de leur Pais, laissant au Général Anglois la liberté de venger ses Compatriotes, par les ravages qu'il fit en Ecosse, où il les avoit suivis. Les grandes forces que Richard avoit assemblées, La France reayant fait perdre au Roi de France l'esperance de réussir dans son pro- tion à une autre jet, il en differa l'exécution jusqu'à un tems plus convenable. Par là fois. Richard se vit en liberté de marcher vers l'Ecosse, avec l'élite de son en teosse. Armée. Vrai - semblablement, il auroit entierement subjugué ce sion de subjugues Royaume, s'il eût su prositer de ses avantages, puisque le Roi d'E- l'acosse, cosse n'étoit pas en état de lui résister. Mais la jalousse que les Favoris conçurent contre le Duc de Lencastre, qui commandoit sous lui, sut cause qu'on laissa perdre une si belle occasion, qui ne se rencontra plus. Les Ecossois voyant que le Roi d'Angleterre, au lieu de les poufser vivement, s'amusoit à ravager les environs d'Edimbourg, commencerent à revenir de la terreur où les forces formidables de ce Prince les avoient jettez. Comme ils n'étoient pas en état de l'attaquer, ils jugerent que le meilleur moyen pour lui faire quitter l'Ecosse, étoit de faire une diversion dans son propre Pais. Suivant cette résolution, ils s'éloignerent encore plus de l'Armée Angloise, afin de faire croire au Roi, que c'étoit pour éviter le combat. Mais tout à coup, par des marches précipitées, ils se rendirent dans le Cumberland, où Les Ecossois sont ils firent des ravages épouvantables. Pendant qu'ils étoient en marche dans le Cumbespour cette Expédition, Richard ne se mit nullement en peine d'ap-land. prendre de leurs nouvelles. Ainsi, croyant qu'ils suyoient, & content des avantages qu'il avoit déja remportez, il résolut de retourner en Angleterre, la Guerre n'ayant rien d'agreable pour lus. Il apprit sur sa route, l'entrée des Ecossois dans le Cumberland, & il auroit pu aisément leur couper le chemin de la retraite. Mais, quelques efforts que le Duc de Lencastre put faire pour le porter à une vigoureuse résolution, il aima mieux suivre les conseils du Comte d'Oxford, Ce

Richard marche

(1) Chaque Homme d'armes avoit avec lui trois ou quatre, & jusqu'à cinq Cavaliers. RAP. TH.

1385.

faire & s'en re-

RICHARD II. Favori, qui avoit un grand ascendant sur l'esprit de son Maitre, sur lui persuader que le Duc de Lencastre ne cherchoit qu'à l'exposer. Richard les laisse Cet avis se trouvant conforme à ses soupçons & à ses inclinations, il tourne à Londres. continua sa marche, sans se mettre en devoir d'aller chercher les ennemis. Tout le monde, excepté les Favoris, trouva si étrange l'indifference avec laquelle il regardoit les maux dont ses Sujets du Cumberland étoient affligez, qu'on ne put s'empécher d'en murmurer ouvertement, & de le regarder lui-même comme un Prince peu affectionné au bien du Royaume.

Le Lord Holland tue le fils du Comte de Strafford.

Pendant que le Roi étoit en chemin pour s'en retourner à Londres, le Lord Holland, son Frere uterin, ayant pris querelle avec le Fils ainé du Comte de Strafford, le tua, & alla se refugier dans le Monastere de Beverley. L'action étoit si mauvaise, que, malgré les liaisons du fang, Richard résolut d'abandonner le coupable à la ri-Le Roi refuse gueur des Loix. En vain la Princesse de Galles, leur Mere commune, interceda pour son Fils; elle ne put jamais obtenir son pardon. Ce les, qui en meure refus lui causa un si sensible chagrin, qu'elle en mourut peu de jours après. Cependant, soit que le Roi se repentît d'avoir été si dur envers sa Mere, soit que le meurtrier trouvât une intercession plus puissante auprès de lui, la Princesse étoit à peine dans le tombeau, qu'il accorda le pardon qu'elle avoit inutilement demandé.

Princesse de Galde chagrin.

fon pardon à la

Le Duc de Lencaftre demande det troupes au Roi.

Affaires de Por-

tugal.

Le Roi de Portugal demande du Cecours à Richard. anida.

La crainte de l'invasion des François étant passée, le Duc de Lencastre mit ses propres affaires sur le tapis, & demanda du secours au Roi, pour faire valoir les droits qu'il avoit sur le Royaume de Castille. La conjoncture ne pouvoit être plus favorable, pour obtenir ce qu'il souhaitoit. Ferdinand Roi de Portugal étant mort, sans laisser d'autres enfans légitimes que Beatrix Femme du Roi de Castille, celui-ci prétendoit que la Couronne de Portugal étoit dévolue à la Reine son Epouse, par la mort du Roi son Pere. Mais les Portugais ne pouvant se résoudre à vivre sous la domination des Castillans, avoient mis sur le Trône, Jean Fils naturel de leur dernier Roi. Cette querelle ne pouvant gueres se décider que par les armes, le Roi de Castille entra dans le Portugal, & s'avança même jusqu'à Lisbonne, dont il forma le siege. Mais cette Ville s'étant mieux désendue qu'il ne l'avoit esperé, il se vit contraint de se retirer. Dans la Campagne suivante, il perdit une Bataille, qui le mit dans la nécessité de sortir de Portugal. conservant toujours l'esperance de venir à bout de ses projets, par le secours de la France. Le nouveau Roi de Portugal, voyant que son ennemi alloit être secouru par le Roi de France, envoya des Ambas-Le Roi le lui ac- sadeurs en Angleterre, pour faire Alliance avec Richard, offrant de reconnoitre le Duc de Lencastre pour Roi de Castille, & d'appuyer son droit de toutes ses forces. Les affaires étoient alors en Angleterre dans une situation tout à fait propre à faire réussir la négociation des Ambassadeurs Portugais. Richard, prévenu contre le Duc son Oncle, fouhaitoit.

1385.

fouhaitoit avec ardeur son éloignement, ses Favoris lui faisant regarder ce Prince comme un parent dangereux, & en même tems, comme une espece de Gouverneur très incommode. Ils lui représentaient encore, qu'il étoit de son interêt de détrôner le Roi de Castille, ennemi juré des Anglois; & qu'il étoit d'autant plus aisé d'y réussir, que le Roi de Portugal offroit de faire une puissante diversion. Le Duc de Lencastre pressoit de son côté, avec toute l'ardeur possible, la conclusion de cette affaire, se persuadant qu'avec les forces de l'Angleterre & le fecours du Portugal, il ne lui seroit pas impossible de réussir dans ses desseins. Toutes ces considerations porterent le Conseil du Roi à écouter favorablement les propositions du Roi de Portugal, & à promettre au Duc de Lencastre, un secours proportionné à la grandeur de son entreprise. Suivant cette résolution, le Roi convoqua le Parlement pour lui demander un secours qui le mît en état de faire réussir ce projet. Les Communes l'accorderent avec joye, & marquerent beaucoup d'ardeur pour cette Expédition, moins par affection pour accorde de l'Arle Duc, que pour l'éloigner du Royaume, où l'on craignoit toujours Gueire. qu'ils n'excitat enfin des troubles qui pourroient être funestes à l'Etat. Par cette raison, elles prirent cette affaire tellement à cœur, que le Clergé refusant de payer sa part du Subside accordé, elles présenterent une Adresse au Roi, pour le prier de faire saisir son Temporel. Richard, qui n'aimoit pas assez son Oncle pour se brouiller pour l'amour de lui avec le Clergé, refusa de faire ce que les Communes demandoient. Sa moderation lui fit obtenir du Clergé, ce que la fôrce auroit eu bien de la peine à lui arracher. Ainsi, le Duc de Lencastre, assuré de l'assistance du Parlement, sit en qualité de Roi de Castille, une Ligue offensive & défensive avec le Roi de Portugal, & travailla aux preparatifs de cette Guerre avec toute la diligence possible.

Dans ce même Parlement, Roger Mornimer, Comte de la Marche, Dans ce même Parlement, Roger Mornmer, Comte de la Iviarche, Le Comte do fut déclaré Successeur présomptif de la Couronne, si Richard mou-la Matche est déclaré Successeur roit sans Enfans. Il étoit Fils de Philippe, Fille unique de Lionnel Duc prétompus, 6 Ride Clarence second Fils d'Edouard II., & Petit-Fils de Roger Mortimer Comte de la Marche, qui avoit été exécuté comme Traitre sous le Regne précedent. Mais la Sentence donnée contre lui avoit été cassée depuis, parce que les formalitez prescrites par les Loix & les Coutu-

mes du Royaume n'y avoient pas été observées.

Avant que le Parlement se séparât, le Roi confera au Comte de Cam
Le Roi confere

de nouveaux tibridge son Oncle, le titre de Duc d'Torck, & au Comte de Buckin- de nouveaux tigham son autre Oncle, celui de Duc de Glocester. Il ne pouvoit gueres & A ses Favois. le dispenser d'élever ces deux Princes à une Dignité plus éminente que celles dont ils étoient revêtus, à moins que de vouloir les laisser audessous du Comte d'Oxford, qu'il fit en même tems Marquis de Dublin, & peu après, Duc d'Irlande. Ce Favori fut le premier qui porta le titre de Marquis en Angleterre, où il étoit jusqu'alors inusité. Mi-Tome III.

RIEBARDIII chel de la Pole, autre Favori du Roi, sut honoré du titre de Comte

de Suffolck, & de la Charge de Grand Chancelier.

1386. Le Roi d'Armenie arrive en An-Richard Jui

Au commencement de l'année 1386., Leon Roi d'Armenie, chassé de ses Etats par les Turcs, se rendit en Angleterre pour s'y aboucher avec Richard. Son dessein étoit de moyenner une Paix serme & dudonne une pen- rable entre la France & l'Angleterre, dans l'esperance qu'ensuite ces deux Couronnes uniroient ensemble toutes leurs forces, pour le rétablir dans son Royaume, Mais s'il ne réussit pas dans son projet du moins il se procura de la part de Richard, un présent considerable.

& une pension annuelle de vingt-mille marcs.

Le Duc de Leneaftre part pour l'Espagne.

Dès que le Duc de Lencastre eut achevé ses préparatifs pour son Expédition d'Espagne, il alla s'embarquer à Portsmouth, avec une Armée de vingt-mille combattans, parmi lesquels il y avoit deux. mille Hommes d'armes. Il menoit avec lui Constance de Castille sa Femme, & ses deux Filles, Philippe & Catherine, dont la premiere étoit venue de son premier Mariage avec Blanche de Lencastre, & l'autre du fecond lit. Le Roi & la Reine les allerent accompagner jusqu'au bord de la Mer, & en leur souhaitant un heureux succès dans leur entreprise. ils leur firent présent de deux Couronnes d'or. Le Duc ayant mis à la voile, s'arrêta quelque tems à Brest, & fit lever le Siege que le Duc de Bretagne avoit mis devant cette Place, que toutes ses sollicitations n'avoient encore pu tirer d'entre les mains des Anglois. Ensuite, ayant poursuivi sa route, il arriva le 9. d'Août à la Corogne, où il sit débarquer ses Troupes. En arrivant, il se rendit maitre de diverses Places dans la Galice, & enfin de Compostelle, où il passa tout l'Hiver. Pendant que la faison l'empéchoit de continuer ses progrès, il conclut le Mariage de Philippe sa Fille ainée avec le Roi de Portugal, & s'occupa le reste du tems, à former les projets de la Campagne suivante.

Grands prépa-gatifs de la France our conquerie l'Angletette.

Le départ du Duc de Lencastre, qui avoit fait du bruit longtems auparavant, avoit inspiré à la Cour de France l'envie de profiter d'une conjoncture si favorable. Comme il y avoit apparence que l'Angleterre, privée de ses meilleures Troupes, se trouveroit sans défense. Charles avoit pris la résolution de faire un nouvel effort pour conquerir ce Royaume. Dans cette vue, il fit des préparatifs si prodigieux, que toute l'Europe attendoit avec étonnement le succès de cette entreprise. Il avoit préparé neuf-cens vaisseaux pour porterles Troupes destinées à cette Expédition, & on avoit fait faire un Fort de bois, qui se démontoit par pieces, afin de mettre son Armée à couvert après la descente. Si le Duc de Berri, son Oncle, qui vouloit rompre ce projet, parce, dit un Historien, qu'il n'en étoit pas l'auteur ne se sut pas fait attendre trop longtems, les François auroient trouvé l'Angleterre dépourvue de Troupes pour sa défense. Mais ce Prince ne s'étant rendu à l'Ecluse que le 14. de Septembre, Richard eut le tems de se préparer d'une maniere à n'avoir plus sujet de craindre les

ø

grands efforts de ses ennemis. Ce sut vrai-semblablement la grande dili- RICHARD IL gence des Anglois, plutôt que la saison, qui n'étoit pas trop avancée pour un si petit trajet, qui obligea le Roi de France à renvoyer ses

Troupes dans leurs quartiers.

Dès qu'on avoit été averti en Angleterre des grands desseins de la Richard assem-France, on avoit levé des Troupes avec tant de promptitude & de suc- armée. cès, qu'on avoit assemblé une Armée de deux cens-mille hommes. Une partie de ces Troupes fut mise dans les Places les plus exposées, pendant que le reste se tenoit prét à s'opposer à la descente des ennemis. Cependant, comme il ne suffisoit pas d'avoir des hommes, & qu'il falloit aussi les entretenir, ce qui ne pouvoit se faire sans une très grande dépense, le Parlement sut convoqué pour en trouver les moyens.

Le Roi ayant demandé un Subside proportionné à ses besoins, le lement. Parlement vouloit bien l'accorder; mais il ne pouvoit se resoudre à le laisser entre les mains du Roi & de ses Favoris, parmi lesquels le Marquis de Dublin & le Comte de Suffolck tenoient le premier rang, La haine que tout le Peuple en général avoit conçue contre ces Seigneurs, étoit si excessive, que pour les détruire le Parlement ne sit pas difficulté de risquer la perte de tout le Royaume. Il présenta au Roi une Adresse du Pere Adresse, pour demander que le Grand Trésorier & le Comte de Suffolck Grand Chancelier, fussent dépouillez de leurs Emplois. De plus, iii. qu'on fit rendre compte à tous ceux qui avoient manié les deniers publics, soutenant que le Roi trouveroit dans la confiscation des biens de ceux qui avoient malversé, dequoi subvenir aux nécessitez de l'Etat. Richard, qui s'étoit attendu à tout autre chose, dans la conjoncture où le Royaume se trouvoit, reçut cette Adresse avec une indignation qu'il ne lui fut pas possible de dissimuler. Il répondit avec beaucoup d'aigreur, que le Parlement devoit penser aux affaires pour lesquelles il avoit été convoqué, sans se mêler de celles qui ne le regardoient pas. Il ajouta inconfidérement, que, pour faire plaisir au Parlement,

il ne chasseroit pas le moindre Marmiton de sa Cuisine. En meme tems, il partit pour aller à Eltham; ne voulant point recevoir de replique. Quoique ce Prince ne pût pas douter qu'une réponse si offensante de l'argent d'un n'eût extremement aigri les Communes, il ne laissa pas peu de jours ton absolu. après, de leur envoyer le Chancelier même, pour leur ordonner, d'un ton absolu, de lui accorder le Subfide qu'il leur avoit demandé. Cet ordre, jusqu'alors inussé pour des affaires de cette nature, sut reçu avec tant de chagrin, que les deux Chambres s'unissant en cette oc-

travailleroient à aucune affaire, jusqu'à ce qu'il se sut rendu à son Parlement, & que les Ministres sussent punis selon leurs mérites. Cette ré- Broudlerie enponse ayant achevé d'irriter le Roi, il fit commander de sa part aux Patiement. deux Chambres, de lui envoyer quarante Députez pour lui rendre

casion, comme ayant un même interêt, firent dire au Roi, qu'elles ne

Réponse offeni

308

RICHARD II. raison de leur procedé. Mais le Parlement étoit si éloigné d'avoir cette déference pour lui, qu'il en seroit venu à une entiere rupture, si les plus sages n'eussent obtenu, quoiqu'avec bien de la peine, qu'on lui envoyeroit le Duc de Glocester, son Oncle, & l'Eveque d'Elv. Ces deux Députez étant allez à Eltham, dirent au Roi, de la part des deux Chambres, que comme le Souverain avoit le droit de les assembler, elles avoient aussi celui de requérir sa présence dans son Parlement. Ils ajouterent qu'il y avoit un ancien Statut qui portoit, que si le Roi s'absentoit de son Parlement durant quarante jours sans aucune cause légitime, les Membres pouvoient s'en retourner chez eux; ce qu'aussi ils avoient résolu de faire, si le Roi s'obstinoit à les priver de l'honneur de sa présence. A cette déclaration vigoureuse, Richard répondit avec beaucoup de passion, & non moins d'imprudence, qu'il voyoit bien que ses Sujets avoient pris la résolution de se revolter contre lui, & qu'ainsi il n'avoit autre chose à faire qu'à demander du secours au Roi de France, pour les ranger à leur devoir. Les Députez repliquerent que le Roi de France étoit le plus mortel ennemi de la Nation Angloise, comme il le donnoit bien à connoitre par les efforts qu'il faisoit pour la détruire; qu'ainsi, la résolution désesperée dont le Roi les'menaçoit, ne pouvoit provenir que des conseils pernicieux des gens qu'il avoit autour de lui, qui ne cherchoient qu'à le désunir d'avec ses fideles Sujets. Après ces paroles, ils le quitterent en disant, que leurs ordres ne portoient que de le supplier de se rendre à son Parlement. qui ne desiroit que son bien & celui du Royaume.

Le Roi plie & confent à l'éloignement de les Favoris.

Les Députez s'étant retirez, Richard prit des résolutions plus moderées. Apparemment, les Ministres & les Favoris craignirent de se charger des évenemens qu'une rupture avec le Parlement pourroit produire. Dans cette disposition, il se rendit au Parlement, & accorda de bonne grace tout ce qu'on lui avoit demandé. Non seulement le Chancelier fut dépouillé de sa Charge, mais même cité à comparoitre en Jugement, pour rendre compte de son administration, dans laquelle il étoit de notorieté publique qu'il avoit commis beaucoup de malversations. Quant au Marquis de Dublin, qui venoit d'etre fait Duc d'Irlande, il fut relegué dans l'Isle dont il portoit le titre, avec une pension de trois-mille marcs, tous ses biens ayant été confisquez par ordre du Parlement. Ensuite les deux Chambres nommerent treize Commissaires, pour prendre soin des affaires de l'Etat, conjointement avec le Roi. Le Duc de Glocester, & le Comte d'Arundel, eurent la Commission d'examiner les Comptes Publics, & comment les reve-Le Chancelier nus du Roi avoient été administrez. Peu de jours après, le Chancelier ayant été trouvé coupable de malversation, sut contraint de restituer tous les dons qu'il avoit reçus du Roi. Ces dons étoient si excessifs, que Richard lui-même, qui n'en avoit jamais fait le calcul, ne put s'empê-

Le Parlement nomme treize Commissaires pour gouverner avec le Roi.

faire reflitution.

ther d'en être surpris, & de reprocher à son Favori, l'abus qu'il avoit RICHARD II. fait de sa bienveillance.

Sur la fin de cette Séance, on reçut l'agréable nouvelle, que l'Armée de France s'étoit séparée, & que la tempête avoit causé un tel dom- la tempéte, mage à la Flotte ennemie, que de longtems elle ne pouvoit être en état d'agir. De ce grand nombre de Vaisseaux que la France avoit préparez, la plupart furent submergez, ou échouerent sur la côte d'Angleterre. On en trouva parmi ceux-ci, quelques-uns qui étoient chargez de planches destinées à construire le Fort dont il a été parlé ci-

La Flotte de

Le Parlement s'étant séparé dès que la crainte de l'invasion sut passée, le Roi ne tarda pas longtems à donner des preuves de son inqui l'exeitent à
constance, en rappellant auprès de sa personne le Duc d'Irlande, le se venger. constance, en rappellant auprès de sa personne le Duc d'Irlande, le Comte de Suffolck & l'Archeveque d'Yorck. Il affecta même de leur faire plus de caresses qu'il n'avoit fait avant leur disgrace, & de les combler de nouveaux bienfaits. Ces Favoris reprirent leur premier poste, le cœur rempli du desir de se vanger de leurs ennemis, & particulierement des deux Commissaires des Comptes Publics, qui, par l'examen rigoureux qu'ils avoient fait de leur conduite, avoient procuré leur condamnation. Il ne leur fut pas difficile de persuader au jeune Roi, que c'étoit pour l'amour de lui qu'ils avoient souffert, & que les desseins de leurs ennemis regardoient moins les Ministres que le Roi même. Ils lui représenterent, qu'en accusant les Conseillers, on fait voir qu'on croit le Souverain incapable de gouverner; & qu'il n'y a pas de plus prompt moyen pour décréditer un Prince, qu'en persuadant à ses Sujets qu'il se sert de mauvais Ministres. Ces infinuations souvent réiterées firent une si forte impression sur l'esprit du Roi, qu'il prit la résolution de seretirer de la sujettion du Parlement. Mais les Favoris lui firent entendre, que ce seroit un ouvrage très difficile à exécuter, pendant que le Duc de Glocester seroit à la tête des factieux. Par là, ils le conduissirent à consentir à tous les complots qui pouvoient procu- de Giole. rer la ruine de cet Oncle. Dès qu'ils furent surs du consentement du Roi, ils concerterent ensemble les moyens de parvenir à leur but. Ilsn'en trouverent point de plus propre, que de faire empoisonner le Duc & quelques autres de leurs principaux ennemis, dans un festin ou la Ville de Londres les avoit invitez. Mais comme ils n'oserent exécuter ce complot, sans s'assurer auparavant du Maire, ce Magistrat en avertit le Duc de Glocester, qui ne se trouva pas au festin.

Richard rap-

S'il eût été aussi facile aux Favoris de perdre leurs ennemis particuliers, comme il l'étoit de leur attirer la haine du Roi, à peine seroit- Les Favoiss antil resté dans le Royaume un Seigneur capable de seur donner de l'om- tre seurs ennebrage. Mais dans un Gouvernement tel que celui d'Angleterre, particulierement pendant une Minorité, il n'est pas aisé au Roi & à ses-

La perte da Doc de Gloceites est

Il évite le polfon qu'on lui préparoit.

310

1387-

Les Comtes d'Arundel & de Nos tingham quittent leuts emplous.

RICHARD II. Ministres de faire tout ce qu'ils souhaitent. Les Favoris se virent donc obligez de chercher des moyens secrets pour ruïner leurs ennemis. dans la crainte continuelle où ils étoient d'en être eux-mêmes prévenus. Cependant, ils continuoient à donner au Roi de finistres impressions contre ses meilleurs Sujets, en attendant que ce Prince, devenu majeur, pût agir avec une autorité plus absolue. Les Comtes d'Arundel & de Nottingham, Amiraux d'Angleterre, étant sortis en Mer au commencement du Printems, enleverent une Flotte de Vaisseaux Marchands François, Espagnols, & Flamans, & en menerent en Angleterre quelques-uns qui étoient chargez de vin. Ensuite, ils prirent leur route vers la Bretagne, & secoururent Brest que le Duc tenoit assiegé. Ce service, qui méritoit quelque reconnoissance de la part du Roi, ne fit que leur attirer son indignation. Quand ils retournerent de leur Expédition, il ne daigna pas même leur parler, tant il avoit été prévenu contre eux par ses Ministres. On lui avoit fait entendre, que la prise de cette Flotte ne manqueroit pas de lui attirer des affaires qui le jetteroient dans un extreme embarras. Ces deux Seigneurs, outrez de la maniere offensante dont ils avoient été reçus, renoncerent à leur commission, qui sut donnée au Comte de Northumberland.

Le Puc d'trlande repudie fa Femme coufine du Roi.

Le Duc de Glocester le menace.

Complet pour rendre le Roi abfolu.

C'est ainsi que les Favoris animoient leur Maitre contre les principaux Seigneurs, dans l'esperance de recueillir le fruit de leurs artifices quand le Roi seroit venu à sa Majorité, qui n'étoit pas sort éloignée. Mais un accident qui arriva bien-tôt après, leur fit juger qu'ils devoient hâter davantage l'exécution de leurs projets. Le Duc d'Irlande se tenant sier du pouvoir qu'il avoit sur l'esprit du Roi, eut l'insolence de repudier sa Femme, Fille du Seigneur de Coucy, & Petite-Fille d'Edouard III., pour épouser une Fille d'honneur de la Reine, nommée Lancerone, d'une médiocre Maison de Boheme. Quoique ce divorce sit un tort extrême à la Famille Royale, Richard n'en témoigna pas le moindre chagrin. Mais il n'en fut pas de même du Duc de Gloceller, qui ressentit vivement cet affront, & sit connoitre qu'il ne perdroit pas l'occasion de s'en vanger, quand il la rencontreroit. Cette menace fit prendre au Duc d'Irlande la résolution de le prévenir. Pour cet effet, après en avoir concerté les moyens avec le Roi, il feignit d'avoir un voyage à faire en Irlande, & prit la route du Païs de Galles, où Richard voulut l'accompagner. Mais ce prétendu voyage n'étoit que pour pouvoir concerter ensemble plus secretement les moyens d'exécuter le projet qu'ils avoient formé, d'acquerir un pouvoir despotique, dont le Duc de Glocester, les Comtes d'Arundel, de Warwick, de Derby, de Nottingham, devoient éprouver les premiers effets. Le resultat de cette consultation sut, que le Roi leveroit une Armée pour intimider ces Soigneurs; Qu'ensuite, il convoqueroit un Parlement. dont on seroit ensorte que tous les Membres sussent à sa dévotion; & qu'il feroit passer par ce Parlement, tous les Actes nécessaires pour lui RICHARD 11.

assurer une autorité sans bornes.

Dès que ce complot eut été formé, ils se rendirent à Nottingham, Richard comoù le Roi fit venir les Sherifs de toutes les Provinces, quelques-uns sein aux sherifs, des principaux Citoyens de Londres, & tous les Juges du Royaume, Quand ils furent assemblez, il leur communiqua le dessein qu'il avoit de lever une Armée pour châtier les Seigneurs qu'il leur nomma, du nombre desquels étoit le Duc de Glocester; & demanda aux Sherifs quel nombre de Troupes chacun d'eux pourroit lui fournir. Ensuite, il leur dit qu'il avoit dessein de convoquer un Parlement, & leur commanda de ne pas permettre qu'aucun Député fût élu, qui ne se trouvât dans la Liste qu'il leur donneroit lui-même. Les Sherifs répondirent, qui refusent de s'engaget dans le qu'il leur donnoit des ordres qu'il n'étoit pas en leur pouvoir d'exé- complot. cuter : Que le Peuple étoit tellement porté d'inclination pour les Seigneurs dont il leur avoit parlé, qu'il n'y avoit point d'apparence qu'on put lever une Armée contre eux: Qu'il étoit encore plus difficile de le priver du droit d'élire avec liberté, ceux qui devoient le représenter dans le Parlement. Mais les Juges ne furent pas si scrupuleux dans ce qui les regardoit (1). Le Roi leur ayant demandé, s'il n'avoit pas droit de casser les treize Commissaires établis par le Parlement, & cident que le Roi est au-dessus des d'annuller les Actes faits à son préjudice; ils répondirent, que le Sou-Loix. verain éroit au-dessus des Loix. Néanmoins, quand on les requit de signer cet Avis, quelques-uns d'entre eux firent des efforts pour s'en dispenser; mais ils y surent contraints par les menaces des Favoris. On prétend qu'un de ces Juges dit tout haut, après avoir signé, que jamais action n'avoit mieux mérité le gibet que celle qu'il venoit de faire (2). L'avis des Juges étant ainsi extorqué, Richard se crut au-dessus de toutes les difficultez. Il voulut d'abord distribuer des Commissions pour lever une Armée. Mais il trouvasi peu de gens disposez à Le Roi ne peut venir à bout de le servir, qu'il se vit contraint de se désister de son projet. Ainsi plein son dessein, de dépit d'avoir si mal réussi, il reprit le chemin de Londres, après avoir inutilement divulgué ses desseins, qui lui attirerent de plus en plus la haine publique.

Un complot de cette nature, tramé si ouvertement, & qu'on est obligé de laisser imparfait, manque rarement d'être funeste à ses Auteurs. Le Duc de Glocester, & les autres Seigneurs de son parti, comprirent par là que leur perte étoit résolue ; & que si le Roi & ses Favoris ne passer le noi.

Les Juges de-

Le Duc de Glo-

(1) Ces Jugos étaient, le Chevalier Robert Tresilian, Président de Justice; le Chevalier Roberth Belknap, Président de Justice des Plaidoyers communs ; le Chevalier Jean Holt; le Chevalier Roger Fultborp; & le Chevalier Guillanme Burgh. TIND.

(4) C'étoit le Chevalier Robert Belknap, qui dit en signant, qu'il ne falloit plus rien qu'un traineau, un cheval, & une corde, pour le mener à la mort qu'il méritoit

& bien. Hift, Loceftrons. TIND.

RICHARD II. les avoient pas déja sacrifiez à leur haine, c'étoit moins par défaut de volonté, que de puissance. La seule ressource qui sembloit leur rester: étoit la voye des armes. Mais, comme les gens sages ne se servent de ce moyen, qu'aprés avoir inutilement tenté tous les autres, le Duc de Glocester crut devoir faire encore un effort, pour tâcher de faire revenir le Roi de sa prévention. Dans cette vue il lui envoya l'Evêque de Londres, qui lui porta de sa part, des assurances respectueuses de sa fidelité; & une offre de se purger par serment des crimes qu'on lui avoit faussement imputez. Richard parut d'abord assez porté à recevoir cette justification: mais le Comte de Suffolck lui fit bien-tôt changer de pensée, en lui disant, en presence même de l'Evêque, qu'il ne seroit jamais assuré sur le Trône, pendant que le Duc de Glocester seroit en vie. L'Evêque de Londres sut si choqué de ce discours, qu'il ne put s'empécher de dire à ce Favori, qu'étant condamné par le Parlement, & ne conservant la vie que par la pure grace du Roi, il lui convenoit moins qu'à qui que ce fut, d'accuser des Sujets fideles. Cette hardiesse fut si désagreable au Roi, qu'il commanda au Prélat de sortir de sa présence. Les affaires étant réduites à ce point, & les Seigneurs proscrits étant persuadez qu'une vigoureuse défense étoit l'unique moyen qui leur restoit pour se mettre à couvert des desseins que la Cour avoit formez contre eux, ils se déterminerent enfin à prendre les armes, Comme ils étoient bien avant dans la faveur du Peuple qui les regardoit comme ses protecteurs, ils eurent bien-tôt assemblé une Armée de quarante-mille hommes, avec laquelle ils marcherent droit à Londres.

Suffolen empeche la reconsilization.

Le Comte de

Les Seigneurs prennent les armes.

Le deffein du Ros eft rompu.

11 tache d'amufer les Seignouss tens.

La diligence des Seigneurs rompit toutes les mesures du Roi & deses Ministres. Ce Prince avoit résolu de faire un voyage en France, & de livrer au Roi Charles, Calais & Cherbourg, afin d'en tirer un puisfant secours qui le mit en état de réduire ses Sujets qu'il qualifioit de Rebelles. Mais l'approche soudaine des Seigneurs ne lui ayant pas permis d'exécuter ce dessein, il fallut avoir recours à d'autres moyens pour se tirer de ce mauvais pas. Celui qui lui parut le plus propre, sut d'amuser les Mécontens, pendant que le Duc d'Irlande s'en alloit lever une Armée dans le Païs de Galles, où il avoit beaucoup d'amis. Suivant ce projet, il fit dire aux Seigneurs mécontens, qu'il étoit disposé à leur accorder tout ce qui seroit raisonnable, & qu'il se trouveroit le lendemain, dans la grande Salle de Westminster, où ils pourroient venir lui présenter leur Requête. Les Seigneurs accepterent cette offre avec joye, & après avoir pris des précautions pour n'être pas surpris, ils se rendirent au lieu qui leur avoit été marqué. Ils y trouverent le Roi assis sur un Trône, & revêtu de ses Habits Royaux, qui les y attendoit. En approchant du Trône, ils se mirent à genoux, en posture de supplians, quoiqu'en effet ce sut moins pour demander grace, que pour obtenir de lui la punition de ses Ministres. L'Eveque d'Ely.

d'Ely, qui étoit Grand Chancelier (1), leur ayant demandé pour quel RICHARDIE sujet ils avoient pris les armes, ils répondirent, qu'ils n'avoient intention que de procurer le bien du Roi & du Royaume. Ils ajouterent, que la personne du Roi leur seroit toujours sacrée, & que leur dessein n'étoit que de faire punir les Traitres qu'il avoit autour de lui. Ensuite, ils nommerent en particulier, le Duc d'Irlande, le Comte de Suffolck, l'Archevêque d'Yorck, le Juge Tresilian, & un Alderman de Londres nommé Brambre, qui étoit de la même cabale. Le Roi leur leurs demandes répondit gravement, que dans la prochaine Assemblée du Parlement, au Parlement. on rendroit justice à tout le monde. Ensuite il leur reprocha leur présomption, & voulut leur faire comprendre qu'il ne tenoit qu'à lui de les accabler; mais que par pure condescendance, il vouloit bien les écouter favorablement. Après cela, Il alla prendre le Duc de Glocester par la main, & ayant ordonné aux autres de se lever, il leur dit qu'il auroit égard à leurs plaintes. Comme il n'avoit pour but que de les amufer, il fit publier une Proclamation pour justifier leur prise d'armes, dans l'esperance que cela les obligeroit à congédier leurs Troupes. Mais ils connoissoient trop bien le génie du Roi & de ses Ministres, pour se fier à leur simple parole. Dans la crainte où ils étoient de se voir tout Les seigneurs de à coup accablez, dès qu'ils ne seroient plus en état de se faire craindre, ils résolurent de demeurer armez, jusqu'à ce que le Parlement tût assemblé. Ils ne tarderent pas longtems à connoître combien cette précaution avoit été nécessaire. Le Duc d'Irlande, qui avoit levé une Armée dans le Pais de Galles, avec une merveilleuse promptitude; marchoit à grandes journées au secours du Roi. S'il eût pu s'approcher de Londres, il n'étoit pas sûr que la Bourgeoisse eut pris le parti des Conféderez. Pour prévenir ce danger, le Comte de Derby, Fils ainé du Duc de Lencastre, ayant pris une partie de l'Armée, alla au-devant du Duc d'Irlande, & l'ayant rencontré dans la Province d'Oxford, il lui livra Bataille, & remporta une victoire aisée sur ce Général qui n'étoit rien moins que guerrier. Dès le commencement du Combat, le Duc, qui craignoit de tomber entre les mains de ses ennemis, se mit à couvert de ce danger par la fuite, sans s'embarasser de ce qui arriveroit à son Armée. Tout son bagage ayant été pris, on y trouva une cassette, où il y avoit une Lettre du Roi, qui lui ordonnoit de marcher à Londres avec toute la diligence possible, & lui promettoit de vivre & de mourir avec lui. La détaite de cette Armée ayant rompu toutes les mesures du Roi & des Favoris, le Duc s'enfuit en Hollande, & après avoir fait quelque séjour à Utrecht, il alla demeurer à Louvain, où il mourut trois ans aprés. Le Comte de Suffolck voulut se retirer à Calais, mais le Gouverneur

1387

mentent armer.

Le Duc d'irlan-de marche au secours du Roi avec une asmée.

> 11 eft défait & s'enfuit.

Lettres tron . vées dans la cal-

Il se retire en Hollande.

(1) L'Evêque d'Ely, nommé de la Pool, ne fut point Chancelier de rechef après son rappel. Tino.

Tome III.

Rr

314

1387.

Roi font décou-Verts.

RICHARD II. n'ofant se charger dans une semblable conjoncture, ni de l'arrêter ni gne où le Roi Charles l'attendoit. On découvrit encore par une Lettre. pour ces deux Places.

1318.

Conference des Seigneurs avec le

grands reproches.

Le Roi ne répond que par des

Il promet de le rendre & Wests'en dédit.

On le menace d'étice un autre

Il consent au banniffement de SER FRVORIS.

de le proteger, prit le parti de le renvoyer au Roi. Cependant, Richard s'étoit refugié à la Tour, dans l'incertitude où il étoit de la résolution que les Seigneurs victorieux prendroient à son égard. Il avoit d'autant plus de sujet de craindre, qu'en ce tems-là, on arrêta un François qui lui portoit un Saufconduit, afin qu'il pût se rendre à Bouloqui fut trouvée entre les mains du même porteur, que Charles s'attendoit à être mis en possession de Calais & de Cherbourg, & qu'il avoit même avancé une partie de la somme qu'il étoit convenu de donner Les Seigneurs liguez ayant connu par là, mieux qu'ils n'avoient fait

jusqu'alors, les pernicieux desseins du Roi & de ses Ministres, firent entrer toute leur Armée dans Londres, après quoi ils firent demander au Roi une Conference, Richard auroit bien voulu s'en dispenser; mais comme il se voyoit sans ressource, & qu'il craignoit d'être assamé Ile lui font de dans la Tour, il n'osa la refuser. Dans cette entrevue, ils lui reprocherent aigrement le complot formé à Nottingham pour les perdre; le dessein de se rendre absolu, par le moyen d'une Armée; la tentative qu'il avoit faite pour avoir un Parlement à sa dévotion; les ordres envoyez au Duc d'Irlande de marcher à Londres, pendant qu'il les amusoit par de vaines promesses; enfin, le Traité qu'il avoit fait avec le Roi de France, pour lui livrer Calais & Cherbourg, Richard ne répondit à ces reproches que par une grande abondance de larmes, qui toucherent les Seignours. Ils se persuaderent que la mauvaise conduite du Roi ne provenoit que de son peu d'expérience, & des mauvais conseils de ses Favoris; & que ne les ayant plus auprès de lui, il pourroit se remettre dans le bon chemin. Cette pensée les ayant rendus plus traitables, il fut convenu que le Roi se trouveroit le lendemain à Westminster, pour y régler avec eux les affaires du Gouvernement. Ils étoient à peine sortis de la Tour, qu'il changea de résolution, & leur fit savoir qu'il ne vouloit point conferer avec eux. Cette inconstance les irrita tellement, que sur le champ, ils lui firent dire à leur tour, que s'il ne se trouvoit pas le jour suivant à Westminster, comme il s'y étoit engagé, ils s'y rendroient eux-mêmes, pour proceder à l'élection d'un nouveau Roi. Une déclaration si précise causa une telle frayeur à ce joune Prince, que non soulement il se rendit au lieu de la Conference; mais il consentit même au bannissement de ses deux principaux Favoris, de l'Archevêque d'Yorck, des Evêques de Durham & de Chichester (1), & de plusieurs autres Seigneurs & Dames qui avoient favorilé les desseins de la Cour. Quant aux Juges, comme on

<sup>(1)</sup> L'Evêque de Chicester étoit Thomas Rushooke, qui fut privé de sa Dignité, & remplacé par Richard Micford, le 7. de Mai 1389. Rev. W. S.

avoit dessein de les traiter à toute rigueur, ils furent arrêtez pendant RICHARDIL qu'ils étoient occupez dans la Salle de Westminster à faire les sonc-

tions de leurs Charges, & envoyez à la Tour.

Le Parlement s'étant assemblé au mois de Fevrier 1389, on y porta des accusations de Haute Trahison contre plusieurs personnes, qui fu- s'assemble. rent condamnées à diverles peines. Tresilian, Brambre, & quelques autres Chevaliers & Gentilshommes, furent pendus à Tyburn, Les autres d'autres punis. Juges, & l'Evêque de Chichester, reçurent aussi la même Sentence; mais on leur fit grace de la vie, & l'on se contenta de les releguer en Irlande, Pour ce qui regarde les deux Favoris & l'Archevêque d'Yorck, ils furent condamnez au bannissement, & l'on confisqua leurs biens

Le Parlement Deux des Juges

au profit du Roi.

Amailtie.

Après que le Parlement eut satissait à ce qu'il croyoit devoir à la Justice, il passa deux Actes, dont le premier défendoit d'attribuer au Roi les mouvemens précedens, & l'autre accordoit une Amnillie générale aux deux Partis. Les affaires étant ainfi règlées, le Roi renouvella son Serment du Sacre, comme s'il eût commencé un nouveau Regne, & tous les Seigneurs lui rendirent hommage, & lui prêterent un nouveau serment de fidelité. Ce Parlement, qui sut nommé l'Impi-

soyable, ne finit que le 4. de Juin.

Pendant les troubles qui avoient agité l'Angleterre, les Ecossois Les Anglois sont voulant profiter de la conjoncture, s'étoient avancez jusqu'à New- Ecosiois. castle, sous la conduite du Chevalier Douglas, & avoient fait de grands ravages sur les frontieres. Dès que les troubles surent appailez, Henri Perci, surnommé Chand-éperon, Fils du Comte de Northumberland, marcha contre les Ecossois, & leur ayant livré Bataille, il tua Douglas de sa propre main. Mais le Comte de Dumbar étant survenu pendant le Combat avec un Corps de Troupes toutes fraiches, en fit tellement changer la face, que l'Armée Angloife fut enfin battue, & Percy fait prilonnier.

Exploits du

Environ ce même tems, le Comte d'Arundel, à qui le Parlement avoit conferé la Charge de Grand Amiral, alla secourir le Duc de del sur mer. Bretagne que le Roi de France attaquoit. Ce secours ayant obligé Charles à donner la Paix au Duc, les Anglois furent renvoyez chez eux. En s'en retournant, le Comte d'Arundel prit aux François, quatre-vingts Vaisseaux chargez, & pilla les Isles de Ré & d'Oleron, après quoi il fit rentrer sa Flotte dans les Ports. Peu de tems après, les deux Couronnes convinrent d'une Treve de trois ans, dans laquelle les Ecosso furent compris.

Depuis le dernier Parlement, l'Angleterre se trouvoit dans un état assez tranquille. Les nouveaux Ministres, se conduisant par d'autres maximes que les précedens, n'avoient garde d'engager le Roi dans des démarches qui avoient été sur le point de causer sa ruïne. Mais si l'on avoit réussi à changer le Conseil du Roi, on n'avoit pas trouvé la même

Rrij

316

les rénes du Gouvernement.

Il change le Ministere.

cester étant ac-

culé le justifie.

de Lencastre.

ALCHARD II. facilité à changer l'humeur de ce Prince. L'esprit rempli de son propre mérite, il ne se voyoit qu'avec une peine extrême sous la direction d'autrui, dans un tems où il se voyoit en âge de prendre luimême les rênes du Gouvernement. Dès qu'il fut entré dans sa vingt & unième année, il assembla son Conseil, auquel il voulut que tous les Membres assistassent. Quand ils furent assemblez, il leur demanda quel âge il avoit; à quoi on répondit qu'il avoit vingt ans accomplis. Puisque cela est, ajouta-t-il, je veux gouverner moi-même mon Royaume, la condition d'un Roi ne devant pas être moins avantageuse que celle de ses Sujets, qui sont autorisez à cet âge à diriger leurs propres affaires. Après leur avoir ainsi fait connoitre ses intentions, il commanda au Chancelier de lui remettre le Grand Sceau, dont il consia la garde à l'Evêque de Winchester (1). En même tems, il destitua l'Evêque de Hereford de sa Charge de Grand Trésorier. & ayant ôté de son Conseil le Duc de Glocester son Oncle, le Comte de Warwick, & quelques autres qui ne lui étoient pas agréables, il y mit en leur place, des gens qu'il crut plus soumis à ses volontez. Cette démarche n'avoit rien d'étrange en elle-même, puisqu'il étoit en droit de faire ces changemens. Cependant, on ne laissa pas de remarquer, qu'il n'avoit jamais moins donné de marques de la prudence qu'on suppose dans ceux qui commencent leur Majorité, que dans le choix qu'il fit de ses nouveaux Ministres, qui n'étoient nullement capables des Emplois qui leur étoit confiez. Aussi ne tarda-t-on pas longtems Le Duc de Glo. à voir le défordre & la confusion dans les affaires publiques. Un des premiers soins des Favoris sut, d'insinuer au Roi que le Duc de Glocester avoit de mauvais desseins contre sa personne. Mais le Duc s'en justifia si bien, que le Roi eut honte d'avoir écouté une accusation si mal fondée. Il ne voulut pourtant pas permettre que le Duc poursuivît en justice ses accusateurs, quoiqu'ils eussent été confondus en sa présence.

> Pendant que Richard étoit dans la crainte des entreprises de cet Oncle, qu'on lui représentoit comme un ennemi très dangereux, il en vit arriver un autre qui ne lui étoit pas moins formidable. C'étoit le Duc de Lencastre, qui revenoit de son Expédition d'Espagne. Les progrès qu'il avoit faits en ce Païs-là, avoient enfin obligé le Roi de Castille à faire avec lui un Traité, par lequel il s'étoit engagé à lui payer comptant fix-cens-mille livres, & à lui assigner une pension annuelle de quarante-mille livres, pendant sa vie & celle de la Duchesse sa Femme. Ce Traité sut suivi du Mariage de la Princesse Catherine, Fille du Duc & de Constance, avec Henri Fils ainé du Roi de Castille, en faveur duquel le Duc & la Duchesse s'etoient départis de leurs prétentions sur ce Royaume.

> (1) C'étoit Guillaume Wicham, Fondateur de l'Ecole de Winchester & du Nonveau College, à Oxford. TIND.

Quoique Richard ne sût pas trop content de l'arrivée du Duc de RICHARD II Lencastre, il ne laissa pas de le recevoir avec des caresses qui donne- Le Roi le rerent lieu d'esperer qu'il y auroit désormais une heureuse union dans concilie avec ses la Famille Royale. Cette esperance se confirma par la reconciliation que le Duc de Lencastre procura entre le Roi & le Duc de Glocester, reconciliation qui parut si sincere de la part du Roi, que tout le monde y fut trompé, Malgré ces belles apparences, la présence du Duc de Lencastre ne laissoit pas d'etre importune à Richard. On en peut bien juger, par le prix dont il voulut bien acheter son éloignement. Pour parvenir à ce but, il lui fit le plus riche présent dont un Roi d'An- Guienne au de Lencustre. gleterre put alors gratifier un Sujet, en l'investissant du Duché de Guienne, avec les mêmes droits qui avoient été accordez au feu Prince de Galles Pere du Roi. Comme il n'avoit jamais eu d'affection pour lui, ce ne pouvoit être que dans la vue de l'éloigner d'Angleterre, qu'il lui fit un si riche présent.

Il donne la Guienne au Dus

Peu de tems après, le Comte de Derby, Fils ainé du Duc de Len- Le Comte de castre, alla porter les armes en Prusse, où il se distingua par un grand en Prusse. Servit nombre de belles actions. Pendant que ce Prince travailloit à s'acquerir de la reputation par ses exploits guerriers, Richard passoit sa vie dans une apparence de Guerre. Il employoit des sommes immenses à faire des Tournois, qui donnoient occasion de le comparer, très défavantageusement pour lui, avec le Comte de Derby son Cousin, qui étoit un Prince fort estimé.

Pendant que le Roi s'occupoit à ces divertissemens, le Parlement renouvella un Statut fait fous le Regne d'Edouard III., & confirmé les Pioviseus re-. fous celui-ci. Cet Acte condamnoit comme coupables de Haute Tra- nouvellé. hison, ceux qui porteroient dans le Royaume des Provisions de la Cour de Rome, sans en avoir obtenu la permission du Roi. Un Nonce, qui fut envoyé en Angleterre sur ce sujet, y sit grand bruit, & menaça même que le Pape en viendroit aux dernieres extrêmitez. Mais ses menaces ne furent pas capables d'obliger le Parlement à revoquer l'Acte. Tout ce qu'il put obtenir, fut un repit pour ceux qui étoient tombez dans cette nouvelle sorte de crime, jusqu'à la prochaine Assemblée du Parlement.

Bien qu'une cruelle Peste, & une Famine non moins intolerable affligeassent alors l'Angleterre, le Roi, qui aimoit le faste jusqu'à l'excès, ne retranchoit rien ni de ses plaisirs ni de ses dépenses, qui alloient à des sommes prodigieuses. On dit qu'il entretenoit tous les jours dix-mille personnes. Il se faisoit un honneur de surpasser en magnificence, tous les Souverains de l'Europe, comme s'il eût eu une source inépuisable d'argent. Trois-cens domestiques étoient employez à sa seule Cuisine, & la Reine avoit un pareil nombre de Femmes à son service. Les Courtisans obtenoient si aisément tout ce qu'ils demandoient que cette facilité faisoit perdre aux faveurs du Roi une Rrin

Dépenfes excelfives du Roi.

118

RICHARDII. bonne partie de leur prix. Enfin, ce Prince affectoit en toutes choses une prodigalité qui ne pouvoit qu'être à charge aux Sujets, & par une

suite nécessaire, lui attirer leur aversion.

1392. Londres refuse de lui prêter mil-

Comme ses revenus ne pouvoient pas suffire à tant de dépenses, il voulut tenter de tirer quelque secours de la Ville de Londres. Mais, le livres fletling, de peur d'effaroucher les habitans, il se contenta d'éprouver leur affection par un emprunt de mille livres sterling, apparemment à dessein de ne se borner pas dans la suite à si peu de chose. Quelque médiocre que fût cette somme, il eut le chagrin d'essuyer un refus très mortifiant, jusques-là même qu'un Marchand Italien, qui offrit de prêter seul cette somme, fut mis en pieces par la populace. Richard ressentit vivement cet affront, dont peu de tems après il trouva l'occasion de se venger. Sous prétexte de châtier une émeute de peu de conséquence qu'un Garçon Boulanger avoit excitée dans Londres, il dépouilla la Ville de tous ses Privileges, lui ôta sa Chartre, & transfera les Cours de Judicature à Yorck. Il est vrai que dans la suite il & la lui rend lui rendit le tout : mais elle fut obligée de le racheter par un préfent de dix-mille livres sterling, & de deux Couronnes d'or. Mais, quoique Londres payât cherement le refus de prêter mille livres au Roi, c'étoit peu de chose en comparaison du préjudice que le Roi lui-même en reçut. Par cette démarche, il acheva de perdre l'affection de cette Ville, qui lui fit bien sentir dans la suite, combien il est dangereux à un Roi d'Angleterre de l'avoir pour ennemie.

Le Roi lui ôte fa Chastre ,

pour de l'argent,

1393. Rebellion en Irlande.

Le Roi le pré-

pare à le rendre en Irlande.

Négociation 2vec la France.

Dès le commencement de l'année 1393, on vit arriver à Londres des Députez des Anglois établis en Irlande, qui venoient demander du secours contre les originaires du Païs, Depuis quelque tems, il v avoit dans cette Isle de fréquens soulevemens, qui faisoient comprendre que les Irlandois cherchoient à secouer le joug des Anglois. On auroit dû remedier plutôt à ces désordres; mais Richard, trop abandonné à ses plaisirs, avoit négligé les affaires d'Irlande, comme s'il n'y eût eu aucun interét. Enfin, le mal s'étoit tellement accru, qu'il ne fut pas possible, sans risquer la perte de cette Isle, de disserer plus longtems à y apporter les remedes convenables. Le Duc de Glocester s'offrit d'aller reprimer les Rebelles : mais le Roi ne jugeant pas à propos de lui confier le commandement d'une Armée, résolut d'aller lui-même en ce Païs-là. Dans ce dessein, il convoqua un Parlement, qui lui accorda une grosse somme, tant pour la Guerre d'Irlande, que pour subvenir à la dépense de l'Ambassade des Ducs de Lencastre & de Glocester, qui devoient aller négocier une Paix sipale avec la France. Mais cette affaire fut rompue par un accident qui empêcha les Plénipotentiaires de s'assembler entre Ardres & Guisnes, comme on en étoit convenu. Le Roi Charles, qui étoit de tems en tems attaqué d'une maladie qui lui troubloit l'esprit, s'étant rendu à Abbeville où on l'avoit mené pour faire voir aux Anglois qu'il

se portoit bien, y retomba dans sa démence ordinaire. Cette rechu- RICHARD R. te fut cause qu'on renvoya la négociation de la Paix, à un tems plus convenable.

Les préparatifs que le Roi faisoit pour son voyage d'Irlande, furent un peu interrompus au commencement de l'année 1394, par les neine. soins qu'il fallut prendre des funerailles de la Reine son Epouse, & des Duchesses de Lencastre & d'Yorck, qui moururent à peu près dans un même tems. On prétend que la Reine favorisoit beaucoup la Doctrine de Wiclest, & que, si elle eût vécu plus longtems, elle auxoit épargné aux Lollards (c'est le nom qu'on donnoit aux Sectateurs de Wicless ) bien des maux qu'ils souffrirent dans la suite. Le départ du Duc de Lencastre leur principal Patron, qui étoit allé en Guienno pour prendre possession de sa Principauté, ne contribua pas peu à hâter les desseins de leurs ennemis, qui profiterent de ces favorables conjonctures pour les perfécuter.

1394. Mort de la

Quelque grande que fût l'affliction que Richard ressentit de la mort pour l'Irlande ot de la Reine, il ne laissa pas de partir pour l'Irlande, comme il l'avoit y fait quelques projetté. Il arriva dans cette Isle au mois de Septembre, & fit d'abord quelques progrès contre les Rebelles. Mais, comme la saison ne lui permettoit pas de les continuer, il se rendit à Dublin, où il tint un Parlement, pendant que le Duc de Glocester assembla celui d'Angleterre (1), qui accorda un Subfide pour pousser la Guerre

d'Irlande.

Richard se préparoit à se remettre en campagne, lorsqu'il vit arriver d'Angleterre l'Archevêque d'Yorck & l'Evêque de Londres, qui larde, qui oblivenoient le supplier de la part du Clergé, de hâter son retour dans gent le Clergé à députer au Roi. son Royaume. Ils lui firent même entendre, que le moindre retardement étoit capable de porter un préjudice irréparable à la Religion. Le fondement de cette grande allarme étoit, que dans le dernier Parlement, les Lollards avoient fait des instances pour faire ensorte qu'on travaillat à la Réformation de l'Eglise (2), Comme ils avoient beaucoup de partisans dans le Royaume, & dans le Parlement même, le Clergé craignit qu'on ne procedât à cette Reformation. C'est par cette raison que les deux Prélats Députez exagererent tellement le danger où la Religion se trouvoit, que Richard partit sur le champ pour retourner en Angleterre, laissant au Comte de la Marche le soin de terminer la Guerre d'Irlande. Dès qu'il fut arrivé à Londres, il prit primer la Secte certaines mesures avec le Clergé pour tâcher de supprimer la Secte des Lollards.

<sup>(1)</sup> Walfingham dit que le Parlement d'Angleterre fut convoqué par Edmond Duc d'Yorch, que le Roi avoit laisse Régent; & que le Duc de Glocester, que le Roi avoit mené avec lui en Irlande, s'en retourna en Angleterre pour y représenter les besoins du Poi. TIND.

<sup>(2)</sup> Les Lollards preienterent une Remontrance à la Chambre du Parlement, contre les corruptions de l'Eglise: elle contenoit douze Articles. TIND.

1391.

RICHARD II. des Lollards, & contraignit même un certain Chevalier d'en faire une abjuration publique, le menaçant de le punir de mort s'il se rengageoit dans la même Secte.

I e corpt du Duc d'hilande est porté en Angleterre. Peu de tems après, on apporta en Angleterre, par ordre du Roi,

Le Roi affifte à fes tunerailles.

le Corps du Duc d'Irlande qui étoit mort à Louvain. L'affection de Richard s'étant réveillée à cet objet, il fit ouvrir le cercueil, pour se donner encore la satisfaction de voir cet homme qu'il avoit tant aimé. Ensuite, il lui fit faire de magnifiques funerailles, & voulut lui-même les honorer de sa présence, comme Edouard II, avoit fait autresois à l'égard de Gaveston. Mais la Noblesse refusa de faire cet honneur à un Favori de qui elle avoit trop de sujet de se plaindre. Ainsi, de même qu'Edouard II., Richard ne fut accompagné dans cette pompe funobre que de quelques Membres du Clergé (1).

Les Gaicons refulent de recon-noitre le Duc de Lencastre.

Pendant que le Roi avoitété occupé à son Expédition d'Irlande, le Duc de Lencastre, qui étoit allé à Bourdeaux pour y saire reconnoitre sa Souveraineté, y avoit trouvé des obstacles auxquels il ne s'étoit pas attendu. Les Gascons, prétendant que leur Païs étoit inséparablement uni à la Couronne d'Angleterre, soutenoient qu'il n'étoit pas au pouvoir du Roi de l'aliener. Cette prétention étoit fortifiée d'une raison d'interêt, qui les confirmoit dans leur obstination. Ils disoient, que si une sois ils étoient séparez de l'Angleterre, ils couroient risque de se voir privez de la seule protection qui pouvoit les empêcher de tomber sous la domination de la France. Par cette raison, ils prétendoient que l'alienation dont il s'agissoit étoit également préjudiciable à eux-mêmes, & à la Couronne d'Angleterre. On leur objectoit, qu'ils n'avoient pas fait la même difficulté à l'égard du Prince de Galles Pere du Roi. Mais ils répondoient, qu'il y avoit une extrême difference entre l'alienation précédente, & celle-ci; Que la premiere ayant été faite en faveur de l'Héritier présomptif de la Couronne, ne devoit durer qu'un certain tems; au-lieu qu'il pouvoit ailément arriver que celle-ci fût éternelle. Après plusieurs contestations qu'il y eut sur ce sujet, & qui durerent même assez longtems, le Roi résolut enfin de revoquer le don; à quoi le Duc de Lencastre se soumit de bonne grace, puisqu'aussi bien il n'étoit pas en état de l'empêcher. Pour le consoler en quelque maniere de la perte qu'il venoit de faire, le Roi lui permit d'épouser Catherine Rouet, Veuve du Chevalier Thomas Swinford. Le Duc avoit longtems entretenu cette femme en qualité de Maitresse, & en avoit eu plusieurs enfans, que le Roi & le Parlement voulurent bien légititimer (2) sous le nom de Beaufort. Quelque tems après, le Roi créa l'ainé Comte de Sommerset.

Le Roi révoque le don.

Troisieme Mariage du Duc de Lencathe.

Ses enfans Bårards sont légitimes.

> (1) Le Duc d'Irlande fut enterré à Coln dans le Comté d'Essex. Le Comte d'Oxford, venant du chef d'Alberic de Vere son Oncle, succeda à ses biens & à fes honneurs. TIND.

(2) Ces Enfans étoient au nombre de quatre, Jean, Thoms, Henri, & Jeanne. Ayant

Avant l'arrivée du Duc de Lencastre, le Roi avoit envoyé des Am- RICHARD IL bassadeurs en France, pour y demander en Mariage la Princesse Isabelle Fille de Charles VI. La Cour de France avoit d'abord rejetté cette proposition, tant parce que la Princesse n'étoit âgée que de sept ans, qu'à cause qu'elle avoit été promise au Duc de Bretagne. Cependant, malgré ces difficultez, ce Mariage ne laissa pas de se conclure, dans une seconde négociation, & en même tems, on convint d'une Treve de vingt & huit ans entre les deux Couronnes. Peu de tems après, les deux Rois se rendirent entre Ardres & Calais, sous des Tentes qu'on y avoit l'angleterre. fait dresser, où les deux Cours étalerent toute leur magnificence, & deux Rois. où la Treve sut signée, & le Mariage solemnisé. On prétend qu'en cette occasion, Richard sit une dépense de trois-cens-mille marcs (1), somme qui excedoit de beaucoup celle de deux-cens-mille marcs qu'il reçut en déduction de ce qui lui avoit été promis pour la Dot de la Reine son Epouse. Le Duc de Glocester, qui n'étoit content ni du Mariage ni de la Treve, ne put s'empêcher d'en témoigner son chagrin. Il dit franchement au Roi, qu'il auroit été plus à propos de faire & son Mariage. des efforts pour recouvrer ce que l'Angleterre avoit perdu en France, en y faisant une vigoureuse Guerre, que d'entrer en Alliance avec cette Couronne, qui tiroit toujours bien plus d'avantages des Traitez qu'elle tailoit avec les Anglois, que du succès de ses armes.

La dépense ordinaire du Roi, & celle qu'il venoit de faire pour son Mariage, ayant entierement épuisé son Epargne, & l'ayant même en- sive du Roi. gagé à faire de grands emprunts, il fallut recourir à des moyens extraordinaires pour remplir ses cossres. Quoique le Parlement, qui s'assembla au commencement de l'année 1397, lui accordât une somme très considerable, ce secours ne sut pas suffisant pour le mettre en état de payer ses dettes. D'ailleurs, il prit encore occasion d'augmenter la dépense de sa Maison, du bruit qui courut que les Electeurs avoient jetté les yeux sur lui, pour l'élever à la Dignité Imperiale, & par là, il se mit encore plus à l'étroit. Comme il avoit honte de demander de nouveaux secours au Parlement, il eut encore recours à la voye des emprunts, ou pour mieux dire, des dons forcez, qu'il exigea de toutes les personnes aisées. Il n'y eut Seigneur, Prélat, Gentilhomme, ou riche Bourgeois, qui ne fût obligé de lui prêter quelque somme, qu'on savoit bien qu'il n'avoit pas dessein de rendre. Mais, quoique cette voye de lever de l'argent sur le Peuple, ait toujours été regardée par les Anglois comme une des plus grandes infractions de leurs privileges; en cette occasion, elle ne produisit aucun mouvement. Chacun étoit

1396.

Richard épouse Isabelle lille de Charles VI.

Treve de vingt & huit ans , en-tre la France &

I e Duc de Glo-

1397. Dépenie excel-

Il le lert de divers moyens illégitimes rour avoit de l'argent.

Ils furent surnommez Beaufort, du Château de Beaufort en France, qui leur appartenoit du chef de Blanche d'Artois. TIND.

(1) Speed dit quarante-mille. p. 606. TIND.

Tome III.

322

RICHARDII. intimidé; & quoiqu'on ressentit vivement cette injustice, on prit pa-1397.

tience, dans la pensée que ce seroit pour la derniere fois.

On ne regarda pas avec la même tranquillité la restitution de Cherbourg au Roi de Navarre, & de Brest au Duc de Breragne. Quoique ces deux Places ne dépendissent pas originairement de l'Angleterre, les Anglois avoient fait de si grands frais pour secourir les deux Princes à qui elles appartenoient, qu'on auroit pu légitimement les garder jusqu'à un entier remboursement. C'est ce qui fit que tout le monde en sut très mécontent, d'autant plus que le Roi n'en tira qu'une somme fort modique, qui ne sut meme employée qu'à des dépenses inutiles. Il est vrai qu'il prétendoit que l'engagement où il étoit entré de rendre ces Places, après la Paix, ou une longue Treve avec la France, rendoit cette restitution nécessaire; mais on savoit aussi que le Roi de Navarre, & le Duc de Bretagne, avoient été les premiers à lui manquer de parole. Quoiqu'il en soit, le Duc de Glocester trouva cette faute si préjudiciable à l'Angleterre, qu'il ne put s'empêcher de la reprocher au Roi son Neyeu, en termes extremement forts; à quoi Richard répondit d'une maniere qui lui fit affez connoitre combien il étoit choqué de sa remontrance. Cet accident réveilla dans le cœur du Roi, la haine qu'il avoit conçue contre le Duc de Glocester, qui étant plutôt assoupie qu'éteinte, ne laissoit pas de se manifester de tems en tems, quelque soin qu'il prît de la dissimuler. Il se plaignit aux Ducs de Lencastre & d'Yorck, que le Duc de Glocester se meloit de contrôller ses actions; & parmi ses plaintes, il laissa couler des expressions, qui faisoient juger qu'il les soupçonnoit tous trois d'avoir de mauvais desseins contre lui. Ces deux Princes protesterent qu'ils avoient pour lui une fidelité inviolable, & qu'ils ne doutoient point que le Duc leur Frere ne fût dans les mêmes sentimens, quoique son temperament bouillant le sit quelque fois parler avec trop de chaleur. Le Roi parut satisfait de leur justification. Cependant la facilité qu'il eut à s'appailer après avoir marqué tant de passion, leur sit concevoir des soupçons qui les porterent à quitter la Cour, pour se retirer dans leurs Terres, Leur retraite sut vraisemblablement la cause de la ruïne du Duc de Glocester. Par là, ses ennemis eurent l'occasion & la facilité d'animer de plus en plus le Roi contre lui, & de le determiner enfin, à se délivrer de ce surveillant incommode. Mais comme on ne pouvoit rien trouver dans sa conduite, qui l'exposat à la rigueur des Loix, & que même il auroit été dangereux de le prendre par cette voye, Richard résolut d'en employer une plus prompte & moins incertaine. Pour exécuter ce dessein, il se rendit un matin, à la maison de campagne de ce Prince, & l'ayant trouvé au lit, il le pria de s'habiller promptement pour l'accompagner à Londres. Il prit pour prétexte, qu'il avoit besoin de lui

dans une affaire très importante, dont il l'informeroit en chemin. Le Duc étant incontinent monté à cheval, se mit à côté du Roi, qui l'entretint

Le Public en muimure.

cefter lui reprothe cette faute.

Richard conçoit des soupcons contre les Oncles

d'Yorcz & Lencartre quittent la Cour.

Le Roi le défait du Duc de Clocester.

de cette prétendue affaire, sans témoigner qu'il eût aucun autre dessein. RICHARD ft. Pendant qu'ils parloient ensemble, ils entrerent dans un chemin creux ou le Duc fut tout à coup envelopé par une troupe de Cavaliers, & conduit de là, dans un Vaisseau qui l'attendoit sur la Tamise pour le transporter à Calais (1). Dès que le Roi fut arrivé à Londres, il fit appeller les Comtes de Warwick & d'Arundel, & après qu'il les eut entretenus rundel & de Warquelque tems d'une maniere qui ne marquoit rien moins que son dessein, wick. il les fit arrêter & conduire à la Tour. Il en usa de même à l'égard du Lord Cobham, & de quelques autres Seigneurs dont il avoit dessein de se défaire. Cependant, les avis qu'on lui donna que le Peuple commençoit à s'émouvoir, l'obligerent à publier une Proclamation, dans laquelle il assuroit, que c'étoit pour de nouvelles malversations que ces Seigneurs avoient été arrêtez. De plus, il promettoit qu'on n'agiroit contre eux que par les voyes ordinaires de la Justice.

Cette Proclamation ayant un peu calmé les esprits, le Roi convo- 11 convoque les qua tous les Pairs du Royaume à Nottingham. C'étoit plutôt à dessein de les sonder, que de leur demander leur avis touchant la manière dont on devoit proceder contre les prisonniers, puisque sa résolution étoit déja prise. Ce fut pourtant le pretexte qu'il prit pour les assembler. Après que l'affaire eut été débattue dans le Conseil, les Seigneurs craignant de s'attirer ou l'indignation du Roi, ou la haine du Public, s'ils en venoient à quelque résolution, déclarerent qu'elle étoit d'une telle L'affaire est resnature, qu'elle ne pouvoit être décidée que par l'autorité du Parlement. C'étoit précisément ce que le Roi demandoit. Il avoit déja pris toutes les mesures nécessaires, pour avoir un Parlement à sa dévo- des inclures pour avoir un l'arletion. Depuis quelque tems, il avoit changé tous les Sherifs du ment à la dévo-Royaume, & n'en avoit souffert aucun qui ne lui eût promis de le servir dans ses desseins. Il avoit pris les mêmes précautions à l'égard de toutes les charges de Magistrature, qui peuvent donner du crédit dans les Villes & dans les Provinces. Ainfi, par le moyen des Magistrats, & de ceux qui possedoient des Emplois publics, il avoit fait élire des Députez dont il s'étoit affuré par avance. S'il s'en étoit trouvé quelques - uns qui ne lui fussent pas agreables, les Sheriss avoient eu ordre d'user de toutes sortes de moyens pour les exclure de la nomination, & pour en faire élire d'autres en leur place. D'ailleurs, comme

Le Roi prend des metures pour

(1) Le Roi arriva à Pleshy dans le Comté d'Effex, à cinq heures du soir, ou environ. Il dit au Duc en soupant, qu'il faloit qu'il allat avec lui à Londres cette même nuit. Sur quoi ce Seigneur partit avec le Roi, accompagné de sept Domestiques seulement, prenant le chemin de Bondelay pour éviter le grand-chemin: & comme ils alloient en diligence, ils arriverent à Straiford à dix ou onze heures. Le Roi alors donna des deux à son cheval, & s'en retourna. En même tems le Comte-Maréchal, qui s'étoit mis en embuscade, se saiste du Duc, qui appella inutilement le Roi à son secours. Freissard, pag. 187. TIND.

1397.

AICHARDII. il n'y a point d'autre Juge des differens qui s'élevent touchant les élections des Députez, que la Chambre des Communes, il étoit bien assuré que dans un Parlement ainsi composé, il feroit approuver ou

rejetter ceux qu'il voudroit.

Qu'on ne s'imagine pas que ce soit une chose trop disficile à un Roi d'Angleterre, d'exécuter un semblable projet. L'expérience a confirmé depuis, en une infinité d'occasions, que, par de semblables voyes, il n'est rien moins qu'impossible de faire élire des Députez à la dévotion de la Cour. Cependant, les Historiens remarquent, que ce sut dans le Parlement dont je parle présentement, que de semblables pratiques furent pour la premiere fois mises en usage. Mais il faut aussi ajouter, que ce sut une des principales causes de la ruine de Richard, ainsi qu'on le verra dans la suite. En effet, il est impossible que le Peuple puisse voir ses Libertez entre les mains de gens qu'il n'a pas · lui-meme volontairement choisis, sans qu'il souhaite de se voir délivré d'une telle oppression.

Discouts de l'Evêque d'Exceter fur la puillance illimitée du Roi,

Ce Parlement étant ainsi composé, l'Evêque d'Exceter (1) ouvrit la Seance par un Discours, dans lequel il s'efforça de prouver, que la Puissance Royale étoit sans bornes, & que ceux qui tâchoient de la limiter, méritoient les plus séveres punitions. Suivant ce principe, qui fut généralement approuvé, le Parlement revoqua l'Acte d'Amnistie accordé neuf ans auparavant au Duc de Glocester, aux Comtes de Warwick & d'Arundel, & à tous leurs adherans. On en usa de même à l'égard de tous les Actes passez dans le Parlement qui avoit donné les treize Tuteurs au Roi, comme ayant été extorquez pendant sa Minorité.

Procedures injustes & violentes de ce Parlement.

L'Archeveque de Cantorberr eft exilé.

gundel & de Warwick font condamnez à mort.

exécuté en pré

Si le Parlement de 1386, avoit mérité le titre d'Impitorable, je ne sai quel nom assez odieux on pourroit donner à celui-ci. Par une prévarication manifelte, cette Assemblée ne sit pas disficulté de sacrifier à la passion du Roi & de ses Ministres, les tètes les plus considerables du Royaume, aussi bien que les Libertez & les Privileges du Peuple. Thomas Arundel, Archeveque de Cantorberi, y fut accusé de Trahison, pour avoir été l'un des Commissaires nommez par le Parlement de 1386, auxquels on avoit donné l'inspection sur l'administration des affaires publiques. Pour cette nouvelle espece de crime, ce Prélat fut condamné au bannissement, & son bien confisqué au pro-Les Comtes d'A- fit du Roi. Ensuite, on accusa les Comtes d'Arundel & de Warwick des mêmes crimes pour lesquels, neuf ans auparavant, le Roi avoit accordé une Amnistie, & ils furent condamnez à mort par ce Parle-Le premier est ment véritablement impitoyable. Froissard dit, que le Roi voulut être sence du Roi, & présent à l'exécution du premier. Un autre Historien ajoute, que

<sup>(1)</sup> Cet Evêque, défenseur du Pouvoir arbitraire, consacré en 1395, & décédé en 1419, le nommoit EdmondStafford. Rav. W. S.

tette image demeura tellement empreinte dans sa mémoire, que son RICHARBIL sommeil étoit souvent interrompu par des songes qui lui représen- passe pour Martoient ce Seigneur tout sanglant, & lui reprochoient son injustice. A tyr. cela contribua peut-être le bruit qui se répandit, qu'il s'étoit fait divers Miracles sur le Tombeau du désunt, & que sa tête s'étoit miraculeusement rejointe à son Corps. Quoique, pour prévenir les inconvéniens qui pouvoient naitre de cette fausse persuasion, le Roi eût ordonné qu'on déterrât le Corps, qui demeura dix jours durant exposé dans une Eglise, il ne sut pas possible de guérir le Peuple de sa prévention. Quant au Comte de Warwick, qui voulut bien se reconnoitre coupable, sans se prévaloir de l'Acte d'Amnistie, il sut traité avec moins de rigueur, sa peine ayant été changée en un exil perpétuel dans l'Isle de Man. Pour ce qui regarde le Duc de Glocester. felon les apparences, le Roi avoit craint qu'il n'y eût trop de danger glé à Calais. à l'exposer à un supplice public; ou que le Parlement n'eût pas assez de complaisance, pour lui sacrifier une tête si considérable. Quoi qu'il en soit, il avoit pris la précaution de le faire étrangler secretement dans Calais, ainsi qu'on l'apprit dans la suite. Cependant, ses ennemis prirent soin de publier qu'il étoit mort d'apoplexie, & qu'avant d'expirer, il avoit avoué qu'il étoit coupable de Trahison contre le Roi. Sur ce bruit, dont on ne voulut point examiner les preuves, tous les biens du Duc furent confisquez au profit du Roi.

Il étoit comme impossible, que les rigueurs qu'on venoit d'exercer, ne produisissent quelque alteration parmi la Noblesse. Mais, pour prévenir les accidens qui en pouvoient naitre, Richard prit soin de gagner les principaux Seigneurs, & particulierement les Princes de la Maison Royale, par des gratifications. Il créa Duc de Hereford le Comte de Derby son Cousin, Fils ainé du Duc de Lencastre. Le Comte de Rutland, Fils ainé du Duc d'Yorck, fut fait Duc d'Albemarle. Le Comte de Kent reçut le titre de Duc de Surrey. Le Comte de Huntington, Frere uterin du Roi, fut honoré du titre de Duc d'Exceter; le Comte de Nottingham, de celui de Duc de Norfolck; & le Loord Scroop fut fait Comte de Glocester (1). Enfin pour ménager le Duc de Lencastre, le Roi sit son sils ainé, du troisseme lit, qui portoit déja le titre de Comte de Sommerset, Marquis du même nom (2). A ces titres honorables il ajouta encore d'autres faveurs,

Warwick eft

Le Duc de Glos

Le Roi gratifie

(1) Le Lord Scroop fut fait Comte de Wiltshire, & le Lord Spencer Comte de Glocester. (Dugdale, Walfingh.) Thomas Percy sut créé aussi Comte de Worcester; & le Lord Nevil, Comte de Westmorland. TIND.

S f jij

<sup>(2)</sup> Le Comte de Sommerses avoit été fait prémierement Marquis de Dorses; mais son Titre sut ensuite changé en celui de Marquis de Sommerset, par une nouvelle Chartre de Création, portant la même date que la précédente. Cependant, quoique le prémier Titre eut été cancellé, il fut toujours nommé Marquis de Dorfet. Dugdale, TIND.

326

EBOUARBIL en distribuant à tous ces Seigneurs, les biens du Duc de Glocester, & 1397. des Comtes d'Arundel & de Warwick.

Le Roi ajourne le Parlement Shrewsburg.

En ce tems-là, le Parlement se prolongeoit rarement au-delà d'une Séance, à moins que les affaires ne requissent une courte prorogation, Mais celui-ci étoit trop bien disposé, pour que le Roi voulût se mettre au hazard d'en avoir un moins favorable. Ainsi, ne trouvant pas à propos de le dissoudre, il se contenta de l'ajourner à Shrewsbury; cette Ville, voisine du Païs de Galles où il avoit beaucoup de partisans, lui paroissant plus propre pour ses desseins, que Londres, où il savoit qu'il n'étoit pas aimé.

1398. Procedures extraordinaires du du Patiement de Shrewsbury.

Cette nouvelle Séance ne fut qu'une continuation des procedures extraordinaires qu'on avoit déja commencées à Westminster. Le Parlement prità tâche de porter les Prérogatives Royales à un degré auquel aucun Roi d'Angleterre n'avoit jamais prétendu les pousser, & d'établir des maximes qui renversoient toutes les Constitutions de l'Etat, aussi-bien que la Liberté des Sujets. Il approuva comme conformes aux Loix, les opinions pour lesquelles, neuf ans auparavant,

les Juges avoient été condamnez. Suivant ce principe, les Juges qui

étoient en charge pendant la tenue du Parlement, déciderent, que

lorsque le Roi avoit proposé des Articles pour faire la matiere des déliberations du Parlement, c'étoit un crime de Haute Trahison, que d'en proposer d'autres, avant que ceux-là sussent expédiez. Par cette décision & par d'autres de même nature, que le Parlement approuva, les cas de Haute Trahison furent tellement multipliez, qu'à peine étoit-il possible de s'empêcher de tomber dans ce crime, qu'en prenant la volonté du Roi pour unique règle de la vie. Enfin, sous pré-

texte de dépêcher les affaires, le Parlement nomma un certain nombre de Commissaires, qu'il revêtit de toute son autorité. Ainsi, par

cet Acte jusqu'alors sans exemple, tout le pouvoir de la Nation sut dévolu au Roi, à douze Pairs du Royaume, & à fix Députez des Communes. Pour donner plus de force à ces procedures irrégulieres, le Roi les fit confirmer par une Bulle du Pape, qui fut publiée dans tou-

Décision des Juges en faveur du Roi.

Te Parlement commet fon au-torité à dix-huit Députer.

tes les Provinces du Royaume. Le Roi érige Chefter en Princi-

Pendant cette seconde Séance, Richard avoit fait entrer dans Shrewsbury une nombreuse Garde des Milices de Chester, qui marquerent un li grand attachement pour sa personne, que pour gratifier cette Province, il l'érigea en Principauté.

Remarque fut le Gouvernement d'Angleterre.

pauté.

Arrêtons-nous ici un moment, pour faire quelques réflexions sur la Constitution du Gouvernement d'Angleterre. Il est certain, que l'institution des Parlemens est très avantageuse à ce Royaume. C'est ce qui fait l'unique appui de la Liberté du Peuple, qui sans cela seroit depuis longtems tombé dans un funeste esclavage. Mais d'un autre côté, on ne peut disconvenir, que ces Assemblées ne deviennent quelquesois très dangereuses, quand elles sont dirigées pas des Factions

populaires, ou par les Cabales d'un Prince trop ambitieux. En effet, RICHARD IR il est souvent arrivé, qu'au-lieu de procurer le bien du Royaume, elles n'ont produit que le désordre & le renversement des Loix, tantôt en voulant trop abaisser la Puissance Royale, tantôt en l'élevant plus haut qu'il ne seroit nécessaire pour le bonheur des Sujets. Alors le mal est d'autant plus grand & difficile à guérir, que ce qui est fait par le Parlement, est censé émané du consentement unanime de toute la Nation. Par cette raison, il arrive rarement qu'on puisse remedier à ce désordre, que par des moyens aussi violens que ceux dont on s'est servi pour le produire; d'où s'ensuivent ordinairement des Guerres Civiles. C'est là une des principales causes des Troubles domestiques qui ont de tout tems affligé l'Angleterre, plus que tout autre État de l'Europe.

Remarquons encore, que la méthode violente dont Richard se servit pour acquerir un Pouvoir arbitraire, je veux dire la contrainte des élections, & les décisions des Juges, a été exactement pratiquée de nos jours, par un de ses Successeurs, qui avoit sans doute le même but. Mais ajoutons, que les efforts de ces deux Monarques n'ont servi qu'à procurer leur propre ruine, & que leurs desseins ont abouti à une même Catastrophe. C'est ce qu'on va voir à l'égard de Richard II.,

dans ce qui me reste à dire sur son Regne.

Tout sembloit contribuer à maintenir ce Prince dans la jouissance Richard vie dans du Pouvoir despotique qu'il venoit de s'attribuer. Ceux qui auroient une trompeule séété les plus capables de s'opposer à ses desseins, avoient eu une fin tragique, ou étoient bannis du Royaume; & ceux qui restoient encore, étoient gagnez par des Charges, par des présens, ou par d'autres sortes de bienfaits. Les Grands Officiers de la Couronne, les Gouverneurs des Villes & des Provinces, étoient tous dévouez au Roi. Parmi les Magistrats des Villes & de la Campagne, on n'en avoit fouffert aucun qui ne fût prêt à concourir de tout son pouvoir à l'augmentation de la Puissance Royale. Malgré tous ces avantages, Richard se trompoit beaucoup, en se persuadant que ce pouvoir nouvellement acquis étoit hors de toute atteinte, puisqu'il n'avoit pas le Peuple pour lui, & qu'au contraire il s'étoit attiré sa haine, par ses actions violentes. Il y a même apparence, que parmi ceux qu'il comptoit au nombre de ses amis, il y en avoit beaucoup qui, par soiblesse ou par prudence, ne faisoient que dissimuler leurs sentimens, en attendant que l'occasion se présentat de délivrer le Royaume du joug qui commençoit à l'accabler. Cette occasion se présenta plutôt que le Roi ne l'avoit pensé, parce que se laissant conduire par sa passion, il n'eut pas la prudence de se tenir dans certaines bornes; faute dans laquelle les Princes de ce caractere manquent rarement de tomber. Comme ils se trouvent toujours environnez de flateurs, ils s'imaginent que tout le reste du Peuple est dans les mêmes sentimens; & pour l'ordi-

328

RICHARD II. 1198.

naire, il est trop tard quand ils s'apperçoivent que le petit nombre de gens qu'ils ont gagnez, est un foible rempart contre la fureur de tout un Peuple irrité. Pendant quelque tems, il semble que cinq ou fix-cens personnes qui composent le Parlement, & quelque centaine de Magistrats dans les Villes & dans les Provinces, fassent le Corps de la Nation, & l'on ne compte pour rien le rette du Peuple, Mais quelquefois il vient un tems où il faut compter par têtes; & alors, le nombre de ceux qui possedent les Charges se trouve infiniment petit, en comparaison du reste de la Nation.

Querelle entre les Ducs de Hereford & de Norfolcs .

Richard, incapable de faire ces réflexions, se laissoit aveuglément conduire par sa passion, qui lui faisoit regarder comme un avantage considérable, les occasions d'exercer ce Pouvoir arbitraire qu'il crosoit avoir si fermement établi. Vers la fin de l'année 1398, il donna une preuve signalée du peu de ménagemens qu'il prétendoit garder avec ses Sujets, à l'occasion d'une querelle qui s'émut entre deux des principaux Seigneurs de sa Cour. Le Duc de Hereford, fils ainé de Duc de Lancastre, intimidé par les exemples du Duc de Glocester son Oncle, & des autres Seigneurs que le Roi avoit facrifiez à fa vengeance, bornoit son ambition à se maintenir dans sa bienveillance, & tâchoit par toutes fortes de précautions, d'éviter qu'il ne conçût quelque soupçon contre lui. Ce sut apparemment par cette considération, que craignant que le Duc de Norfolck ne lui eût tendu un piège, en lui parlant du Roi en termes très-désavantageux, il en informa ce Monarque. Le Duc de Norfolck ayant nié de lui avoir jamais parlé contre le Roi, & le Duc de Hereford soutenant son accusation, il fut ordonné que cette affaire seroit décidée selon les Loix de la Chevalerie, c'est-à-dire, par un Combat singulier (1). La Ville de Coventri fut choisie pour ce Combat, auquel le Roi voulut luimême assister. Mais, dans le tems que les deux Seigneurs ennemis Le Roi empê- entroient dans les barrieres, le Roi, sous prétexte d'éviter l'effusion du sang, mais en esset pour se délivrer tout d'un coup de ces deux Seigneurs, leur fit défendre de passer outre. Ensuite, quoiqu'il ne pût y en avoir qu'un de coupable, il les bannit tous deux du Royaume, le Duc de Norfolck pour toute sa vie, & le Duc de Hereford pour dix ans. Le premier mourut peu de tems après à Venise, & l'autre choisit la France pour sa retraite. Cet acte d'autorité n'étoit pas moins contraire aux Privileges de la Noblesse, que ce que le Roi avoit fait jusqu'alors à l'égard de tout le Peuple en général, puisque par les Loix du Royaume, ces Seigneurs ne pouvoient être jugez

qui doit le décider par les armes.

che le combat & bannit les deux Sciencus.

> (1) Polydore Vergile, & d'autres, qui ont dit que ce fut le Duc de Norfolk qui accusa le Duc de Heresord d'avoir mal parlé du Roi, se sont trompez. Voyez les Actes de Parlement de la 11. année de Richard, RAP. TH.

Collier a fait la même faute. TIND.

que par leurs Pairs. Mais en ce tems-là, les Privileges de la Nation RICHARD II.

n'étoient gueres considerez.

Peu de temps après le départ du Duc de Heresord, le Duc de Mort du Duc de Lencastre son Pere mourut, peu regretté du Peuple, & moins encore 1-encastre. du Roi qui ne pouvoit s'empêcher de le craindre. Par la mort de ce Prince, fon Titre, & ses biens, qui étoient fort considerables, étoient dévolus au Duc de Hereford son Fils, à qui, avant son départ, le Roi avoit remis quatre années de son bannissement. De plus, il lui avoit accordé des Lettres Patentes qui lui donnoient pouvoir, quoiqu'éxilé, de prendre possession par Procureur, des Fiess qui viendroient à lui écheoir pendant son absence, avec suspension de l'hommage jusqu'à son retour. Néanmoins, immédiatement après la mort du Duc son Pere, le Roi, par un Jugement qui n'étoit pas moins injuste que le précédent, ordonna que le bannissement de ce Prince

Injuffice faire

seroit perpétuel, & confisqua tous ses biens.

Erat facheux du

Par de femblables actes d'autorité despotique, les Loix & les Libertez de l'Angleterre se trouvoient dans un déplorable état. Les Ducs de Lencastre & de Glocester, & le Comte d'Arundel, étant morts; Warwick relegué; l'Archevêque de Cantorbery, les Ducs de Hereford & de Nortolck en exil; il ne se trouvoit plus presque personne dans le Roiaume, qui sût en état de s'opposer à la puissance arbitraire que le Roi avoit ulurpée. Le seul Duc d'Yorck, Oncle du Roi, auroit pu prendre en main les intérets de la Nation. Mais comme il aimoit trop le repos, il n'étoit nullement propre à se donner les mouvemens qu'une telle entreprise demandoit, Richard se voyant donc, pour ainsi dire, hors de Page, s'abandonnoit à une vie molle & effeminée, fans se mettre en peine du bien du Royaume. Pendant ce tems-là, ses Ministres, gens peu capables des Emplois qu'ils exercoient, laissoient dépérir les affaires, & voyoient sans s'émouvoir, la Nation Angloise tomber dans un Maniseste mépris. Les Ecossois violoient souvent la Trêve, par des courses qu'ils faisoient sur les Frontieres, étant bien assurez que la Cour d'Angleterre ne pensoit à rien moins qu'à se venger de leurs insultes. Ce que l'Angleterse avoit possedé en France, étoit presque réduit à rien; & les Places qui auroient pu servir un jour à réparer ces pertes, avoient été vendues sans nécessité. Les Vaisseaux Marchands étoient tous les jours pillez par des Corfaires de France & des Païs-Bas, sans que personne cherchât les moyens de protéger le Commerce. Parmi ces désordres, les Ministres, dont le Comte de Wiltshire étoit le principal, ne pensoient qu'à augmenter les revenus du Roi, par des emprunts, par de nouveaux impôts, & par des voyes encore moins légitimes. Il ne s'agiffoit plus de chercher des prétextes pour demander des Subsides : tout l'embarras des Ministres ne consistoit qu'à trouver des moyens prompts & efficaces, pour extorquer de l'argent des Sujets, à qui on auroit Tome III.

1398.

par les Minuttres.

Les biens des habitant de dixfept Provinces font confiquez au profit du Roi.

forquées.

RICHARD II. cru faire trop d'honneur d'en demander. Enfin, après avoir employé divers expédiens autant injustes qu'extraordinaires, pour subvenir à la dépense excessive du Roi, & pour contenter l'avidité de ses Minis-Violences ever- tres, on se servit d'une voye qui ne pouvoit manquer de lui procurer de grosses sommes. Comme le dernier Parlement avoit revoqué l'Amnistie accordée en 1386, aux Partisans du Duc de Glocester, on porta des accusations contre ceux qui avoient alors pris les armes en faveur de ce Prince. Par les Jugemens qui furent rendus sur ces accusations, on condamna dix-sept Provinces comme coupables de Haute-Trahison, & I'on adjugea au Roi les biens de tous leurs habitans. Dans cette extrêmité, les plus riches Gentilshommes & Bour-Promesses ex- geois de ces Comtez se virent contraints, pour éviter la saisse de leurs biens, de donner des Obligations en blanc, que le Roi fit remplir des sommes qu'il lui plut d'exiger de chacun. De plus, par ce qui fut inseré dans ces Cédules, qu'on appelloit Ragmans, tous ces Particuliers s'obligeoient sous de grosses peines, à maintenir les Statuts du Parlement de Shrewsbury, & tout ce qui avoit été fait en conféquence, c'est-à-dire, qu'ils se mettoient entièrement à la discrétion du Roi. Il étoit impossible qu'un Gouvernement si tirannique n'attirât la haine du Peuple für le Prince, & für ceux qu'il employoit. On pouvoit même aisément s'appercevoir, que ces violences excitoient dans les cœurs des Sujets, un désir ardent de s'en délivrer, de sorte que la moindre petite étincelle étoit capable de produire un funeste embrasement.

Rébellion en Irlande.

Marche y est tué.

Pendant que l'Angleterre étoit exposée à toutes ces calamitez, les Irlandois, méprisant le petit nombre des Troupes que Richard avoit Le Comte de la laissées dans leur Païs, se souleverent d'un commun accord. Roger Mortimer Comte de la Marche, Gouverneur de cette Isle, ayant voulu s'opposer aux Rebelles, fut tué dans le premier Combat qu'il leur livra. Ce Prince, qui avoit été déclaré par un Acte du Parlement, Héritier présomptif de la Couronne, laissa deux Fils, Edmond & Roger, dont le premier lui succeda dans le Titre de Comte de la Marche, & mourut fans Héritiers, aussi bien que Roger son Frere. Mais le Mariage d'Anne leur Sœur avec le second Fils du Duc d'Yorck, fut une source féconde de troubles qui affligerent long-tems le Royaume.

Le Roi se prépare au voyage d'Irlande.

Richard, ayant reçu la nouvelle de la revolte des Irlandois, réfolut d'aller en personne châtier les Rebelles, étant dans une terrible colere que ce chetif & miserable Peuple osât mépriser sa puissance, dans le tems qu'il ne trouvoit aucune opposition en Angleterre. Suivant cette réfolution, il leva une nombreule Armée, qui lui fournit une nouvelle occasion d'exiger de grandes sommes de son Peuple, par où il accrut considérablement la haine qu'on avoit déjaconcue contre lui.

Quant il fut prêt à s'embarquer, quelques soupçons qu'on lui ins- RICHARD 16. pira contre le Comte de Northumberland Gouverneur des Provin- 1399.

ces du Nord, le porterent à lui envoyer un ordre positif de le venir le Comte de Noue joindre sans aucun retardement. Mais ce Seigneur s'en étant excusé fur ce que sa présence étoit absolument nécessaire dans ces quartierslà, le Roi, sans autre examen, le déclara Traitre, & fit saisir tous ses biens. Ensuite, ayant laissé la Régence du Royaume au Duc d'Yorck 11 taisse la Réfon Oncle, il mit à la voile, & arriva le 31. de Mai à Waterford, d'Yorck. d'où il marcha vers Dublin. Il étoit accompagné des Fils que le Duc de Lencastre avoit eus de sa troisieme Femme, & de ceux du seu Duc de Glocester, qu'il menoit comme en ôtage; & il avoit pris avec lui la plus grande partie de ses Joyaux, comme s'il avoit prévu qu'il ne rentreroit plus dans son Palais. Il sit d'abord quelques pro- al comporte quet. grès contre les Rebelles, & dans plusieurs Combats qu'il seur livra, sur les Rébelles.

il donna des marques de valeur, qui firent juger, que si jusqu'alors il avoit témoigné peu de penchant pour la Guerre, on devoit moins l'attribuer à un défaut de courage, qu'à la mauvaile édu-

cation.

Mais, pendant que sa vanité étoit flatée par les avantages qu'il conspiration en remportoit sur les Irlandois, on formoit en Angleterre des complots Angleterre. pour lui faire perdre la Couronne. Il est impossible que sous un Gouvernement despotique, tel que celui de Richard, il n'y ait un grand nombre de mécontens. Il se trouve véritablement des personnes qui tirent de grands avantages de la puissance absolue du Prince; mais ces gens-là ne font pas le plus grand nombre. Ainfi, quoiqu'un Roi de ce caractère se trouve ordinairement environné d'une soule de flateurs qui tâchent de lui persuader que le Peuple souffre le joug sans murmure, s'il a quelque expérience du monde, il doit compter, qu'il ne peut conserver un pouvoir acquis par la violence, que par la même voye qu'il l'a usurpé. Que s'il a l'imprudence de se confier à des Sujets qu'il a violemment opprimez, c'est en vain qu'il s'attend à trouver parmi eux une fidélité, qui ne fait que redoubler leur misere. C'est ce que Richard ne manqua pas d'éprouver. Par une imprudente fécurité, il s'étoit éloigné de son Royaume, & avoit mené toutes ses forces en Irlande, dans le tems que la haine du Peuple contre lui étoit montée au plus haut degré; en quoi il avoit fait une faute capitale, dont ses ennemis ne manquerent pas de profiter. Il étoit à peine parti pour l'Irlande, avec presque tous les Seigneurs qui lui étoient dévouez, que les Mécontens, qui étoient demeurez en Angleterre, commencerent à penser aux moyens de le ruiner. Pour cet effet, après plusieurs Conférences qu'ils eurent ensemble, ils firent favoir à l'Archevêque de Cantorberi, qui s'étoit retiré en France depuis son bannissement, que toute l'Angleterre étoit disposée à se soulever, & qu'il ne manquoit qu'un Chef de distinction pour se mettre

appellent le Duc de Hereford,

Le Duc se refout à tenter cette entreptife.

11 s'embarque en Bretagne avec peu de luite.

11 descend à Ravenipur, où il as-semble soixantemulie hommes.

Le Régent tache en vain de prévenie une révolte générale.

RIGHARD II. à la tête des Mécontens: Qu'après y avoir murement pensé, ils avoient Les Conjurez jugé qu'il n'y en avoit point de plus propre que le Duc de Hereford, pour qui le Peuple avoit beaucoup d'estime & d'affection, & qui d'ailleurs avoit un prétexte très-plausible de prendre les armes, pour demander raison des torts qu'il avoit soufferts: Que si ce Prince vouloit se rendre en Angleterre, ils s'engageoient à l'assister de tout leur pouvoir; & que dans la disposition où le Peuple se trouvoir, il n'y avoit aucun doute, qu'il ne se joignit à ceux qui voudroient entreprendre de le délivrer de l'oppression qu'il soussroit. L'Archevêque, qui étoit lui-même très-animé contre le Roi, ayant communiqué cette Lettre au Duc, ce Prince résolut de profiter de cette conjoncture, pour tenter ce que la fortune voudroit faire en sa faveur. Cependant, comme il se sentoit peu en état par lui-même de pousser cette entreprise, il prit soin de la ménager de telle maniere, qu'il pût aisement s'en désister, en cas que les choses ne se trouvassent pas dispolées comme on le lui faisoit esperer. Suivant cette résolution, il se rendit secrettement en Bretagne, où il sit équiper trois Vaisseaux fur lesquels il s'embarqua, n'étant accompagné que de l'Archevêque de Cantorberi, & d'environ quatre-vingts hommes, parmi lesquels il n'y avoit que quinze ou dix - huit Lances. Avec cette petite troupe, il mit à la voile, & se tint quelque tems sur les côtes d'Angleterre, tantôt en un lieu, tantôt en un autre, sans aborder nulle part. Son dessein étoit de voir quel esset son approche feroit parmi le Peuple, & d'engager les Anglois à se déclarer ouvertement dans la pensée qu'il étoit suivi de plus grandes forces. Cette tentative lui réussit au-delà de ses espérances. Dès qu'on sut qu'il étoit sur les côtes, le Peuple se souleva en divers endroits, sans considerer si le secours qui paroissoit étoit en état de le protéger; & ce fut cette promptitude qui détermina le Duc à pousser plus loin son entreprise: Au commencement du mois de Juillet, il mit son monde à terre dans la Province d'Yorck, tout proche d'un lieu nommé Ravenspur, où le Comte de Northumberland & Henri Perci son Fils allerent incontinent le joindre avec quelques Troupes. Après cette jonction, le concours du Peuple, qui alloit en foule se ranger sous ses drapeaux, fut si grand, qu'en peu de jours son Armée se trouva de plus de soixante mille hommes : tant la Noblesse & le Peuple avoient d'empressement pour aller se mettre sous la protection d'un Prince, qui avoit lui-même un si grand besoin de leur secours.

Dès que le Duc d'Yorck, Régent du Royaume, eut reçu la nouvelle de la descente du Duc, il assembla le Conseil pour déliberer sur les mesures qu'il étoit nécessaire de prendre en cette occasion. Mais les nouvelles qui venoient à toute heure de l'accroiffement des forces du Duc, & des dispositions où tout le Royaume se trouvoit, firent bientôt perdre aux Conseillers, entre lesquels il y avoit peu de gens habiles,

toute esperance de pouvoir remedier à ce mal. Dans cet embarras, RIGHARD 16. ils firent une faute capitale, en prenant la résolution de quitter Le Conseil se Londres pour se retirer à S. Alban. Cette démarche imprudente causa retire à saint Alun préjudice extrême aux affaires du Roi. Les Seigneurs du Conseil ne furent pas plutôt partis de Londres, que cette Ville, ne se trouvant plus retenue par la présence de ceux qui représentoient la personne du Roi, se déclara pour le Duc, & entraina par son exemple, celles-

qui n'auroient ofé encore faire une pareille démarche.

Cependant le Duc, qui, en arrivant en Angleterre, avoit pris le Titre de Duc de Lencastre, publia un Maniseste, dans lequel, sans témoigner qu'il eût dessein de s'approprier la Couronne, il disoit qu'il n'avoit pris les armes, que pour tirer raison de toutes les injustices qu'on lui avoit faites. Ce manifelte produisit un si grand effet, que lorsque le Régent voulut distribuer des Commissions pour lever des Trou- peut lever des pes, il ne se trouva presque personne qui voulût en accepter. Chacun disoit ouvertement, qu'il n'avoit garde de s'opposer aux légitimes prétentions d'un Prince qui avoit été très injustement opprimé. Ce refus ayant fait comprendre au Comte de Wiltshire & aux autres Ministres du Roi, que, bien loin de pouvoir maintenir leur autorité, du Roi se reusent ils couroient risque de se voir sacrifiez à la haine publique, ils abandonnerent le Duc d'Yorck, & se retirerent dans le Château de Bristol. Après la fuite des Conseillers, le Régent ne voyant plus d'ap- & le Régent dans parence de pouvoir résister au torrent, abandonna le soin des assaires publiques, & se retira dans sa Maison, laissant le Royaume comme un Vaisseau exposé aux vents & à l'orage, sans Pilotes & sans Matelots. Tous les autres Seigneurs qui étoient encore demeurez neutres, afin de pouvoir se ranger dans le parti du plus fort, voyant les interets du Roiabandonnez, ne differerent plus à se déclarer ouvertement pour le Duc.

Cependant, ce Prince profitant de ces avantages, marchoit avec Le Duc marche une diligence extraordinaire vers Londres, où les habitans l'avoient est bien reçuappellé. Il fut reçu en triomphe dans cette grande Ville, avec toutes les démonstrations de zéle & d'affection que lui pouvoit donner un Peuple extremement animé contre son Souverain, & qui se croyoit: délivré de la tiranme. Mais quelque agreables que lui fussent les honneurs qu'il recevoit dans Londres, il n'y demeura qu'autant qu'il fut nécessaire pour s'assurer de la fidelité des stabitans; après quoi, il? marcha droit à Bristol. Dès qu'il sut arrivé en cette Ville, qui lui 11 se rend maiouvrit ses portes avec joye, il fit attaquer le Château où les Seigneurs fait couper la tête. du Conseil s'étoient retirez. Ce Siege sut poussé avec tant de vi- des Ministres. gueur, qu'en quatre jours, les assiegez surent contraints de se rendre à discretion. La rage du Peuple contre le Comte de Wiltshire & contre ses compagnons étoit si violente, que le Duc ne crut pas devoir lui resuler la satisfaction de voir ces Ministres odieux sacrifiez à sa vengeance. Ainsi, sans considerer que le pouvoir qu'il s'attribuoit-

Londres le dé-

Le Régent sie

T tiij

1399.

Le Duc d'Yorex

va le joindre.

RICHARD II. étoit encore plus illégitime que les Usurpations du Roi, il sit couper la tête au Comte de Wiltshire, & à quelques autres du Conseil (1) pour satisfaire le Peuple qui demandoit seur mort avec une ardeur extrême. L'heureux succès de cette Expédition acheva de déterminer tout le Royaume à suivre le parti du Duc; & peu de tems après, ce Prince eut la satisfaction de voir arriver auprès de lui le Duc d'Yorck son

Oncle, pour l'aider de ses conseils.

Le vent empéche le Roi d'ales d'Angleterre.

voic des nouvel-

ques jours.

Le Comte de Salisburi va lever une armée dans le pais de Galles.

Le vent s'opp sie au départ du Ros.

l'ormée de Sal'soun se débande.

Le Roi arrive & ne fait quel parti prendre.

Pendant que ces choses se passoient en Angleterre, Richard étoit en Irlande dans une parfaite sécurité. Le vent qui étoit contraire, & qui demeura fixe à un même point pendant plus de trois semaines, empêchoit qu'il ne reçût aucune nouvelle. Dès qu'il fut informé de la descente du Duc de Lencastre, il sit mettre en prison ses Freres. il se prépare à avec le Fils du Duc de Glocester, & résolut de passer incontinent en y retourner, & Angleterre à dessein d'y combattre son ennemi. Mais le Duc d'Albemarle lui conseilla d'attendre encore quelques jours, afin d'avoir le tems de préparer des Vaisseaux pour transporter toutes ses Troupes à la fois. Il suivit ce fatal conseil, qui acheva de le ruïner, puisqu'il n'y a point de moment qui ne soit précieux dans une semblable conjoncture. En esset ce sut pendant ce tems-là, que Londres se déclara pour le Duc; ce qui ne seroit peut-être pas arrivé, si l'on eût su le Roi en Angleterre, & dans la résolution de s'opposer vigoureusement aux desleins de ses ennemis. Richard s'étant déterminé à demeurer encore quelques jours en Irlande, envoya devant, le Comte de Salisburi pour lever des Troupes dans le Païs de Galles, lui promettant qu'il ne tarderoit pas longtems à le suivre. Ce Seigneur usa de tant de diligence, qu'en peu de jours, il assembla une Armée de quarante-mille hommes, les Gallois & les habitans de Chester ayant pris les armes avec ardeur pour le Roi. Si ce Prince fût arrivé avec son Armée au tems qu'il l'avoit promis, il auroit pu du moins avoir la satisfaction de tenter la fortune d'un Combat pour défendre sa Couronne. Mais le vent s'étant remis à l'Est, l'arrêta encore dix-huit jours en Irlande, sans lui permettre de faire ce petit trajet. Pendant ce tems-là, le bruit s'étant répandu dans l'Armée du Comte de Salisburi, que le Roi étoit mort en Irlande, elle voulut se débander. Ce ne fut qu'avec peine, que le Comte obtint quelques jours de délai, pour avoir des nouvelles certaines du Roi. Ce délai étant expiré, sans que Richard parût, les Troupes de Galles & de Chelter abandonnerent leurs Drapeaux, & se retirerent dans leurs maisons.

Richard prit terre quelques jours après & comme il ignoroit que l'Armée du Comte de Salisburi se sût débandée, il marcha vers Carmarthen, où il esperoit de la rencontrer. Mais quand il apprit qu'il avoit perdu cette ressource, que toute la Noblesse du Royaume s'étoit déclarée contre lui, que ses Ministres avoient perdu la tête à Bristol,

<sup>(1)</sup> Le Comte de Wiltshire sut décapité avec le Chevalier Jean Bushy, Trésorier, & le Chevalier Henri Green. TIND.

335

On lui donne divers conseils, & iln'en suit au-

& que le Peuple épousoit avec ardeur la querelle du Duc de Lencastre, RICHARD IL il ne sut plus quel conseil prendre, tous ceux qu'on lui donnoit lui paroissant également dangereux. Les Officiers & les Soldats vouloient qu'il se mit à leur tête, pour aller livrer Bataille à son ennemi. Ils lui promettoient de répandre jusqu'à la derniere goutte de leur sang pour cun. sa défense, & lui faisoient esperer que son Armée grossiroit tous les jours dans sa marche, par la jonction de ceux qui ne l'avoient abandonné que par force, ou dans la pensée qu'il étoit mort. Quelques-uns lui conseilloient de s'en retourner en Irlande, & de s'y fortifier. D'autres étoient d'avis qu'il allât se refugier en France, chez le Roi son Beau-Pere, jusqu'à ce qu'un tems plus favorable lui fournit l'occasion de rentrer dans ses Etats. Parmi tant d'incertitudes, ce malheureux Prince. incapable de choisir le meilleur conseil, & n'ayant auprès de lui que des gens qui manquoient de courage, ou de capacité, ne put se fixer à aucune résolution. Cependant, comme il se désioit de tout le monde, il ne put demeurer longtems dans une situation qui lui paroissoit trop dangereuse. Tout - à - coup, sans prendre conseil de personne, il se déroba de son Armée, pendant la nuit, & alla se rensermer dans le Château de Conway, qu'on estimoit une place imprenable, mais qui se trouvoit dépourvue de tout. Il n'eur pas plutôt disparu, que le Lord Thomas Perci Comte de Worcester, Grand Maitre de sa maison, rompit sa Baguette (1) en présence des Domestiques du Roi, & alla trouver le Duc de Lencastre qui s'avançoit vers Chester à la tête de son Armée.

Richard se trouvant presque seul dans le Château qu'il avoit choisi pour azile, sans aucune esperance de pouvoir s'y défendre, craignit, s'il tentoit de se sauver, de tomber entre les mains d'un Peuple furieux qui ne lui donnoit que trop de marques de sa haine. Dans cette extremité, il ne vit plus aucune ressource que dans la génerosité de son ennemi. Il lui fit savoir par un de ceux qui l'avoient suivi dans sa retraite, qu'il étoit prêt à se soumettre aux conditions qu'il jugeroit lui-mê- proposer un acme équitables, & qu'il le prioit de lui envoyer quelqu'un pour conferer avec lui. Le Duc fit partir sur le champ l'Archeveque de Cantorberi, & le Comte de Northumberland, tous deux ennemis jurez du Roi, pour aller s'instruire de ses intentions. Dans la courte Conference que Richard eut avec ces Députez, il proposa, que si on vouloit sonne. la Coului laisser la vie, avec une pension honorable pour son entretien, & pour celui de huit personnes qu'il nommeroit, il resigneroit sa Couronne & le contenteroit de passer le reste de la vie en simple Particulier. Les Députez lui ayant fait esperer que sa proposition seroit acceptée, il souhaita de conferer avec le Duc même. Pour cet effet, il se rendit à Flint, quin'est éloigné que de trois lieues de Chester, où le Duc étoit

Il a'enferme dans le Château de Conway. Tout le monde l'abandonne.

Le Duc marche vers Chester.

Le Roi lui fait

Il offre de re-

(1) Les Officiers de la Maison du Roi portent à la main une Baguette blanche, pour marque de leur Dignité, & quand ils la rompent, leur autorité cesse, & ceux qui dépendent d'eux sont déchargez de leur service. RAP. TH.

RICHARD II. 1399. Entrevue du Roi & da Duc.

déja arrivé. Le jour suivant, le Duc étant allé à Flint, se présenta au Roi, qui lui dit avec une contenance assurée: Bean Consin, vous êtes le bien-venu. Je suis venu, répondit le Duc, plutôt que vous ne l'aviez souhaité, sur ce que j'ai été informé des plaintes que le Peuple sait contre votre Gouvernement: mais s'il plait à Dieu, j'y mettrai ordre pour l'avenir. Si c'est votre volonie, repartit le Roi, c'est aussi la mienne. Quelques-uns ajoutent, que Richard supplia le Duc en termes fort soumis, d'avoir soin de sa vie, en consideration de ce qu'il avoit épargné ses Freres, qu'il s'étoit contenté de faire mettre en prison en Irlande, & que le Duc le lui promit positivement. Il y a des Historiens qui disent, que Richard fut trahi par le Comte de Northunberland, qui, l'ayant engagé à demander cette Conference, lui dressa une embuscade en chemin, & l'emmena prisonnier au Duc. Quoi qu'il en soit, ces deux Princes allerent le meme jour coucher à Chester, d'où ils prirent ensemble la route de Londres.

Ils vont enfemble & Londres.

Richard eft renfeirné dans la Tour.

Confultations encie le Duc de fes amis. On propose divers moyens pour lui procurer la Coutonne.

A leur approche, le Peuple fortit en foule de la Ville, pour recevoir l'un avec mille malédictions, & l'autre avec des applaudissemens & des louanges excessives. Ensuite, le Roi sut conduit à la Tour, & détenu en prison, pendant que le Duc prenoit des mesures avec ses amis pour achever son ouvrage. On ne sauroit sans étonnement considerer la promptitude de cette revolution, ni la diligence avec laquelle le Duc de Lencastre parcourut tant de Provinces. Si l'on considere qu'en quarante-sept jours, il marcha de Ravenspur où il avoit débarqué, à Londres, à Bristol, à Chester, & de là à Londres, à peine pourra-t-on concevoir qu'une Armée de soixante-mille hommes ait pu faire tant de chemin en si peu de jours.

Aussi-tôt que le Duc avoit eu le Roi entre ses mains, il avoit pris soin de lui faire convoquer un Parlement à Londres, afin de ne pas perdre du tems. Dans les Conferences qu'il avoit avec ses amis, avant que le Parlement s'assemblât, il ne s'agissoit pas tant de ce qu'on devoit faire, puisque la résolution étoit prise de le placer sur le Trône, que de la maniere dont on devoit y proceder. Les uns vouloient qu'il s'en mît en possession, sur la simple promesse que Richard avoit saite, de resigner la Couronne. D'autres croyoient que cette promesse paroissoit trop sorcée, pour pouvoir y appuyer aucun droit : d'autant plus qu'il y avoit un Héritier plus prochain que le Duc. C'étoit Edmond Mortimer Comte de la Marche, Fils de ce Roger qui avoit été déclaré Successeur présomptif de Richard. Enesset, il étoit descendu de Lionnel Duc de Clarence, second Fils d'Edouard III., aulieu que le Duc de Lencastre étoit Fils de Jean, Frere cadet de Lionnel. Quoiqu'Edouard ne tirât son droit que d'une Femme, il n'y auroit point eu de difficulté à son égard, si l'on eût voulu s'en tenir à la Règle ordinaire, puisqu'on ne connoissoit point en Angleterre de Loi semblable à la Loi Salique. Ainsi, par la resignation de Richard

Digitized by Google

D'ANGLETERRE, LIV. X.

£ 199.

thard, le Duc de Lencastre n'étoit pas en droit de demander la Cou- RICHARD 16. ronne. Par cette raison, ils ajoutoient, que puisqu'il falloit nécessairement passer par-dessus les Loix, on ne pouvoit se dispenser d'y faire intervenir l'autorité du Parlement. Ils concluoient de là, que Richard devoit être formellement déposé, & le Duc élu par la même autorité. Cet avis avoit aussi des difficultez, puisqu'il attribuoit au Parlement, le droit de disposer de la Couronne, contre les Loix & les Coutumes, au préjudice du légitime Héritier, auquel on ne pouvoit rien objecter qui dût porter du préjudice à ses droits. Enfin, après beaucoup de débats sur une matiere si délicate, le Duc d'Yorck Le Duc d'Yorck fut d'avis de réunir les trois avis proposez, asin de donner plus de en suivi. force à ce qu'on avoit résolu de faire. Premierement, qu'il falloit obliger Richard à faire une Resignation pure & simple. En second lieu, que le Parlement procedât à la Déposition, avant que de disposer de la Couronne. Enfin, que ces deux pas étant faits, & le Trône déclaré vacant, le même Parlement, en consideration du grand service que le Duc de Lencastre venoit de rendre à l'Etat, lui adjugeât la Couronne par la suprême autorité, qui, dans les cas extraordinaires, étoit superieure aux Loix. Cet avis fut unanimement suivi. Ainsi, en punisfant un Roi pour avoir voulu se mettre au dessus des Loix, on accordoit au Parlement un pouvoir qui ne lui étoit pas moins opposé. Tant il est difficile, en semblables occasions, de se tenir dans les bornes de la justice & de l'équité! Cet expédient, qu'on crut alors propre à rétablir la tranquillité dans le Royaume, fut la véritable source des maux qui l'affligerent dans la suite, lorsqu'il sembloit que ces violentes procedures étoient entierement oubliées. La posterité du Duc d'Yorck, qui avoit ouvert cet avis, se trouva interessée à renverser le principe sur lequel il étoit fondé, & à soutenir que le Parlement avoit excedé son pouvoir en transportant la Couronne dans la Maison de Lencastre.

Suivant les résolutions que le Duc de Lencastre avoit prises avec une resignation ses amis, il se rendit à la Tour, le jour avant l'ouverture du Parlement, pure & simple de étant accompagné d'un grand nombre de Seigneurs. Là, en présence la Couronne. de cette Assemblée, Richard livra la Couronne & le Sceptre avec toutes les autres marques de la Royauté, & par un Ecrit signé de sapropre main, il se reconnut indigne & incapable de gouverner plus longtems le Royaume. Le jour suivant, le Parlement s'étant assemblé, on produisit cet Acte de Resignation, qui sut accepté d'un consentement unanime. Mais comme, selon les mesures dont on étoit convenu, cet Acte seul ne paroissoit pas suffisant, les deux Chambres ordonnerent qu'on 11 sait dresset dressât des Articles d'accusation contre Richard, pour servir de fon- contre lui. dement à sa Déposition, à laquelle elles avoient dessein de proceder. Voici la substance de ces Articles.

Le Parlement

Articles d'Ac.

1. Que Richard avoit, sans jugement & sans discretion, prodigué Tome III.

RICHARD IL les revenus de la Couronne, & mis le Gouvernement de son Royaume sufations contre entre les mains de gens sans expérience & mal-intentionnez, au grand détriment du Peuple qui s'étoit vu chargé d'impositions exceffives.

> 2. Qu'il avoit sans fondement accusé de Trahison, & fait injustement punir, les Commissaires établis par le Parlement pour avoir inspection

sur le Gouvernement du Royaume.

3. Qu'il avoit contraint les Juges de donner des décisions contraires aux Loix, afin de faire condamner les Comtes d'Arundel & de Warwick, & plufieurs autres personnes.

4. Qu'il avoit fait mourir le Duc de Glocester son Oncle, sans l'avoir

fait juger selon les Loix du Pais.

5. Qu'il avoit levé des Troupes dans les Comtez de Lencastre & de Chester pour faire la Guerre à ces trois Seigneurs, & permis à ses Soldats de commettre toutes sortes de violences, sans les en

6. Qu'encore que, par une Proclamation, il eût affuré que ces Seigneurs n'avoient été arrêtez que pour de legeres malversations, il les

avoit fait condamner comme coupables de Haute Trahison.

7. Qu'il avoit exigé de diverses Provinces des amendes excessives,

pour des crimes qui avoient été abolis par une Amnistie.

8. Qu'il avoit empeché qu'on ne communiquat les affaires publiques, aux Commissaires que le Parlement avoit établis pour prendre soin du Gouvernement.

9. Qu'il avoit défendu à tous ses Sujets, sur peine de la vie, de de-

mander le rappel du Duc de Hereford.

10. Que, bien qu'il tînt sa Couronne de Dieu & non du Pape, il avoit procuré des Bulles de la Cour de Rome, pour confirmer les Actes que le Parlement avoit faits en fa faveur.

11. Qu'il avoit banni le Duc de Hereford du Royaume, quoique ce Seigneur fût prêt à soutenir son accusation contre le Duc de Nor-

folck, selon les Loix du Royaume.

12. Qu'encore que, par ses Lettres Patentes, il eût accordé au même Duc, la faculté de se mettre en possession par Procureur, des Fiess qui lui écherroient pendant son absence, il n'avoit pas voulu permettre que personne se présentat pour lui.

13. Qu'il avoit destitué divers Sherifs de leurs Emplois, & en avoit substitue d'autres en leur place, de sa simple autorité, contre les Loix du

Royaume.

14. Qu'il avoit emprunté diverses sommes considerables, qu'il

n'avoit jamais payées.

13. Qu'il avoit imposé des Taxes sur ses Sujets, de sa seule autorité. 16. Qu'il avoit souvent dit, que toutes les Loix du Royaume residoient dans sa tête, & dépendoient de sa volonté; Qu'en conséquence de cette maxime extravagante, il avoit ôté la vie à plusieurs personnes, RIEMARD IL 1399. Articles d'Acou-

& ruiné un grand nombre de ses Sujets.

17. Qu'il avoit extorqué du Parlement, un Acte par lequel il étoit sation coatre aiétabli, qu'aucun Statut ne pourroit lui porter plus de préjudice qu'à ses Prédécesseurs; d'où il avoit pris occasion d'expliquer les Actes du Parlement selon son caprice, & non pas suivant l'intention des deux Chambres.

18. Que, contre les Loix du Royaume, il avoit permis que les Sherifs demeurassent plus d'un an en Charge.

19. Que, de sa seule autorité, il avoit annullé des élections des Dé-

putez au Parlement, & en avoit mis d'autres en leur place.

20. Qu'il avoit entretenu des Espions dans les Villes & à la campagne, afin d'être averti des plaintes qu'on failoit contre lon Gouvernement; & que ces mêmes plaintes lui avoient servi de prétexte pour faire payer des amendes excessives à divers Particuliers.

21. Qu'avant son départ pour l'Irlande, il avoit exigé de grandes sommes du Clergé, & contraint les Eglises de lui livrer leur Argen-

terie.

22. Que par des menaces, il avoit empêché les Juges du Royaume, & les Membres de son Conseil, de lui parler selon la vérité, quoiqu'ils y fussent obligez par serment.

23. Qu'il avoit emporté en Irlande, les Joyaux de la Couronne, &

les Archives du Royaume.

24. Que, dans ses négociations avec les Princes étrangers, il avoit usé de tant d'équivoques & de mauvaise-foi, qu'aucun d'eux ne vouloit plus se fier à sa parole.

25. Qu'il avoit dit plusieurs fois, que les biens & les vies de ses

Sujets étoient à sa disposition.

26. Que, contre la teneur de la Grande Chartre, il avoit permis que des affaires qui devoient être jugées par le Droit Commun, fussent décidées par les Loix Militaires. Que, sous prétexte qu'en certaines occafions, ces Loix permettent les Combats singuliers, il avoit soussert que des gens robustes & vigoureux défiassent des gens cassez de vieillesse. Qu'enfin, si ceux-ci avoient resulé de s'exposer à un Combat inégal, il avoit donné gain de cause aux premiers.

27. Qu'il avoit obligé plusieurs de ses Sujets à prêter en termes généraux, des sermens qu'il avoit ensuite expliquez à leur préjudice & à

leur ruine.

- 28. Qu'il avoit accordé, sous son Sceau Privé, des Prohibitions, auxquelles le Chancelier refusoit de mettre le Grand Sceau, parce qu'elles étoient contraires aux Loix.
- 29. Qu'il avoit banni sans cause l'Archevêque de Cantorberi, & sans un Jugement préalable: que même il l'avoit fait garder par des Soldats, dans le lieu où le Parlement étoit assemblé.

V u ij

HISTOIRE

340

RICHARDIL chard.

30. Qu'il n'avoit accordé le Temporel des Evêchez, qu'à condition Articles d'accus que les Evêques élus s'engageroient par serment, à maintenir les Sta-

fation coutre Ri- tuts du Parlement de Shrewsbury.

3 1. Que, quand l'Archevêque de Cantorberi fut accusé, il lui avoit perluadé de ne pas comparoitre, en lui disant qu'il vouloit être luimeme sa caution; & qu'ensuite, il l'avoit exilé, sur ce qu'il n'avoit pas comparu.

Il y avoit encore quatre autres Chefs d'accusation, qui regardoient

l'affaire de l'Archeveque.

Richard eft désloq.

Ces Articles ayant été dressez on les présenta au Parlement, qui, d'une commune voix, reconnut qu'ils étoient fondez, & d'une notorieté publique, & prononça que Richard seroit déposé. En même tems, il nomma des Commissaires pour lui aller signifier sa Déposition, & revoquer tous les sermens & hommages que le Peuple d'Angleterre lui avoit faits, à peu près de la même maniere qui avoit été pratiquée à

l'égard d'Edouard II.

Le Duc de Lenla Couronne,

Cette affaire étant ainsi règlée, & le Trône étant devenu vacant, le call e desuande Duc de Lencastre se leva, & après avoir fait le signe de la Croix, il demanda la Couronne. Il fonda ses prétentions, sur ce qu'il ésoit descendu du Roi Henri III., & sur le droit qu'il avoit reçu de Dieu, par le secours de ses Parens & de ses Amis, pour recouvrer son Royaume d'Angleterre, qui

étoit sur le point d'être ruiné (1).

Remarque fur ce lujet,

Ce n'étoit pas sans raison, qu'il envelopoit ses paroles d'une obscurité affectée, qui laissoit indécis le fondement sur lequel il appuyoit fon prétendu droit. S'il sembloit tirer l'origine de ce droit de Henri III. plutôt que d'Edouard III. son Ayeul, c'étoit parce qu'on avoit repandu parmi le Peuple, qu'Edmond Comte de Lencastre surnommé le Bossu. étoit Fils ainé de Henri III., mais qu'à cause de la dissormité de son Corps, on avoit placé sur le Trône Edouard I. son Frere cadet. Selon cette supposition, le Duc vouloit faire croire aux plus ignorans, qu'il pouvoit sonder son droit sur ce qu'il étoit Fils de Blanche de Lencastre. petite-Fille d'Edmond le Bossu, & Héritiere de cette Maison. Mais comme il savoit bien que tout le monde ne pouvoit pas se laisser tromper par une supposition si grossiere, il ajoutoit certaines expressions. qui faisoient entendre qu'il s'appuyoit encore sur le service qu'il venoit de rendre à l'Etat, C'est là l'explication de cette demande, conçue en termes si envelopez.

(1) Le Duc de Lencastre reclama la Couronne dans la forme suivante, que j'ai traduite du vieux Anglois de ce tems-là. Au nom du Pere, du Fils, & du S. Efpris ; Moi Henri de Lencastre, je reclame ce Royaume d'Angleserre, & la Couronne, avec tous les Membres & Appartenances, d'autant que je descens en droite ligne du sang du bon Seigneur & Roi Henti III; & par ce droit que Dieu de sa grace m'a donné, j'espere de le recouvrer à l'aide de mes Parens & Amis : lequel Royaume a été au point de périr par défaut de bon Gouvernement, & par l'infraction des bonnes Loix, TIND.

#### D'ANGLETERRE Liv. X.

Comme la résolution étoit prise d'adjuger la Couronne à ce Prinre, le Parlement n'eut garde d'examiner ce droit trop scrupuleusement, & il voulut bien supposer qu'il étoit incontestable. Ainsi,
sans faire attention aux justes droits du Comte de la Marche, il ordonna, que Henri de Lencastre seroit proclamé Roi d'Angleterre &
de France, & Seigneur d'Irlande, ce qui sut exécuté le meme jour,
qui étoit le 30. de Septembre.

C'est de cette manière que finit le Regne de Richard II. Prince qui, dans sa premiere jeunesse, paroissoit avoir des inclinations nobles & génereuses; mais qui, malheureusement, se laissa corrompre par l'adulation. Il avoit l'avantage d'être descendu d'un Pere & d'un Ayeul si généralement estimez, que pour peu qu'il eût répondu à-la. noblesse de sa naissance, il auroit pu devenir un des plus glorieux Rois qui eussent porté avant lui la même Couronne. Mais, ainsi qu'Edouard II. son Bisayeul, il eut la foiblesse de s'abandonner à la conduite de ses Favoris. Aussi éprouva-t-il la même fortune que ce Prince, auquel il n'étoit que trop ressemblant en toute autre chose. La principale différence qu'on put remarquer entre eux, confifte en ce que Richard étoit d'un naturel plus dur & plus inflexible, & qu'il usurpa un pouvoir plus absolu qu'Edouard, ce qui le rendit plus odieux & le fit moins regretter. Finissons ce Regne par une réflexion que nous fournit la trifte Catastrophe de ces deux Princes. C'est que dans un Gouvernement tel que celui d'Angleterre, tous les efforts que le Souverain fait pour usurper un Pouvoir absolu, sont autant de pas qui le conduisent vers le précipice.

Fin du Regne de Richard I L





# ETAT DE L'EGLISE

Depuis le Regne d'EDOUARD I. commencé en 1272, jusqu'à la fin de celui de RICHARD II. fini en 1399.

Excès de la Cour de Rome à l'égard de l'Angleterre.

Epuis que Jean sans Terre s'étoit rendu Vassal & tributaire J du Siege de Rome, les Papes ne regardoient plus l'Angleterre que comme un Païs de conquête, avec lequel ils ne gardoient aucune sorte de ménagemens. Les Regnes de Jean & de Henri III. en ont fourni des exemples si grands & si manisestes, qu'il seroit inutile d'y rien ajouter pour faire voir jusqu'à quel excès la Puissance Papale avoit été portée dans ce Royaume. Il suffira de remarquer, que les usurpations de la Cour de Rome continuant sans cesse, ou plutôt augmentant tous les jours, les Anglois en furent si las, qu'enfin, sous le Regne d'Edouard I. ils commencerent à chercher des moyens efficaces pour s'en délivrer. Ce ne fut pourtant qu'après avoir souvent éprouvé, que toutes leurs plaintes, & toutes leurs sollicitations auprès des Papes, étoient inutiles. C'est en cela que consiste presque tout ce que j'ai à dire par rapport à la Religion, sur les quatre Regnes qui font le sujet de cet Abregé. Mais, pour rendre cette matiere plus intelligible, il est nécessaire de remarquer en peu de mots, ce qui faisoit le sujet des differens que l'Angleterre avoit avec la Cour de Rome, aussi bien qu'avec le Clergé.

Les Anglois se Lailent de les sousfair.

Griefs des Anglois contre les Panes.

1. Le premier sujet de plainte étoit, les fréquens Appels qui étoient portez à la Cour de Rome, dont aucun n'étoit rejetté.

2. On se plaignoit des fréquentes Citations que ces Appels produisoient, & qui obligeoient les Particuliers à se consumer en frais, pour aller solliciter leurs affaires à Rome.

3. Que le Pape avoit usurpé la Collation de presque tous les Bénésices, sans en excepter les Evêchez & les Archevêchez, contre

les droits du Roi, des Chapitres, & des Patrons.

Cette usurpation étoit allée si loin, qu'il n'y avoit point de Bénéfice, grand ou petit, dont les Papes ne disposassent, par les moyens immanquables qu'ils avoient inventez pour se rendre maîtres de toutes les Collations. Tantôt par la plénitude de leur Puissance Apostolique, ils se réservoient tous les Bénéfices qui viendroient à vacquer, par la translation des possessent à un autre Bénéfice. Quelquesois ils se réservoient tous ceux qui deviendroient vacans par la mort des possessents, ou de quelque autre maniere que ce pût être.

Par ce moyen, ils éludoient toutes les Elections canoniques faites RICHARDIE en Angleterre, sans alléguer d'autre raison, sinon qu'il s'étoient réservé par avance le droit de nommer à ces Bénéfices. Il paroissoit si clairement qu'ils avoient pour but de s'emparer peu à peu de la Collation de tous les Bénéfices du Royaume, qu'on ne pouvoit s'y tromper. Car, quand même ils ne pouvoient se servir de ces prétextes, ils manquoient rarement à trouver à redire au sujet élu, & à conférer le Bénéfice à un autre. Souvent même, quand l'Evêque élu alloit se présenter pour saire confirmer son élection, il trouvoit que le Pape avoit déja disposé de l'Evêché.

4. Mais, comme c'étoit ordinairement un sujet de grandes contestations, & que ceux qui avoient été canoniquement élus, étoient presque toujours soutenus par le Roi, les Papes trouverent un moyen infaillible de se délivrer de ces importunitez. Ils conféroient les Evechez & les autres Bénéfices, avant qu'ils sussent vacans, par la voye des Provisions qu'ils accordoient par avance; & c'étoit là un

autre grand sujet de plainte pour les Anglois.

5. On se plaignoit encore, que la plupart des Bénéfices dont le glois contre les Pape disposoit par la plénitude de sa Puissance, étoient conferez à Papes. des Etrangers, particulierement aux Cardinaux ou à leurs Parens', qui en vertu d'une Dispense du Pape, en retiroient les revenus sans y résider jamais. Ces Bénésices étoient ordinairement donnez à serme à des Anglois, qui, pour en tirer plus de profit, les faisoient desservir par des Vicaires à qui ils donnoient de très-petits gages, Par-là, le Service Divin étoit négligé, les Eglises tomboient en ruine, l'hospitalité étoit bannie, & l'instruction des Chretiens presque entierement abolie. Il en arrivoit encore cet autre inconvénient, c'est que l'argent étoit transporté hors du Royaume pour n'y rentrer jamais. On peut aisément juger du préjudice que le Païs en recevoit, si l'on considere que, par le calcul qui fut fait du tems de Henri III. on trouva que les Ecclésiastiques Etrangers possédoient en Angleterre plus de revenus que le Roi même.

6. Un autre sujet de plainte provenoit des fréquentes Taxes que les Papes imposoient sur le Clergé, tantôt sous le pretexte d'une Croisade, tantôt pour subvenir aux nécessitez du St. Siege, & enfin, par des Décimes qu'ils accordoient liberalement au Roi, parce qu'ils en reti-

roient ordinairement quelque partie.

7. En septieme lieu, les Légats & les Nonces, qui étoient envoyez en Angleterre sans aucune nécessité, chagrinoient beaucoup les Anglois. Non seulement le Clergé étoit obligé de les entretenir à grands frais, mais encore de leur faire des présens considerables, & de leur payer les Procurations & les autres Taxes que le Pape leur permettoit de lever fur les Eccléfiastiques. Par là l'argent sortoit du Royaume, sans qu'il y eut aucun moyen pour l'y faire rentrer.

8. Outre cela, les Papes s'étoient emparez des premiers fruits de tous

Brat DI 1/1- les Bénéfices; d'où naissoit encore le même inconvénient, je veux dire;

un épuisement sensible d'argent dans le Royaume.

9. Le Denier de St. Pierre, qui dans son origine n'étoit qu'une Aumône accordée par les Rois Saxons pour l'entretien du College Anglois de Rome, s'étoit changé en un Tribut que le Pape faisoit lever d'une maniere très rigoureuse, bien différente de celle qui se pratiquoit dans les premiers tems.

10. Enfin, le Tribut que le Roi Jean s'étoit engagé à payer au St. Siege, & que les Papes exigeoient avec beaucoup de hauteur, étoit regardé par les Anglois comme un joug insupportable, & comme une

marque continuelle de leur servitude.

gé, le Roi & les Magistrats se plaignoient que ce Corps tâchoit continuellement d'empieter sur les Prérogatives de la Couronne, assuré qu'il étoit d'être toujours soutenu par le Pape.

12. Que le Clergé avoit étendu sa jurisdiction sur beaucoup d'affaires purement civiles, sous prétexte qu'il n'y en a point où on ne puisse interesser la Religion. Cette plainte avoit lieu, principalement, à l'égard

des Causes matrimoniales.

13. Ils disoient encore, que les Ecclésiastiques, au-lieu de soutenir dans les occasions, les droits & les prérogatives de la Couronne, étoient toujours prêts à prendre le parti du Pape, comme s'ils n'avoient point

d'autre Souverain que lui.

Ce sont là les principaux Griess dont les Anglois se plaignoient, & dont ils tâchoient de tems en tems de se délivrer, soit par des Statuts Parlementaires, soit par des ordres particuliers du Souverain. Mais ces mêmes précautions, qu'on prenoit pour se mettre à couvert des usurpations de la Cour de Rome, donnoient en même tems aux Papes un sujet de se plaindre à leur tour que les Anglois prenoient à tâche de priver l'Eglise de ses immunitez. Ils avoient en cela un grand avantage, en ce qu'ils faisoient sonner bien haut la Cause de Dieu, qu'ils prenoient toujours soin de consondre avec leur propre interêt. C'est dans une Bulle de Clement V. inserée dans le Recueil des Actes Publics, qu'on trouve les Griess de la Cour de Rome contre l'Angleterre, specifiez en détail; & comme j'ai rapporté ceux des Anglois, il est juste de faire aussi connoître en quoi consistoient ceux du Pape.

1. Ce Pontife se plaignoit, qu'on empéchoit les Cardinaux de jouir des Prébendes qu'il leur conferoit, sans faire attention au respect qui étoit dû à ces personnages, ordonnez de Dieu pour prendre leur part

de la fatigue du Gouvernement de l'Eglise.

2. Il disoit, que bien qu'il eût incontestablement le droit de conserer les Bénésices, tant en Angleterre que dans tous les autres Etats, on ne vouloit pas permettre que ceux qui en étoient pourvus, s'en missent en possession, ni qu'on excommuniat ceux qui étoient assez hardis pour s'y opposer.

3. Qu'on

Griefs des Papes contre les Anglois.

3. Qu'on ne vouloit pas permettre que ceux qui étoient citez pour ETAT BE L'Ece sujet, obéissent aux Citations. Qu'on désendoit aux Notaires d'en Guess des Papes passer des Actes publics; & aux Sujets du Roi, d'aller répondre hors du glois, les An-Royaume,

4. Qu'on empêchoit les Nonces du Pape, d'exercer leur Commisfion, à moins qu'auparavant ils n'en eussent reçu la licence du Roi. Que même on en avoit mis quelques-uns dans des prisons publiques, d'où ils n'avoient pu se tirer qu'en payant une grosse amende.

5. Que les Magistrats ne souffroient point que les Excommuniez fussent emprisonnez après les quarante jours, qui, selon une bonne & louable coutume, leur étoient accordez pour donner satisfaction à l'Eglise.

6. Que le Roi faisoit de fréquentes inhibitions aux Cours Ecclésial-

tiques, de juger des Causes qui étoient de leur ressort.

7. Qu'on privoit ces mêmes Cours de la juridiction qu'elles ont sur les Membres du Clergé, sans considérer, que les Personnes Ecclesiastiques ne sont en aucune maniere dépendantes des Laïques.

8. Qu'on osoit condamner les Clercs dans les Cours Laïques, sans

le consentement de leurs Superieurs.

- 9. Qu'on ne craignoit point de faire comparoitre les Clercs nuds en chemise, devant les Cours Laïques, quoiqu'ils alleguassent leurs Immunitez. Qu'à la vérité, on les renvoyoit à la Cour Ecclésiastique lorsqu'ils étoient reclamez. Mais qu'il arrivoit très souvent, que s'ils n'etoient pas trouvez coupables par les Juges Laïques, on osoit les absoudre à pur & à plein, sans permettre que la Cour Ecclésiastique prit connoissance de leurs affaires.
- 10. Qu'on soumettoit les Clercs à l'examen de douze personnes Laïques, & qu'ils étoient ou absous ou condamnez, par le Jugement de ces douze Juges incompétens.

11. Que les Grands alloient souvent loger dans les Abbayes, & y causoient de grandes dépenses, sous le prétexte frivole que ces Maisons

avoient été fondées par leurs Ancêtres.

12. Que, pendant la vacance des Abbayes, ceux à qui le Roi en confioit la garde, en dissipoient les revenus, & y causoient de très grands dommages.

13. Enfin, que le Tribut de mille marcs que l'Angleterre devoit au St. Siege, n'étoit pas régulierement payé; & que les arrérages dus qui devoient être envoyez à Avignon, avoient été employez à d'autres ulages.

Ce sont là les plaintes réciproques des Anglois & des Papes, sur lesquelles on peut remarquer que les Parties convenoient à peu près des faits, & qu'elles n'étoient en dispute que touchant le droit. Pour découvrir de quel côté le droitse trouvoit, il faudroit examiner si le Pape & le Clergé avoient originairement les droits qu'ils s'attribuoient, ou s'ils leur avoient été accordez par quelque Puissance; enfin, si cette Puissance avoit eu un pouvoir légitime pour les conferer. Mais ce se-

Tome III.

HISTOIRE

GLISE.

Avantages des Papes.

Les Schismes fude Rome.

Movens dont les Anglois se servirent pour remédier 4 leurs Gri-

Statut de Main-MOTLE.

Renonclation des Lvéques.

Efforts inutiles des Anglois, fous Edouard II.

ETAP DE L'E- roit entrer dans une dispute trop souvent rebattue, & sur laquelle on ne sauroit rien esperer de dire de nouveau. Laissant donc chacun dans ses préjugez, je me contenterai de rapporter les moyens que les Anglois employerent pour se faire eux-mêmes raison des torts dont ils se plaignoient, & les efforts que les Papes firent pour se maintenir dans les droits dont ils étoient en possession. Mais auparavant il est bon de remarquer, que, dans ces differens, les Papes avoient de grands avantages, Chaque Pontife se tenoit constamment attaché aux mêmes maximes, sans jamais varier. Mais il n'en étoit pas de même des Rois d'Angleterre, qui, pour suivre leur caprice, ou pour contenter leurs pasfions, ne craignoient pas de déroger très souvent aux Prérogatives de leur Couronne. C'est là véritablement la cause du retardement que sousfrit le projet formé par les Anglois, de se délivrer des oppressions de la Cour de Rome. Le moindre relâchement leur faisoit perdre un terrent défavanta-geux à la Cour rein considerable. Peut-être même ne seroient-ils jamais venus à bout de remedier à aucun des torts dont ils se plaignoient, si les Schismes qui arriverent dans l'Eglise, ne leur eussent présenté des occasions dont ils surent profiter. En effet, les Papes, qui, en ces fâcheuses conjonctures, eurent souvent besoin des Rois d'Angleterre, se virent plusieurs fois dans la nécessité de garder des ménagemens, qu'ils n'auroient pas sans doute gardez en tout autre tems.

> Comme le Pape & le Clergé se soutenoient mutuellement, un des meilleurs moyens dont on se servit en Angleterre pour s'opposer à la puissance du premier, fut d'empêcher l'accroissement des richesses du second. Ce sut dans cette vue que sous Edouard I. se sit le Statut de Main-morte, dont il a été parlé dans le Regne de ce Prince. C'étoit véritablement un coup fatal pour le Clergé, qui, sans ce Statut, se seroit rendu maitre de toutes les Terres du Royaume, puisqu'il acqueroit incessamment, sans jamais rien aliener. Mais ce Statut ne sut gueres moins préjudiciable au Pape, puisqu'on ne pouvoit donner des bornes à la puissance du Clergé, sans diminuer en même tems celle de la Cour de Rome. Edouard I. donna encore une atteinte confiderable à l'autorité des Papes, du moins par rapport à la Collation des Evêchez, en obligeant les Evêques à rénoncer à l'article de la Bulle de Provision, qui leur conferoit le temporel de leurs Dioceses; en quoi il sut imité par les Successeurs.

> Si Edouard II. eût marqué plus de résolution & de sermeté, ou si les conjonctures du tems ne l'eussent pas obligé à garder des mesures avec Rome, il auroit pu beaucoup avancer l'ouvrage de la liberté après laquelle les Anglois soupiroient depuis si longtems. Jamais, jusqu'alors, ils ne s'étoient trouvez dans une meilleure disposition, pour se délivrer du joug qui les accabloit. Cela paroit par les Lettres que le Roi écrivit au Pape, & par les vigoureuses résolutions de divers Parlemens tenus sous son Regne. Mais ce Prince, qui esperoit toujours de trouver dans l'autorité du Pape un appui contre ses Sujets, se laissa

> > 10110/1

fouvent engager à des condescendances pour la Cour de Rome, pernicieuses aux interêts de son Royaume. C'est ce qui rendit inutiles les efforts que les Parlemens firent pendant tout le cours de son Regne.

Statut contre les Provileurs.

Mais fous Edouard III., on prit des melures plus efficaces pour se délivrer des oppressions dont on se plaignoit depuis si longtems. Je veux parler des deux Statuts qui tendoient à déraciner deux des plus confiderables Abus, s'ils eussent été ponctuellement exécutez. Le premier, qui étoit contre les Proviseurs, ordonnoit, que si le Pape conseroit un Archevêché, un Evêché, ou quelque autre Dignité Ecclessaftique. contre les droits du Roi, des Chapitres, ou des Patrons, la Collation en seroit dévolue au Roi, pour cette fois-là seulement. Que si quelqu'un demandoit, & se procuroit quelque Reservation ou Provision de la Cour de Rome, il seroit mis en prison, & condamné à une amende telle qu'il plairoit au Roi de lui imposer. Qu'avant que le prisonnier fût élargi, il seroit obligé de donner des cautions suffisantes, qu'il ne poursuivroit personne à la Cour de Rome, au sujet de son emprifonnement.

Le fecond Statut, qui fut appellé Pramunire, ordonnoit, que si quelque Sujet du Roi portoit dans une Cour étrangere des Causes dont la connoissance appartînt aux Juges Royaux, il seroit emprisonné & son

Statut de Pra-

bien confisqué au profit du Roi.

Malgré ces deux Actes, qui sembloient ôter au Pape l'esperance de Mémoire pes-disposer à l'avenir d'aucun Bénésice, & qui devoient lui faire craindre ment contre la Malgré ces deux Actes, qui sembloient ôter au Pape l'esperance de qu'on ne travaillat sur le même plan à corriger les autres Abus, la Cout de Rome. Cour de Rome ne laissa pas de continuer toujours ses vexations. En 1376., c'est-à-dire environ un an avant la mort d'Edouard III., on préfenta au Parlement un Mémoire, qui faisoit voir que, par la mort ou la translation des Evêques d'un Siege à l'autre, le Pape exigeoit la valeur de cinq années du revenu du Siege vacant; & que par ce moyen, il tiroit tous les ans vingt-mille marcs du Royaume; Que les Collecteurs du Pape, en tiroient tout autant pour les besoins du St. Siege; Que cette même année, le Pape s'étoit emparé des premiers fruits de tous les Bénéfices d'Angleterre; Qu'il avoit augmenté le nombre des Cardinaux jusqu'à trente, parmi lesques il ne s'en trouvoit que deux ou trois qui fussent affectionnez à l'Angleterre; Que l'avarice du Pape étoit pire qu'une Peste; Que malgré le Statut contre les Proviseurs, on ne laissoit pas de voir tous les jours des gens pourvus de Bénéfices par la Cour de Rome; & qu'on ne viendroit jamais à bout de l'empécher, si l'on ne bannissoit ceux qui seroient assez hardis pour en accepter. Enfin, qu'il étoit d'une nécessité absolue, d'empecher ces vexations, si I'on ne vouloit voir l'Angleterre tomber dans un funeste esclavage. Sur les plaintes qui furent portées à Gregoire XI. touchant ces Abus, il fut Edouard III. fait entre le Roi & le Pape une espece d'Accord, mais si rempli d'équivoques & de reserves de la part du Pape, qu'il étoit aisé de comprendre qu'il n'avoit pas intention de se délister de ses prétendus droits.

Accord entre Gregoire X1.

HISTOIRE

ETAY DE L'E GLISS. Mai obicivé.

Nouveaux ef-

Il se contentoit de promettre en général, qu'il auroit égard aux plaintes des Anglois, & qu'il seroit à l'avenir plus moderé. Gregoire étant mort peu de tems après, ses Successeurs ne tinrent aucun compte de ses engagemens, & continuerent toujours à conserer les Bénésices d'Angleterre à des Etrangers. Cette conduite obligea la Chambre des Communes à présenter une Adresse à Richard II., pour le prier de faire saisir tous les biens des Bénésiciers étrangers, & de les bannir euxmêmes du Royaume; & le Roi accorda ce que la Chambre demandoit.

Sous le Regne du même Roi, le Statut contre les Proviseurs sut

renouvellé.

348

Deux ans après, Richard défendit au Clergé, sous de grosses pei-

nes, de payer une Taxe que le Pape lui avoit imposée.

L'année suivante, il publia une Proclamation qui ordonnoit sur peine de la vie & de confiscation des biens, à tous ceux qui étoient allez à Rome pour y solliciter la cassation des Statuts contre les Provifeurs, & de Pramunire, de retourner en Angleterre dans un certain tems.

Statut de Pramunire amplifié. Toutes ces précautions n'ayant pas été suffisantes pour arrêter la Cour de Rome, qui ne prétendoit pas se laisser lier par des Actes de Parlement, le Statut de Pramunire sur renouvellé en 1392., avec des amplifications qui sembloient ne laisser aucune esperance à la Cour de Rome de pouvoir encore l'éluder. Cet Acte portoit, que tous ceux qui poursuivroient à la Cour de Rome des Translations d'Evêques d'un Siege à un autre, des Sentences d'Excommunication, des Bulles, des Mandats, ou autres choses quelconques contre les droits du Roi & de la Couronne, seroient mis hors de la protection des Loix, & qu'on leur seroit leur procès selon l'Acte de Pramunire. Que tous ceux qui porteroient ces Actes étrangers dans le Royaume, ou qui les recevroient, ou qui les publieroient, seroient sujets à la même peine. Ensin, que tous ceux qui poursuivroient des Procès en quelque Cour étrangere, au préjudice des droits du Roi, seroient traitez avec la même rigueur.

Le Pape ne difcontinue point. Cet Acte si severe pouvoit bien arrêter les Anglois, qui étoient sujets aux Loix, mais non pas le Pape, qui étoit hors de leur portée. Aussi ne se désista-t-il pas de ses prétentions. En 1398. il transsera l'Evêque de Lincoln à l'Evêché de Lichsield & de Coventry (1) & donna l'Evêché de Lincoln à Henry Beausort, l'un des Fils du Duc de Lencastre. Mais l'Evêque de Lincoln, qui n'avoit pas demandé cette Translation, n'ayant pas osé l'accepter, à cause du Statut dont je viens de parler, se retira dans un Monastere; & le Pape transsera l'Evêché de Lichsield à l'Evêque de Landass. Richard se sentit sort ossensée de ce que le Pape, sans en être requis, s'ingeroit de transserer les Evêques d'un Siege à un autre. Il sit assembler le Clergé sur ce sujet, & lui de-

<sup>(1)</sup> L'Auteur avoit dit l'Eviché de Chester. Le Rev. W. S. a corrigé cette faute par une Note, dans laquelle il ajoute que le Prélat, dont il s'agit, étoit Jean Bokingham; & que Chester étoit alors dans la Diocese de Lichsteld.

manda, quelle étoit son opinion sur ces Translations involontaires. Cette question étoit embarrassante pour le Clergé, qui, craignant de se commettre avec le Roi ou avec le Pape, évita de donner une réponse positive. Quelque tems après, le Pape envoya un Nonce en Angleterre, pour tâcher de faire revoquer les Statuts dont il a été parlé, Mais, quoique ce Nonce fût reçu honorablement, il ne lui fut pas possible de réussir dans la Commission. Richard ayant été déposé l'année suivante, les differens avec la Cour de Rome demeurerent dans cette fituation.

Certainement, il étoit tems que la Nation Angloise, aussi bien que toutes les autres de l'Europe, travaillassent de tout leur pouvoir à em- pes d'étendre leur le leur pouvoir à em- autorité sur le pêcher l'accroissement de la Puissance Papale. Il auroit fallu se bou- tempotel. cher les yeux volontairement, pour ne pas s'appercevoir que toutes les démarches des Papes tendoient à les rendre Souverains Temporels de toute l'Europe. La Décrétale Unam Sanctam de Boniface VIII. qui faisoit voir que ce Pontise se croyoit revêtu des deux Puissances. la Spirituelle & la Temporelle, en est une preuve assez forte. Mais comme on pourroit dire qu'il n'est pas juste d'attribuer à tous les Papes ce dessein ambitieux qui étoit particulier à Boniface, on peur appuyer cette preuve d'une autre, qui fait connoitre que ce Pontife ne faisoit que suivre les traces de ses Prédécesseurs. Je veux parler de Jean XXII. qui, de sa seule autorité, fit publier une Treve entre l'Angleterre & l'Ecosse, contre la volonté d'une des Parties, & donna pouvoir à ses Légats de faire la Paix entre les deux Royaumes, de la maniere qu'ils le jugeroient à propos, avec ordre de contraindre les deux Rois & leurs Sujets, sous peine d'Excommunication, à l'observer exactement. Cette démarche ne fait-elle pas voir que les Papes agiffoient tous dans un même esprit, & que si l'on eût lâché la bride à leur ambition, ils n'auroient consideré les Princes Chretiens que comme des Sujets, ou du moins, comme des Vassaux de l'Eglise Romaine? Venons présentement aux Héresies, ou plutôt aux opinions qu'on a ainsi qualifiées, pendant l'intervalle que nous parcourons.

En 1286. ou 1287., Peckam, Archevêque de Cantorberi, censura huit Propositions qui avoient été soutenues par un Moine Dominicain condamnées. nommé Knapwell. Voici quelques-unes de ces Propolitions, qui serviront à faire voir à quoi on s'amusoit dans les Ecoles, & en quoi on faisoit consister la Science.

La premiere étoit, que le corps mort de Jesus-Christ n'avoit pas la même forme substantielle, que son corps vivant.

La 3. Que si le Pain Eucharistique avoit été confacré pendant les trois jours que Jesus-Christ sut dans le tombeau, par ces paroles, Ceciest mon Corps, le Pain auroit été transsubstancié dans la nouvelle forme que le corps de Jesus - Christ prit précisément au moment de la séparation d'avec son ame.

La 4. Que depuis la resurrection de Jesus - Christ, le Pain Eucha-Xxiii

HISTOIRE

ETAT DE L'E-

ristique est transsubstancié par la vertu de ces paroles, Ceci est mon Corps, dans tout le corps vivant de Jesus-Christ, savoir la matiere du Pain dans la matiere de son Corps, & la forme substantielle du Pain, dans la forme substantielle de son Corps, c'est-à-dire dans son ame intellectuelle, entant qu'elle constitue la forme du Corps.

La 7. Que dans les Articles de Foi, il ne faut point s'arrêter à l'autorité du Pape, ou de quelque Prêtre ou Docteur; mais que les Saintes Ecritures, & les justes conséquences que la Raison en tire,

doivent être le fondement de notre Créance.

La 8. Que l'Ame raisonnable est la seule sorme qui fait que l'Homme est Homme.

Cette derniere Proposition sut regardée comme le sondement des précedentes, & toutes ensemble surent condamnées par l'Archevêque.

En 1314. sous le Regne d'Edouard II, certains Étudians d'Oxford soutinrent dans leurs disputes, des Propositions touchant la Trinité, & la Création du Monde, qui, ayant été déserées à l'Université, su-

rent condamnées comme Hérétiques.

Autres Propofitions condamnées.

Ces opinions, qui n'étoient fondées que sur des idées Scholastiques, furent aussi-tôt étoussées que produites, parce que le Peuple n'entroit point dans ces disputes. Mais il n'en sut pas de même de celles que le Docteur Wicles publia sur la fin du XIV. Siecle, dans cette même Université. La raison en est, qu'elles étoient d'une autre nature, & qu'elles tendoient à resormer les abus qui s'étoient introduits dans la Religion. Aussi furent-elles embrassées par une infinité de personnes. Comme c'est ici ce qui s'offre de plus important, par rapport aux affaires de Religion du XIV. Siecle, il est nécessaire de s'y arrêter, pour faire connoitre ces opinions, & l'ardeur avec laquelle elles surent reçues par quelques-uns, & condamnées par d'autres.

Jean Wiclef, ou plutôt Wiclif, avoit été élevé à Oxford dans le College de Merton, où il obtint le Degré de Docteur en Théologie. Il se distingua si avantageusement par son savoir, par sa capacité, & par la beauté de son génie, qu'Islip, Archevêque de Cantorberi, ayant sondé à Oxford un College qui portoit le nom de cette Métropole (1), lui en confera le Rectorat. Wicles exerça cet Emploi avec une approbation universelle, jusqu'à la mort de cet Archevêque, qui avoit une grande estime pour lui. Langham, Successeur d'Islip, voulant savoriser les Moines & les introduire dans les Charges du College, entreprit d'ôter le Rectorat à Wicles, & de mettre en sa place un Moine nommé Woodhull. Mais il ne put jamais obtenir le consentement des Membres du College, qui souhaitoient de conserver leur Recteur. Cette affaire ayant été portée à Rome, les Moines de Cantorberi solliciterent si sortement le Pape en saveur de Woodhull, que Wicles su dépouillé de sa Charge. Cela ne sit pourtant aucun tort à la repuser su de conserver leur de la repuse su dépouillé de sa Charge. Cela ne sit pourtant aucun tort à la repuse su de conserver le la repuse su dépouillé de sa Charge. Cela ne sit pourtant aucun tort à la repuse su de conserver le la repuse su de conserver la repuse su de conserver la repuse de conserver la repuse su de conserver la repuse

(1) Le Collège de Cansorbery est englouti présentement par l'Eglise de Christ. TIND.

Wiclef public

D'ANGLETERRE. Liv. X.

ETAT DE 1'S-

tation de ce Docteur. On voyoit manisestement, que c'étoit une affaire générale, & que ce n'étoit pas tant à sa personne que les Moines GLISS. en vouloient, qu'à tous les Séculiers qui avoient des Emplois dans ce College. En effet, ils furent tous dépossedez aussi bien que lui, afin de remplir leurs places par des Moines. Peu de tems après, Wicles obtint la Cure de Lunerworth dans le Diocele de Lincoln; & ce sut alors qu'il publia dans ses Sermons & dans des Livres qu'il composa. certaines opinions qui parurent nouvelles, parce qu'elles étoient contraires à la Doctrine de ce tems-là. Comme ce ne fut qu'après avoir été dépossedé de son Rectorat, qu'il fit connoitre ses sentimens, on en a pris occasion de l'accuser d'avoir agi par un esprit de vengeance, à cause du tort qui lui avoit été fair. Je n'entreprendrai pas de le justifier de cette accusation. Comme il n'y a que Dieu seul qui connoisse parfaitement les cœurs des hommes, il y a toujours de la témerité à les accuser, ou à les excuser, quand il s'agit des motifs secrets qui les font agir. Je dirai seulement, qu'à tout autre égard, les plus grands ennemis de Wiclef ne lui ont jamais rien reproché par rapport à ses mœurs. Voici les principales Propolitions que Wiclef soutenoit dans les Livres & dans les Sermons.

1. Que l'Eucharistie, après la consécration, n'est pas le véritable corps de Jesus-Christ, mais qu'elle en est seulement l'emblème & la figure, wicles.

2. Que l'Egise de Rome n'est pas plus le Chef de l'Eglise Universelle, que toute autre Eglise; & que St. Pierre n'a pas été revêtu d'une plus grande autorité que les autres Apôtres.

3. Que le Pape de Rome n'a pas plus de juridiction, dans l'exer-

cice des Cless, que tout autre Prêtre.

4. Qu'en cas de malversation de la part de l'Eglise, il est non seulement permis, mais même méritoire de la déposseder de ses biens temporels.

5. Que quand un Prince, ou un Seigneur Temporel, est convaincu que l'Eglise use mal des biens qui lui ont été donnez, il est obligé, sur peine de damnation, de les lui ôter.

6. Que l'Evangile est suffisant pour diriger un Chretien dans la

conduite de sa vie.

g. . .

7. Que toutes les autres Règles instituées par les saints hommes, & observées dans les Monasteres, ne sont pas plus de bien au Christianisme, que la blancheur à une muraille.

8. Que ni le Pape, ni les autres Prélats, ne doivent point avoir des prisons pour punir ceux qui péchent contre la Discipline de l'Eglise: mais que chacun doit être laissé en sa liberté, pour la conduite de sa vie.

Il faut remarquer sur cette derniere Proposition, que Wicles ne prétendoit pas, comme il s'en expliqua dans la suite, ôter au Pape ou aux Prélats, le pouvoir de lier & de délier : mais il vouloit dire seulement, que l'Eglise n'étoit pas en droit d'infliger des peines temporelles aux pécheurs,

Propositions outenues par licies HISTOIRE

ETAY DE L'E-

352

Soit que Wiclef & ses Sectateurs eussent étendu dans la suite ces Propositions, par les conséquences qui s'en peuvent naturellement tirer, ou que ses ennemis, de qui seuls nous tenons ce que nous savons sur son sujet, y en eussent ajouté quelques-unes, afin de le rendre odieux, on trouve dans les Historiens un assez grand nombre d'autres opinions qui sont attribuées à ce Docteur. Entre celles qu'on y a ajoutées depuis, il peut y en avoir qui ne sont pas soutenables; & il s'y en trouve aussi qui étant opposées aux principes de l'Eglise Anglicane, ont donné lieu à certains Auteurs Anglois, de parler de Wiclef avec assez de mépris, & de le traiter même d'Hérétique. Mais il seroit trop long d'examiner ici toutes ces Propositions en détail. Contentons - nous donc de celles-ci qui ont paru les premieres, qui sont véritablement de lui, & qui ont servi de sondement à toutes les autres.

Les opinions de Wiclef trouvent beaucoup de pattifans. Ces opinions, que Wiclef soutenoit avec beaucoup de vivacité, trouverent d'abord un très grand nombre de partisans, non seulement parmi les Savans d'Oxford, mais même parmi les Grands, entre lesquels le Duc de Lencastre, & le Lord Perci Comte Marêchal, se déclarerent pour lui. Il faut remarquer, que ceci se passoit sur la fin du Regne d'Edouard III., dans le tems que ce Monarque, malade & casse de vieillesse, laissoit l'administration du Gouvernement au Duc de Lencastre son Fils, ainsi qu'on l'a vu dans son Histoire.

Le Pape fait faire des informations contre Wiclef, qui est foutenu par le Duc de Lencastre & par le Comte Maréchal.

Gregoire XI. ayant été informé que ces Propositions avoient été publiquement soutenues dans Oxford, envoya un ordre exprès à l'Archevêque de Cantorberi, & à l'Evêque de Londres, de faire arrêter Wiclef, de l'examiner, & d'envoyer les informations à Rome. Mais il étoit très difficile à ces deux Prélats d'exécuter entierement ces ordres, le Duc de Lencastre & le Comte Maréchal ayant ouvertement déclaré, qu'ils ne souffriroient pas que Wiclef sût mis en prison. En effet, jusqu'alors il n'y avoit point d'Acte de Parlement, qui permît aux Evêques d'emprisonner les Hérétiques sans le consentement du Roi. Les deux Prélats se contenterent donc de faire citer Wicles devant eux, dans l'Eglise de St. Paul, où il y eut un grand concours de Peuple pour entendre cet examen. Le Duc de Lencastre & le Lord Perci accompagnerent le Docteur, après lui avoir assuré qu'il n'avoit rien à crain ire, & qu'il pouvoit courageusement se défendre, contre des gens qui n'étoient que des ignorans au prix de lui. Voici un petit Dialogue qui se passa entre ces deux Seigneurs & l'Evêque de Londres, au sujet de Wicles. Le Lord Perci ayant dit à ce Docteur de s'asseoir, l'Evêque de Londres s'y opposa, & lui commanda de se tenir debout; mais le Comte Maréchal ne voulut pas le permettre.

L'Eves que de Londres. Mylord Perci, si j'avois pu deviner que vous voulussiez faire ici le maître, je vous aurois bien empêché d'y venir. Le Duc de Lencastre. Oui, il fera le maître, malgré que vous

en ayez.

LE

LE LORD PERCI. Wielef, asseyez - vous, vous avez besoin d'un ETAT BE L'Esiege, car vous avez à parler longtems.

L'E V E S Q U E. Il n'est pas raisonnable qu'un Ecclesiastique cité devant son

Evêque, demeure assis pendant qu'il répond. Il demeurera debout,

LE DUC DE LENCASTRE. Mylord Perci a raison. Et pour vous, Mylord Evêque, qui êtes devenu si sier & si arrogant, on prendra soin d'abattre votre orqueil, & non seulement le vôtre, mais encore celui de tous les Prélats d'Angleserre. Tu se confies au crédit de ses Parens; mais bien los de te pouvoir aider, ils auront assez de peine à se soutenir eux-mêmes.

L'EVESQUE, Je ne mets ma confiance, ni en mes Parens ni en aucuu homme, mais en Dien seul, qui me donnera la hardiesse de dire la vérsié.

LE DUC parlant doucement au LORD PERCI:

Plutôt que de souffrir la hardiesse de ce Prélat, je le tirerai par les cheven);

bors de l'Eglise.

fuivre les nouvelles.

Il falloit que le Duc de Lencastre sût un Prince très passionné. puisque certainement les dernieres paroles de l'Evêque n'étoient pas assez insolentes pour avoir dû causer un si grand emportement. Mais peut-être s'étoit-il exprimé d'une maniere plus forte, & que les Historiens, amis du Clergé, ont pris soin d'adoucir les termes, afin de mettre le tort du côté du Prince. Quoi qu'il en soit, ce que le Duc de Lencastre dit tout bas au Lord Perci, ayant été entendu par quelqu'un qui étoit proche, excita la sédition dont il a été parlé dans le Regne. d'Edouard III,, & dont il n'est pas nécessaire de répéter le détail. Il suffira de remarquer, que l'Assemblée sut rompue par cet accident, & que l'examen de Wiclef fut remis à une autre fois,

La mort d'Edouard III, étant arrivée peu de tems après, & le Duc de Lencastre se trouvant à la tête du Conseil du nouveau Roi, les Evêques n'oserent pas presser Wicles. Pendant ce tems-là, le nombre de ses Sectateurs s'accrut si considérablement, que l'Université d'Oxford mit en déliberation si elle recevroit une Bulle du Pape, qui lui ordonnoit de poursuivre Wicles à toute rigueur. L'Historien qui rapporte cette particularité, ne disant pas ce qui sut résolu sur ce sujet, il y a quelque apparence que la Bulle fut rejettée. On voit par-là que ce n'étoient pas quelques Particuliers ignorans qui embrassoient la Doctrine de Wiclef, mais des gens qui avoient de la reputation dans les Lettres, & beaucoup de grands Seigneurs. Quelques-uns ont voulu dire, que c'étoit la crainte qui obligeoit les gens à feindre qu'ils approuvoient cette Doctrine. Mais on pourroit dire au contraire, avec plus de vrai-semblance, que la crainte empêchoit plusieurs personnes de l'embrasser. En esset, on ne couroit aucun risque en demeurant

attaché aux anciennes opinions, au-lieu qu'il pouvoit y en avoir à

Le Pape, voyant que la Bulle qu'il avoit adressée à l'Université Ordre du Pape d'Oxford, n'avoit pas produit un grand effet, envoya de nouveaux citer Wieles Tome III.

On laife Wi-

354

GLISS.

ordres à l'Archevêque de Cantorberi, & à l'Evêque de Londres, de poursuivre Wicles. Mais comme on lui avoit fait comprendre, que les Evêques ne pouvoient point proceder en cette affaire, sans la permission du Roi; il leur enjoignit de représenter à Richard & à son Conseil, que les erreurs de Wicles n'étoient pas seulement dangerouses pour la Religion, mais même pour l'Etat. Cependant, il semble qu'en ce tems-là, le Conseil du Roi ne les regardoit pas sur ce pied-là. Peut-être n'y avoit-il personne qui voulût choquer directement le Duc de Lencastre, protecteur déclaré de Wicles.

Quoi qu'il en soit, les deux Prélats voulant obeir au Pape, autant

qu'il dépendoit d'eux, firent citer Wiclef une seconde fois à Lambeth, maison de l'Archevêque, Il comparut, & par la maniere dont

Il le cite.

pouffer.

il expliqua ses sentimens, il sembla vouloir donner quelque satisfaction aux Prélats. Mais, selon les apparences, ils ne se seroient pas contentez d'une explication si générale, si un Gentilhomme, nommé Clifford, ne fut entré d'une maniere assez incivile, dans le lieu où ils étoient assemblez, pour leur désendre de passer plus avant. On prétend que les deux Prélats furent intimidez par cet ordre absolu, quoiqu'ils ignorassent de quelle part il venoit, dans la pensée que Clifford n'avoit pas ofé faire cette démarche de lui-même. D'ailleurs, la populace faifoit entendre par des discours menaçans, qu'elle ne souffrifoit pas que Wiclef fût maltraité. Ces confiderations obligerent les Prélats à renvoyet le Docteur, avec défense d'entretenir davantage le

éien Historien, il continua toujours à prêcher & à soutenir sa Doctrine. Pour le dire en passant, cette sermeté ne s'accorde gueres avec l'explication de ses sentimens, qu'on prétend qu'il donna aux deux Prélats, & qu'on a représentée comme pleine d'équivoques & d'échapatoires. En esset, ce déguisement étoit peu conforme à son naturel,

Peuple des disputes d'une si dangereuse conséquence. Mais il n'eut aucun égard à cette défense, puisque, selon le témoignage d'un an-

qui n'étoit rien moins que timide. Quoi qu'il en foit, depuis ce rems-là, il vécut tranquillement dans sa Cure de Lunerworth, sans être davantage inquieté. Quelque tems après, Couriney Archevêque de Cantorberi, Successeur de Simon Sudbury décapité par les Rebelles de Kent,

> affembla un Synode Provincial à Londres, dans lequel la Doctrine de Wiclef fut condamnée. Un Historien assure que ce Docteur y sut cité, & qu'il y expliqua ses sentimens, dans un sens tout different de celui qu'on pouvoit leur donner naturellement. Mais, comme on ne voit rien d'approchant dans les Actes de ce Synode, il y a beaucoup d'ap-

Le nombre des Sechateurs de Wiclef s'augmente.

La condamnation de la Doctrine de Wiclef n'empêcha pas qu'elle ne se répandit dans tout le Royaume. Ce fut même avec un tel succès, que l'Historien dont je viens de parler assure, qu'on ne pouvoit trouver deux hommes ensemble sans que l'un d'eux sût Lollard. Richard

parence que cet Historien l'a confondu avec l'Assemblée de Lambeth.

Wiclef demeure tranquille dans la Cure.

Ses opinions font condamneés

par un Synode.

II. ayant permis aux Evêques de poursuivre les Hérétiques, & de les Erat DE L'A mettre en prison, ainsi qu'il a été dit dans l'Histoire de ce Prince, plufieurs Lollards furent citez en divers Dioceles. Quelques-uns se retracterent, d'autres soutinfent le choc courageusement. Mais entre ces derniers, il n'y en eut aucun qui fût livré au bras séculier, parce qu'il n'y avoit point encore de Loi sur ce sujet. Ce ne sut que sous le Regne suivant, que ces barbares exécutions commencerent en Angleterre, Ainsi, malgré les oppositions des Evêques, les opinions de Wicles se répandirent dans tout le Royaume avec une merveilleuse rapidité, parce que le Clergé n'avoit pas la liberté d'employer le seul moyen qu'il a toujours cru propre à extirper l'Hérélie. Il semble même, que les Evêques n'osoient attaquer Wicles personnellement, de peur de faire trop paroitre leur ignorance, par l'opposition de son savoir. Quoi qu'il en soit, ce Docteur sut laissé tranquille à Lunerworth jusqu'à sa mort, qui arriva en 1384. Il y a quelque apparence que dans le suite, ses Sectateurs ajouterent quelque chose à ce qu'il avoit enfeigné, & que c'est de là qu'on a pris occasion de lui attribuer tout ce que ses Disciples ont avancé.

La perte du Maitre ne découragea point les Disciples. Ils continuerent à prêcher & à soutenir leurs opinions, avec la même sermeté qu'ils l'avoient fait pendant sa vie. Les progrès que cette Doctrine faisoit tous les jours devinrent enfin si considerables, qu'en 1386. le Parlement se crut obligé de présenter une Adresse au Roi, pour le prier de tenir la main à ce que la Religion & l'Erar ne recussent point de dommage par les nouvelles opinions des Lollards, En conséquence de cette Adresse, le Roi nomma des Commissaires pour examiner les Livres de Wicles; mais cette Commission ne sut exécutée qu'avec

beaucoup de négligence.

En 1389. les Wiclestes ou Lollards commencerent à se séparer de le séparent du l'Eglise Romaine, & à nommer des Prêtres pris d'entre eux pour cé-relle de l'Eglise. lebrer le Service divin à leur maniere, Quoique, de tems en tems, les Evêques en poursuivissent quelques-uns, ces poursuites n'étoient pas fort rigoureules. Il lembloit qu'ils n'avoient pour but, que de ne laisser pas prescrire leur droit. D'ailleurs, une Adresse qu'un des Parlemens précedens avoit présentée au Roi, pour le prier de revoguer la permission qu'il avoit donnée aux Eveques d'emprisonner les Hé-

rétiques, retenoit les plus emportez.

Mais en 1395, les efforts que les Lollards avoient faits en l'absence du Roi, pour faire approuver leur Doctrine par le Parlement, en-lement. gagerent les Evêques à prendre d'autres mesures. Ces prétendus Hérétiques, le sentant appuyez par un nombre infini de personnes qui avoient embrailé leur Doctrine, avoient présenté à la Chambre des Communes, une Remontrance qui contenoit ces douze articles.

1. Que des que l'Eglise Anglicane, suivant les traces de celle de

Remontrance présentée au Par-

Les XII. At-

1356

ETAT DE L'E. Rome, avoit commencé à faire un mauvais usage de son Temporel, la Foi & la Charité avoient commencé à disparoitre.

> 2. Que la Prêtrise dérivée de Rome, telle qu'elle l'étoit en Angleterre, & qui se prétendoit superieure aux Anges, n'étoit pas celle que J. Christ avoit établie par le moyen de ses Apôtres.

3. Que la Loi du Célibat étoit cause d'une infinité d'irrégularitez

& de scandales dans l'Eglise.

4. Que la Doctrine de la Transsubstantiation faisoit tomber la plus

grande partie de la Chretienté dans l'Idolatrie.

5. Que les Exorcismes, les Benedictions de l'Eau, du Pain, de l'Huile, des Pierres des Autels, des Eglises, des Vétemens des Prêtres, les Mitres, les Crosses, les Bâtons des Pélerins, tenoient plus de la Nécromancie, que de la Religion.

6. Que c'étoit une grande faute, que de joindre dans une même

personne, les Charges Ecclésiastiques & les Civiles.

7. Que les Prieres pour les morts, dans lesquelles on préseroit certaines personnes à d'autres, n'étoient pas conformes à la Charité pres-

crite par l'Evangile.

8. Que les Pélerinages, & les Offrandes qu'on faisoit aux Images des Saints, & aux Croix; & principalement les Peintures par lesquelles on prétendoit représenter la Très Sainte Trinité, étoient une espece d'Idolatrie.

9. Que la Confession auriculaire ne servoit qu'à donner de l'orgueil aux Prétres, & qu'en leur faisant connoître les secrets de leurs Pénitens, elle leur donnoit occasion de commettre beaucoup de péchez,

& d'entrer dans plusieurs intrigues scandaleuses.

10. Qu'ôter la vie à quelqu'un, soit à la Guerre, soit par la voye de Justice, étoit une chose contraire à la Doctrine de l'Evangile, qui est une Dispensation de graces.

11. Que le Vœu de Chasteté sait par les Femmes, donnoit occasion à une infinité de désordres, & causoit la mort de beaucoup d'en-

fans sans baptême, ou même avant leur naissance.

12. Qu'il seroit nécessaire de bannir de la Societé civile, tous les métiers inutiles qui ne font qu'entretenir le luxe & l'orgueil.

Tous ces Articles étoient appuyez de preuves & de raisons, qu'il

leroit trop long de rapporter ici.

Cette Remontrance, qui, selon les apparences, avoit été approuvée en secret par divers Membres du Parlement, allarma tellement le Clergé, qu'il députa incessamment au Roi l'Archevêque d'Yorck & l'Evêque de Londres, pour le supplier de retourner promptement en Angleterre, afin d'empêcher par sa présence & par son autorité, l'accroissement de la nouvelle Doctrine, ainsi qu'il a été dit dans le Regne de Richard II.

Quelque tems après, Thomas Arundel, Archevêque de Cantorberi,

D'ANGLETERRE. LIV. X.

357

fit assembler à Londres un Synode, qui condamna dix-huit Propo-

sitions extraites d'un Livre de Wiclef, intitulé Trialogus.

C'est là ce qui s'est passé de plus considerable par rapport à Wiclef & à sa Doctrine, jusqu'à la Déposition de Richard II. Mais je ne dois pas oublier d'ajouter, que certains Etudians de Boheme, qui se trouverent à Oxford dans le tems que Wicles commençoit à y publier sa Doctrine, la porterent dans leur Païs, où elle se répandit avec un succès merveilleux. Il est tems présentement de passer à quelques autres articles qui regardent l'Eglise Anglicane, & premierement aux Conciles.

Je commencerai cet Article par le Concile Général de Lyon, qui s'ouvrit le 1. de Mai. 1274. Ce Concile étoit principalement assem- ral de Lyon. blé pour recevoir les Grecs dans la Communion de l'Eglise Romaine, dont ils s'étoient séparez pour la seconde sois, depuis que les Latins avoient été chassez de Constantinople. On réussit véritablement à faire cette réunion; mais elle ne fut pas de longue durée. Le second motif qui avoit fait convoquer ce Concile, étoit le secours qu'on avoit projetté de donner aux Chretiens de Syrie. Comme on prétendoit faire un grand effort en leur faveur, le Pape demanda un subside à toute l'Eglise. Il n'étoit pas difficile de comprendre que l'interêt du Pontife se trouvoit dans cette demande. Ses Prédécesseurs s'étoient si fouvent servis de cette voye pour amasser de l'argent, qu'on ne pouvoit s'y tromper. Cependant, aucun des Prélats n'osoit ouvrir la bouche pour s'y opposer, & l'Archevêque de Cantorberi qui étoit préfent, garda le filence comme les autres. Richard Mepham (1), Doyen de Lincoln, fut le seul qui osa prendre en main les interêts de l'Angleterre. Il dit hardiment, que le Clergé de ce Royaume se trouvoit hors d'état de contribuer à cette Guerre, à cause des exactions continuelles de la Cour de Rome, qui lui laissoient à peine les moyens de subsister. Cette hardiesse lui couta la perte de sa Dignité, que le Pape lui ôta sur le champ. On peut juger par là de la liberté qu'il y avoit dans ce Concile. Venons présentement à ceux qui se sont assemblez en Angleterre, pendant les quatre Regnes que nous parcourons.

Le premier sut convoqué sous le Regne d'Edouard I., par Jean de Concile Provin-Peckam Archevêque de Cantorberi. On y confirma ce qui avoit été bezi. décreté au Concile Général de Lyon, touchant la pluralité des Bénéfices. Ensuite, l'Archevêque y fit passer quelques Canons directement contraires aux Prérogatives Royales, & que par cette raison il fut obligé de faire revoquer dans la suite.

Le premier ordonnoit la peine d'Excommunication contre ceux

Canons con-

(1) Au lieu de Richard Mepham, l'Auteur avoit mis Richard de Peham. Le Rev. W.S. a corrigé la faute par une Note dans laquelle il dit qu'on croit que cet Ecclesiastique mourut au Concile de Lyon.

Y y iij

gatives Royales.

ETAT DE L'E- impetroient des Lettres du Roi, pour empêcher que certaines causes

traires aux Préto- ne fussent portées à la Cour Ecclésiastique.

Le 2, soumettoit à la même peine les Magistrats qui resusoient d'emprisonner les personnes excommuniées, après les quarante jours accordées par les Canons.

Par le 3. ceux qui envahissoient les Terres du Clergé, devoient

aussi être excommuniez.

Le 4, défendoit sous la même peine de vendre des vivres à l'Archevêque d'Yorck, lorsqu'il se trouveroit dans le ressort de l'Archevêché de Cantorberi.

C'étoit une voye abregée & infaillible que ce Prélat avoit trouvée pour terminer le Procès qu'il avoit avec l'Archevêque d'Yorck, touchant le port de la Croix. Ainsi, si ce Canon n'eût pas été revoqué, le dernier auroit été bien embarrassé pour assister au Parlement qui s'assembloit ordinairement à Londres.

Le 5. ordonnoit qu'on afficheroit des Copies de la Grande Chartre aux portes des Eglises, afin que tout le monde en eût connoissance,

On peut juger par là, dans quel esprit ce Prélat, qui avoit longtems séjourné à Rome, étoit venu en Angleterre, & combien il auroit étendu le pouvoir de l'Eglise, si le Roi ne se suit pas opposé à l'exécution de ses projets.

synode de Lam-

En 1281, ce même Archevêque assembla dans sa Maison de Lam-

beth, un Synode Provincial dont voici quelques Canons,

Canons.

Le 2. ordonnoit aux Prêtres d'informer les plus ignorans d'entre les Laïques, que le Corps & le Sang de J. Christ sont contenus dans la seule Espece du Pain de l'Eucharistie, & que ce qu'ils reçoivent dans le Calice n'est que du simple Vin, pour leur aider à avaler l'autre Espece. Car, ajoute le Canon, le Sang de Notre Seigneur n'est accordé qu'aux Prêtres, qui célebrent le Service divin dans les petites Eglises.

Le 3. Canon défendoit aux Prêtres de rebaptiler les Enfans déja baptifez par des Laïques, à moins qu'il n'y eût lieu de douter si l'Enfant avoit été baptisé. En ce cas-là le Canon permettoit aux Prêtres de le baptiser, en usant de cette formule: Si tu n'es pas baptise, se te bap-

tise an nom du Pere, &c.

Le 10. ordonnoit aux Prêtres d'instruire le Peuple commis à leurs soins, en langage intelligible, sans se servir des termes & des distinctions de l'Ecole. Après cela, le Canon marquoit les Dogmes qui de-

voient être expliquez, & le sens qu'il falloit leur donner.

Synode d'Exce-Sec.

En 1287. Pierre Puivil, Evêque d'Exceter, assembla un Synode Diocesain, qui ordonna qu'on prût soin d'instruire le Peuple touchant le Dogme de la Transsubstantiation. Il vouloit qu'on leur sit entendre, que l'adoration du Sacrement ne pouvoit être poussée trop loin, puisqu'en recevant l'Eucharistie, ils recevoient sous l'Espece du Pain, D'ANGLETERRE. Liv. X.

ce qui avoit été pendu sur la Croix pour leur salut, & sous l'Espece du Vin, le Sang qui avoit coulé du côté de J. Christ. Il semble qu'on peut inferer de là, que dans l'Eglife d'Exceter, on communioit alors fous les deux Especes.

ETAT DE L'E.

On ne trouve sous le Regne d'Edouard II., qu'un seul Concile remarquable qui fut assemble à Londres en 1401, & où les Templiers des Contra les Templiers. furent condamnez à une prison perpétuelle.

En 1320. sous le Regne d'Edouard III., Mepham Archevêque de Cantorberi, assembla un Synode Provincial à Londres, où il sut ordonné que les Fêtes du Vendredi Saint & de la Ste. Vierge, seroient chommées: mais il permettoit aux Païsans de travailler à la campagne, après le Service.

Autre de Lon-

Ce même Synode défendit à tous Moines, Hermites, & Chanoines Réguliers, de recevoir des Confessions. Il revoqua aussi un Canon d'un Synode précedent tenuà Oxford, qui n'admettoit les Appels qu'après une Sentence définitive.

En 1332. le même Archevêque assembla à Maghsield un Synode, qui fixa tous les jours de Fêtes observez dans la Province de Cantor- Maghaeld. beri. Parmi ces Fétes, on trouve celle de St. George & de St. Augultin, premier Archevêque de Cantorberi.

Straiford, Archeveque du même Siege, fit assembler à Londres en synode de Lon-1342. un Synode Provincial qui fit quelques Canons, dont voici les Moines, plus remarquables.

Le 4. ordonnoit aux Moines qui s'étoient approprié des Paroisses, de faire des aumônes proportionnées à la valeur de ces Bénéfices. En cas de négligence, il autorisoit les Evêques à les y contraindre, en mettant les revenus de ces Bénéfices en sequestre.

Le 9. étoit contre les Moines Mendians, qui, abusant de la confiance que les mourans avoient en eux, les engageoient à faire des Testamens préjudiciables à leurs familles. Comme le Synode n'osoit s'en prendre directement aux Moines, qui étoient sous la protection du Pape, il défendit de donner une sepulture Chretienne aux morts qui s'étoient laissez persuader de faire de semblables dispositions.

Pendant le Regne de Richard II., on ne trouve de Conciles remarquables, que ceux qui furent assemblez à l'occasion de Wicles & de ses Sectateurs. Mais comme il en a été parlé ailleurs, il n'est pas

nécessaire de répeter ici ce qui en a été dit.

Bien que l'Angleterre n'ait pas pris plus de part que les autres Etats de la Chretienté aux Schismes qui arriverent dans l'Eglise, je ne puis pourtant me dispenser d'en dire un mot. Non seulement cette connoissance est d'une nécessité absolue, pour entendre l'Histoire Ecclésiastique de ce tems-là, mais on peut même dire en quelque maniere, que la meilleure partie de cette Histoire consiste dans les suites de ces Schismes scandaleux.

Des Schismes.

ETAT DE L'E-Nicolas V.

Depuis le commencement du Regne d'Edouard I. jusqu'à la fin du Jean XXII. & Regne de Richard II., il y eut des Schismes qui diviserent la Chretienté. Le premier ne fut pas de longue durée, Clement V, ayant transporté le Siege Pontifical à Avignon, y mourut en 1314., & eut pour Successeur Jean XXII qui fit sa résidence dans la même Ville. L'élection de ce Pape se fit d'une maniere extraordinaire. Le Siege étant demeuré vacant pendant plus de deux ans, depuis la mort de Clement V., parce que les Cardinaux n'avoient pu s'accorder entre eux, enfin ils s'assemblerent à Lyon en 1316, pour faire choix d'un Pontife. Mais les mêmes divisions regnant toujours parmi eux, ils convinrent de s'en rapporter au Cardinal d'Ossa Evêque de Porto, qui, sans balancer, se nomma lui - même, & prit le nom de Jean XXII (1). Dans le même tems, l'Empire se trouvoit divisé par la double élection qui s'étoit faite de deux Empereurs, une partie des Electeurs ayant donné leurs voix à Louis de Baviere, & l'autre à Frideric Duc d'Autriche. Le refus que Jean fit de reconnoitre le premier, causa entre eux une querelle qui alla toujours en augmentant, jusqu'en 1328, que Louis étant passé en Italie, dégrada Jean XXII, de la Papauté. Ensuite il fit élire Pierre Corbiere, Cordelier, qui prit le nom de Nicolas V. & qui alla demeurer à Rome. Cet Antipape étant appuyé de l'Empereur & du Général des Cordeliers, subsista quelque tems. Mais enfin l'Empereur ayant été obligé de quitter l'Italie, & la dissension s'étant mise parmi les Cordeliers, Nicolas, qui se trouva sans protection, sut pris & conduit à Avignon, où il demanda pardon à Jean XXII. la corde au cou. Après avoir fait cette foumifsion, il sut mis dans une étroite prison, où il mourut peu de mois après.

Sehilme d'Ur-bain VI. & de Clement VII.

Le second Schisme entre Urbain VI. & Clement VII. sut plus considerable, & dura bien plus longtems. J'en ai rapporté l'origine dans l'Histoire de Richard II; c'est pourquoi il suffira d'en faire connoitre la suite, jusqu'à la fin du Siecle, à quoi je me borne ici.

A Urbain VI. Pape de Rome, succeda en 1389. Boniface IX., qui feignit, aussi bien que Clement de vouloir terminer le Schisme; mais rien n'étoit plus éloigné de l'intention des deux Papes. Clement VII., qui mourut à Avignon en 1394, eut pour Successeur Benoit XIII.

Toute la Chretienté étant lasse & scandalisée de ce Schisme, la Cour de France fit des efforts pour persuader aux deux Pontises de

réligner

<sup>(1)</sup> Le Pape Jean XXII. étoit Fils d'un Cordonnier de Cahors en Querci. REV. W. S.

Il s'appelloit Jacques d'Usa, ou d'Ossa, & son Pere Arnauld d'Usa, selon l'opinion commune, étoit un pauvre Cordonnier. L'Abbé Baluse dans ses Vies des Papes d'Avignon, a prétendu que Jean XXII n'étoit pas d'une naissance si basse. L'a-t-il prouvé ?

réligner leur Dignité, afin qu'on pût élire canoniquement un autre ETAT DE L'E-Pape. Ils y consentirent tous deux: mais ils manquerent à leur parole. Benoit sur-tout, usa de tant de détours, que le Roi de France prit la résolution de soustraire son Royaume de l'obéissance de ce Pape. Pour cet effet, il gagna les Cardinaux de ce Parti, qui promirent de l'abandonner: mais le Pape en ayant été averti, le fortifia dans le Palais d'Avignon, où il fit entrer une Garnison Arragonoise. Il y fut assiegé par le Maréchal de Boucicaut : mais peu de tems après, ce Général reçut ordre de lever le siege. Ainsi, par les intrigues de quelques Princes de la Cour de France, le Schisme continua toujours, malgré les soins que le Roi s'étoit donnez pour l'é-

Il ne me reste plus, pour finir cet Abregé, que de saire connoître les Ecclésiastiques qui se sont distinguez par leur mérite & par leur savoir, pendant les Regnes des trois Edouards & de Richard II.

Eccléfiaftiques distinguez.

Robert Kilwarby, Cordelier, qui fut Archevêque de Cantorberi, sous le Regne d'Edouard I., étoit un Prélat d'un savoir éminent pour le siecle où il vivoit. Il écrivit divers Traitez de Théologie, qui étoient en ce tems - là très estimez. Son mérite lui ayant procuré la Dignité de Cardinal, il quitta son Archevêché pour aller demeurer à Rome, où il mourut.

Kilwarby.

Robert Burnel, Evêque de Bath, fut élu pour Successeur à Kilwarby: mais le Pape, par la plénitude de sa Puissance Apostolique, confera la Dignité d'Archevêque de Cantorberi, à un Cordelier Anglois, nommé Jean Peckam, qui étoit Auditeur de sa Chambre. Ce Prélat eut de grands démêlez avec Edouard I. tant à l'occasion des Canons de son Synode, dont j'ai déja parlé, que sur d'autres sujets. Cette brouillerie alla si-loin, que le Roi sut sur le point de le bannir du Royaume. Il passoit pour fort savant, particulierement dans le Droit Civil & Canonique. On a de lui quelques Traitez de Theologie & divers Commentaires fur l'Ecriture Sainte.

Robert Winchelsey, Successeur de Peckam, préséra son Archevêché au Cardinalat, dont le Pape voulut l'honorer. On loue principalement dans ce Prélat, sa charité, qui lui faisoit donner à manger deux fois la semaine à plus de quatre mille pauvres, & entretenir plusieurs Ecoliers-dans les deux Universitez. Ces aumônes lui attirerent l'affection du Peuple, qui, après sa mort, alloit en soule à son Tombeau, pour l'honorer comme un Saint. Cependant, ce même Archevêque, si chéri du Peuple, eut de grands démèlez avec-Edouard I. pour être entré trop avant dans les intrigues des Seigneurs qui s'étoient opposez aux desseins de ce Prince. Le Pape, qu'Edouard sut mettre dans ses intérêts, cita le Prélat pour aller à Rome justifier sa conduite, & le suspendit. Ce ne sut que sous la Regne d'Edouard II, qu'il fut rétablis

Vinchelfry.

Tome III.

Zz

362

ETAT DE L'E-GLISE. Button. Jean Button, Evêque de Hereford, excelloit principalement dans la connoissance du Droit. Il écrivit un Traité sort estimé, intitulé

De Juribus Anglicanis, & il mourut en 1275.

Scot.

Jean Duns Scot, appellé communément le Dolleur subiil, qui vivoit sous de Regne d'Edouard II. est trop connu, pour qu'il soit nécessaire de s'arrêter longtems sur son sujet. Il sussit de remarquer, qu'il s'éloigna, sur plusieurs matières, des sentimens de Thomas d'Aquin, & qu'il sur un grand partisan de la Conception Immaculée de la Sainte Vierge. Après avoir été Prosesseur en Théologie à Oxford, & à Paris, il mourut à Cologne saisant la même sonction, en 1309, ou 1310.

Grapleton.

Walter Stapleton, Evêque d'Exceter, fut recommandable par son savoir, & par sa capacité dans l'administration des affaires publiques, & particulierement par sa sidélité envers Edouard II. son Souverain, pour laquelle il perdit la vie, ainsi qu'il a été dit dans l'Histoire de ce Prince.

Stratford.

Straiford, Archevêque de Cantorberi sous le Regne d'Edouard III. fut plus considérable en qualité de Ministre d'Etat, que comme Archeveque. J'ai parlé ailleurs du grand different qu'il eut avec Edouard III. qui l'accusa de malversation. Mais dans la suite, ce même Prince ordonna que les accusations qu'il avoit intentées contre ce Prélat sussent fent cancellées, comme contenant des choses qui n'étoient ni véritables ni raisonnables.

Bradwardin,

Bradwardin, Successeur de Strasord, étoit un grand Philosophe & grand Mathématicien: Mais cela n'empêchoit pas qu'il ne sût aussi très - savant en Théologie. On l'appelloit communément le Docleur Prosond, selon la coutume qu'on avoit en ce tems-là, de donner de pareils titres à ceux qui se distinguoient par leur savoir. Il écrivit contre les Pelagiens, un Livre qui a acquis beaucoup de réputation, intitulé, De la Cause de Dieu. Mais ce qui le rendoit encore plus estimable que sa science, c'étoit son humilité, & son zèle pour l'instruction des Peuples commis à ses soins. Avant que d'être élevé sur le Siége Archiespicopal, il étoit Consesseur d'Edouard III. & il accompagna ce grand Prince dans toutes ses Expéditions. On lui a fait l'honneur de dire, qu'Edouard sut redevable à ses bons conseils, d'une bonne partie des heureux succès qu'il eut contre la France.

Occam.

Guillaume Oceam, de l'ordre de St. François, Disciple de Scot, est fameux pour avoir été le Chef des Nominaux (1) contre les Réalistes,

(1) Beaucoup d'Auteurs ont confondu ce Guillaume Oceam Cordelier, avec Guillaume Okan, Moine de Citeaux, nommé dans l'Edit de Louis XI. Roi de France, contre les Nominaux, comme le Chef de leur Secte. Au 1este cette Secte est de trois siecles plus ancienne que le Cordelier Guillaume Oceam, qui vivoit dans le XIV. Elle a pour véritable Fondateur Rocelin, ou Rosselin, ou Russelin, que

363

qui avoient Scot à leur tête. Il seroit inutile d'expliquer ici en quoi etat di l'expliquer ici en quoi etat différence de ces deux Sectes de Philosophes, dont par la grace de Dieu les Ecoles publiques ne sont gueres plus troublées.

Richard Fitz-Ralph, Archevêque d'Armagh en Irlande & né à Dundalck, dans la même Isle, sut un grand ennemi des Moines. Il les attaqua vivement dans des Sermons qui surent prononcés à Londres, où il entreprit de prouver les neus Propositions suivantes.

1. Que par rapport au lieu où se doivent saire les Consessions, les Eglises Paroissiales sont présérables à celle des Monastères.

2. Que les Paroissiens doivent plutôt se consesser à leur Curé, qu'à un Moine.

3. Qu'encore que J. Christ ait choisi de vivre dans un état de pauvreté, il ne l'a pas pourtant affecté.

4. Que J. Christ n'a jamais demandé l'aumône, ni fait profession

d'une pauvreté volortaire.

5. Qu'il n'a jamais enseigné que les Fideles dussent faire profession de mendier.

6. Au contraire, qu'il a posé pour maxime, que les hommes ne doivent jamais demander l'aumône par inclination & par choix, mais seulement quand ils y sont contraints par la nécessité.

7. Que c'est une chose contraire à la Religion & au bons sens, que

de faire profession de pauvreté.

8. Que l'engagement à une pauvreté volontaire, n'est pas fondé

sur la Regle des Freres Mineurs ou Cordeliers.

9. Que la Bulle du Pape Alexandre IV. qui condamne le Libelle des Docteurs de Paris, ne censure aucune des huit Propositions précédentes.

Ces Propositions, qui attaquoient les Moines Mendians par l'endroit le plus sensible, parce que c'étoit par leur pauvreté volontaire qu'ils avoient acquis & qu'ils conservoient leur crédit parmi le Peuple, surent désérées au Pape, qui sit citer l'Archevêque devant lui. Il comparut, & soutint avec sermeté tout ce qu'il avoit avancé. Mais avant que cette affaire sut jugée, il mourut à Avignon en 1360. Il avoit traduit la Bible en Anglois, & composé deux Traitez, l'un en saveur des Curez contre les Moines, l'autre touchant ceux qui avoient droit de recevoir les Consessions.

d'autres nomment Encelin, dont les Ecrits furent condamnez par le Concile de Soissons en 1092. Ce Rocelin étoit Disciple de Jean le Sophiste, Médecin de Henri I. Roi de France. Ce sut quelques Opinions particulieres de ce Médecin, que Rocelin enseigna publiquement dans l'Université de Paris, qui donnerent la naissance à la Secte des Nominaux, dont Pierre Abeillard, Disciple de Rocelin, Pierre Lombard, appellé le Maître des Sentences, & le Cordeller Occam, ont été les plus grands ornemens. Voyez l'Hissoire de l'Université de Paris, par Du Boullay. T. 1. P. 443-55.

Zzij

364 HIST. D'ANGLETERRE. LIV. X.

PRIAT DE L'E-GLISTO : TICVIG. Jean de Trevisa, né en Cornouaille, qui vivoit sous le Regne d'Edouard II, traduisit la Bible & plusieurs autres Livres, en Anglois. Il étoit dans les mêmes sentimens que l'Archevêque d'Armagh, & soutenoit que Jesus - Christ avoit bien envoyé des Apôtres pour prêcher l'Evangile, mais jamais des Moines ou des Freres Mendians.

Ce sont là presque tous ceux qui se sont distinguez par leur pieté, ou par leur savoir, pendant les quatre Regnes que je viens de parcourir; à moins qu'on ne voulut mettre parmi les Hommes illustres, ou savans, un tas de Scholastiques, qui, à mon avis, ne méritent pas d'etre mis dans ce rang. Quelques-uns y ajoutent les Fondateurs des Colléges & des Monasteres, comme devant tenir un rang considérable parmi les dévots. Mais ce sont des marques trop équivoques, pour pouvoir y faire quelque sonds. On peut juger par ce petit nombre de Savans, combien les Sciences avoient dégéneré, puisque parmi tous ceux qui viennent d'être nommez, à peine s'en trouve-t-il un seul qui sut véritablement savant. Malgré les préventions des ennemis de Wicles, je ne ferai pas difficulté d'en excepter ce Docteur, de qui j'ai déja assez parlé pour pouvoir me dispenser de m'étendre davantage sur son sujet.





# S U I T E DE L'ABREGÉ HISTORIQUE

DES

# ACTES PUBLICS D'ANGLETERRE,

RECUEILLIS

PAR

THOMAS RYMER.

# EXTRAIT DU TOME II.

Bibliotheque Choisie, du I. Tome de ce grand Recueil, & nous en avons montré l'utilité. Depuis ce tems-là, on en a vu encore trois Tomes, le VII, le VIII, & le IX, que j'espere de recevoir bientôt. J'en suis redevable à la liberalité d'un Seigneur, qui a été cause que cet Ouvrage à été entrepris, & que j'ai nommé à la sin de l'Extrait du I. Volume. Je suis si éloigné de ne reconnoître pas la générosité de ceux qui m'ont fait de semblables honnêtetés, que je ne perds point d'occasion de le faire. Je ne puis, à cet égard, que me louer du Clergé & de la Noblesse d'Angleterre, & je le serai de toute autre Nation, dès que j'aurai sujet de le saire.

Ce Volume contient les Actes du Regne d'Edouard I. depuis l'an 1273, jusqu'à l'an 1307, qui étoit le trente-cinquieme de son Regne, & le dernier de

(1) C'est Mr. Le Clere qui parle dans cet Avant-propos. WHATLEY. Z z iij

266 EXTRAIT DU II. TOME DE RYMER.

sa vie; car il mourut le 7. de Juillet de cette même année, comme on le voit par un Mémoire qui est dans ce Volume, pag. 1059. Je l'avois prêté à un Gentilhomme (1) de mérite, qui travaille sur l'Histoire d'Angleterre, & qui ne manquera pas de produire en son tems quelque chose de plus exact que ce qu'on a vu sur cette matiere. En me le renvoyant, il a eu la bonté d'y joindre l'Extrait suivant, que j'ai cru devoir publier ici tel que je l'ai reçu, à quelques retranchemens près, que j'ai été obligé d'y faire, à cause de la petitesse des Volumes de la Bibliotheque Choisse. Je le nommerois, si je savois qu'il le trouvât bon; mais comme je ne le sai point, il sussit que je dise ici, que ce n'est pas à moi que le Public est redevable de cet Extrait.

E seroit un très grand travail, que de saire l'Extrait de tous les Actes de ce Volume, & cela demanderoit en même tems, qu'on fit un Abregé de tous les évenemens auxquels ces Actes ont du rapport. Je ne prétends m'engager qu'à vous donner une idée des choses principales qu'on y trouve; afin qu'après avoir lu cotte espece d'Extrait, vous puissiez en parçourant le Livre, savoir à quoi rapporter les Actes que vous y verrez, & en tirer les usages qui peuvent donner quelque satisfaction aux esprits curieux de ces sortes de choses. J'avoue que d'autres pourroient considerer ce Recueil dans une autre vue que je n'ai fait; par exemple, ils pourroit faire remarquer les Formules des Actes, & les termes Latins ou François qui y sont employés. Il peut même y avoir, parmi les Faits que je passerai sous silence, quelques Faits importans par rapport à certaines Affaires, dans lesquelles l'étude particuliere de quelques Personnes pourroit les interesser. Mais il n'est pas possible de satisfaire la curiosité de tout le monde, à moins que de faire, comme je l'ai déja dit, une Histoire de tous les évenemens auxquels ces Actes ont du rapport; ce qui engageroit à faire un Livre trois ou quatre fois plus gros que celui-ci. Je me bornerai donc à ce que j'ai trouvé moi-même de plus curieux; & pour le faire avec quelque netteté, au lieu de suivre l'ordre du tems selon lequel ces Actes sont rangés, je les considererai selon les differentes matieres; me réservant d'en rapporter dans la suite quelques-uns, qui n'ont aucune liaison les uns avec les autres,

## REGNE D'EDQUARD I.

Les principales matieres contenues dans ce Volume, font :

- 1. La Guerre de Galles, qui fut terminée par la conquête qu'Edouard

  1. fit de ce Païs-là.
- 2. Les Differends entre les deux Maisons d'Arragon & d'Anjou, dont Edouard I. sut choisi pour Médiateur.
  - (1) Mr. de Rapin Thoyras. WHAT.

REGNE DEDOUARD 1.

3. La Guerre d'Ecosse, avec l'origine & les causes de cette Guerre. qui eut de fâcheules luites.

4. Les Affaires qu'Edonard eut avec la France.

5. Les Affaires qui regardent l'Angleterre en particulier.

6. Les Affaires Ecclésiastiques, ou plutôt, celles qu'Edmard out avec les Papes.

7. Quelques Actes qui regardent Edouard en particulier.

8. Et enfin divers Actes séparés, qui peuvent avoir quelque chose d'important, ou de curieux.

I.

### AFFAIRES DE GALLES.

N voit dans ce Volume divers Actes, qui regardent le Païs de Galles, & la Guerre qu'Edouard y porta; mais il y en a peu qui soient importans. On trouveroit fort étrange aujourd'hui, qu'un Prince s'avilât de faire excommunier les Princes avec qui il elt en Guerre, par les Chefs de son propre Clergé. Il falloit pourtant qu'en ce tems - là, cela servit à quelque chose; puisqu'on trouve ici, page 79, que l'Archevêque de Cantorbery, après avoir excommunié Leolyn Prince de Galles, requiert l'Archevêque d'Yorck d'en faire de même.

Cette Guerre de Galles ne fut commencée, qu'après (1) un Juge- Prince de Galles, ment solemnel rendu par les Grands d'Angleterre contre Leolyn; on gleterre condamvoit ce Jugement dans la page 68. Il fut condamné, sur ce qu'il avoit nent Leolyn. refusé de rendre hommage à Edouard, & avoit allegué des excuses qui n'étoient pas recevables. Pour l'exactitude, il auroit fallu expliquer les excules (2) que Leolyn alléguoit, mais c'est ce qu'on ne trouve ici qu'en

général.

Cette Guerre fut terminée enfin, par la mort de Leolyn qui sut tué dans un Combat (3). On voit dans la page 224, une Lettre de l'Archevêque de Camorbery à Edouard, par laquelle il l'informe qu'on a

L'Archevêque de Cantorberi

excommunie le

Sa mort-

(2) Les particularités de la Guerre de Galles sont rapportées dans la Chronique du même Pais par Powel; & si elles sont vraies, elles paroissent considerables. Mais Edouard ayant résolu de faire la conquête de ce Pais-là, ne cherchoit qu'un

pretexte. RAP. TH.

Le Docteur Kennet, dans sa remarque sur la relation que donne le P. Daniel de cette affaire, l'accuse de ne pas parler aussi favorablement des Gallois qu'il auzoit du le faire. Ce Docteur cite la Chronique dont nous venons de parler, pour montrer qu'ils avoient d'autres raisons essentielles pour faire la Guerre; que Leolyn & son Frere donnerent à l'Archevêque de Cantorbery plus de douze Articles de leurs Griefs, dont la plupart étoient considérables, & les obligeoient de prendre les armes; & que le Roi Edonard refusa de traiter avec eux. WHAT.

(3) En 1282; ce qui rectifie une autre erreur des Historiens Anglois, qui pla-

cent la mort de Leolyn en Décembre 1283. WHAT.

368 EXTRAIT DU II. TOME DE RYMER.

trouvé dans les poches de Leolyn quelques Lettres en chiffre, par lesquelles il paroissoit qu'il avoit des intelligences en Angleterre.

Mort de son Frece David. Après la mort de ce Prince, David son Frere sut pris & envoyé à Edonard, qui le sit juger par le Parlement assemblé à Shrewsbury, où il sut condamné & souffrit le supplice des Traitres, qui n'avoit jamais été mis en usage auparavant envers les personnes un peu distinguées (1). On ne peut nier qu'il n'y eût beaucoup de barbarie dans le procédé d'Edonard envers ce Prince, le dernier de la Race des anciens Princes Bretons, ou Gallois. C'est-là, à peu près, ce qu'il y a de plus important dans les Actes qui regardent cette Assaire.

II.

# ACTES

Sur les Differends entre les Rois d'ARRAGON

de SICILE.

Ly a dans ce Volume un grand nombre d'Actes qui concernent ces

Differends, & la Négociation d'Edouard pour accommoder ensemble ces deux Maisons. Mais pour pouvoir à la premiere vue entendre ces Actes, il faut nécessairement avoir dans l'esprit l'Histoire de la querelle entre les deux Maisons d'Arragon & d'Anjou. Voici en gros ce que c'est. Lorsque Charles d'Anjou sit couper la tête à Conradin, ce jeune Prince étant sur l'échaffaut, jetta son gand dans la Place, & pria celui entre les mains de qui il tomberoit, de le porter à quelqu'un de ses Parens, pour marque de l'Investiture qu'il lui donnoit de l'Héritage de la Maison de Souabe, dont il étoit le dernier mâle. On prétend que ce gand fut porté à Pierre Roi d'Arragon, qui avoit époulé Constance Fille de Mainfroy dernier Roi de Sicile, & bâtard de l'Empreur Frederic II. Pierre ne se hâta pas de faire valoir les prétentions qu'il pouvoit avoir sur la Sicile par le droit de sa Femme, jusqu'à ce que Jean de Procide, Seigneur Sicilien, mécontent de Charles d'Anjou, forma la résolution de faire revolter les Siciliens, par le secours & les conseils du Pape Nicolas III, qui s'étoit aussi brouillé avec Charles. Après que Jean de Procide eut pris avec le Pape les mesures nécessaires pour l'exécution de son projet, il alla trouyer le Roi d'Arragon pour lui communiquer le complot, & l'informer du dessein qu'il avoit

Execution de Contadin.

Complot de livrer la Sicile.

(1) Le P. Daniel dit que David, Frere de Leolyn, fut attaché à la queue d'un Cheval & trainé autout de Shrewsbury; ensuite décapité, son cœur & ses entrailles brûlez. Sa tête sut envoyée pour être mise sur la Tour avec celle de son Frere, & ses quatre quartiers à quatre Villes, savoir, Bristol, Northampton, Yorck & Winchester. WHAT.

de

369

de lui livrer la Sicile. Pierre craignit d'abord d'entrer dans une Guerre. dont il ne prévoyoit pas qu'il pût sortir à son honneur; mais Procide leva toutes les difficultés, 1, en lui fournissant de l'argent qu'il avoit reçu de l'Empereur de Constantinople, qui, pour détourner Charles du dessein qu'il avoit de lui faire la Guerre, mit de grandes sommes entre les mains de Procide pour faire réussir la Conspiration : 2, en lui donnant secrettement l'Investiture de la Sicile, de la part du Pape Nicolas III; & 3. enfin, en lui faisant entendre qu'il n'étoit nullement nécessaire qu'il s'engageât dans cette entreprise, que quand la Conspiration de Sicile auroit réussi. Pour cet esset il sut convenu entre eux, que le Roi d'Arragon équiperoit une Flotte considerable, sous prétexte de faire la Guerre aux Sarrazins; qu'il se tiendroit sur les Côtes d'Afrique, prêt à faire voile en Sicile, si la Conspiration venoit à réussir; & que si elle venoit à manquer, il pourroit, sans paroître y avoir eu aucune part, continuer de faire la Guerre aux Sarrazins. Ces mesures étant prises, Pierre mena sa Flotte en Afrique, & y assigna une Ville que les Historiens de Sicile appellent Andacalle. Cependant le complot de Procide réussit, & les Siciliens couperent la gorge à tous les François qui étoient dans l'Isle; c'est ce qu'on appelle les Vêpres Siciliennes (1). Charles d'Anjon, qui avoit une Flotte toute prête qu'il nes. destinoit contre l'Empereur Grec, fit voile incontinent vers la Sicile, & assiegea Messine, dont les Habitans offrirent de se rendre à lui, avec la feule condition qu'il épargneroit leurs vies; mais il étoit si transporté de colere, qu'il refusa cette condition, ce qui leur fit prendre la résolution de se défendre jusqu'à la derniere extrêmité. Pendant ce Siege, Procide alla trouver le Roi d'Aragon en Afrique, pour l'informer du besoin pressant que les Messinois avoient de son secours. Avant que Pierre quittât les côtes de l'Afrique, il écrivit une Lettre à Edonard, 2) dattee d'Altoyl (je ne sai si c'est le même lieu qu'Andacalle ) dans laquelle il lui dit, qu'étant occupé à la Guerre contre les Sarrazins, les Siciliens lui avoient envoyé des Députés pour le prier de se mettre en possession de la Sicile; ce qu'il étoit résolu de faire, puisque ce Royaume appartenoit à Constance sa Femme. Cette Lettre se trouve à la page 208. Il fit donc voile vers la Sicile, & arriva à Palerme, où il fut reçu & couronné Roi de Sicile. Il écrivit de là un Billet à Charles, dans lequel il l'informe qu'il est arrivé dans l'Isle de Sicile, qui lui a été ajugée par l'autorité de l'Eglise, du Pape, & des Cardinaux; & lui commande de sortir de l'Isse, dès qu'il auroit lu sa Lettre, s'il ne veut y être contraint par la force. Charles répondit à ce Billet par un autre de même teneur, & le traite de méchant & de traitre à Dieu, &

Vêpres Sicilien-

(1) Les Vépres Siciliennes furent ainsi appellées, à cause que la Cloche du Service du soir donna le signal du massacre. Cela artiva la veille de Pâques. W HAT.

(2) En 1182.

Tome III.

Aaa

170 EXTRAIT DU II. TOME DE RYMER.

à la Sainte Eglise Romaine (1). Ces deux Billets se trouvent en Italien, à la page 225. Cependant Charles, qui en assiegeant Messine n'avoit pas prévu que cette Ville pût recevoir du secours, craignit d'être affamé par la Flotte du Roi d'Arragon; & abandonnant le Siege, se retira en Calabre, d'où il alla à Rome porter ses plaintes au Pape contre son Ennemi. Il le traita de traitre, de perfide, & le défia à un Combat singulier. Pendant que Charles perdoit son tems à se plaindre, Pierre se fit reconnoitre dans Messine, & dans tout le reste de l'Isle; après quoi il envoya ses Ambassadeurs à Rome, où il y avoit un nouveau Pape qui avoit succedé à Nicolas III. C'étoit Martin IV, Créature de Charles d'Anjon. Il avoit été élu par les intrigues de ce Prince, ou plutôt, par la violence qui avoit été faite aux Cardinaux. Les Ambassadeurs de Pierre répondirent du mieux qu'ils purent pour leur Maitre, & selon leurs Instructions, accepterent pour lui le Duel proposé par Charles d'Anjon. Cela procura une Tréve, pendant laquelle les deux Rois convinrent de choisir chacun douze Personnes, pour règler le tems, le lieu, & les conditions du Combat. Ces vingt-quatre s'étant assemblés, dresserent quelques Articles qui furent ratissés par les deux Rois. Il y fut arrêté, qu'ils se battroient à Bourdeaux le 1. de Juin 1283, chacun accompagné de cent Cavaliers. On trouve dans ce Volume, à la page 226. & suivantes, ces mêmes Articles. Comme ils n'étoient pas connus, cela a fait faire quelques bévues aux meilleurs Historiens, & a été très préjudiciable à la réputation du Roi d'Arragon. Voici les principaux de ces Articles, en abregé.

Charles d'Anjou défie le Roi d'Arragon à un Combat fingulier.

Articles du Duel,

"1. Que le Combat se fera à Bourdeaux, dans le lieu que le Roi "d'Angleterre jugera le plus convenable, lequel lieu sera environné "de barrieres.

» 2. Que les deux Rois se présenteront devant le Roi d'Angleterre

» pour faire ce Combat, le 1. de Juin de l'année 1283.

3. Que si le Roi d'Angleterre ne peut pas se trouver en personne à Bourdeaux, les deux Rois seront tenus de se présenter devant celui que le même Roi aura député pour recevoir leur présentation en sa place.

» 4, Que si le Roi d'Angleterre ne se trouve pas en personne au même » lieu, ni n'envoye quelqu'un pour tenir sa place, les deux Rois seront » pourtant tenus de se présenter devant celui qui commande à Bour-

» deaux pour lui.

» 5. Il a été (4) convenu, que ledit Combat ne se fera pas devant qui que » ce soit des gens du Roi d'Angleterre, à moins que ledit Roi ne s'y trouve acn tuellement présent en personne. Sauf aux deux Rois de convenir entre

<sup>(1)</sup> Ces deux Lettres sont en Italien, mais d'un style qui ressemble beoucoup à celui des Désis que se sont les Gladiateurs de Londres. WHAT.

<sup>(1)</sup> Cet Atticle est remarquable. RAP. TH.

neux, par un consentement réciproque, de faire ledit Combat de

» cette maniere, c'est-à-dire en l'absence d'Edouard.

" 6. Que si le Roi d'Angleterre ne se trouve pas en personne au lieu " & au tems marqués, les deux Rois seront tenus de l'attendre trente

or jours.

37. Et afin qu'on puisse en toute manière procurer la présence du 38 Roi d'Angleterre, les deux Rois promettent & jurent de faire leur 39 possible de bonne soi, & sans fraude, pour obtenir dudit Roi qu'il 39 se trouve au lieu marqué, & au jour susdit, & de faire en sorte que 39 leurs Lettres lui soient rendues 39.

Après quelques autres Articles, qui regardent la Treve & les suretés que les deux Rois se donnent réciproquement, il est convenu:

"8. Que celui des deux Rois qui manquera de se trouver au lieu & jour sussitions, soit reputé vaincu, parjure, faux, insidele, traitre; qu'il me puisse jamais s'attribuer, ni le nom de Roi, ni les honneurs dûs à ce rang; qu'il demeure pour toujours privé & dépouillé du nom de Roi, & de l'honneur royal; & soit incapable de tout Emploi, & Dignité, comme vaincu, parjure, faux, insidele, insame, étermellement ».

Tous les Historiens François, Espagnols, & Italiens, ont dit unanimement, qu'Edonard affura le champ aux deux Rois; trompés par la prélentation que fit Charles d'Anjon à Bourdeaux, avec les cent Cavaliers; car ils n'ont pû comprendre que ce Prince fût venu avec sa Troupe prête à combattre, & se fût tenu à Bourdeaux depuis le Soleil levant jusqu'au soir du jour marqué, s'il n'eût cru de combattre. Mais on voit ici dans la page 239, une Lettre d'Edonard au même Prince, par laquelle il lui fait favoir, que quand il pourroit gagner les deux Royaumes d'Arragon & de Sicile, il ne vondroit pas affurer le Camp aux denx Rois, ni permentre que ce Duel se fit dans ancun lieu de sa domination, ni en aucun autre où il séroit en pouvoir de l'empêcher. Dans la Lettre qu'il écrivoit au Prince de Salerne, Fils de Charles, pag. 240. il lui dit, que bien loin d'avoir accordé à son Pere ce qu'il lui a demande touchant es Combat, il l'a resuse tous outre; c'est le terme dont il se sert, car ces Lettres sont en François. Il n'y a donc aucun lieu de croire qu'Edouard ait autorisé ce Combat, ni par sa présence, ni en envoyant quelqu'un pour le représenter, ni en donnant des sausconduits aux Rois, ni enfin en faisant préparer le lieu; & néanmoins les Historiens le supposent comme certain, quand ils disent que Charles vint à Bourdeaux, qu'il entra dans le Camp, & s'y tint depuis le Soleil levant jusqu'au Soleil couchant, sans voir paroître son Ennemi. Ce qu'il y a de vrai, c'est que Charles d'Anjon vint effectivement à Bourdeaux le jour marqué, qu'il y demeura jusques vers le foir; & qu'ayant des nouvelles que le Roi d'Arragon étoit encore éloigné, il se retira ce jour-là même, Mals à peine fut-il parti, que Pierre, qui étoit dans

Erteur des Hiftoriens rectifiées

Azzij

### 372 EXTRAIT DU II. TOME DE RYMER.

la Ville déguisé sous le nom d'un des Seigneurs de sa Cour, alla se prélenter au Sénéchal de Guyenne, prit Acte de sa présentation, & lui laissa ses armes en témoignage; après quoi il se retira en diligence, & reprit la route de ses Etats. Cette conduite a donné lieu aux Hiltoriens François de l'accuser de poltronnerie, & de n'avoir olé se mesurer avec son Ennemi. Mais si on considere la teneur des Articles arrêtés entre les deux Rois, il est visible que la présentation de ces deux Princes devant le Sénéchal de Guyenne, n'étoit que pour satisfaire au 4. Article, & non pas pour se battre; puisque par le 5. il ne devoit point y avoir de Combat, si le Roi d'Angleterre n'y étoit présent; & que par les Lettres d'Edouard, mentionnées ci-dessus, rien n'étoit plus éloigné de l'intention de ce Prince, que d'affister à ce Combat. Qu'on accuse donc le Roi d'Arragon d'avoir eu peur, j'y consens; mais la peur qu'il avoit n'étoit pas de se battre contre son Ennemi, puisque par leurs Conventions il n'y étoit pas obligé. C'est pourtant sur quoi tomboit l'Accusation qu'on a portée contre lui, & les railleries qu'on a faites de sa conduite, Qu'a-t-il donc craint? Les Historiens François, qui ont été bien aises de trouver une occasion d'avilir ce Prince. Ennemi de la Maison de France, n'ont eu garde d'expliquer le sujet de sa crainte; mais les Siciliens & les Napolitains l'ont fait, en disant qu'il étoit informé, non-seulement que Charles avoit amené ses cent Cavaliers avec lui dans Bourdeaux, mais qu'il avoit, les uns disent 3000, les autres 5000. Chevaux à une journée de cette Ville; & quelques-uns même ajoutent, que le Roi de France son Neveu étoit à leur tête : ce que Mezerai n'a pu entièremement dissimuler, quand il a dit, que Pierre se retira, seignant d'avoir peur de quelque surprise de la part du Roi de France. Car si le Roi de France n'avoit pas eu des Troupes. près de Bourdeaux, comment Pierre se trouvant dans les Etats du Roi d'Angleterre, auroit-il pû feindre d'avoir peur de quelque surprise du Roi de France? Il y a deux choses à examiner pour la justification du Roi d'Arragon. La premiere, s'il a exécuté les Conventions; & c'est ce dont on ne peut douter, après avoir lu les Articles rapportés ci-dessus. La seconde, s'il a eu sujet de se désier de Charles & du Roi de France, Quant au premier de ces Princes, les Hiltoriens de Naples & de Sicile disent, qu'il s'étoit vanté publiquement de faire assassiner le Roi d'Arragon; ce qui suffisoit pour donner un juste sujet de crainte à ce dernier, qui se trouvoit dans un Païs éloigné de ses Etats, voisin de ceux du Roi de France, & sans sauf-conduit du Roi d'Angleterre, ni aucune autre sureté que la parole d'un Ennemi, sur la bonne-soi de qui il ne pouvoit rien compter, puisqu'il s'étoit vanté de le faire assassiner. Quant au Roi de France, les Italiens assurent qu'il avoit un Corps de 5000, ou de 3000 Chevaux, à une journée de-là. Mezerai & les autres Histo-

riens François, qui n'ont pas pu ignorer ce que les Italiens ont dit, ne le nient pas, & se contentent de n'en point parler; de sorte qu'il est du moins aussi apparent que la chose est vraye, qu'il est apparent qu'elle est fausse. Au fond, quand même Pierre auroit été sais d'une frayeur mal fondée de quelque surprise de la part du Roi de France, je ne vois pas que cela pût faire un grand tort à sa réputation. Garibay, Historien Espagnol, qui ignoroit sans doute les Conventions passées entre les deux Rois, a été assez hardi pour dire que le Roi d'Arragon se présenta à Bourdeaux, & qu'il s'en retourna, parce que Charles ne s'y trouva pas. Despuez que el Rey D. Pedro se apoderò del Reyno de Sicilia, viviò cinco annos y dando orden en las cosas del nuevo Reyno, tornò à España y tuvò rieptos y desafios con el Rey Carlos, y disfracado paíso por la Provincia de Guipuscoa, para la ciudad de Burdeos, que por ser en este tiempo de Ingleses era el lugar de la batalha, a la qual por no acudir el Rey Carlos, torno el Rey D. Pedro en Arragon y Cataluna.

Je me suis un peu étendu sur ce sujet, parce qu'il m'a semblé que les Actes de ce Recueil qui le regardent, nous donnent une idée toute nouvelle de cette affaire.

Les autres Actes importans qu'on trouve ici sur les differends en- Bulle par satre ces deux Maisons, dont Edouard étoit Médiateur, sont la Bulle communie le Roi de Martin IV, qui excommunie le Roi d'Arragon, & donne son d'Arragon. Royaume à Charles de Valois, Fils de Philippe III. Roi de France. Elle se trouve à la page 252.

On y voit encore tous les soins que se donna Edouard pour procurer la liberté du Prince de Salerne, pris prisonnier dans un Combat naval, par Roger Lauria, Amiral d'Arragon. Il auroit servi de represailles pour Conradin, si Constance, Femme de Pierre, qui com-

mandoit alors en Sicile, ne l'eût arraché à la vengeance des Siciliens, en l'envoyant en Arragon au Roi son Mari. Le sujet des Négociations d'Edonard fut donc la liberté de ce Prince; il y a sur ce sujet un grand nombre d'Actes & de Lettres dans ce Volume. Les principaux font les Articles dont Edonard convint à Oleron en Bearn, avec le Roi d'Arragon, page 342. Une Bulle du Pape Nicolas IV. qui désapprouve ces Articles, page 358. La confirmation de ces mêmes Articles faite à Campo-Franco, page 371. Les engagemens où Edouard entra lui-même, pour servir d'assurance au Roi d'Arragon; au moyen desquels le Prince de Salerne sut mis en liberté, à condition de revenir dans sa prison, s'il n'exécutoit pas le Traité. Un Certificat du même Prince, appellé depuis Roi de Sicile, comme il étoit venu à un certain lieu pour se remettre en prison, page 435. Deux Lettres du Roi d'Arragon à Edonard, page 450. & 456.

où il fait voir la supercherie dont a usé le Prince de Salerne à cet

égard, Comme ceci est tout à fait étranger à l'Histoire d'Angleterre, Aaaiii

374 EXTRAIT DU II. TOME DE RYMER. j'ai cru qu'il suffisoit de remarquer les Actes principaux qui regardent cette affaire.

#### III.

#### AFFAIRES DECOSSE.

Règlement touchant la succesfion à la Coutunne d'Ecosse.

DOUR pouvoir entendre les Actes concernant ce Royaume, qui se trouvent dans ce Volume, il faut savoir qu'Alexandre II. Roi d'Ecosse, mariant Marquerite sa Fille à Erick, Roi de Norwege, il sut stipulé dans le Contrat de Mariage, que si Alexandre venoit à mourir sans Enfans mâles, Marquerite sa Fille & ses Descendans succederoient à la Couronne d'Ecosse. Ce Contrat se trouve à la page 1079. parmi les Actes omis. Le cas arriva. Les deux Fils d'Alexandre moururent pendant la vie de leur Pere. Marquerite leur Sœur, Reine de Norwege, mourut aush, & laissa une jeune Princesse qui ne venoit que de naître, nommée Margnerise comme elle. Alexandre II. étant mort la même année 1282, la jeune Marquerite de Norwege devoit être reconnue pour Héritiere du Royaume d'Ecosse, immédiatement après la mort de son Ayeul; cependant ce ne sut qu'environ deux ans après, l'an 1284, que les Grands d'Ecosse s'obligerent à la reconnoître pour leur Reine. Cet Acte se trouve à la page 266. Cependant Marguerite demeura en Norwege, sans doute à cause de son bas âge; & l'Ecosse sur gouvernée par des Régens jusqu'à l'an 1289, qu'Erick son Pere envoya des Ambassadeurs à Edonard, pour traiter avec lui de certaines affaires concernant sa Fille, qui étoit Petite-niece du même Edouard. La même année 1 289, Edouard étant de retour de France, les Régens d'Ecosse envoyerent des Ambassadeurs en Angleterre, pour traiter en la présence du Roi avec les Ambassadeurs de Norwege, page 43 1. Ces Ambassadeurs s'assemblerent à Salisbury, & dresserent quelques Articles, dans lesquels il sut stipulé, que Marguerite seroit envoyée à Edouard, libre de tout engagement de Mariage, & que ce Prince la remettroit dans le même état entre les mains des Ecossois; à condition que ceux-ci s'engageroient de leur côté, à ne pas la marier sans le consentement du Roi de Norwege son Pere, & du Roi d'Angleterre son Grand-oncle. Ces Conventions se trouvent en Latin & en François, page 446 & 448. Cependant Edonard, qui pensoit à marier son Fils du même nom que lui, avec Marquerite, sollicita à Rome, & obtint une Dispense pour ce Mariage; dont il fit ensuite la proposition aux Régens d'Ecosse, qui l'approuverent. La Dispense se trouve à la page 450, & l'approbation des Ecossois, avec quelques autres Actes concernant ce Mariage, à la page 471 & suivantes. On dressa donc des Articles pour être inserés dans le Contrat, page 482; & il paroît que les Ecossois prirent toutes les précautions pos-

#### REGNE DEDOUARD

sibles, pour qu'à l'occasion de ce Mariage, qui devoit unir les deux Royaumes sous la domination du jeune Edouard, la liberté de l'Ecosse n'en reçût point de préjudice. Ils stipulerent que le Royaume d'Écosse demeureroit toujours entierement séparé, & sans aucune dépendance yaume seroit in. de l'Angleterre; à quoi Edonard ne fit aucune opposition. Tous ces que d'Angleterre. projets s'en allerent en fumée, par la mort de la jeune Marguerite, qui mourut avant de quitter la Norwege, ou, comme quelques-uns l'assurent, dans une petite Isle où elle sut obligée de relacher. On voit dans la page 1090, parmi les Actes omis, une Lettre de S. André à Edonard, où il lui donne avis du bruit qui couroit de la mort de la jeune Reine, & des Troubles que cette perte devoit vraisemblablement causer en Ecosse.

Les Ecoffois ftl-

Marguerite étant morte, il fut question de règler la Succession du Royaume d'Ecosse, sur lequel quelques Grands, descendus par les Femmes de la Famille Royale, avoient des prétentions. Les deux plus considerables étoient Jean Baillel, & Robert Brus, tous deux très puissans & très accrédités en Ecosse; de sorte qu'en peu de tems toute la Nation se trouva divisée en deux Partis, ce qui rendoit la décission de ce Procès très difficile; & quand même on auroit pu parvenir à juger qui des deux Prétendans avoit le milleur Droit, il auroit été très difficile d'exécuter la Sentence, sans plonger le Royaume dans une Guerre-civile. Les Historiens d'Ecosse prétendent que les Ecossois prierent Edonard d'être l'Arbitre de ce differend; & les Anglois assurent que ce fut lui-même, qui en vertu du Droit de Seigneurie directe qu'il avoit sur l'Ecosse, se porta pour Juge. Il est difficile de savoir si Edonard eut d'abord cette prétention, ou s'il ne la déclara qu'après avoir accepté l'offre des Ecossois & on ne trouve rien dans ce Recueil qui justifie ce que Buchanan dit sur ce sujet. On trouve au contraire qu'Edouard ne négligea rien pour établir sa Souveraineté sur l'Ecosse; mais cela ne justifie pourtant pas qu'il eût manifesté ses prétentions avant que d'être reconnu pour Arbitre de ce differend, Quoi qu'il en soit, il convoqua Edouard convo. les Etats d'Ecosse à Norham, Ville d'Angleterre, située sur la Twede; que les Etats d'E. mais si ce sur par un acte de pure autorité, ou à la priere des Ecos- l'Angletorre. sois, c'est ce qui ne peut, ce me semble, être bien décidé. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Edonard regarda cette occasion comme très favorable pour établir son Autorité sur l'Ecosse d'une maniere indisputable à l'avenir.

Disputes tousion entre Baillol

Les Etats d'Ecosse ayant été convoqués à Norham, Edonard s'y rendit, accompagné de beaucoup de Seigneurs Anglois, & même de quelques Troupes; comme il paroît par la Sommation faite à divers Seigneurs, de se trouver à Norham avec les armes & les chevaux qu'ils s'étoient obligés de fournir au Roi. Cette Sommation se voit dans la page 525. La premiere Assemblée se fit le 10 de Mai de l'an 1291; & depuis ce jour-là, jusqu'à la fin de ce Procès, on trouve dans ce Re-

cueil un Journal de ce qui se passa, dont je ferai ici un petit Abregé. Je crois néanmoins être obligé d'avertir, que ce Journal doit être lu avec précaution. La raison en est, qu'il a été fait par Maire Jean de Cadam, Clerc du Roi Edouard, & apparemment par ordre de ce Prince. Comme les Ecossois accusent ce Roi de n'avoir eu autre chose en vue dans toute la conduite qu'il tint dans ce Jugement, que ses propres interêts, & d'avoir sacrifié ceux de l'Ecosse à son ambition; on peut présumer qu'il prit soin qu'on n'inserât rien dans ce Journal qui pût lui porter du préjudice, ou faire voir le dessein qu'on suppose qu'il avoit de se servir de cette conjoncture pour s'aggrandir, sous le spécieux prétexte de rendre une Justice exacte & impartiale. Les remarques que j'ajouterai à la suite de ce journal, qui est une espece de Pro-

Journal de ce qui se passa dans cette Affemblée.

cès-verbal, feront voir la nécessité de cet avertissement.

J'ai déja dit qu'Edouard avoit pris la résolution de se servir de cette conjoncture pour faire connoitre aux Ecossois, que l'Ecosse étoit un Fief de la Couronne d'Angleterre, ce que le Roi d'Ecosse avoit absolument resulé; ce sut par-là qu'il voulut commencer, remettant l'affaire principale, qui étoit la Succession, après que celle-ci seroit terminée. Pour cet effet, dans la premiere Assemblée qui se tint à Norham le 10 de Mai 1291, il fit dire aux Ecossois par Roger Brabanzon, Grand - Justicier d'Angleterre, que l'état où étoit alors le Royaume d'Ecosse qui se trouvoit sans Roi, l'avoit engagé à les requérir par ses Lettres-Patentes de se rendre en ce lieu, où il s'étoit transporté lui-même: pour, en qualité de Souverain direct du Royaume d'Ecosse, rendre Justice aux Prétendans à la Couronne, & établir une solide Paix dans le Royaume: Que son intention n'étoit pas de retarder la Justice, ni d'usurper le Droit de personne, ou les Libertés du Royaume d'Ecosse; mais de rendre à chacun ce qui lui étoit dû : Et qu'afin que cela se pût faire plus aisément, il requéroit par surabondance de Droit, que les Etats d'Ecosse le reconnussent pour Seigneur direct de ce Royaume; voulant ensuite se servir de leurs conseils, pour faire ce que la Justice demanderoit. Sur cette proposition, les Etats demanderent du tems pour consulter les absens, & pour déliberer sur la réponse qu'ils devoient faire. Edonard leur sit dire, que quoiqu'il eût lieu de se persuader qu'ils étoient venus préparés sur cet article, puisqu'ils ne pouvoient pas ignorer quel étoit son dessein, il leur donnoit du tems jusqu'au lendemain. Le jour suivant, la même proposition ayant été faite aux Ecossois, ils insisterent encore sur la demande d'un plus long délai; sur quoi Edonard, de l'avis de son Conseil leur accorda trois semaines à compter depuis le 10 de Mai, pour préparer ce qu'ils auroient à alléguer contre sa prétention.

Le 2 de Juin on tint une autre Assemblée, & il est à remarquer, que selon le délai accordé par Edonard, elle auroit dû se tenir le jour précédent. Cette remarque peut être de quelque utilité dans la suite.

Dans

Roi Edouard à la Souveraineré d'Ecoffe.

P. 144.

Dans cette Assemblée, l'Evêque de Bath & Wells, Chancelier d'Angleterre porta la parole pour Edonard, & dit aux Etats, que dans la précédente Assemblée le Roi leur avoit accordé trois semaines, pour préparer ce qu'ils avoient à opposer à sa prétention; mais que puisqu'ils n'avoient absolument rien répondu, ni allégué, pour affoiblir son Droit, l'intention de ce Prince étoit d'agir dans l'affaire qui étoit en question, en vertu de son Droit de Souveraineté reconnu; & en qualité de Souverain direct de l'Ecosse, d'examiner & terminer ce differend. Ensuite s'adressant à Robert Brus, l'un des Prétendans, il lui demanda s'il vouloit recevoir Jugement sur la prétention qu'il avoit à la Couronne d'Ecosse, du Roi d'Angleterre, comme Souverain & Seigneur direct du Royaume; à quoi celui-ci répondit en termes précis & formels, qu'il le reconnoissoit pour tel, & qu'en cette qualité, il consentoit de se soumettre à son Jugement.

La même question fut faite ensuite aux autres Prétendans; savoir, Florent Comte de Hollande, Jean Hastings, Patrick Dumbar Comte de la Couronne cosse. Marche, Guillaume Ross, Gautier de Huntercumbe, Guillaume Vesci, Robert de Pynkeny, & Nicolas de Soules. Ils firent tous la même réponse que Robert Brus. Après cela se leva un Chevalier, qui excusa l'absence de Jean Baillol, & demanda pour lui un délai jusqu'au lendemain. Dans l'Assemblée suivante, Baillol se présenta; on lui sit la mê-

me question, & il répondit comme les autres.

Dans la 5°. Assemblée, l'Evêque de Bath & Wells, après avoir recapitulé ce qui s'étoit passé jusqu'alors, protesta de la part d'Edouard, que quoique dans le differend qui s'étoit ému entre divers Prétendans touchant la Succession du Royaume d'Ecosse, ce Prince agît en qualité de Souverain, pour rendre Justice à celui à qui elle seroit due; il ne prétendoit pas pourtant se départir du Droit Héréditaire qu'il pourroit avoir lui-même sur ce Royaume, lequel Droit il prétendoit faire valoir quand il le jugeroit à propos. Le Roi lui-même répéta cette protestation de sa propre bouche, en François: Cela fait, Jean Comyn Seigneur de Badenough demanda d'être admis à produire ses prétentions sur la Couronne : ce qu'il lui fut accordé, après qu'il eut reconnu Edouard pour Seigneur direct & Souverain de l'Écosse, comme les autres l'avoient fait.

Avant que de passer plus avant, on rédigea par écrit la reconnoisfance que les Prétendans avoient faite d'Edonard pour Souverain de souverain de l'El'Ecosse, & on en sit un Acte authentique, qui sut signé de tous les cosse. Prétendans. Cet Acte se trouve dans le Journal à la page 555, & à la page 529. Il est en François. Le jour suivant, les Prétendans passerent & signerent un autre Acte qui se trouve à la page 529, par lequel ils consentoient qu'Edonard sut mis en possession du Royaume d'Ecosse, pour le délivrer ensuite à celui d'entre eux à qui il seroit ajugé.

Tome III.

Bbb

Prétendans à la

P. 146.

p. 541.

P. 549.

La Souveraineré d'Edouard ayant été ainsi établie, on vint ensin à l'assaire principale, je veux dire, à l'examen des Droits des Prétendans à la Couronne; & asin que cet examen se sit d'une maniere impartiale, on convint, que Jean Baillol & Jean Comyn, d'un côté pour eux, & pour tous les autres Prétendans, choisiroient quarante Commissaires Examinateurs; que Robert Brus pour lui-même & pour les autres, en choisiroit autre quarante; & qu'Edouard ajouteroit de sa part à ce nombre vingt-quatre Anglois, pour servir comme Médiateurs entre les quatre-vingts Ecossois; & que tous ces Commissaires ensemble donneroient au Roi leur avis pour le Jugement de cette Assaire.

P. 556.

P- 554-

Dans l'Assemblée du 5 Juin, on ne sit autre chose que lire & enregîtrer les noms de ceux qui avoient été choisis. Le 6, Edouard ordonna aux Commissaires de convenir entre eux du lieu & du tems auxquels on devoit s'assembler pour terminer le Procès. Ils n'eurent pas de peine à convenir du lieu, qui sut la Ville de Berwick, distante d'environ quatre milles de Norham, de l'autre côté de la Twed, & dans le Royaume d'Ecosse; car il faut remarquer que les Ecossois avoient obtenu d'Edonard, que cette affaire seroit jugée dans le Royaume d'Ecosse même: quoique les Lettres-Patentes qu'il leur accorda sur ce sujet, & qui se trouvent à la page 512, ne soient que du 12 Juin, jour postérieur à celui auquel se sit la nomination de Berwick: mais apparemment, il le leur avoit promis verbalement. Quant au tems, comme les Commissaires ne purent s'accorder entre eux, Edonard sixa lui-même le 2°, jour d'Août prochain.

P. 554-

Le 11 Juin, les Régens remirent leurs Commissions au Roi, qui les seçut & les leur rendit, pour gouverner en son nom; après quoi il nomma l'Evêque de Cashness pour Chancelier d'Ecosse, & lui donna un Anglois pour Ajoint.

P- \$77-

Le 12, le Chancelier prêta serment de fidélité à Edouard.

Le 13, les Régens & les principaux Seigneurs d'Ecosse en firent de même.

Les Ecoffois prêtent ferment de fidélité à Edouard. P. 558. p. 567. juiqu'à 573.

Le 14 & les jours suivans, tant à Berwick qu'à Norham, tous les autres Seigneurs, Magistrats, Gouverneurs de Places, &c. prêterent le même serment.

P- 574-

Edouard s'étant ensuite transporté à Berwick, avec tous les Commissaires, y sit une protestation dans laquelle il dit, que quoiqu'il eût accordé que le Procès touchant la Succession seroit jugée en Ecosse, il ne prétendoit pourtant pas porter par-là préjudice au Droit qu'il avoit dans un cas semblable, ou dans tout autre, d'exercer la Justice en Angleterre, touchant les Assaires qui pouvoient regarder l'Ecosse.

Le 3 d'Août, les Commissaires s'étant assemblés à Berwick, chacun des Prétendans présenta sa Requête, dans laquelle étoient contenues les raisons qu'ils alléguoient pour prétendre à la Couronne d'Ecosse.

131 1/1

Comme toutes leurs prétentions étoient fondées sur leur descendance de quelque Personne de la Famille Royale d'Ecosse, on pourroit mieux voir dans une Généalogie le sondement de leurs prétentions, que par un long discours. Mais le format de cet Ouvrage ne permet pas qu'on l'y insere. Les Prétendans étoient:

Florent Comte de Hollande, descendu d'Ada Sœur du Roi Guil-

laume.

Patrick Dumbar Comte de la Marche, descendu d'Ilda Fille du Roi Guillaume.

Guillaume de Vesci, descendu de Marguerite Fille du Roi Guillaume. Robert de Pynkeny, descendu de Margerie Sœur du Roi Guillaume, par une Fille de Margerie, nommée Alix.

Guillaume de Ross, descendu d'Isabelle Fille du Roi Guillaume. Nicolas de Soules, descendu de Marquerite Fille d'Alexandre II.

Patrick Galythly, descendu de Henri Fils de Guillaume.

Roger de Mandeville, descendu d'Aufrique seconde Fille du Roi Guillaume.

Jean Comyn Seigneur de Badenough, descendu de Donald autrefois Roi d'Ecosse.

Jean Hastings, descendu de la 3°. Fille de David Comte de Hutingdon, Frere du Roi Guillaume.

Jean Baillol, descendu de Marguerise Fille ainée de David Comte

de Huntingdon.

Robert Brus, descendu d'Isabelle 2°. Fille de David Comte de Hun-

tingdon.

Pour bien comprendre toutes ces prétentions, il est nécessaire de remarquer, que Florent Comte de Hollande, Robert de Pynkeny, & Jean Comyn, étant descendus, les deux premiers de deux Sœurs de David Comte de Humingdon, & le dernier de Donald Frere cadet de Macolm III; ils ne pouvoient pas, selon le Droit, prétendre d'être préserés aux descendans de David : ce qui est maniseste. A l'égard de Nicolas de Soules, Guillaume de Ross, Partick Dumbar, Guillaume Vesci, Patrick Galythly, & Roger de Mandeville, si leur Généalogie étoit bien exposée, il est certain que dans la succession d'un Fief qui n'étoit pas masculin, ils auroient du être préférés aux descendans du Comte de Huntingdon, puisqu'ils descendoient de Guillaume Roi d'Ecosse, son Frere ainé; mais il y a lieu de croire, ou qu'ils n'avoient pas bien exposé leur Généalogie, ou que ceux dont ils tiroient leur origine n'étoient que des bâtards, & par conséquent incapables de transmettre aucun Droit à leurs descendans. Ce qui confirme cette conjecture, c'est que dans la Requête présentée par Baillel, où il expose en détail comment la Couronne a dû passer d'une main à l'autre jusques à lui; après avoir parlé de la mort de Marguerise de Norwege, il dit qu'après la mort de cette Princesse, la Couronne auroit dû venir à Marguerite Bbbij

Digitized by Google

Généslogie des Pritenions, pag-575, juiqu'à 580.

fa Grande-tante, Fille d'Alexandre II; & de cette Marguerite, à Magothe sa Fille: mais que cette Magothe étant morte sans Enfans, la Succession venoit à Magerie sa Sœur, qui mourut, dit-il, sans Enfans: & cependant Nicolas de Soules se disoit Fils de cette Margerie; & ainsi, du propre aveu de Baillol, ce même Nicolas auroit du lui être préseré, s'il eût été véritablement Fils de Margerie, comme il l'avoit avancé. Il n'y a point d'apparence que Baillol se sut contenté de combattre le Droit de Nicolas de Soules par une simple négation, s'il n'eût été constant & connu de tout le monde, que cette Margerie, Mere prétendue de Nicolas de Soules, étoit morte sans laisser de postérité.

Tout de même Baillol, dans sa Requête, après avoir dit qu'Isabelle troisieme Fille d'Alexandre II, mourut sans Ensans, assure que la Couronne devoit revenir aux Descendans de David Comte de Humingdon, & saute tout d'un coup par-dessus Henry de Galyibily, Isabelle, Ilda, Marguerite, & Anfrique, Filles du Roi Guillaume; desquelles Patrick Galyibly, Guillaume Ross, Patrick Dumbar, Guillaume Vesci, & Roger de Mandeville, se disoient descendus. Ce qui donne lieu de croire que cet Henri, & ses trois Sœurs, supposé qu'ils sussent Ensans de Guillaume, n'étoient que des bâtards; c'est que dans la suite, les Prétendans qui tiroient d'eux leur origine, se departirent très aisément de leurs prétentions, avant même qu'elles sussent silence, comme ne pouvant que Baillol avoit raison de les passer sous silence, comme ne pouvant

pas lui porter un grand préjudice.

Il ne s'agissoit donc que de règler la succession entre les Descendans de David Comte de Huntingdon, Frere du Roi Guillaume; de qui la Branche legitime venoit de finir par la jeune Marguerite de Norwege. Ce David eut plusieurs Enfans, dont quatre moururent avant lui; & laissa trois Filles, Marquerite qui époula Alain de Galway, Isabelle Femme de Robert Brus, & Ada qui fut mariée à Henri Hastings, Anglois. De Marguerite l'ainée des trois, vintent Devergulde, & Marione; celle-ci fut mariée à Jean Comyn, & apparemment étoit morte sans Enfans, & quoi qu'il en soit, elle, ni ses Enfans si elle en eut, ne parurent point dans ce Procès. Devergulde, sa Sœur ainée, qui épousa Jean Baillel, en eut ce Jean Baillol, qui démandoit la Couronne en vertu du droit de la Mere, qui étoit encore en vie. Isabelle 20. Fille de David; Femme de Robert Brus eut un Fils nommé Robert comme son Pere: c'étoit l'un des Prétendans. Enfin Ada eut de Henri Hastings son Mari, Jean Hastings, qui avoit aussi ses prétentions; mais comme il prévoyoit bien quo les Descendans de ses deux Tantes, ainées de sa Mere, l'emporteroient sur lui, il se réduisse à dire, que l'Ecosse étoit un Fief divisible, & que par conséquent il devoit être partagé entre les trois Filles de David Comte de Huntingdon, son Ayeul. Le grandsujet de contestation étoit donc entre Jean Baillol, & Robert Brus. Le premier alleguoit pour lui, qu'il étoit Petit-fils de Marguerite Fille ainée de David; & le dernier

pour lui, qu'il étoit Petit-fils de David lui-même, & par conséquent qu'il étoit plus prochain d'un degré: mais comme on lui opposoit que Devergulde, qui étoit encore en vie, étoit dans un degré aussi prochain que lui, & qu'elle avoit l'avantage d'être Fille de l'ainée, il répondoit, que dans un pareil degré de proximité, les Hommes doivent être préserés aux Femmes. C'étoit-là le précis des raisons des uns & des autres, & le sujet de l'examen qu'on devoit saire. Revenons présentement àce qui se passa dans les Assemblées suivantes.

Toutes les Requêtes des Prétendans ayant été lues, Edouard fixa le 2°, jour de Juin de l'année suivante 1292, pour ouir le rapport des Commissaires Examinateurs; & ainsi ils eurent neuf ou dix mois pour

s'instruire.

Le Jour marqué étant venu, les Ambassadeurs d'Errek Roi de Norwege se présenterent, & demanderent pour leur Maître à être admis au nombre des Prétendans, comme Pere & ségitime Héritier de Marguerise sa Fille; ce qui lui sut accordé, après que ses Ambassadeurs eurent premierement reconnu la Souveraineté des Rois d'Angleterre sur l'Ecosse.

Les Commissaires se mirent ensuite à examiner ensemble les Requêtes de chacune des Parties; mais comme il sembla à Edouard que cette maniere de proceder seroit trainer l'assaire en longueur, il sit trouver bon qu'on examinât, avant toutes choses, les Droits de Baillol & de Brus, sans préjudice de ceux des autres Prétendans. Cela étant ainsi règlé, il ordonna aux Commissaires d'examiner, par quelles Loix il faloit proceder au Jugement de cette Assaire; sur quoi les avis surent si divers, que pour leur donner le tems de s'accorder, ou de s'instruire, il prorogea l'Assemblée jusqu'au 12. d'Octobre; voulant aussi, disoit-il, con-

sulter de son côté les Jurisconsultes des Païs étrangers.

A la prochaine Assemblée, qui sur le 14, d'Octobre, Edonard mit deux Questions sur le tapis, & souhaita d'avoir les avis des Examinateurs. La 1. par quelles Loix il faloit proceder au Jugement de cette Affaire, en cas qu'on ne trouvât point dans les deux Royaumes des Loix & des Coutumes communes, ou même diverses. La 2. s'il faloit considerer le Royaume d'Ecosse comme tout autre Fief, & en juger comme on jugeroit des Comtés & des Baronies. Il fut répondu à la premiere de ces deux Questions par un avis unanime des Commissaires, que le Roi devoit juger cette affaire conformément aux Coutumes établies dans les deux Royaumes, s'il s'en trouvoit quelques-unes qui pussent y servir; mais que s'il ne s'en trouvoit pas, le Roi pourroit par l'avis des Grands de son Royaume, établir une Loi nouvelle. Quant à la seconde, il fut répondu, qu'on devoit juger de la Succession du Royaume d'Ecosse, comme de celles des Baronies & des Comtés. Ces deux Articles étant vuidés, Edouard s'adressa à Baillol & à Brus, pour leur demander s'ils avoient encore quelque chose à alléguer pour Bbbiii

p. 181 . &cc

foutenir leur Droit; & chacun de ces deux Seigneurs ayant parlé pour soi-même, & s'étant étendus sur les raisons déja alléguées, qu'ils prenoient toujours pour sondement de leur Droit, Edanard déclara que le 6 de Novembre il prononceroit la Sentence; & ce jour-là étant venu, Robert Brus fut entierement débouté des prétentions qu'il avoit à la Couronne d'Ecosse: sur quoi il protesta, qu'il avoit dessein de pourfuivre son Droit sous une autre forme.

Jean Hastings se présenta ensuite, & soutenant que le Royaume d'Ecosse étoit un Fies divisible, il demanda qu'il sût partagé entre les Descendans des trois Filles de David Comte de Huntingdon, dont la troisieme étoit sa Mere. Robert Brus se leva en même tems, & se réduisit à demander la même chose. Sur cette demande, Edouard ordonna aux Commissaires d'examiner si l'Ecosse étoit un Fief divisible, & leur

donna du tems pour en déliberer jusqu'au 17 du même mois.

Ce jour-là, Edouard demanda l'avis des Examinateurs, qui répondirent, que le Royaume d'Ecosse n'étoit pas divisible; sur quoi le Roi prononça, que Jean Hastings, ni Robert Brus, n'avoient rien à prétendre sur la Succession du Royaume. Cette Sentence ne donnoit pas encore gain de cause à Baillol, puisqu'il y avoit encore tant d'autres Prétendans; mais ceux-ci épargnerent à Edouard & aux Commissaires un plus long examen, en se déportant entierement de leurs prétentions. N'y ayant donc plus rien qui pût mettre obstacle au Droit de Baillol, Edouard prononça en sa faveur, & le déclara Roi d'Ecosse: après quoi s'adressant à lui, il l'exhorta à gouverner son Peuple équitablement, & d'une telle maniere qu'il ne donnât aucun lieu à ses Sujets de se plaindre de lui, & de porter leurs plaintes au Seigneur direct & Souverain de l'Ecosse. Il lui assigna ensuite un jour pour prêter le serment de sidehominage au Roi lité, & un autre pour rendre son hommage du Royaume d'Ecosse: ce qui fut exécuté; le premier, le 20 de Novembre à Norham; & le second à Newcastle, le lendemain de Noel 1292. Sur quoi il est bon de remarquer, que le Chambellan d'Edouard demandant peut-être trop à Baillel pour son droit, lorsque ce Prince rendit l'hommage, ou ne sachant ce qu'il devoit demander, Edouard fixa lui-même ce droit à 20 livres, ce qui étoit le double de ce qu'un Comte payoit. Voyez page 600.

Edouard déclare Buillol Roi d'Ecode. p. 589.

Edouard.

p. 591. 593.

Remarques fur la conduite qu'Ecouard tint en cette occasion.

Ane considerer que ce qui est rapporté dans ce Journal, il semble qu'il n'y ait rien de plus exact, ni de plus impartial que le procedé d'Edouard, dans le Jugement de ce fameux Procès. Il demande d'abord aux Ecossois, qu'ils reconnoissent pour surabondance de Droit, que l'Ecosse est un Fief dépendant de l'Angleterre; & ceux-ci n'opposant rien à ses prétentions, il se constitue lui-même Juge de ce disserend, en vertu de sa Souveraineté reconnue; & pour pouvoir juger d'une maniere impartiale, il fait choisir 80 Commissaires Examinateurs, par les deux principaux Prétendans; & ne prononce la Sentence, que sur

les avis de ces Commissaires. Peut-on rien voir, cesemble, de plus juste, & de plus exact? Les Ecossois ne laissent pas néanmoins de se plaindre de lui, & d'assurer qu'il n'a eu égard qu'à ses interêts. C'est pourquoi, pour avoir une idée nette & distincte de cette assaire, il est bon de voir les plaintes des Ecossois, & sur quoi elles sont sondées, quoique ce Recueil n'en fasse aucune mention.

Ils disent donc, que l'unique but d'Edonard étoit, non pas de pacifier l'Ecosse; mais de profiter de cette conjoncture, pour se faire reconnoître souverain Seigneur du Royaume, & pour faire tomber la Couronne sur la tête de celui qui étoit le moins en état de lui disputer ce Droit; c'est-à-dire sur celle de Baillol, qui avoit un génie bien moins élevé que son Rival, & moins d'Amis & de crédit en Ecosse: Qu'il ne laissa pas les suffrages libres, & que pendant qu'en public il témoignoit une grande impartialité, il agissoit en secret par des menaces & par des promesses, pour porter les Commissaires députés à juger selon ses desseins: Qu'il offrit d'abord la Couronne à Robert Brus, s'il vouloit s'engager à lui en faire hommage; & que celui-ci l'ayant refusée à ce prix, il la promità Baillol sous les mêmes conditions: Que si Robert Brus vint ensuite à reconnoitre Edouard pour Seigneur souverain de l'Ecosse, ce fut parce qu'il comprit bien quel préjudice il s'étoit porté à lui-même par son refus. On ajoute qu'une marque que les Etats assemblés à Norham n'étoient pas libres, c'est premierement, qu'Edonard y avoit amené des Troupes; & en second lieu, qu'ils ne répondirent rien à la propofition, qu'Edonard leur fit de le reconnoitre pour Seigneur fouverain; car s'ils eussent cru que ce Droit eût été incontestable, pour quoi eussentils demandé du tems pour déliberer? ou s'il ne l'étoit pas, d'où peut venir que les Etats assemblés ne purent trouver aucune raison pour disputer ce prétendu Droit, puisqu'il est certain que les derniers Rois d'Ecosse s'y étoient toujours opposés? Qu'on ne voit pas, malgré tout cela, que les Etats ayent reconnu cette Souveraineté; & que la reconnoissance qui en sut saite, ne venoit que de la part des Régens gagnés par Edouard, ou de celle des Prétendans interessés à gagner fa faveur, & dont la plupart étoient les Vassaux, ou ses Sujets; & qui dans le fond n'avoient aucun pouvoir de lier le Peuple d'Ecosse, par leur soumission particuliere. On prétend encore, que ce fut Edonard qui fit par ses intrigues intervenir tous les Prétendans, à l'exception de Baillol, de Brus, & de Hastings, afin d'embarasser l'affaire; pour faire voir aux deux principaux, qu'ils avoient besoin de sa faveur, & pour avoir parmi les Prétendans même la pluralité des voix pour lui; ce qui paroît, dit-on, manifestement, de ce qu'aussitôt que Robert eut perdu sa Cause, tous les autres Prétendans ( Baillol & Hastings exceptés) se départirent de leurs prétentions : marque évidente, que ce qu'ils avoient fait n'étoit qu'une pure grimace, à la follicitation du Roi qui les faisoit agir. Car comment peut-on conce-

voir, disent-ils, que l'Arrêt prononcé contre Brus sût préjudiciable aux autres Prétendans, & dût les obliger à le délister de leurs prétentions? Il paroît encore plus évidemment, que l'intervention du Roi de Norwege étoit mendiée; puisqu'il n'y a aucune apparence que ses Ambassadeurs eussent olé trahir les interets de leur Maitre, s'ils n'eusfent eu des ordres fecrets d'agir selon les directions d'Edonard, qui n'eut plus besoin de lui après que Robert Brus eut été débouté. Il semble même qu'il y avoit quelque mystere dans la conduite de Baillol, qui affecta de ne pas le trouver à la prémiere Assemblée de Norham, pour laisser faire aux autres cette prémiere démarche, de reconnoitre le Roi d'Angleterre pour Souverain, comme s'il eût eu plus de mesures à garder que les autres; ce qui, dit-on, ne pouvoit provenir que de l'affurance qu'il avoit d'obtenir la Couronne: mais que nonobstant cette précaution, il ne put empêcher que la voix publique ne l'accusat d'avoir été le prémier à s'engager avec Edouard. Aussi continua-t-on toujours à le lui reprocher; & quoique dans la suite il ait perdu cette même Couronne pour avoir voulu se retracter, il ne put jamais acquérir l'estime de ses Sujets, qui se tournerent ensuite du côté du Fils de son Rival.

Je ne puis m'empêcher de faire ici une remarque qui vient uniquement de moi, & que je ne donne aussi que comme une simple conjecture; c'est sur la seconde Assemblée qui se sit à Norham le 2 de Juin 1291. Edouard avoit accordé un délai de trois semaines depuis le 10 de Mai, afin de donner le tems aux Ecossois de préparer ce qu'ils avoient à répondre à ses prétentions sur la Souveraineté de l'Écosse, Selon ce délai, l'Assemblée devoit se tenir le 1 de Juin; & néanmoins on ne trouve ici que celle qui se tint le 2, dans laquelle, sans qu'il paroisse qu'on ait demandé aux Ecossois ce qu'ils avoient à répondre, le Chancelier ouvre la Conference en disant, que puisqu'ils n'avoient rien répondu, le Roi d'Angleterre étoit résolu d'user de son Droit. Cela me donne lieu de conjecturer, qu'il pourroit bien s'être tenu une autre Assemblée le jour précédent, dans laquelle les États d'Ecosse produitirent leurs raisons qu'on n'a pas jugé à propos d'inserer dans ce Journal. Car comment pouvoit-il commencer d'ouvrir l'Assemblée, en disant que les Ecossois n'avoient rien répondu, avant que de les avoir sommés de répondre? Que s'ils ont été sommés & qu'ils ayent répondu, ce ne peut être qu'une de ces deux choses : ou que l'hommage n'étoit pas dû, ou qu'ils avouoient que l'Ecosse étoit un Fief de l'Angleterre. Au premier cas, il faloit dire au moins un mot de leur réponse, dans un Journal aussi exact que celui-ci, où les propres paroles sont rapportées, & souvent répétées mot à mot; & au second cas, rien ne pouvoit être plus avantageux aux interêts du Roi. qu'un tel aveu. Que s'ils n'ont rien répondu du tout, du moins faloitil rapporter les Sommations qu'on leur fit de répondre, & ajouter qu'ils

### REGNE D'EDOUARD I.

qu'ils étoient demeurés muets; car il faut remarquer, que ce n'est pas ici une narration, dont les termes dépendent du caprice de celuiqui la fuit, mais une espece de Procès-verbal où les propres mots

sont rapportés.

Cette conjecture, & ce que les Ecossois opposent, paroît avoir un Freuves de l'anfondement d'autant plus solide, que les raisons dont Edouard se servit souverainest du pour faire voir que l'Ecosse avoit été de tout tems un Fies dépendant sur l'Ecosse. de la Couronne d'Angleterre, ne paroissent rien moins que convaincantes. C'est cet Acte que j'ai encore à examiner, & dont je n'ai pas voulu parler jusqu'ici, pour ne pas interrompre la narration; quoiqu'il se trouve inseré au milieu du Journal dont je viens de parler,

page 559 & suivantes de ce Recueil.

Dans le discours que fit le Chancelier à la seconde Assemblée de Norham, il dit, que le Roi son Maitre prétendoit prouver son Droit de Souveraineté sur l'Ecosse, par des documens incontestables; & ce fut dans ce dessein, qu'Edonard fit faire un Ecrit qui contient ses preuves. Cet Ecrit est trop long pour être transcrit ici; c'est pourquoi je me contenterai de dire en un mot, que toutes les preuves sont sondées sur des passages extraits de quelques Historiens : comme, Marianus Scotus Irlandois, Guillaume de Malmesbury, Roger de Hoveden, Henri de Huntingdon, Raoul de Dicet, & quelques autres, tous Anglois: que le fort des preuves consiste à faire voir par ces Historiens, que les Rois d'Angleterre ont souvent vaincu les Ecossois, qu'ils ont quelquefois mis des Rois sur le Trône d'Ecosse par la force de leurs armes, & que les Rois d'Ecosse leur ont fait souvent hommage. Les Historiens Anglois, qui parlent de la Souveraineté de leurs Rois sur l'Ecosse, se sondent sur cet Ecrit d'Edonard; dont, pour le dire en passant, ils ne rapportent que peu de particularités. Quoique peu de gens s'interessent présentement dans cette dispute, je me persuade pourtant, qu'il y a des Curieux qui ne seront pas fâchés de voir quelques remarques sur les preuves alléguées par Edouard.

1. Les Auteurs dont les passages sont extraits, sont tous Anglois; & il paroît extraordinaire qu'on prétende prouver par des Ecrivains Anglois que l'Ecosse est un Fief de l'Angleterre, ce qui fait le sujet du Procès entre les deux Nations : car c'est prendre les Parties pour Juges. Cela seroit bon, si ces passages ne servoient que de confirma-

tion à des preuves plus authentiques.

Tome III.

2. Pour prouver que l'Ecosse a été depuis longtems un Fief dépendant de la Couronne d'Angleterre, il ne suffit pas de prouver que les Rois d'Ecosse ont rendu hommage aux Rois d'Angleterre; il faut justifier qu'ils ont rendu cet hommage pour l'Ecosse. Car si, par exemple, le Roi de France vouloit prouver que les Rois d'Angleterre ont rendu hommage à ses Prédécesseurs, il le pourroit aisément par une foule d'Historiens: mais s'il prétendoit inferer de-là, que l'Angle-

Ccc

Remarques for

terre est un Fief de la Couronne de France, cette conséquence seroit ridicule; parce que l'hommage que les Rois d'Angleterre ont rendu aux Rois de France, n'étoit pas pour l'Angleterre même, mais pour les Provinces qu'ils possedoient dans le Royaume de France. Il en peut être de même à l'égard des Rois d'Ecosse, qui ont possedé en Angleterre le Comté de Huntingdon, & quelques Terres sur la frontiere des deux Royaumes, dont ils saisoient hommage au Roi d'An-

gleterre

3. Mais quand même ils n'auroient rien possedé en Angleterre, il ne s'ensuivroit pas de ce qu'ils ont fait hommage aux Rois d'Angleterre, que l'Ecosse eût été un Fief de cette Couronne; puisqu'il est certain qu'on faisoit souvent hommage pour de simples Pensions annuelles, sans exprimer la cause de l'hommage. On en voit des exemples dans le premier Volume de ce Recueil, page 1, & en quelques autres endroits, à l'égard des Comtes de Flandres, qui rendoient hommage aux Rois d'Angleterre pour une Pension de 500 Marcs; de sorte qu'on ne peut rien conclure des hommages rendus par les Rois d'Ecosse, à moins qu'il ne sût exprimé que c'étoit pour le Royaume d'Ecosse.

4. Tout le monde sait avec quelle exactitude, ceux à qui l'hommage étoit dû, se le faisoient rendre à tous les changemens de Souverain & de Vassal, en présence de plusieurs Témoins; qu'on en dressoit des Actes authentiques, & que celui qui l'avoit rendu en donnoit ses Lettres-Patentes. D'où vient donc qu'Edouard ne produisoit aucun de ces hommages en bonne forme, & qu'il se réduisoit à prouver son Droit par des passages des Historiens? N'étoit-ce pas avouer qu'il n'a-

voit pas de meilleures preuves?

5. On pourroit peut-être opposer, que dans l'Ecrit d'Edouard, il y a un long récit de l'hommage que Guillaume, Roi d'Ecosse, rendit pour l'Ecosse même au Roi Henri II & à son Fils; outre que cet hommage n'est pas contesté. Mais on peut répondre, que comme cet hommage avoit été extorqué de Guillaume, comme une des conditions de sa liberté après qu'il eut été pris prisonnier par Henri II; Richard, Fils & Successeur de Henri, s'en départit volontairement, comme les Historiens Anglois l'assurent eux-mêmes, & comme on le peut prouver par un Acte qui se trouve dans le premier Tome de ce Recueil, parmi ceux de Richard: & ainsi cet article ne peut point saire de preuve.

6. Il est bien vrai que les Rois d'Angleterre ont souvent demandé l'hommage aux Rois d'Ecosse, pour l'Ecosse même : mais cela ne prouve que leurs prétentions, & non pas leur Droit. Car si cette simple demande suffisoit pour prouver leur Droit, il est certain que le simple resus des Rois d'Ecosse pourroit prouver le contraire; & il est d'une notorieté incontestable, que les Rois d'Ecosse ont quelquesois

p. 64.

REGNE D'EDOUARD L refusé de rendre hommage pour leur Royaume. Alexandre II avant rendu hommage à Henri III son Beau-pere, pour le Comté de Huntingdon, Henri lui demanda le meme hommage pour l'Ecosse; mais ce Prince, quoique fort jeune en ce tems-là, s'en excusa en disant, qu'il ne pouvoit le faire sans le consentement des Erats de son Royaume; & ce qu'il y a de particulier, c'est qu'Edonard dans son Ecrit. cite l'hommage rendu par Alexandre à Henri, pour prouver son Droit: confondant adroitement l'hommage du Comté de Huntingdon qu'Alexandre rendit, avec celui de l'Ecosse qu'il refusa. Le meme Alexandre étant venu rendre hommage à Edouard lui-même, protesta que ce n'était pas pour le Royaume d'Ecosse, & son hommage sut recu avec cette protestation & cette restriction, comme il paroit par un Acte inseré dans la 126 page de ce Il Volume. Et idem Rex Anglia bomagium ejusdem Regis Scotia recepit, salvo jure & clamio ejusdem Regis Anglia, & baredum sugrum, de homagio pradicti Regis Scotia, & haredum suorum de Regna Scotia, cum inde loqui voluerint.

7. En lisant les passages des Historiens cités par Edouard, on ne peut s'empêcher de s'appercevoir, combien les conséquences qu'il pré-

tend tirer de quelques expressions générales, sont foibles.

8. Enfin, quant aux passages qui montrent que les Rois d'Angleterre ont mis quelquesois des Rois d'Ecosse sur le Trône, cela n'emporte point que l'Ecosse sût dépendante de l'Angleterre. Si Louis XIF. avoit eu le bonheur de remettre Jacques /I sur le Trône, il ne s'ensur pas que l'Angleterre dût reconnoitre le Roi de France & ses

Successeurs pour ses Souverains.

Je pourrois ajouter plusieurs autres remarques sur ces preuves alléguées par Edouard; mais cela suffit, ce me semble, pour faire voir combien il est étonnant que les Etats d'Ecosse n'ayent rien répondu aux prétentions d'Edouard: ce qui donne quelque sujet de croire, ou que le Journal n'est pas exact, selon ma conjecture; ou que s'ils n'ont point répondu, ils étoient intimidés par Edouard, de qui ils avoient tout à craindre en l'état où ils se trouvoient.

Je me suis un peu étendu sur ce Journal, parce que c'est le sondement de toutes les Guerres qui affligerent les deux Nations pendant 300 ans. Et quant aux remarques que j'y ai ajoutées, c'est pour empêcher qu'on ne se prévienne en saveur d'un Ecrit qui paroît si authentique; comme s'il devoit être le seul sondement de la vérité, quoiqu'il ait été sait par l'ordre d'une des Parties interessées (1).

<sup>(1)</sup> Pour justifier ce qui a été avancé par Mr. de Rapin, il faudroit ajouter bien d'autres choses, qu'on pourroit tirer de divers Histotiens tant Anglois qu'Ecos-sois. Mais n'y ayant point ici de place pour des citations, les Curieux qui souhaitent de se fatisfaire plus pleinement au sujet de l'Indépendance & de la Souveraineté du Royaume d'Ecosse, ne trouveront pas mauvais qu'on les renvoye aux Pieces qui traitent ce sujet plus au long, en particulier, aux Observations du Chevalier

Les autres Actes les plus importans, qui se trouvent dans ce Volume touchant l'Ecosse sont la demande que sit Baillol, que les Causes des Ecossois fussent jugées en Ecosse; & le resus qu'en sit Edouard, page 596. On voit dans la page 597, la déclaration du même Faillel, par laquelle il se défiste de la Concession accordée par Edonard sur le meme sujet, aux Régens & Prétendans à la Couronne, laquelle il se trouve à la page 532.

Emprisonnement de Macdulfe.

Page 604, on voit que le Parlement d'Écosse condamna Macdulfe; Comte de Fise, à tenir prison. Cet Acte est remarquable, parce que la plainte qu'en fit Macdulfe à Edouard, fut un des principaux sujets de la brouillerie qui arriva entre ces deux Princes. Voici ce que c'est.

Pendant qu'Edouard étoit en possession de l'Ecosse, par la concession des Régens & des Prétendans à la Couronne, il ordonna que Macdulfe, Comte de Fife, seroit mis en possession de certaines Terres sur lesquelles il avoit des prétentions. L'affaire de la Succession étant règlée, & Baillol reconnu pour Roi, Macdulfe fut cité au Parlement pour s'être mis en possession de ces Terres, qui devoient être en la garde du Roi d'Ecosse; & sut condamné à être mis en prison. Etant délivré, il alla se plaindre à Edonard de l'injustice qui lui avoit été renoité douzse faite; & sur sa plainte, Edonard cita le Roi d'Ecosse à comparoitre devant lui: à quoi celui-ci ayant obei, on le traita comme un fimple Particulier (1), & on l'obligea d'aller lui-même plaider sa Cause à la Barre; ce qui l'aigrit au dernier point. La Citation de Baillol se voit

cice Baillol.

à la page 606.

Mais ce ne fut pas la seule occasion qu'Edonard prit de faire valoir sa Souveraineté sur l'Ecosse: on trouve ici huit diverses Citations faites à Baillol, sur des sujets très légers, de venir comparoitre en personne devant Edouard. Voyez depuis page 605 jusqu'à page 641. Ce fut ce qui engagea Baillol à songer aux moyens de se délivrer d'un joug si fâcheux. La Guerre qui s'émut entre la France & l'Angleterre, sembla lui en offrir une occasion favorable. Il fit un Traité de Ligue offensive & désensive avec la France, page 695; maria Edouar 1 son Fils avec une Fille de Charles de Valois, Frere de Philippe le Bel, page 697; & enfin renonça, par un Acte exprès, à l'hommage qu'il avoit rendu à Edouard. Cette Renonciation est à la page 707. Baillol

George Mackenzie, sur les Loix & les Coutumes'des Nations par rapport à la Pré-Séance, Chap. III; à la Dispute du Chevalier Thomas Craig, touchant l'Hommage, intitulée, Désense de la Souveraineté d'Ecosse ; à l'Histoire générale d'Angleterre, de Mr. Tyrrel; aux Recueils concernant l'Histoire d'Ecosse, du Chevalier Jacques Dalrymple; à l'Essai de Mr. Anderson, pour faire voir que le Royaume d'Ecosse est Impérial & indépendant : & pour conclure le tout, on peut voir le dernier Traité d'Union conclu entre l'Angleterre & l'Ecosse, comme entre deux Nations indépendantes. Whar.

(1) Buchanan, WHAT.

### REGNE D'EDOUARD I.

avoit cru qu'Edonard, occupé avec la France, n'auroit pas le tems de penser à lui; mais le contraire arriva. Edouard négligea ses affaires en France, pour s'amuser à châtier le Roi d'Ecosse, qui sut vaincu & obligé à venir se rendre à Edonard, à qui il résigna son Royaume. On trouve cette Résignation à la page 718. Après quoi il sut envoyé prisonnier à la Tour.

Baillol oblige & religner fa Couronne à Edouard.

Les Ecossois se revolterent diverses sois, & surent toujours vaincus, & enfin contraints à reconnoitre Edouard pour leur Souverain, douard pour leur page 950.

Les Fcoffais re-Souverain.

Robert Brus, Fils de celui qui avoit prétendu à la Couronne, s'échape d'Angleterre, va en Ecosse, où il tue Jean Comyn qui l'avoit Jean Comyn tué trahi (page 988), & se fait Couronner Roi d'Ecosse. Il est vaincu & par Robert Brus. va se cacher; les Prisonniers de son Parti sont très maltraités par Edonard. Voyez la page 1012. On ne trouve point ici d'autres Actes qui fassent mention de la dernière Expédition d'Edouard en Ecosse, dans laquelle il mourut.

#### IV.

#### AFFAIRES DE FRANCE.

N trouve (page 134) un Traité entre Philippe III, dit le Hardi, 8 Edouard, qui confirme celui qui avoit été fait entre Henri III France. & S. Louis, par lequel le Roi de France étoit obligé de rendre à celui d'Angleterre la Terre d'Agenois. Ce Traité est daté à Amiens, le 23 Mai 1279.

Edouard avec la

Page 139, on voit une Lettre d'Edouard, par laquelle il prie l'E- Lettre d'Edouard vêque d'Agen, entre les mains de qui, selon la coutume, il devoit gen. faire le ferment en personne, de vouloir le recevoir pour son Sénechal de Guyenne. Elle est datée d'Abbeville, le 4 Juin 1279.

Page 167, il y a une Lettre d'Edonard à Philippe, par laquelle il le prie de ne rien changer aux coutumes de Gascogne, sans son consentement. Elle est du 4 Mars 1281. La Gascogne & la Guyenne étoient alors deux noms équivalens.

Page 168, on trouve une Lettre de la Noblesse de Gascogne à Lettre de la Mo-Edouard, par laquelle les Seigneurs de ce Païs-là le prient de ne pas plette de Galco céder la Haute-Justice de leurs Terres à Arnaud de Seuil. Cette Lettre commence: Domino pra cunclis mortalibus diligendo Edwardo, &c. Cependant ils lui parlent d'un ton assez ferme: Dominationem vestram tenere volumus pro constante, quod nullatenus nobis placet, ut aliam justitiam terrarum nostrarum in Arnaldum Raimundi de Solio, vel aliquem alium, maxime ignobilem, conferatis; & un peu plus bas, numquam enim pramissa proponimus sustinere, nisi id faceremus, quod absit, coacti à vobis. Du 1 Mai 1281.

bleffe de Gafcos

Ccciij

Hommage d'Edouard & Philippe de France.

Page 320, on lit les restrictions qu'Edouard apporta dans l'hommage qu'il rendit à Philippe l'an 1286, l'Eveque de Bath & Wells portant la parole. Sur quoi il faut remarquer, que sous les Regnes de Jean & de Henri III, Ayeul & Pere d'Edouard, la France avoit enlevé plusieurs Provinces aux Rois d'Angleterre, & qu'après plusieurs Guerres faites sur ce sujet, il y eut quelques Traités de Paix, de l'inobservation desquels Edonard se plaignoit. C'est pourquoi, après avoir protesté contre ces infractions, il ne rendit hommage qu'en termes généraux; de peur de se priver du Droit qu'il prétendoit avoir fur ces Provinces, s'il rendoit seulement hommage des Terres qu'il tenoit alors, en les nommant spécialement. L'hommage est donc conou en ces termes: Je deviens donc votre bomme, des Terres que je tiens vous deçà la Mer, selon la forme de la Paix qui fut faite entre nos Ancêtres; & cet hommage fut recu de cette maniere.

Traité entre Edouard & Philippe le Bel.

dountd & comparoitte en peilonne à Paris.

Philippe cite &-

Jujet des demelez de ces Princes.

Page 336, on voit un Traité de Paix entre Philippe le Bel & Edonard I, du mois d'Août 1286.

Page 617. Une querelle particuliere entre deux Mariniers, l'un Anglois, & l'autre Normand, ayant donné occasion à une rupture entre la France & l'Angleterre, Philippe cita Edonard à comparoitre en personne à Paris, devant la Cour des Pairs. On trouve ici cette Citation,

Pour entendre les Actes suivans, & le sujet des démelés entre Philippe le Bel & Edouard, il faut savoir qu'Edouard se trouvant engage dans la Guerre d'Ecosse, envoya à Paris Edmend son Frere, pour y comparoitre en son nom; avec ordre de faire tout ce qu'il scroit possible pour éviter la Guerre avec la France, Les Historiens François disent, que Philippe n'étant pas content de ce qu'Edonard n'avoit pas comparu en personne, confisquala Guyenne, & envoya dans ce Duché Raoul de Nesle son Connetable, qui s'en rendit maitre. On ne peut s'empêcher d'être surpris, que ce Général put s'emparer si aisement de la Guyenne; mais on trouve ici, à la page 620, le dénouement de cette affaire, & la rule dont Philippe le lervit. Il fit entendre à Edmond, qu'il ne regardoit en cette occation que son honneur, & son Droit de Souverain; & que pourvu qu'Edonard voulût faire quelques démarches pour le fatisfaire, il se contenteroit de l'extérieur. Pour cet effet, il demanda qu'Edouard lui livrât certaines Villes de Guyenne, & quelques Personnes de la même Province dont il avoit sujet de se plaindre. Edouard, qui vouloit éviter la Guerre, ne se contenta pas de donner cette satisfaction extérieure au Roi de France, il lui livra même toute la Guyenne; dans la croyance où il étoit que Philippe, content de cette loumission, la lui rendroit incontinent, selon sa promesse. Mais il sut dupé par le Roi de France, qui envoya le Connétable en Guyenne pour s'en mettre en possession; ce qui le sit volontairement : après quoi Philippe resula de la rendre.

On trouve donc ici, page 619, l'Ordre d'Edouard à les Officiers

de Guyenne d'obeir à Edmond son Frere, comme à lui-même; & l'Ordre d'Edmond en conséquence de celui-ci, de livrer la Guyenne au Roi de France. On ne peut presque point douter que la chose ne se soit passée de cette maniere, & comme Edmond la raconte dans la page 620, puisque divers Actes & Lettres d'Edonard, qu'on voit dans les pages 642, 643, 644, 645, 652, 687, 789, 937, supposent manisestement cette supercherie dont Edonard se plaint.

Page 650, on trouve la Renonciation que fit Edouard, en termes ce à l'hommage formels, à l'hommage qu'il avoit rendu à Philippe. Elle est de l'an 1294. tendu à Philippe.

Page 741. Il y a les Conventions du Mariage projetté entre Edonard Fils d'Edonard I, & Philippe Fille de Guy Comte de Flandres, 1296. Mais comme cette Fille sut gardée à Paris par Philippe le Bel, qui vouloit empécher ce Mariage, Edouard & Guy firent de nouvelles Conventions pour marier Isabelle Fille cadette de Guy, avec le jeune Edonard. Page 742.

Page 789, on voit une Lettre d'Edonard aux Gascons, par laquelle il s'excuse envers eux, de ce que, sans les avoir consultés, il s'étoit laissé duper par Philippe dans le Traité secret, qu'Edmond son Frere

avoit fait avec lui.

Page 808 & 812, on voit un Compromis de Philippe & d'Edonard, Philippe & Epour faire Boniface VIII Arbitre de leurs differends; non comme le Pape pour Ar-Pape, mais comme Personne privée, sous le nom de Benoît Cajetan. bitte de leurs dif-Voyez ausli page 817.

Page 812. Boniface casse les Conventions du Mariage projetté entre

Edouard le jeune, & Philippe de Flandre.

Page 819, on lit la Sentence arbitrale du Pape, pour terminer les differends des deux Rois. C'est cette Sentence qui choqua si fort la Cour de France, selon Mezerai, qu'étant présentée à Philippe par un Ambassadeur d'Edonard, Robert d'Artois la lui arracha & la jetta dans le seu. Il falut donc penser à d'autres moyens, pour finir cette querelle. Pour y parvenir, les Ambassadeurs des deux Rois s'assemblerent à Montreuil sur la Mer, & conclurent une Trève, en arrêtant le Mariage d'Edonard le Pere avec Marguerite Sœur de Philippe, & celui d't donard le Fils avec Isabelle Fille (1) du même Roi. Plusieurs Historiens ont parlé de cette Trève comme d'une Paix finale, & se sont trompés. On voit par les termes mêmes du Traité, qu'on trouve ici à la page 841, que ce n'étoit qu'une Trève, en 1299. La Paix ne fut faite

Erreur des Hil. toriens rectifiée.

Paix entre l'An -

(1) L'Auteur avoit dit Senr. C'est une faute. Aussi M. Whatley at il dans une Note: « En consultant les Fædera, il paroît que Mr. de Rapin s'est mépris lorsma qu'il appelle cette Isabelle la Sœut de Philippe : c'étoit la Fille m. Tous les Historiens François disent de même qu'Isabelle, mariée au Prince Edonard qui fut depuis Roi, étoit Fille de Philippe le Bel, & Rapin Theyras lui-même, la donne pour telle dans son Histoire. M. Whatley ajoute: « Nous avons aussi rectifié dans l'Ann glois, quelques pages pleines de fautes d'impression dans l'Original ni

g'etterre & la Fran- qu'en 1303, & l'on en voit les Articles à la page 923; où on peut remarquer, que les deux Rois abandonnerent entierement leurs Alliés les plus attachés à leurs interets; Philippe les Ecossois, & Edonard le Comte de Flandre, dont il n'est pas fait la moindre mention dans le Traité.

> On trouve à la page 929, une Lettre de quelques Ecossois qui étoient à la Cour de France, à leurs Amis d'Ecosse, dans laquelle ils leur disent, qu'ils ne doivent pas s'étonner s'ils ne sont pas compris dans le Traité, puisque Philippe leur a promis de ne pas les abandonner; & qu'il leur rendroit plus de service dans l'Entrevue qu'il devoit avoir à Amiens avec Edonard, que s'il les avoit fait comprendre dans la Paix. Mais ce que le Roi de France leur disoit n'étoit que pour les amuser, puisqu'il n'eut point d'Entrevue avec Edouard (page 952), & qu'il ne fit rien pour eux. D'un autre côté, les Historiens Flamands accusent Edonard d'une noire perfidie, d'avoir ainsi abandonné seur Comte, & d'avoir été l'unique cause de sa ruine; malgré les sermens les plus solemnels qu'il avoit saits, de ne consentir jamais à aucune Paix avec la France, sans qu'il y sût compris.

> On trouve parmilles Actes omis, à la page 1083, que le Roi de France étoit choqué, que dans les Chartres expédiées en Guyenne, on mît la clause, Regnante Edwardo Rege Anglia; & qu'il pretendoit qu'on mît, Regnante Philippo Rege Francia. Après bien des débats sur ce differend, il fut convenu entre Jean de Grailly Senéchal de Guyenne. & la Cour de France, qu'on mettroit, Regnante Philippo Rege Francie, Edwardo Rege Anglia tenente Ducatum Aquitania; mais il ne paroît pas

ici qu'Edonard ait approuvé cet expédient,

# ACTES,

## Qui regardent l'Angleterre en particulier.

N peut remarquer dans les prémiers Actes de ce Volume, qu'é-U tant passés en Angleterre pendant l'absence d'Edonard qui étoit dans la Palestine, il étoit reconnu pour Roi, quoiqu'il n'eût pas été couronné; la simple Proclamation ayant été suffiante pour lui conferer toute l'Autorité Royale. Aussi tous ces Actes sont ici passés en son nom. Mais au-lieu que quand le Roi étoit présent, on mettoit à la fin, Teste Rege, ou Teste me ipso; on mettoit pendant son absence, Teste W. Eborum Episcopo. Ed. Cornubia, & Gilb. Glocestria Comitibus, qui étoient les trois Régens du Royaume: ou bien on mettoit, Per manum W. Nerton Cancellarii nostri,

Page

- Page 21, on voit la maniere dont on faisoit amas des provisions de vivres nécessaires pour le Couronnement du Roi; chaque Province du Roi Edunard, étant taxée à en fournir une certaine quantité. Par exemple, celle de Glocester devoit fournir 60 Bœufs, ou Vaches, 60 Cochons, 2 Sangliers gras, 60 Moutons en vie, 3000 Chapons, ou Poules, 40 quartiers de lard, &c. & les autres à proportion.

Page 34; il y a un Memorandum du jour qu'Edouard aborda à

Douvre, & du jour qu'il fut couronné.

Page 49. Je ne sai ce que c'est que Officium Spigornellorum (1), dont il est ici fait mention. Du Cange en parle, mais il ne s'explique pas bien, ce me semble. Il cite un passage, qui semble marquer que

c'étoit une Charge qui regardoit la Chapelle du Roi.

Page 78. Edonard écrit à son Justicier en Irlande, qu'on lui a of- Les Itlandois of fert 8000 Marcs, pour établir les Loix Angloises dans cette Isle, à somme à Edouard quoi il consent; parce, dit-il, que celles dont on se sert en Irlande pour qu'il établissont détestables, & par conséquent ne doivent pas être censées Loix. Moisse parmi cur. Néanmoins, il lui ordonne d'en tirer tout autant d'argent qu'il pourra.

Page 124. Alexandre, Roi d'Ecosse, étoit, sur le point de venir en Angleterre, Edouard ordonne à tous les Baillys d'empêcher qu'on ne lui vende les vivres trop cher. Une pareille précaution seroit souvent

nécessaire ailleurs, sur-tout en Hollande.

Page 157, il paroît que les Rois d'Angleterre permettoient en-

core les Duels entre les Particuliers. Voyez aufii page 62.

Page 160, on voit que la Maison de Guildball, qui est aujourd'hui A qui Guildla Maison de Ville de Londres, appartenoit alors aux Négocians Al- autresoil. Iemands.

l'age 168, il paroît que les Loups, descendus des Montagnes du ordre d'exter-Pais de Galles, infestoient les Provinces voisines d'Angleterre, de ce miner les Loupe. que le Roi donna ordre de les exterminer.

Page 427, il y a un Memorandum du jour qu'Edonard aborda à Douvre en revenant de France, où il avoit demeuré trois ans, en 1289.

Page 787, on trouve qu' Edouard s'excusa envers ses Sujets pour les grandes Taxes qu'il avoit été obligé d'imposer sur eux; & la raison pour laquelle il avoit ôté les Charges de Connétable & de Grand-Marêchal à Humphroy Bohum & Hugues Bigot: pour prévenir les bruits qu'on failoit courir, que c'étoit parce que ces Seigneurs avoient fait quelques remontrances au Roi pour le bien commun du Royaume.

Page 813, on voit une Commission d'Edouard, pour s'enquérir des torts qu'il peut avoir saits à son Peuple, auxquels il a dessein de

remédier.

(1) Henri Spelman en parle aussi dans son Glossaire, & les nomme Spigurnelli. Il cite un passage ou deux, où il en est parlé: mais il ne dit pas ce que c'étoit. RAP. TH. C'étoit l'Emploi de mettre le Sceau aux Ordres du Roi, ainsi nommé de Galfridus Spiguenel, qui fut nommé à cet Office par le Roi Henri III. WHAT.

 $\mathbf{D} \mathbf{d} \mathbf{d}$ 

Tome III.

Provisions pour

Duels permis par les Rois d'Angleterre.

Banniffement de Gavetion. Page 1043, on voit un Serment qu' donard fit faire à Gaveston Favori d'Edonard son fils, de ne remettre jamais le pied en Angleterre; & celui que fit Edonard le fils, de ne jamais le rappeller. Cet Acte peut être de quelque usage pour le Regne suivant.

Mort d'Edouard.

d'Angleterre.

Page 1059, il y a un Memorandum de la mort d'Edouard, le 3 de Juillet 1307.

Les Juifs chassez II

Il paroît dans la page 169, que les Juiss avoient un Chef de leur Synagogue à Londres, & que cette Charge étoit consérée par le Roi. Les Juiss surent tous chassez d'Angleterre sous son Regne (1).

#### VI.

#### AFFAIRES AVEC LES PAPES.

Lya, dans ce Volume, un grand nombre de Lettres d'Edonard aux Papes qui ont siegé sous ce Regne, & des Bulles des Papes adressées à ce Prince. Le sujet de la plupart de ces Bulles & Lettres, étoit une prétendue Expédition qu'Edonard seignoit de vouloir saire dans la Terre-Sainte; asin d'obtenir la permission de lever les Décimes sur le Clergé de son Royaume, aussi-bien que sur l'Ecosse & sur l'Irlande. C'est de quoi il voulut amuser les Papes, pendant tout le cours de son Regne. Ceux-ci de leur côté, qui ne vouloient pas se laisser duper, vouloient bien accorder la levée des Décimes; mais ils entendoient que premierement le Roi prît la Croix, après quoi ils consentoient bien qu'il reçût une partie des Décimes levées, à condition que le reste demeurât entre les mains de leurs Commissaires, pour en pouvoir disposer à leur volonté, & toujours sous le spécieux prétexte de la Guerre-Sainte. Mais c'étoit à quoi Edonard ne pouvoit consentir : si le Clergé du

(1) Le Docteur Kennet, dans ses Remarques sur l'Histoire que Mr. Daniel nous a donnée du Regne d'Edouard I; après avoir observé que le Grand - Prêtre. des Juiss étoit confirmé dans son poste par le Roi, rapporte, que les Juiss passerent en Angleterre avec Guillaume le Conquerant, & s'établirent dans certaines rues qui leur étoient particulieres à Londres, desquelles Old-Jevry ou la vieille Juiverie étoit la principale. Et comme ils étoient toujours hais par le Peuple, à cause de leurs usures, les Rois d'Angleterre les toleroient plutôt qu'ilsne les aimoient, & ne manquoient point de les tondre de tems en tems. Mais alors ils s'écoient rendus si insupportables à cause de leurs Sortileges, de leurs Empoisonnemens, & de ce qu'ils rognoient la monnoye, contresaisoient les Signatures & les Sceaux, crucifioient des Enfans en secret, & exerçoient des usures impitoyables, que rien ne pouvoit satisfaire le Peuple que leur destruction entiere, ou au moins leur bannissement du Royaume; à quoi le Roi Edouard consentit sans beaucoup de répugnance, à cause qu'il ne leur étoit permis d'emporter avec eux, que ce qu'il leur faloit pour les frais de leur voyage, & qu'ils laissoient ainsi au Roi de grands trésors. La plupatt d'entre eux s'en allerent en Italie & en Allemagne. Le Docteur Howel rapporte, que 197 Juis furent exécutés à Londres tout à la fois, pour avoir fallisse ou rogne la monnoye du Roi. WHAT.

REGNE DEDOUARD

325 Royaume devoit être ruiné, il vouloit en retirer tout l'avantage. Ce manege dura pendant tout ce Regne. Quelquefois le Roi & le Pape s'accorderent ensemble sur ce sujet, & d'autres sois ils eurent de grands differends. Quoi qu'il en soit, on voit aisément par l'Histoire de ce Prince, qu'il n'eut jamais une véritable intention, depuis qu'il fut révenu de la Palestine, d'y retourner une seconde sois. Les Bulles & Bulles des Papers Lettres sur ce sujet se trouvent aux pages 119. 121. 202. 235. 259, ties de ce Prince 273. 316. 311. 323. 341. 413. 432. 459. 460. 475. 495. 499. 501. 509. julqu'à 523. 872. 876. 915. 968. 1006. 1036. 1039.

Il paroît par diverses Quittances des Papes inserées dans ce Recueil, Quittances des pages 107. 208. 267. & ailleurs qu'Edouard paya exactement aux but annuel. Papes le Tributannuel, à quoi le Roi Jean s'étoit engagé envers eux (1). Il fit à la vérité une tentative pour tâcher de dénaturer ce Tribut, en demandant au Pape, page 121, qu'il assignat le revenu de certaines Abbaves du Royaume pour le payer; à quoi celui-ci ne voulut point confentir.

Page 36, on voit une Bulle de Gregoire, qui exhorte Edonard à ne pas se mêler des revenus des Eglises vacantes en Gascogne. 1274.

Page 130. Edouard prie Nicolas de ne pas usurper les Privileges de

l'Angleterre, 1179.

Page 201, Edonard défend à ses Sujets de transporter hors du Royaume l'argent levé pour le secours de la Terre-Sainte. Apparemment, le Pape avoit dessein de s'en emparer.

Page 272, il y a une Bulle de Martin IV, qui absout Edouard de tous les crimes qu'il peut avoir commis, tant pendant la Guerre des

Barons sous le Regne de son Pere, que dans celle de Galles.

Page 417, la Bulle de Nicolas IV, qui casse la coutume qu'il y avoit en Ecosse, de ne recevoir point les Etrangers dans les Monasteres pour y faire Profession; & en cas qu'il y en eût, de ne leur conserer pas les Dignités.

Page 493, Edouard se plaint au Pape des excès commis par la Cour de Rome en Angleterre. 1290. Et l'on trouve une Lettre semblable

Page 493, il y a une Réponse du Pape, qui est tout à fait illusoire, 1190; & les Papes continuerent à en uler comme auparavant. Plusieurs Actes en font foi.

Page 706. on trouve une Bulle de Boniface VIII, qui défend aux Ecclésiastiques de payer aux Princes aucune Taxe sans sa permis-

Dddij

<sup>(1)</sup> Dans le Mémoire présenté par les Protestans Anglois au Prince & à la Princeffe d'Orange, on soutient qu'Edouard I refusa ce tribut à Gregoire X , & on cite au bas Cook Initit. fol. 13. Cependant il pareit par les fréquentes Qu'mances inserées dans ce Recueil , que ce Prince paya exactement le même Tribut pendant sous fon Regne. WHAT.

sion (1), en 1296. Le Clergé d'Angleterre ayant voulu s'appuyer sur cette Bulle, pour s'empécher de donner au Roi l'argent qu'il demandoit, sut mis hors de la protection des Loix; ce qui le sit

plier.

Page 787. Edonard ayant fait prendre du bled de quelques Particuliers, défend à l'Archevêque de Cantorbery d'excommunier ses Officiers. Et comme apparemment ce Prélat les menaçoit, malgré la défense du Roi, on voit dans la page 788, que le Roi ordonna de mettre en prison ceux qui seroient assez hardis pour publier l'Excommunication.

On trouve encore dans les pages 989. 1002. 1020. 1021. qu'Edonard se plaignit au Pape du procedé de cet Archevêque, & qu'il le

fit enfin suspendre.

Page 844, il y a une Bulle de Boniface VIII, où il se constitue pour Juge des affaires que le Roi d'Angleterre avoit avec les Ecossois. Cette Bulle est très hautaine: le Pape ne se contente pas d'ordonner à Edonard d'envoyer ses Ambassadeurs à Rome, pour y voir terminer cette affaire; mais il commence même par un mensonge, car il dit, qu'il est de notorieté publique, que de tout tems l'Ecosse a été un Fief de l'Eglise. C'est de cette Bulle que j'ai tiré une partie des raisons que j'ai alléguées ailleurs, contre la Souveraineté d'Edonard sur l'Ecosse, dont il y a apparence que Boniface avoit été instruit par les Ecossois.

Page 873, il y a une réponse vigoureuse des Grands d'Angleterre (2) à cette Bulle. L'on voit aussi à la page 883, une réponse du Roi moins sorte à la même Bulle; avec un Ecrit où il prouve sa Souveraineté sur l'Ecosse, par les preuves contenues dans l'Ecrit présenté aux Ecossois dont j'ai parlé ci-dessus. Toute la difference qu'il y a, c'est que dans celui-ci, il prend de plus haut la Souveraineté de l'Angleterre sur l'Ecosse; savoir, depuis Brutus, premier Roi sabuleux de la Bretagne;

(2) Le Docteur Howel, dans sa Medulla Historia Anglicana, a donné les noms de tous ceux qui la souscrivirent, au nombre de cent Pairs, qu'il intitule, Liste des dignes Défenseurs de la Patrie, qui s'opposerent aux Usurpations du Pape. WHAT.

<sup>(1)</sup> Cette Bulle est inserée de même dans le Martyrologe de Foxe, sol. 320. Le même Auteur nous apprend, que peu de tems après, le Parlement assemblé à S. Edmendsbury ayant accordé au Roi un Huitieme dans toutes les Cités & les Villes, le Clergé à cause de cette Bulle s'y opposa vigoureusement, & ne voulut pas payer un hard; & qu'insistant encore sur cela dans le Parlement suivant tenu à Londres, le Roi sut si offensé de son resus, qu'il déclara qu'ils ne seroient plus sous sa protection, & ne jourroient pas du bénésice de ses Loix; & cela avec justice, dit notre Auteur: car comment celui qui ne veut rien contribuer pour le soutien du Gouvernement, peut-il prétendre d'en recueillir les avantages? Et à l'égard de Pechham Archevêque de Cantorbery, qui étoit à la tête de ces Non-Payeurs, le Roi lui sit saisse tous ses Biens; ce qui estraya si sort les autres Membres du Clergé, qu'ils payerent volontairement un cinquieme de leurs Biens au Roi, & rentrerent ainsi dans ses bonnes graces. What.

REGNE D'EDOUARD I.

397

au-lieu que dans le premier il ne commence que depuis Aibelstan, l'un des Rois Saxons. Il savoit bien que le Pape ne s'amuseroit pas à examiner tous ces faits. On peut voir encore, page 1026, une Lettre du meme Edouard à ce Pape, où il le prie de n'usurper pas les Droits de la Couronne d'Angleterre.

VII.

# ACTES,

## Qui regardent EDOUARD I. en particulier.

P Age 290, on trouve des Lettres-Patentes de Philippe Comte de Savoye, par lesquelles il lui confere le droit de lui nommer un Suc-

cesseur, l'an 1284.

Ganday, dans la vie d'Alphonse III Roi d'Arragon, dit qu'on pouvoit à bon droit le surnommer le chaste, puisqu'il ne se maria jamais: T dignamente se puede cognominar el Casto, porque toda sua vida vivio en castidad, sin casarse jamas. Il est vrai qu'il ne sut jamais marié, c'est-à-dire, qu'il ne consomma point son Mariage: mais il ne tint pas à lui. On voit dans ce Recueil, page 14, que Pierre son Pere l'avoit accordé avec une Fille d'Edouard, l'an 127.. Cet Accord sut consirmé en 1281, comme il paroît par une Lettre d'Edouard à ses Ambassadeurs, page 173, par le Plein-pouvoir donné aux memes en 1282, page 187; & par les Conventions passées entre les deux Rois, page 210, en 1282. En 1287, Edouard promit par ses Lettres-Patentes, de faire consommer le Mariage, page 349; mais pour quelques obstacles survenus, la Princesse ne sur point envoyée en Arragon, & Alphonse mourut avant qu'elle arrivât (1).

On voit dans la page 18, qu'Edonard, pendant son premier voyage en Guyenne, avoit accordé Henri son Fils ainé, avec Jeanne Fille unique & Héritiere de Henri Roi de Navarre; mais le jeune Prince mou-

rut avant que d'etre en âge d'être marié.

Page 70, on trouve que le Mariage entre Hartman Fils de l'Empereur Rodolphe, & Jeanne Fille d'Edonard, avoit été accordé; mais la mort de Hartman en prévint la consommation. Il y a un grand nombre de Pieces touchant ce Mariage, dans ce Volume.

Page 175 on trouve dans ce même Volume, divers Actes sur le Mariage projetté entre Alphonse Fils d'Edonard, & Margnerite Fille de

(1) Ce sut Alphonse III qui, selon les Historiens Espagnols, chassa les Mores de Majorque & de Minorque: mais il sut méprisé par ses Sujets, à cause du Traité scandaleux qu'il sit avec le Pape & le Roi de Naples. Cet Alphonse mourut de Peste. What

D d d iii

Edouard marie

Florent Comto de Hollande; mais le jeune Prince mourut à l'âge de

Il seroit inutile de faire mention ici de tous les Actes qui regardent les Mariages, ou projets de Mariages, des autres Filles d'Edonard, qui se trouvent dans ce Volume en grand nombre; aussi-bien que le sien propre avec Marguerite de France, & celui d'Edouard son Fils avec Mabelle Fille de Philippe de Valois, en consequence du Traité de Montreuil.

un Toumoi.

p. 19. 30.

Le Pape l'exhorte à ne pas s'y trouver.

Les Historiens Anglois disent qu'Edonard revenant de la Terre-Sain-Edouard défié à te, & passant en Bourgogne, sut désié par Jean de Châlons (t) à un Tournoi qui se devoit faire en Bourgogne; qu'il accepta le Dési; & que les Bourguignons ayant usé de mauvaile foi, le Tournoi se changea en un véritable Combat, qui fut appellé la petite Bataille de Châlons, dans lequel Edonard eut l'avantage. On trouve ici deux Bulles de Gregoire X(2) qui étoit alors à Lyon, dans lesquelles il exhorte Edouard à ne se pas trouver au Tournoi qui devoit se faire en France. Il semble qu'elles ont du rapport à ce Tournoi de Châlons; mais ce qu'il y a d'embarrassant, est qu'elles sont datées du milieu de l'année 1274, aulieu qu'Edonard, revenant de la Palestine, doit avoir passé en Bourgogne en 1273. Ainsi il y a apparence que les Historiens ont mal affigné le tems.

VIII.

# ACTES

## Sur diverses affaires.

Gafton de Béarn rend hommage au Roi Edouard.

N trouve dans les Historiens François & Anglois, qu'Edonard revenant de la Terre-Sainte, alla d'abord en Guyenne pour se faire reconnoitre par les Galçons; & qu'il força Gaston Vicomte de Béarn à lui rendre hommage, ce qu'il avoit refusé d'abord. On ajoute, que sur son refus, il sut mandé à Bourdeaux; que s'y étant rendu, il y fut arrêté prisonnier, & qu'il fut enfin contraint de rendre l'hommage qu'Edonard lui demandoit. Il est étonnant, que d'un assez bon nombre d'Actes inserés dans ce Recueil, qui concernent Gaston de Bearn, il ne s'en trouve pas un seul touchant cet hommage; mais seulement touchant quelques differens entre lui & Edonard, dans lesquels le Vasselage de Gaston est évidemment supposé. Par exemple, page 13,

(1) Le Docteur Kennet le nomme le Comte de Chalons. WHAT.

<sup>(2)</sup> Gregoire X fur élevé au Pontificat tandis qu'il étoit en Syrie avec le Roi Edouard, après que la Chaire eut été vacante près de trois ans; à cause de quoi, pour prévenir les inconvéniens de ces Blections tardives , on imagina & l'on établit la forme des Conclaves, dans un Concile tenu à Lyon, en 1273. WHAT.

il s'engage de ne pas quitter la Cour du Roi d'Angleterre sans son confentement, à peine de perdre les terres qu'il tient de lui. Cette dépendance est encore supposée dans l'Acte de la page 16, & ensin dans tous les autres qui regardent les differends d'Edouard avec ce Seigneur. Il est vrai qu'on voit dans la même page, qu'une des plaintes d'Edouard étoit, que Gaston n'avoit pas obéi aux Sommations qui lui avoient été faites; mais il ne s'ensuit pas de là, qu'il disputât l'hommage qu'il devoit à Edouard. Mezerai le dit pourtant positivement, & apparemment il a eu ses garants pour cela; mais quoi qu'il en soit, il est étonnant que dans aucun des Actes de ce Volume qui regardent le même Gaston, il ne soit pas sait mention de cet hommage qu'on prétend qu'il resusa. Voyez page 3, 14, 16, 25, 28, 93, 94, 106, 107.

Dans la page 4, on voit le Procès fait par le Pape à Guy de Montsort, Fils du seu Comie de Leycester, pour avoir tué dans l'Eglise de Viterbe; Henri Fils de Richard Roi des Romains, & Comte de Cornouaille, Ce sut à la sollicitation d'Edouard I, Cousin de ce même Henri, qui pendant son sejour à Rome, en revenant de la Terre-Sainte, obtint la condamnation des Meurtriers. On voit quelques suites de cette affaire, qui est d'ailleurs assez peu importante, aux pages, 17, 143, 144, 145, 156, 178, 185, 188, 189, 192, 193, 197, 1068, 1069,

& 1077.

Comme on trouve dans le premier Volume de ce Recueil, page 1 & ailleurs, que les Comtes de Flandre rendoient hommage aux Rois d'Angleterre, pour de simples Pensions; on voit ici la même chose, à l'égard des Comtes de Savoye, de Bourgogne, & de Katzenellebogen en Allemagne, pages 12,41,56,262,663. La difference qu'on y trouve, c'est que ces derniers affectoient quelques-unes de leurs Terres, qu'ils reconnoissent tenir en Fies du Roi d'Angleterre, moyennant la Pension dont ils étoient convenus ensemble.

Le fameux Jurisconsulte Accurse, Professeur à Boulogne, étoit au service d'Edouard, qui se servit de lui en diverses occasions, & principalement dans l'affaire qu'il avoit avec Gaston de Béarn. Il l'envoya aussi à la Cour de France, pour y soutenir ses interêts dans l'Assemblée des Etats-Généraux, & lui donna une Pension annuelle. Voyez les pages

4,25,28,37,50,52,125,180,496.

On peut voir par cet Extrait l'utilité du Recueil des Actes de ce Volume, pour ceux qui veulent écrire l'Histoire d'Angleterre, ou celle des Pais avec lesquels elle a eu quelques démèlés. S'il y a quelques Actes de moindre importance que d'autres, on a bien fait néanmoins de les mettre; parce qu'il-est dissicile de deviner tous les usages pour lesquels on en peut avoir besoin (1).

<sup>(1)</sup> Il ne sera pas hors de propos de conclure le Regne d'Edouard I, par le Portrais-général que Mr. Rymer en a donné, dans la Dédicace de son second Volume à la seu Reine Anne.

#### EXTRAIT DU III. TOME DE RYMER.

CHAQUE Tome de ce Recueil est composé de tant de Pieces differentes sur differentes matieres, que pour le faire bien connoitre, il seroit nécessaire d'en faire un Abregé, plutôt qu'un Extrait. Il

ce Ce second Volume, dit-il, fait connoître ce qui s'est passé de mémorable, se pendant le Regne de votre illustre Prédéceneur, Edouard Prémier, Prince le plus

» celebre de son Siecle, dans l'Art. militaire.

» C'étoit pourrant un Siecle guerrier & actif, pendant lequel on vir plusieurs signands Capitaines, entre autres, Albert le Grand, Duc de Brunswich; Guillaume si le Grand, Marquis de Montserrat; Amedée le Grand, Cointe de Savoye,; trois proches Parens du Roi Edonard, & ses Amis intimes. Chacun d'eux eut le surnom side Grand, à cause de sa prudente conduite & de sa bravoure ». Voilà ce que dit

Mr. Rymer.

Le prémier de ces Grands-Hommes étoit le second Fils & le Successeur de cet Othen, qui, suivant l'Arbre Généalogique de cette Famille dresse par Mr. Difney, sur créé Duc de Brunswick & de Lunebourg en 1135, par l'Empereur Frederic II, dont le Diplome est encore dans les Archives de Zell. Cet Albert épousa Adelaide, Fille de Henri le Magnanime Duc de Brabant. La Dot de cette Princesse devoit être payée par Henri III Roi d'Angleterre, qui proposa le Mariage à Albert; comme il parost par une Lettre qui est a la sin de ce Volume, p. 1063, entre les Actes omis: elle sur écrite par la Duchesse elle-même au Roi Edonard, où, après l'avoir félicité sur le succès de ses Expéditions dans la Terre-Sainte, sur son retour de ce Pais-la, & sur son Couronnement, elle le fait souvenir de la Dot que le Pere d'Edonard avoit promise à elle, avec le consentement d'Edonard. Et en l'an 1280, après la mort du Duc son Mari, elle écrivit encore à Edonard, pag. 1076, pour le prier de prendre ses Fils sous sa protection. On doit remarquer, que dans ces Lettres elle se nomme elle-même Adelaide; de sorte qu'il doit y avoir une erreur dans Mr. Disney & dans l'Atlas Historique, qui font Adelaide Fille du Marquis de Montserrat, seconde Femme d'Albert, & Mere de ses Fils: & l'Histoire de la Maison de Brunswick-Lunebourg, imprimée à Londres en 1715, doit s'être trompée aussi en nommant cette Princesse Elisabeth, puisque le contraire paroît par ses propres Lettres dans l'Appendice du Livre, & dans le Livre même, pag. 40, où il la nomme Adelhaira, & dit qu'elle étoit Cousine de la Reine Leoner, & s'étoit mariée en Angleterre. On doit encore remarquer, que cet Albert son Mari doit avoir possedé Breme; car il y a une de ses Lettres, pag. 1065, écrite en 1276 au Roi Edonard I, en faveur des Habitans de cette Ville, qu'il appelle ses Sujets. Il y avoit alors un differend entre eux & les Habitans de Londres, au sujet du Commerce. L'Atlas Historique ajoute, qu'Albert sit la Guerre contre Gerard Archevêque de Mayence, & Conrad Comte d'Eberflein ; qu'il les sit tous deux Frisonniers, & sit pendre ce dernier par les pieds. Il mourut ensuite, d'une blessure qu'il reçut dans une Bataille contre le Marquis de Missie, en 1279;

laissant après lui six Fils, & une Fille.

Le même Auteur nous donne la relation suivante du dernier de ces Grands-Hommes, savoir, Amedée V. Il désit le Comte de Geneve & le Dauphin de Viennois, qui lui faisoient la Guerre. Il se joign t à Albert d'Antriche, contre Adolphe qui lui disputoit l'Empire; & alla ensuite au secours du Roi Edonard I, contre les Ecossois. Il sur heureux dans la Guerre qu'il sit contre le Marquis de Montserrat, & celui de Salusses. Après avoir été l'Arbitre de la Paix entre le Roi de France & le Comte de Flandre, il sur avec une grande Flotte assisser les Chevaliers de S. Jean de Jerusalem contre les Turcs, qu'il désir, prit leur Amiral, tua leur Commandant, coula à sond la plupart de leurs Brigantins & de leurs Galeres; & par cette sameuse Victoire sauva l'île de Rhodes, qui étoit à la veille de se rendre aux Turcs. Il obtint la Ville d'Ast de l'Empereur Henri VII, & sur son Vicaire en Italie. Ceux de Berne & de Geneve se soumirant à lui, & il eut le dessus contre le Dauphin & plusieurs autres Princes. Lorsque

faudroit

faudroit même, pour donner une claire intelligence de toutes ces Pieces, y ajouter un Abregé très étendu de l'Histoire d'Angleterre; mais c'est ce qu'on ne doit pas attendre présentement. L'Extrait du II. Tome, où l'on est entré dans un plus grand détail qu'on ne fera dans les suivans, pourra servir à donner une idée générale de ce Recueil, puisqu'à la difference des matieres près, on peut tirer autant d'usage des autres Tomes que de celui-ci. J'ajouterai seulement quelques re-

marques, sur l'utilité de ce Recueil en général.

Il contient un très grand nombre de Lettres, de Traités, de Proclamations, de Mémoires, de Lettres-Patentes & d'autres choses de cette nature, sur les évenemens de l'Histoire d'Angleterre. Chacune de ces Pieces portant la date du jour, du mois, de l'année, on ne peut douter que ces dates ne servent beaucoup à éclaircir les Faits les plus obscurs & les plus embarrassans. Tout de même que dans un Chisfre, une Lettre découverte vous aide à en découvrir une seconde, & ces deux-là une troisseme: ainsi la date d'un Acte, quelque sois peu important, vous sert bien souvent à ranger en sa véritable place un Fait plus considerable. Mais ce qu'il y a encore ici de bien avantageux, c'est qu'on y trouve aussi les dates des lieux: ce qui n'est pas d'un petit secours; car par ce moyen on peut, pour ainsi dire, suivre le Prince de lieu en lieu, depuis le commencement de son Regne jusqu'à la fin.

Avant que d'y avoir bien pensé, j'avois en moi-même un peu blâmé celui qui a digeré ce Recueil, & trouvé étrange qu'il l'eût grossi d'un très grand nombre de Pieces qui ne paroissent à la premiere vue d'aucune consideration, ou même entierement inutiles; mais après y avoir mieux résléchi, je me suis convaincu qu'il n'y en a point qui ne puissent avoir leur utilité, principalement pour ceux qui voudont écrire

l'Histoire d'Angleterre.

L'Histoire de France en peut encore recevoir de grands éclaircissemens, par la connexité qu'elle a avec celle d'Angleterre, à cause des Assaires que ces deux Royaumes ont eues sréquemment ensemble. En mon particulier, j'ai trouvé que les meilleurs Historiens de France peuvent être souvent relevés par le moyen de ce Recueil.

Je dis la même chose de l'Histoire d'Ecosse, les Historiens de ce Païslà ayant souvent manqué d'exactitude dans les dates, & même dans certains Faits; comme il me seroit aisé de le justifier en plus d'un en-

droit, à l'égard de Buchanan.

Les Affaires que l'Angleterre a eues de tems en tems avec les Princes des Païs-Bas, font qu'on trouve dans ce Recueil des Pieces qui peut-

l'Empereur Henri VIII mourut, il fut choisi unanimement à Pise par les Italiens, qui le prierent de s'asseoir sur le Trône Impérial; mais il ne voulut point accepter cet honneur. Il mourut en 1323, après avoir fait trente-deux Sieges, & étendu considerablement les Etats de Savoye. WHAT.

Tome III.

être ne sont jamais sorties des Archives de ces Princes: comme des Lettres, des Traités, & autres choses qui peuvent être utiles pour l'Histoire de ces Provinces.

Il ne faut que jetter les yeux sur le premier & le second Tome, pour découvrir combien l'Histoire de Sicile peut être éclaircie par un très grand nombre de particularités qui s'y trouvent, & dont on ne voit pas la moindre trace dans les Historiens, ou de Sicile, ou de Naples (1).

Celles de Castille, d'Arragon & de Portugal, peuvent aussi tirer de ce Recueil certains Faits qui manquent dans leurs meilleurs Historiens, ou qui n'ont jamais été bien éclaircis. C'est de quoi on a pu voir un exemple dans l'Extrait du II. Tome, par rapport au Duel projetté

entre les Rois d'Arragon & de Sicile (2).

Ceux qui voudroient travailler sur l'Histoire des Papes, pourroient encore trouver ici des Bress, ou des Bulles des Papes, & des Lettres des Rois d'Angleterre; qui, outre les Faits particuliers qu'elles contiennent, pourroient, par l'exactitude des dates, leur être d'un grand se-cours.

Enfin, quelques Particuliers trouveront dans ce Livre des circonstances qui regardent leurs Familles, ou les Personnes de leurs Ancêtres; ce qui n'est pas une petite satisfaction. Il est vrai que ceci ne convient guere qu'aux Anglois & aux Gascons. Je dis aux Gascons, parce que la Guyenne ayant été longtems sous la domination des Rois d'Angleterre, on trouve ici une infinité de Pieces qui regardent cette Province.

Ce Recueil est donc très utile à ceux qui veulent s'attacher à l'étude de l'Histoire, & particulierement de celle d'Angleterre; c'est pourquoi ils ne peuvent assez reconnoitre la liberalité de l'auguste Reine qui lui leur fait un si beau présent, & la générosité des Seigneurs qui l'ont procuré. Si tous les autres Etats vouloient suivre cet exemple, on pourroit avoir une Histoire des divers Etats de l'Europe, du moins pour ce qui regarde les sept derniers Siecles, aussi parsaite qu'on le pourroit souhaiter.

### REGNE D'EDOUARD II,

Après ces remarques sur tous ces Volumes en général, il est tems d'en venir à ce troisieme Tome en particulier, qui contient les 16 premieres années du Regne d'Edonard II. La méthode qu'on a observée en rangeant tous les Actes selon leurs dates, quoique sur differentes

(1) Voyez pag. 32, 35. jusqu'à 39, 41, 48, jusqu'à 51. des Alla Regia de Septembre. RAP. TH.

(2) D'Arragon & de Sicile. Voyez pag. 50 des Acta Regia de Septembre RAP. TH.

#### REGNE D'EDOUARD II.

403

matieres, cause quelque confusion à l'égard de ceux qui n'ont pas la mémoire fraiche des évenemens auxquels ces Actes se rapportent. Pour remédier en quelque maniere à cet inconvenient, & pour donner une idée plus distincte de ce que ce III Tome contient de plus important, je rangerai le tout sur quatre Articles, qui sont la principale matiere de ce Volume; savoir:

1. Les Troubles domestiques d'Angleterre, arrivés à l'occasion de

Gaveston & des Spensers, Favoris d'Edouard II.

2. Les Affaires que ce Prince eut avec l'Ecosse, qui sont une suite de ce qui a été rapporté sur ce sujet dans l'Extrait du II Tome.

3. Les démeles avec la Cour de Rome, & quelques autres Affaires

Eccléfiastiques.

4. Ce qui regarde les Templiers, dont l'Ordre fut aboli sous ce Regne.

I.

## DES TROUBLES DOMESTIQUES D'ANGLETERRE.

E donard II. étoit un Prince soible, & d'un génie peu élevé; s'en-gageant aisément dans les Assaires sans en prévoir les suites, & sans avoir la capacité nécessaire pour se tirer des embarras où il se jettoit. Son attachement extrême pour Gaveston, Gentilhomme Gascon, à qui il le livra entierement, & qu'il combla de bienfaits sans garder aucune mesure, souleva contre lui les plus considerables Seigneurs du Royaume, qui s'unirent ensemble pour perdre le Favori. Ils demanderent son éloignement; le Roi le leur promit, & fit ensuite tout ce qui fut en son pouvoir pour se dispenser de tenir sa parole. Ne pouvant enfin s'en défendre, il trouva le moyen de tourner cet éloignement à l'avantage de celui qui devoit être exilé, en le faisant Gouverneur d'Irlande. Cette démarche auroit pourtant suffi pour satisfaire les Seigneurs, si la tendresse extrême qu'il avoit pour Gaveston, ne l'eût porté à le rappeller incontinent. Il le fit même assister à un Tournoi, où cet imprudent Favori esfaça tous les autres Seigneurs, par la magnificence de son équipage & par une nombreule juste de Gentilshommes qui l'accompagnoient, & qui lui servoient comme de Gardes. Les Seigneurs se voyant trompés par le Roi, prirent de nouvelles mesures. Etant assemblés en Parlement, ils lui présenterent une Requête dans laquelle ils lui reprélenterent nettement & sans détour, que l'Etat, & sa propre Mailon, étoient le mal gouvernés, qu'il étoit nécessaire d'y mettre quelque ordre: Que pour cet effet, ils le prioient de leur permettre de faire le choix d'un certain nombre de Personnes qui eussent le pouvoir de faire un Règlement pour mieux gouverner l'Etat & la Mai-Leeij

Caractere du Roi Edouard II.

Histoire de son Favori Gaveston,

fon du Roi, & de le faire observer. Edonard n'étant pas en état de leur résister, leur accorda ce qu'il n'osoit leur resuser. Ces Commissaires, à qui on donna le nom d'Ordinateurs, & dont le Comte Thomas de Lancastre étoit le Chef, surent donc élus; ils sirent le Règlement, & surent autorisés par le Roi & par le Parlement, pour en procurer l'observation. Il n'y étoit fait aucune mention de Gaveston; mais les Ordinateurs voyant que le Roi continuoit à répandre toutes ses faveurs sur lui, sirent un nouveau Règlement qui contenoit 41 Articles, par l'un desquels Gaveston étoit condamné à un Bannissement perpétuel; à quoi le Roi sut obligé de se conformer.

Soulevement des Barons,

A peine ce Prince avoit donné son consentement à l'Exil de son Favori, qu'il s'en répentit & le rappella, sans en donner avis aux Ordinateurs; ce qui fit soulever les Barons. Ils prirent les armes (1), & mettant à leur tête le Comte de Lancastre, ils prirent la route d'Yorck où le Roi étoit alors, pour le forcer à leur livrer Gaveston. Sur le bruit de la marche des Seigneurs, Edouard se retira dans Newcastle; mais comme il apprit que l'Armée des Barons tournoit de ce côté-là, il quitta cette Ville, où il ne se trouvoit pas en sureté; & craignant plus pour son Favori que pour soi-même, il le conduisit & le laissa dans le Château de Scarborough, qui étoit alors la plus forte Place du côté du Nord; & prit lui-même la route de Warwick, où il avoit dessein d'assembler une Armée, pour s'opposer aux Seigneurs. Ces derniers arriverent à Newcastle le même jour que le Roi en étoit parti, pillerent ses meubles & son bagage, & firent de là un Détachement pour aller assieger Scarborough. Le Comte de Pembroke, qui fut chargé de faire ce Siege, pressa si vigoureusement cette Place, que Gaveston sut obligé de capituler (2), à condition qu'on lui feroit parler au Roi, & qu'il ne pourroit être jugé que selon les Loix & les Coutumes du Royaume. Les Seigneurs ligués ne furent pas trop contens de cette Capitulation; mais le Comte de Pembroke qui avoit donné sa parole, s'étant chargé de conduire Gaveston au Roi, & de le ramener ensuite entre les mains des Seigneurs; ils y consentirent enfin, malgré les oppositions du Comte de Wa-wick, & de quelques autres. Pendant que le Comte de Pembroke conduisoit son Prisonnier, le Comte de Warwick sachant que Gaveston étoit dans un Château sur la route, où Pembroke n'avoit pu loger lui-même, y vint pendant la nuit, força la Garde, &

(1) Le Docteur Kennet, dans ses Remarques sur l'Histoire de Mr. Daniel sous ce Regne, dit que les Evêques s'étoient consédérés dans cette affaire avec tant de zèle, que l'Archevêque de Cantorbery excommunia Walter Evêque de Coventry, à cause qu'il resusa, par un principe de fidelité au Roi; de se joindre à eux. WHAT.

<sup>(2)</sup> Le Docteur Brady assure, sur la soi d'un Regêtre de la Four dont il fait mention dans l'Appendice de son Histoire Abregée, que Gaveston ne se rendit point au Comte de Pembroke, mais au Lord Piercy; & cela est confirmé par un Acte rapporté dans le Volume des Fædera, pag. 334. WHAT.

enleva le Prisonnier qu'il emmena dans son Château, où il lui fit cou-

per la tête (1).

Gaveston,

Quelque irrité que fût Edouard de l'affront qu'il venoit de recevoir, il fut encore contraint de demander la Paix aux Seigneurs, par l'entremife de deux Légats du Pape, qui se trouvoient en Angleterre. Par l'Accord qui su conclu peu de tems après, les Seigneurs s'engagerent à faire au Roi une satisfaction publique, & à restituer tout ce qui avoit été pillé dans Newcastle, & les Joyaux enlevés à Gaveston. Le Roi promit de son côté de donner une ample Amnistie aux Seigneurs, & à tous leurs Adherans. Tout su exécuté promptement & de bonne-soi de la part des Seigneurs; mais le Roi dissera près d'un an à faire publier le Pardon promis: ce qui produisit une telle désiance parmi les Seigneurs, que les Troubles alloient recommencer, si le Roi de France, Beau-pere d'Edouard, n'eût envoyé en Angleterre le Comte d'Evreux son Frere, avec Enguerrand de Marigny, qui obtinrent du Roi que l'Amnistie sût publiée.

C'est-là la prémiere partie des Troubles domestiques, qui finirent au mois d'Octobre 1313. Il est vrai qu'ils eurent encore quelque suite dans les années suivantes jusqu'en 1318, mais cela ne vaut pas

la peine de nous arrêter.

L'année 1314 vit naître de nouvelles dissensions entre le Roi & les Seigneurs, à l'occasion d'un nouveau Favori nommé Hugues Spenser. Celui-ci abusa de sa faveur comme le prémier. Il sit saire Huques son Pere Comte de Winchester, & partagea avec lui le Gouvernement du Royaume, Edonard approuvant aveuglément tout ce qu'ils faisoient. Le Comte de Lancastre, qui, depuis qu'il s'étoit reconcilié avec le Roi, avoit reçu de ce Prince un affront sanglant, prit prétexte de la faveur des Spensers, pour renouer la Ligue des Seigneurs. Il leva des Troupes, & fit ravager les Terres des Favoris par Roger Mortimer le jeune, qui y fit un dégât de 60000 livres sterling. Ce coup étant fait, les Seigneurs demanderent hautement l'éloignement des Spensers; ce que le Roi n'osa leur resuser, quand il vit que le Parlement prenoit leur parti. Spenser le jeune sut conduit à Douvre où on le sit embarquer (2); le Pere étant alors absent du Royaume pour les affaires du Roi. Ce Prince se trouvoit dans un état très violent : il se voyoit sorcé à recevoir la Loi de ses propres Sujets, sans avoir les moyens de se tirer de cet esclavage. Un nouvel affront, qu'il reçut de la part d'un des Seigneurs ligués, mit enfin sa patience à bout, & lui fit prendre la résolution de secouer un joug si fâcheux.

(1) Le Docteur Kennet dit que Gavesson sut décapité le 19 de Juin 1312.
(2) Adam Murimuth, dans son Histoire du Roi Edouard II, qu'on trouve dans la Bibliotheque du College de la Magdelaine à Oxford, rapporte que le jeune Spenser se sit Pirate, & pilla tous les Vaisseaux marchands qu'il put rencontier.
WHAT.

Ee e iij

Affront fait à la Reine Epoule d'Edouard, p. 897.

\* Thomas Cul-

La Reine sa Femme ayant dessein d'aller à Cantorbery, donna ordre à ses Officiers de lui préparer un logement sur la route dans le Château de Leeds, appartenant à Barthelemy Baldesmere, l'un des Barons ligués; mais le Gouverneur du Château en resusa l'entrée aux gens de la Reine, dont il y eut même quelques-uns de tués. Elle s'en plaignit à Baldesmere, qu'il n'avoit rien sait que par ses ordres. Edouard ne put soussir un si grand mépris; il leva des Troupes, assiega & prit le Château de Leeds, & sit pendre le Gouverneur. Se trouvant la force en main, il se servit de l'occasion, & poussa les Seigneurs ligués, sans leur donner le tems de se reconnoitre. Après s'etre rendu maitre de la plupart de leurs Châteaux, il les obligea aisément à se soumettre à ses volontés, & ne sit plus difficulté de rappeller les Spensers auprès de lui.

mort du Comte de Lancastre. Le Comte de Lancastre, qui n'osoit se consier au Roi, leva des Troupes pour se désendre; mais comme il étoit abandonné de la plupart de ses Amis, il ne sut pas en état de lui saire tête: ce qui lui sit prendre la résolution de se retirer vers le Nord, pour se joindre aux Ecossois qui lui avoient promis du secours. Le Roi le poursuivit; & comme le Comte, pour éviter le Combat avec Edenard, vouloit forcer le passage d'un Pont que le Chevalier Harclay (1) gardoit, il sut fait prisonnier & conduit à Pontesract, où le Roi lui sit couper la tête. Ce Seigneur, qui étoit Petit-sils de Henri III, passa pour un Martyr dans l'esprit du Peuple, & sut ensin canonisé sous le Regne de Richard II (2).

Voilà la matiere des Actes de ce Volume qui regardent les Troubles domestiques d'Angleterre, & qui ne contiennent que les 16 prémieres années du Regne d'Edouard II, les quatre autres ayant été renvoyées au IV Tome.

Entre toutes ces Pieces qui sont en très grand nombre, je ne serai qu'indiquer simplement les principales, qu'on pourra aisément appliquer aux évenemens dont on vient de voir l'Histoire abregée.

Dons faits par Edouard & Gavef-1946. On trouve dans ce Tome les grands dons faits par Edouard à Ga-veston, & particulierement celui du Comté de Cornonaille, de la Ville

(1) C'étoit André Hareley, Connetable de Carlifle. WHAT.

(2) Le Peuple couroit en toule au Tombeau du Duc de Lancastre à Pontestrat, & après que les Spensers eurent obtenu du Roi qu'on y mît une Garde pour empêcher les gens d'y aller, ils le firent en secret. Sous le Regne suivant, on bâtit une Eglise sur le Tombeau de ce Seigneur; & la Reine Isabelle écrivit au Pape, pour confirmer les Miracles qui s'y faisoient, & pour demander sa Canonisation, qui sut obtenue en l'année 1389: honneur qu'il méritoit certainement beaucoup mieux, qu'aucun de ses Compatriotes qui l'obtinrent depuis la Conquête. Car si l'amout pour la Patrie peut être appellé Pieté, ce Seigneur étoit véritablement & inviolablement plein de Pieté. Voyez les Notes du Docteur Kennes sur Mr. Daniel. What.

REGNE D'EDOUARD II.

407

d'Exceter, & de quinze autres Terres, ou Châteaux; ce qui le rendit

en un instant le plus grand Seigneur du Royaume. Page 1.

Voyez austi p. 87, 136, 164.

Cet Acte est daté de Dumfrées en Ecosse, le 5 Août 1307 : c'est-àdire un mois après la mort d'Edouard I, qui peu de tems auparavant avoit banni Gaveston, & exigé de son Fils un serment qu'il ne le rappelleroit jamais.

Une Patente qui constitue Gaveston Gardien, c'est-à-dire, Viceroi du Royaume, pendant l'absence du Roi, qui alloit en France, pour roi du Royaume. y consommer son Mariage avec Isabelle Fille de Philippe le Bel. Page 47.

Je remarque exprès cet Acte, pour faire voir l'erreur de la plupart des Historiens (1), qui assurent que Gaveston accompagna le Roi en toriens reclisées. en France; & en particulier celle du Pere d'Orléans, qui dit que ce fut à Boulogne où le Roi vit Gaveston, pour la prémiere sois depuis son Exil, ce qui ne peut être, puisqu'il étoit alors Gardien ou Viceroi du Royaume; & en effet, on trouve ensuite quelques Ordres signés de lui en cette qualité, Teste Gavston, pendant l'absence du Roi. Page 17.

Dans un Mémoire qui regarde le Couronnement d'Edouard II, on voit que Gaveston y portoit la Couronne de S. Edonard (2). Page 63.

Ce fut peu de tems après, que les Seigneurs demanderent l'éloignement de ce Favori; & l'on trouve ici les Lettres-Patentes du Roi. dans lesquelles il s'engageoit à le faire sortir du Royaume, avant la Fête de S. Jean - Bapisste. Page 80. Elles sont du 18 de Mai 1308.

Le 7 de Juin suivant, Gaveston & sa Femme, qui étoit Niece du Roi (3), reçurent un présent de ce Prince de 3000 Marcs de revenu

en fonds de Terre. Page 87.

Le 16 du même mois, il le fit Gouverneur d'Irlande. Page 92. Depuis le retour de Gaveston, on voit que le Roi lui sit divers dons (4). Page 136. 164.

Le prémier Règlement que firent les Ordinateurs, & qui ne con-

tient que six Articles, est du 16 Mars 1310 (5). Page 204.

(1) Cette erreur n'a pas été corrigée par le savant Auteur des Remarques sur l'Histoire de ce Regne par Mr. Daniel. Elle a échapé aux yeux du Docteur Howel, & à d'autres célebres Historiens. WHAT.

(2) Le Couronnement d'Edouard II se fit le 25 de Fevrier 1308. (Chrono-

nique de Thomas Wilke). WHAT.

(;) L'Epoule de Gaveston étoit Fille de Jeanne d'Acre, Sœur de Gilbers Comte de Glocester, qui s'opposa à ce Mariage, selon Kennet. Mais ses Remarques sur l'Histoire de Mr. Daniel ne s'accordent avec les Fædera, ni sur le nom, ni sur la date du Mariage: on a mis mal à propos Octobre pour Juin, & Jeanne pour Mar-Therite. WHAT.

(4) Une des Patentes du Roi pour les Concessions faites à Gaveston, est datée à Westminster, le 15 de Mai 1309; & une autre, le 28 d'Août suivant. WHAT.

(5) Mr de Rapin a pris cet Acte pour le prémier qui fut fait par les Ordonnateurs, & contient six Articles; il est daté de Northampton, le 2 d'Août. WHAT.

On ne voit point ici le second, de 41 Articles, qui contenoit le bannissement de Gaveston; mais il y a dans la suite quelques Actes qui en supposent la vérité. Ce second Règlement sut sait vraisemblablement en 1311.

On trouve ensuite une Protection pour Gaveston, venant se rendre

à la Cour par ordre du Roi. Du 8 d'Octobre 1311. Page 279.

Les Seigneurs s'étant plaints de son rappel, il se tint caché; & le Roi sut contraint de donner un Ordre pour le saire chercher. Du 30 de Novembre 1311. Page 294.

Il le rappella encore une fois, & envoya un Ordre à tous les Sherifs de faire publier dans les Provinces, qu'il regardoit Gaveston comme

un fidele Sujet. Le 18 de Janvier 1312. Page 298.

Ce Favori ayant été décapité, le Roi donna ordre de saisir ceux

qui étoient coupables de sa mort. Le 30 de Juillet 1312.

L'accommodement entre le Roi & les Seigneurs se sit vers la fin de cette même année, & les Seigneurs rendirent les Joyaux qui avoient été enlevés à Gaveston, dont on voit la liste, page 388. É suiv. Ils étoient en très grande quantité, & le prix de chacun y est marqué. On voit même qu'il y en avoit beaucoup qui appartenoient au Roi, ou à la Couronne. Le 27 de Fevrier 1313.

On trouve ensuite deux Amnisties, l'une pour ceux qui avoient savorisé le retour de Gaveston, & l'autre pour les Seigneurs ligués, au nombre de 468, dont chacun avoit en son particulier une Amnistie

semblable. Le 16 d'Octobre 1313. Page 442.

C'est par-là que finirent les prémiers Troubles.

A l'égard des derniers, on voit page 866 & 867, des Ordres du Roi, pour informer des Confédérations qui se faisoient à Londres & ailleurs contre les Spensers. Le 14 & le 30 de Janvier 1320.

Des Lettres-Patentes du Roi, contenant l'Arrêté du Parlement con-

tre les Spensers. Du 21 d'Août 1321. Page 891.

Une Lettre d'Edouard, contenant le narré de l'affront sait à la Reine au Château de Leeds, & la réponse insolente de Baldosmere. Le 6

d'Octobre 1321. Page 897.

Une Proclamation pour faire connoître que le Roi ne levoit pas des Troupes pour faire la Guerre à son Peuple, mais pour punir le Gouverneur de Leeds. Page 898. Le 16 d'Octobre 1321.

Le rappel des Spensers. Le 18 de Décembre 1321. Page 907. Le Procès & la Condamnation du Comte de Lancastre à Pontsrac.

Le 8 d'Août 1322. Page 968.

Une Lettre d'Edouard à l'Evêque de Londres, pour lui ordonner de faire cesser les hommages religieux que le Peuple rendoit au Portrait du Comte de Lancastre, suspendu avec plusieurs autres dans l'Eglise de S, Paul. Du 28 Juin 1322. Page 1033.

Ce sont-là les principales Piéces qu'on trouve dans ce Recueil, sur

cette

Prodigieule richeffe de Gavefton en Joyaux.

Arrêté du Par-

lement contre les

Spenfers,

### REGNE D'EDOUARD II.

cette matiere. J'omets toutes les autres qui sont en très grand nombre, pour ne pas grossir cet Extrait.

II.

#### AFFAIRES D'ECOSSE.

A mort d'Edouard I. fut le salut de l'Ecosse. Ce Prince, après avoir trois fois conquis ce Royaume, y étoit rentré en intention de le mettre hors d'état de se revolter une quatrieme fois; mais la mort prévint l'exécution de ses desseins. C'étoit l'assaire qu'il avoit eu le plus à cœur pendant tout son Regne, & celle qu'il recommanda le plus fortement à son Successeur; mais Edouard II. se trouva dans d'autres dispositions. Environ un mois après la mort de son Pere, il quitta l'Ecosse, où il s'étoit avancé jusqu'à Dumfrées; & laissant son Armée entre les mains de Cumin Ecossois, il retourna en Angleterre pour consommer son Mariage, & pour se faire couronner. Cumin voulut profiter en 1308 de l'état où se trouvoit Robert Brus nouveau Roi d'Écosse, qui étoit dangereusement malade, & s'avança vers lui pour l'attaquer. Robert, tout malade qu'il étoit, l'attendit de pied ferme, le battit, & le chassa du Royaume, Edouard Brus son Frere gagna aussi une autre Bataille dans le Comté de Galway; ce qui mit les affaires des Ecossois dans une très bonne situation.

Cumin défait par Brus.

Le Roi d'Angleterre revint l'année suivante 1309 en Ecosse, avec une puissante Armée; mais, faute d'avoir bien pris ses mesures pour la faire subsister, il sut contraint de s'en retourner sans rien faire. En 1310 & 1311, Robert entra diverses fois en Angleterre, & y fit un grand butin.

Brut entre en Angietetie.

En 1312, il prit Perth, autrement S. Jean, Dumfrées, Lanarick, Roxborough, & enfin Edimbourg; pendant qu'Edouard, embarrassé dans des dissentions domestiques, se trouvoit hors d'état de s'opposer à ses progrès.

S'en retourne & erend pluficurs Vides ca Ecuile.

En 1313, il fit assieger la forte Place de Sterling, par Edonard son Frere. Le Gouverneur, après s'etre bien défendu, capitula, & promit de rendre la Place si elle n'étoit secourue dans un an : c'est-à-dire, avant la Fête de S. Jean - Baptiste de l'année suivante.

En 1314, Edouard se mit à la tête d'une Armée de 100000 hommes pour aller dégager Sterling. Il fut battu par Robert, & perdit plisit le Roi 50000 hommes, si l'on en veut croire les Ecossois. Depuis ce tems-là, fidouard à sterles Anglois se tinrent presque toujours sur la désensive (1).

(1) Le Docteur Kennet, dans ses Remarques sur l'Histoire de ce Rogne par Mr. Daniel, dit que cette Bataille fut nommée la Bataille de Bannoc bourn . ayant été donnée sur les bords de cette Riviere le 25 de Juin 1314; & les Historiens Aiglois remarquent, comme un exemple des Jugemens de Dieu, qu'il punit la débauche Tome III.

Progrès de fon Frere en Irlande,

En 1315, Robert envoya son Frere en Irlande, au secours des Îrlandois revoltés contre Edouard. Ce Prince y sit de si grands progrès, qu'il y sut enfin couronné; mais après avoir demeuré près de trois ans dans cette Ile, il y sut tué dans un Combat, dans le tems que Robert son Frere accouroit à son secours.

En 1317, le Pape Jean XXII envoya des Légats en Angleterre pour faire la Paix entre les deux Rois; & de sa seule autorité, sit publier une Trève de deux ans. Robert, qui n'avoit pas même été consulté sur cette Trève s'en moqua & prit Barwick; ce qui le sit excommunier par les

Légats.

Expédition du Général Murray en Angleterre, En 1318, il fut obligé de passeren Irlande pour secourir son Frere qu'il trouva déja mort. Le Roi d'Angleterre profita de son absence, pour assieger Barwick. Pendant qu'il étoit occupé à ce Siege, le Comte de Murray, Général d'Ecosse, entra par un autre endroit en Angleterre, & désit les Milices d'Yorck, au nombre de 10000 hommes: ce qui obligea le Roi d'Angleterre à lever le Siege de Barwick.

Trève entre les deux Nations.

L'année 1319 se passa presque toute entiere en Négociations, qui surent suivies d'une Trève de deux ans.

La Trève étant expirée au commencement de 1322, les Ecossois entrerent en Angleterre, d'où ils emporterent un grand butin.

Au mois de Mai 1323, fut enfin conlue, entre les deux Nations,

une Trève de 13 ans.

C'est-là le sujet des Actes de ce III Tome qui regardent l'Ecosse. Quoique ces Actes ne fassent pas une mention expresse des pertes des Anglois, on ne laisse pas d'y en trouver plusieurs qui les supposent manisestement; comme, par exemple, des Ordres réiterés tous les ans, de lever des Troupes & de préparer des Armées contre l'Ecosse, ce qui marque que les affaires des Anglois n'alloient pas trop bien dans ce Païs-là; car il est dit dans la plupart, que c'est pour repousser les Ecossois. Une des Pieces les plus expresses qui suppose la perte de la Bataille de Sterling, c'est une Commission au Comte de Pembroke, pour prendre le Commandement de l'Armée. Cette Commission, dont la date est remarquable, est du 10 d'Août 1314. Voici comme le Roi s'exprime. Adresrandam Scoterum inimicorum & rebellium nostrerum ebstinatam malitiam, qui stagitiis per ipsos in terrà nostra Scotia, ac in pro-

Commission au Comte de l'embroke.

& les excès de l'Armée Angloise, qui avoit passé toute la nuit qui précéda la Bataille, à manger & à ivrogner; & qu'il récompensa la pieté des Ecossois, qui se préparerent à combattre par une Consession générale, & en recevant le Sacrement : ce qui leur sit obtenir de Dieu une Victoire miraculeuse, vu le petit nombre de ceux qui la remporterent. Le Docteur Howel dit aussi, que les Anglois dans cette Expédition avoient, à l'exemple du Prince qu'ils accompagnoient, déployé le luxe dans leurs habits, qu'ils avoient couverts d'or, d'argent & d'autres ornemens superflus. What.

pinquis finibus Regni nostri Anglis, diversimodè perpetratis, non contenti, ip-Jum Regnum jam hostiliter, in nostri ac omnium sidelium nostrorum dedecus, opprobrium, & dispendium, sunt ingressi, ibidem homicidia, depradationes, incendia , sacrilegia , & mala innumerabilia comminendo. Par la Capitula– tion de Sterling, cette Place devoit être secourue, ou rendue, avant le 24 de Juin 1314. Edouard entra dans l'Écosse avec une puissante Armée pour la dégager; cependant les Ecossois ravagerent les frontieres d'Angleterre le 10 d'Août suivant; marque évidente, qu'ils avoient battu & chasse les Anglois. J'omets un très grand nombre d'Actes peu importans, pour venir à ce qu'il y a de plus curieux sur cette matiere. C'est la partialité avec laquelle le Pape Jean XXII agit con- partialité du retre Robert Brus. Peut-être seroit-il difficile de trouver ailleurs les par- pe contre Robert ticularités que ce Recueil renferme sur ce sujet; c'est pourquoi je m'y arreterai un moment.

Edouard, qui souhaitoit avec passion de finir la Guerre d'Ecosse par une Trève, ou par une Paix comme les Actes de ce Recueil le témoignent en divers endroits, avoit mis dans les interets le Pape Jean XXII, qui pour le favoriser, entreprit de sorcer Robert à faire la Paix avec l'Angleterre. Il envoya pour cet effet deux Légats munis de diverses Bulles, dont la premiere ordonnoit une Trève de deux ans entre les deux Nations; en veriu de l'Autorité conferée au Prince des Apôtres, Tà ses Successeurs, comme Lieutenans du Roi pacifique, pour procurer la Paix dans some l'Eglise Universelle. & pour la faire exactement observer. La seconde Bulle commettoit les deux Cardinaux, Gaucelin & Luc, du Titre de S. Marcellin & de Sie. Marie, pour faire la Paix entre Edonard Roi d'Angleterre, & Robers Brus se qualifiant Roi d'Ecosse. Cette Commission étoit aussi ample qu'elle pouvoit l'être; non-seulement elle leur donnoit pouvoir de règler les conditions de cette Paix, comme ils jugeroient à propos; elle les autorisoit encore à y contraindre les deux Parties, leurs Sujets & Adhérans, soit Ecclesiastiques, soit Laïques, de quelque qualité qu'ils sussent, par des Suspensions, des Excommunications, des privations des Privileges & du droit de tester, ou de recevoir des successions ou héritages; quand même Edouard ou Robert auroient obtenu du S. Siege le Privilege de ne pouvoir être excommuniés.

Le Pape savoit bien qu'Edonard ne seroit pas difficulté de se soumettre à une Autorité si extraordinaire, & qu'il accepteroit la Paix, ou la Trève, de quelque maniere qu'elles se fissent : mais il s'attendoit à trouver plus de resistance de la part de Robert; c'est pourquoi, par une troitieme Bulle du même jour, il donna pouvoir aux Légats d'excommunier Robert Brus, Page 614.

Quelques jours après, il expédia encore trois Bulles, dont la premiere, adressée aux Archevêques de Dublin & de Cassel, leur permettoit d'excommunier Robert & Edouard Brus, qui avoient envahi l'Irlande;

Fffij

la seconde excommunioit tous les Ennemis du Roi d'Angleterre; & la troisieme étoit contre les Moines mendians d'Irlande, qui, par leurs intrigues & leurs prédications, favorisoient l'invalion d'Edouard Brus.

Page 615. O luiv.

C'étoit dans ces dispositions que Jean travailloit à procurer la Paix entre l'Angleterre & l'Ecosse; non en qualité de Médiateur', car Roberene l'avoit jamais reconnu pour tel; mais par la plenitude de sa puissance Apostolique, comme s'il eût éte Juge-né, & souverain Magistrat

des Princes Chrétiens,

La suite de ces Actes fait voir que Robert ne voulut point se soumettre à l'autorité des Legats; qu'il refusa de les recevoir dans ses Etats; & meme de faire reponse aux Lettres du Pape, sous prétexte que le Pontise ne lui donnoit pas le Titre de Roi; & qu'enfin, il se moqua de cette prétendue Trève que les Légats avoient fait publier en Angleterre, ne faisant point de scrupule d'assieger & de prendre Barwick cette même année. La désobéissance de Robert donna sujet au Pontife d'ordonner aux Légats de se servir du pouvoir qu'ils avoient reçu de lui, d'excommunier ce Prince. Page 707. Voici comment il parle de lui. Ipse verò intelligere nolens ut bene ageret, sed aures suas, more aspidis surd., ne audiret vocem patris sapienter hortantis, obturans, quasi de impensa à nobis super his benignitate, superbia videatur concepisse audaciam, iniquitatem, de exhibita sibi per Apostolicam Sedem mansuetudine, non absque ingratitudinis vitio, parturivit, contemnens ipfas nostras recipere litteras, per Nuncios ipsos eidem oblatas. Ne non foret ambiguum, quidquid malignitatis in hac parte conceperit, licet Treuga pradicta, per vos, vel alium, seu alios, de mandato nost o , per Angliam olemniter publicate fuissent ; ita quod verisimiliter poterat ad ejus notitiam ejusmodi publicatio pervenisse, ne lateret eum cominus positum quod aliis eminus constituiis non credebatur occultum: Ipse tamen Treugas istas, non absque multa insolentia temeritate, & plectibili nostro & Sedis A ostolica contemptu, spretague sementia antedicta, observare contempsit, villam Barwici... nequiter invadens.

Cependant le Pape, voyant que Robert meprisoit ses soudres, ne voulut pas commettre plus longtems son Autorité, & rappella ses

Légats.

Il paroît en divers endroits, que pendant la Trève de deux ans qui tut ensuite conclue vers la fin de 1319, Robert sollicita son Absolution: de quoi le Papa donna connoissance à Edouard par une Lettre qui se trouve page 848, dont voici le précis. Qu'il avoit marqué un certain tems à Robert pour comparoitre devant lui en personne, ou par Procureur, & que n'y ayant point fatisfait, le Pape avoit renouvellé la Sentence d'Excommunication contre lui, & mis l'Ecosse sous l'Interdit; mais qu'à la priere des Ambassadeurs Ecossois, il en avoit suspendu l'effet.

Il y a grande apparence que Robert avoit tiré parole du Pape, que

Le Pape excommunic Brus.

l'Excommunication & l'Interdit seroient levés, comme aussi Buchanan l'assure positivement; car on voit dans la suite de ces Actes, que le Pape, au-lieu d'agir en Maitre comme auparavant, offrit de faire l'office de Médiateur entre les deux Rois; & qu'il exhorta le Roi d'Angleterre à la Paix. Page 846, 860.

Le dernier Acte qui se présente dans ce Tome touchant l'Ecosse, est la Trève de 13 ans conclue le 20 de Mai 1323. Dans le Traité ans avec l'Ecosse. même le titre de Roi n'est pas donné à Robert: mais dans la Ratification que ce Prince en fit, il commençoit par ces mots, Robert Brus suivis d'un & cetera, & finit par ceux-ci: Nous Robert Roi d'Ecosse,

susme. Page 1030.

On voit en divers endroits, que la Femme de Robert, prisonniere en Angleterre depuis le Regne d'Edonard, y fut retenue du moins jusqu'en 1314, comme il paroît de divers Ordres de la transferer d'une prison en une autre; jusqu'à ce qu'enfin, au mois de Juillet 1314, Edouard la fit conduire à Yorck, page 489. C'étoit apparemment pour la rendre à son Mari; car il n'est plus fait mention d'elle dans la suite. Il semble qu'Edouard ne lui assignoit que vingt sols par semaine pour la sublistance, page 385.

La Comtesse de Boghan, qu'Edouard I. avoit fait renfermer dans une Cage, pour avoir assisté au Couronnement de Robert Brus, en fut tirée par Edouard II. & mise sous la garde d'Henri de Beaumont, page 401.

#### III.

## AFFAIRES ECCLESIASTIQUES.

**Douard** II n'eut pas avec la Cour de Rome de ces démêles éclatans, qui causerent tant de Troubles en Angleterre, sous les Regnes de Henri II, & de Jean: cependant, les memes sujets de dissension subsistoient toujours. Quoique les deux Rois, dont je viens de parler, eussent été subjugués par les Papes, on peut dire que l'Angleterre ne le fut pas. Elle conserva toujours ses Droits, sans jamais les abandonner; & les accommodemens qui se firent entre les Papes & les Rois, ne furent jamais approuvés par le Royaume, & par conféquent les Anglois conserverent toujours leurs prétentions; ce qui ne doit pas sembler étrange à ceux qui connoissent la constitution de ce Gouvernement. Il est certain que le Parlement ne cessa jamais de maintenir les Droits du Peuple & du Clergé, dans toutes les occasions qui se présenterent. Que s'il n'agit pas toujours avec la même vigueur, c'est que les Anglois, en sortant du Regne de Jean, eurent le malheur de tomber dans un Regne foible & impuissant sous un Roi, ou mineur, ou d'un génie peu élevé pendant sa Majorité, & qui se

Fffiij

### A14 EXTRAIT DU III. TOME DE RYMER.

jettoit, pour ainsi dire, à corps perdu entre les mains du Pape, au-fieu de faire des efforts pour arrêter ce que les Anglois regardoient comme des usurpations de la Cour de Rome. C'est de Henri III, dont je veux parler. Edouard I, qui lui succeda, avoit été témoin & acteur dans les Troubles qui avoient agité le Regne de son Pere; ce qui lui faisoit craindre de les renouveller, en donnant lieu aux Papes de se mêler des Affaires du Royaume & de soutenir les Mécontens. On peut donc dire que les démélés entre les Anglois & la Cour de Rome, avoient été plûtôt assoupis que terminés par l'accommodement honteux que le Roi Jean fit avec le Pape Innocem; & que les Seigneurs, ni les Communes, n'étoient nullement persuadés que la force majeure qui obligea Jean à faire cette démarche, ni la complaisance de Henri III pour le Pape, ni la modération d'Edouard I, leur eussent fait perdre leurs Droits. Aussi ne manquerent-ils pas dans les occasions, de faire sentir à la Cour de Rome, qu'ils n'étoient pas d'humeur de se laisser priver de leurs Privileges; quoique dans la vérité, l'opposition qu'ils faisoient de tems en tems à ses entreprises, semblat être plutôt une précaution pour éviter la prescription, qu'une rélistance formelle; ce qui faisoit que les Papes gagnoient toujours du terrein.

Ulurpations de la Cour de Rome.

Les choses étoient en état, quand Edouard II parvint à la Couronne. Les Papes entreprenoient de tems en tems de conférer des Bénéfices, & se metroient peu en peine d'avoir le consentement du Roi; qui prétendoir pourtant, que son approbation étoit nécessaire afin qu'un Evêque pût être mis en possession du Temporel. Ils citoient les Ecclésiastiques à leur Cour, malgré les désenses du Roi, & ne vouloient point souffrir qu'ils sussent jugés par des Lasques; quelques protestations que le Roi & le Parlement pussent faire sur ce sujet. Ils envoyoient fréquemment des Nonces & des Légats, qui absorboient toute l'autorité des deux Archevêques, par le grand pouvoir qui leur étoit conferé. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner qui des deux avoit raison, ou du Pape, ou des Anglois: il suffit de remarquer que c'étoitlà un sujet perpétuel de disputes & de démêlés, entre l'Angleterre & la Cour de Rome. Mais celle-ci avoit un grand avantage sur l'autre, en ce qu'elle agissoit toujours d'une maniere unisorme; au-lieu que la prémiere se trouvant gouvernée par des Chess dont les interets se trouvoient quelquesois differens de ceux de l'Etat, elle perdoit toujours quelque chose, par la lâcheté, par la complaisance, & souvent par les interêts particuliers de son Roi. C'est-là généralement la matiere des Actes de ce Volume, qui regardent les Affaires Ecclésiastiques; entre lesquelles je choisirai seulement trois Articles, sur lesquels ce Tome fournit quelques particularités. 1. La disposition des Bénésices : 2. La Jurisdiction Ecclésiastique: 3. Les Citations personnelles à la Cour de Rome, ou devant les Délégués du Pape.

Pour ce qui regarde la disposition des Bénéfices, ce Recueil est rempli de plaintes que les Rois faisoient sur ce sujet. Ils prétendoient que les Papes faisoient très souvent du tort aux Patrons, & au Roi luimême. Les Papes de leur côté n'étoient pas moins persuadés qu'ils avoient droit de disposer extraordinairement des Bénéfices, quand le bien de l'Eglise le demandoit, dequoi ils étoient les seuls Juges, Mais nonobstant cette raison, à laquelle il semble qu'il n'étoit pas nécessaire d'en ajouter d'autres, ils ne laissoient pas d'appuyer leur Droit fur des fondemens particuliers, qui sembloient plutôt faire tort à leur Cause, que la fortifier. Par exemple, ils avoient établi, que quand un Prouvées par la Evêque venoit à mourir dans leur Cour, c'étoit à eux à disposer du ferent Bénéfices. Siege vacant. Ce fut fur ce fondement, que Clement V. confera l'Archeveché d'Armagh en Irlande, page 13. Tout de même, quand un Evêque se démettoit de son Evêché entre les mains du Pape, celui-ci ne manquoit jamais de remplir le Siege qui vaquoit par cette démifsion; comme le pratiqua le même Pape, à l'égard de l'Archevêché de Dublin, page 273. Quelquefois le Pontife se réservoit par avance. la disposition d'un Evêché quand il viendroit à vaquer. C'est sur cette raison que Clement disposa de l'Archevêché de Cantorbery, en saveur de Walter Evêque de Worcester, quoique le Prieur & le Chapitre eussent canoniquement élu Thomas Cobham, dont l'élection sut cas-Sée: Non persona dicti Thoma vitio, disoit le Pape, sed utpote post Resor-

mationem & Decretum pradicta attemptatam. Page 439. Quant aux Bénéfices inferieurs, les prétextes ne manquoient jamais aux Papes pour les conferer, & souvent même sans autre raison que leur volonté; ce qui faisoit crier beaucoup les Patrons qui avoient droit de présentation à ces Bénéfices. Entre les prétextes dont je viens de parler, celui de la vacance du Siege dont les Bénéfices vacans dépendoient, étoit un des principaux; & comme le Siege étoit regardé comme vacant, jusqu'à ce que le Pape eût confirmé la Personne élue, il se passoit souvent bien du tems entre la mort d'un Evêque, & la confirmation de celui qui lui fuccedoit; ce qui donnoit lieu au Pape de conferer les Bénéfices qui venoient à vaquer dans cet

Evêché.

Mais ce qui faisoit le plus de peine aux Anglois, c'est que bien Bénésices don-souvent le Pape gratissoit des Etrangers de ces Bénésices (1), quel-

(1) Il paroissoit par une recherche faite sur ce sujet en 1253, que les Revenus Eceléfiastiques dont jouissoient les Etrangers en Angleterre, la plupart Enfans ou fans aucun mérite, ne se montoient pas à moins de 70000 Marcs l'année; ce qu'on regardoit alors comme un Revenu plus grand que celui du Roi; & qui donna occa-fion à Robert Grosthead d'écrire une Lettre fort aigre au Pape, qui la reçut avec beau-coup de mépris, comme cela est rapporté au long par Matth. Paris.

Dans un Parlement tenu l'an 1379. (Ret. Parl. Angl. 3. Rich. II.) on fit de grandes plaintes sur ce que les Etrangers possedoient des Bénéfices Ecclétiastiques; plusieurs Cardinaux à Rome étant nommés aux meilleurs, qu'on leur conferoit, ou dont on

quefois des Cardinaux, ou autres, qui en retiroient les revenus, sans exercer les sonctions; & qui outre cela chagrinoient perpétuellement ceux qui dépendoient d'eux, par le crédit qu'ils avoient auprès du Pape, & par des citations ou des évocations à cette Cour. Par exemple, le Doyenné de St. Paul de Londres, Bénéfice qui requéroit abfolument la résidence, sut conferé par le Pape au Cardinal de S. Marcel, Archevêque de Bourdeaux. Page 134.

C'eût été peu de chose, si le Pape s'étoit contenté de disposer de tems en tems de quelques Bénéfices, contre le Droit des Patrons. Il faisoit plus; il s'attribuoit quelques la disposition de tous. C'est de quoi on voit deux exemples dans ce Volume. Le prémier est de Clement V, qui donna tous les Bénesices vacans de la Province d'Yorck, au Cardinal Ademar du Titre de S. Athanase, sous prétexte de lui aider à soutenir sa Dignité; & peu de tems après, il lui donna en-

les laissoit jouir en commende : on en trouve encore des Listes. (Ast. & Monom. Tom. 1. fol. 389.) Il s'ensuivoit de là de grands inconvéniens : il n'y avoit presque plus aucun Service Divin, ni d'Instruction pour le Peuple; point d'Hospitalité pour le soulagement des Pauvres; les maisons tomboient en ruine, & la Barbarie se glissoit de plus en plus : de sorte qu'avec l'Hospitalité Italienne dont on ne voyoit point d'exemple, & le peu de Service Divin fait en Latin que presque personne ne pouvoit entendre, les pauvres Anglois étoient mal nourris, & encore plus mal endoctrinés. Ensin l'appauvrissement des Peuples, causé par l'épuisement des richesses au prosit des Etrangers, affo blissoit le Roi & le Royaume, & les mettoit hors d'état de résister

à l'invalion des Etrangers.

C'est une chose remarquable encore, que sous les Regnes de Henri VII & de Henri VIII, on vit sur le Siege Episcopal de Worcester quatre Italiens successivement, qui n'y résiderent jamais. On en trouve les noms dans Goodwin, de Prasulibus Anglia. L'influence des Papes & des Cardinaux sur cette affaire étoit si grande, que le Roi Edonard I, à la sollicitation de l'Evéque de Sabine Cardinal, ayant promis de nommer un certain Nivianus Italien Chambellan du Prélat, a un Bénéfice dans le Comté de Lincoln, qui étoit a sa Collarion par la more d'un autre Italien Chapelain du Pape; le Roi oubliant sa promesse, le confera à son Secretaire: mais s'en étant ressouvenu, il revoqua sa Présentation, pour conferer le Bénéfice à Nivianns, comme il paroît par la Patente qu'on en conserve encore parmi les Regirres d'Angleterre (Pat. 25. Ed. I. m. 16. Deprasentatione pro M. Antonio de Niviano). Matth. Paris, sur l'an 1240, dit que tandis que Rabens & Ruffinus, deux Agens du Papa, étoient occupés en Angleterre a ramasser de l'argent pour le Pontife, un nommé Mumelinus vint de Rome avec 14 Italiens, &des Ordres pour les faire pourvoir d'un pareil nombre des meilleurs Bénéhces oui viendroient à vaquer. Le même Historien dit encore, que la même année le Pape fit une Convention avec les Habitans de Rome, portant, que s'ils vouloient lui donner des secours contre l'Empereur Frederic, il feroit mettre leurs Enfans en possession de tous les Bénéfices qui vaqueroient en Angleterre: & sur cela des Ordres furent envoyés à l'Archevêque de Canterbery, & aux Evêques de Lincoln & de Salisonry, de faire en sorte que trois-cens junes Romains sussint poutvus des prémiers Bénéfices qui viendroient à vaquer; ce qui, dit l'Historien, étonna si fort tous ceux qui en entendirent parler, qu'ils sembloient s'abandonner au der-nier desespoir: & cela sit une impression si profonde dans l'ame de l'Archevêque q'i avoit la conscience timorée, de voir l'Eglise recevoir de si grandes blessires, & tant de desordres arriver de son tems, qu'il mit ordre à ses affaires, & se revira en France, ou passant le reste de sa vie a lamenter le déplorable état de sa Patrie, il mourut pet après de chagrin, à Pontigny. Voyez la Vie de cet Archevêque, écrite pat Godwin. WHAT.

core

core tous ceux qui vaquoient dans la Province de Cantorbery: & sur ce que le Roi avoit conseré deux Prébendes du nombre de ces Bénéfices donnés par le Pape, & que le Cardinal avoit été cité au Parlement; Clement (1) écrivit au Roi d'une maniere extrêmement forte, appellant les deux Bénéficiers du Roi, Fils de perdition, & se plaignant que c'étoit visiblement offenser Dieu, que d'empêcher ce Cardinal de jouir de ses revenus. Page 284.

Jean XXII (2) alla plus avant; non-seulement il voulut disposer des Bénéfices vacans, mais même de ceux qui ne l'étoient pas, en revoquant toutes les Dispenses données par ses Prédécesseurs pour la pluralité des Bénéfices, & réfervant au S. Siege la disposition de ceux qui viendroient à vaquer par cette revocation; sur quoi le Roi lui Ecrivit d'une maniere si forte (page 691.) qu'il y a quelque apparence que le Pape laissa tomber cette affaire; du moins, on n'en trou-

ve point la suite dans ce Recueil.

Il feroit trop long de rapporter dans un Extrait, tous les exemples qu'on trouve dans ce Volume sur ce sujet; mais je ne dois pas oublier de remarquer, qu'il n'arrivoit jamais au Pape de conferer des Evéchés sous quelqu'un des prétextes dont j'ai parlé, que le Roi ne s'y opposat avec vigueur en apparence: mais il n'y a pas un seul exemple que je fache, où il ait eu le dessus; de sorte qu'après avoir beaucoup crié, écrit plusieurs Lettres au Pape, ou à l'Evêque nommé, il étoit enfin contraint de plier sous la puissance du Pontife. Tout ce Recueil sourmille de semblables plaintes. Ce sut Edouard II, si je ne me trompe, qui s'avisa le prémier, quand il ne pouvoit plus se désendre d'admettre un Evêque pourvu par le Pape, de l'obliger à signer un Acte passé devant un Notaire public, par lequel il renonçoit à la Clause de la Bulle qui lui adjugeoit son Evêché, & à reconnoitre qu'il le tenoit de la pure grace du Roi. On en voit plusieurs exemples dans ce troisieme Tome, à l'égard des Archevêques de Cantorbery, page 465, de Dublin, page 273, d'Armagh, page 13, & de l'Evêque de Winchester, page 827. Mais le Pape, qui vouloit ignorer ces renonciations, ne laissoit pas de mettre toujours cette Clause dans ses Bulles.

Le second point, qui regarde la Jurisdiction Ecclésiastique, se peut considerer par rapport aux Clercs inférieurs, ou par rapport aux elésiastique.

Jurisdiction Le-

(2) Jean XXII étoit Fils d'un Cordonnier; mais d'ailleurs, homme de beaucoup d'esprit & de savoir. Lorsqu'il mourut, la dix-neuvieme année de son Pontificat, il laissa un plus grand Trésor qu'aucun de ses Prédécesseurs. Voyez Plasine, & l'As-las Historique & Géographique. WHAT.

Ggg

Tome III.

<sup>(1)</sup> Le Pape Clement, dont il est ici parlé, étoit plongé dans tous les plaisirs des sens; & si insolent, qu'il traita comme un Chien François Dandolo Venitien, qui l'avoir offensé par sa fidelité à la République, le faisant coucher sous sa table. Ce même Pape condamna a mort les Chevaliers du Temple, connus sous le nom de Templiers; & transporta le Siege à Avignon, où il coutinua soixante & dix ans. Cette Translation sut, pour cette raison, appellée par les Italiens, la Captivité de Babylone. WHAT.

Evêques. A l'égard des prémiers, il ne paroît pas que Rome agît avec autant de vigueur pour maintenir la Jurisdiction de la Cour Ecclésiastique, que les Magistrats pour soutenir les Droits du Royaume. La raison en est, qu'en ces occasions le Pape avoit à faire à des Officiers de Justice, qui ne pouvoient se dispenser d'exécuter les Loix du Royaume faites par le Parlement, sans se mettre en risque d'être punis de leur négligence; au-lieu qu'à l'égard des Evêques, il n'avoit à disputer qu'avec le Roi, qui n'avoit pas les mêmes sujets de crainte. Aussi la Cour de Rome ne se relâchoit-elle jamais, quand il s'agissoit d'empêcher que les Evéques ne sussent traduits dans les Cours Séculieres. Nous en voyons des exemples remarquables sous ce Regne, à l'égard des Evegnes Ecossois de Glasgow & de S. André, pris les armes à la main par Edouard I., & retenus en prison; mais qu'Edouard II. sut enfin obligé de relâcher après s'en être longtems désendu, pages 73. 98, 118, 121, 122, & 710. La meme chose arriva dans l'affaire de l'Eveque de Lichfield, Grand Trélorier fous Fdonard I. & qu'Edonard II. avoit fait mettre en prison, l'accusant de malversation; car quoique ce crime fut de la compétence de la Cour Laïque, Clément V. prétendit pourtant, qu'à cause de son caractere, cet Eveque ne pouvoit etre tetenu dans les prisons du Roi, & il obligea enfin Edonard à le mettre en liberté.

Citations personnelles à la Cour de Rome.

Pour ce qui est du troisieme Article, savoir les Citations personnelles à la Cour de Rome, ou devant les Juges délégués du Pape (1). les Magistrats Anglois n'épargnoient ni peines, ni soins, pour en arreter l'abus; mais ils ne pouvoient empecher que les Ecclésiastiques, ou par un motif de Religion, ou pour d'autres intérêts, ne préféralsent d'obéir aux Commandemens du Pape, plutôt qu'aux Loix du Royaume. C'étoit-là un sujet continuel de disputes & de démélés entre les deux Cours. Aussi trouve-t-on dans ce Recueil un très grand nombre de Lettres du Roi au Pape sur ce sujet, & d'Ordres aux Archevêques de n'admettre point ces Citations. Nos volemes, disoit Edouard dans une Lettre aux Archeveques, bujusmodi prajudicio, remedio quo poterimus, obviare, & omnes jura Corona nostra impugnantium conatus illicitos refranare, vobis mandamus firmiter injungendo, ne pratextu alicujus Commissionis, aut Mandaii, vobis, aut alicus vestrum, per quemcumque fueti, vel fiendi, quidquam in hac parte, per citationes, vel inductiones, aut alio quor is modo, nobis inconsultis, facere presumatis, page 500. On trouve meme, que le Parlement qui se tint à Stamford en 1309, ordonna qu'on écriroit au Pape une Lettre vigoureule, signée de

Lettre du Roi aux Archevêques contre ces citations,

(1) Ce troisieme Artic'e, & le suivant, ont été amplement discutés par le Frere Paul Sarpi, de Venise, ce grand homme, si profond dans la Jurispiu ence &dans la Théologie, dans un de ses excellens Traités intitulé, Les Droits des Souverrains. What.

Il est constant que la Cour de Rome se mettoit peu en peine de ce que le Roi pouvoit dire, ou écrire. Ce Prince, qui croyoit avoir besoin du Pape, ne jugeoit pas qu'il sût de la bonne Politique de pousser les choses trop soin; & c'est de quoi cette Cour savoit bien prositer. Mais quand le Parlement s'en méloit, elle étoit plus réservée, & gardoit plus de mesures avec sui qu'avec le Roi. Aussi Edouard écrivant à un Cardinal, sui disoit: Quod si nollemus facere, illas desenderes Communius Regni nostri, ut jus nostrum hareditarium ac nostra Regia dignitatis. Page 573. Et en une autre occasion, écrivant au meme: Advertentes, si placet, quòd essi distus Clericus noster à jure in hac parte sibi quasito, seu prosecutione ejus dem, desistere vellet; nihilominus jus nostrum pradictum, vinculo juramenti nos arctante, & Magnatum nostrorum Consilio perurgente, qui etiam, nobis dissimulantibus, toto nisu contradicerent, prosequi sogeremur, page 965.

Si les Anglois se plaignoient de la Cour de Rome, celle - ci ne se plaignoit pas moins de son côté des Magistrats. On voit, page 187, un Bref du Pape à l'Evêque de Worcester, où sont ramassés tous les Griefs du S. Siege contre les Officiers du Roi, ou plutôt contre les Loix d'Angleterre qui se trouvoient contraires à ses prétentions; mais comme ils regardent presque tous les Articles que je viens de toucher, il n'est pas nécessaire de s'y arrêter. Il sussit de remarquer que ce que le Pape appelloit les Privileges de les Immunités de l'Eglise, les Anglois le nommoient les Entreprises de les Usurpations de la Cour

de Rome.

On auroit peut-être plus efficacement résisté au Pape, si le Roi eût bien sécondé son Parlement; mais des interêts particuliers obligeoient quelquefois ce Prince, non-seulement à se soumettre aux prétentions du Pontife, mais à les fortifier même en le sollicitant à user de son pouvoir absolu. C'est ce qu'il sit, entre autres occasions, pendant la vacance du Siege de Hereford. Il desiroit de placer sur ce Siege Thomas Charleton; mais craignant de ne pouvoir obtenir son élection du Chapitre, il pria le Pape de se réserver la disposition de cet Evêché, par la plénitude de sa puissance Apostolique, ce qu'il n'eut pas de peine à obtenir; & lui recommanda Charleton. Quelque tems après, il apprit que le Pontise avoit dessein de gratisser Adam Orleson de cet Eveché; sur quoi il le pria de ne point penser à ce Sujet qui lui étoit très désagréable, l'assurant en même tems, qu'il ne permettroit jamais qu'Orleion fût placé sur ce Siege. Ses instances surent sans effet; car le Pape confera cet Evêché au même Orleion, qui devint un des principaux Auteurs de la ruine de ce Prince. Pages 617, 622, & luivantes.

Ceux qui sont tant soit peu versés dans l'Histoire de ce Siecle, savent que le tems pendant lequel les Papes tinrent leur Siege dans

Avignon, n'est pas celui qui ait fait le plus d'honneur au S. Siege. On trouve un indice de la maniere irréguliere dont la Cour de Rome agiffoit en ce tems-là, dans une Lettre d'Edonard II, adressée au Cardinal de S. Cyriaque, (page 679,) où l'on voit que Clement V, en conserant l'Abbaye de Westminster à un Abbé nommé Richard, avoit exigé de lui una promesse de 6000 storins pour soi-même, & une autre de 2000 pour les Cardinaux.

Differend entre les Archeveques de Cantorbery & d'Yoren touchant le droit de faire porter la Croix.

au Paje iur ce iu-

Le même diffe-

send en Irlande.

jet

Le differend entre les Archevêques de Cantorbery & d'Torck, touchant le port de la Croix, subsistoit toujours. Le prémier prétendoit avoir le droit de faire porter la Croix devant lui dans la Province d'Yorck; mais il refusoit le même Privilege à l'Archevêque d'Yorck, qui avoit les mêmes prétentions dans celle de Cantorbery. Cette querelle alloit si loin, que les deux Prélats se faisoient accompagner de gens armés, quand ils se trouvoient dans une meme Province; ce qui arrivoit toutes les fois que le Parlement étoit assemblé. C'est Leure d'Edouard ce qu'on voit dans une Lettre qu'Edouard écrivoit au Pape, pour le prier de faire un Règlement sur ce sujet. Page 659.

Le meme differend regnoit aussi entre les Archevêques d'Irlande; comme il paroit d'une Lettre de l'Archeveque d'Armagh, où il supplioit le Roi de le dispenser d'assister aux Synodes qui s'assembloient dans la Province de Dublin, & lui demandoit la permission de s'y

faire représenter par Procureur. Page 86.

IV.

#### TEMPLIERS. D E S

Histoire des Temphers,

Ordre des Templiers sut institué en 1118, pour la désense des Saints Lieux de Jérusalem. Leur première Maison qui étoit située près du Temple, donna occasion de les appeller Templiers, & toutes les Maisons qu'ils eurent dans la suite, Temples. Cet Ordre sut confirmé au Concile de Troyes en 1127: ce fut S. Bernard qui en composa la Règle. Les Religieux, ou Freres, étoient divisés en deux Classes; l'une de Chevaliers, & l'autre de Freres servans.

Après que Saladin eut conquis le Royaume de Jerusalem sur les Chrétiens, cet Ordre se dispersa dans presque tous les Etats de l'Europe, où il devint très puissant, & acquit de grandes richesses (1) par la liberalité des Peuples & des Souverains, qui faisoient un cas tout particulier des vertus qui se pratiquoient parmi ces Freres. Les

(1) Matthien Paris dit que les Templiers avoient 9000 tiches Couvens, quoiqu'au commencement ils ne vêcussent que d'aumônes. D'autres Auteurs disent qu'ils avoient des Gouverneurs subordonnés dans toutes les Provinces de l'Europe, & pas moins de 16000 Seigneuries. Ces Revenus immenies ne furent pas la moindre cause de l'abolition de cet Ordre. WHAT,

richesses changerent enfin leur humilité en orgueil, & la vie exemplaire qu'ils menoient au commencement, en libertinage; ce qui les rendit odieux.

Philippe le Bel fut l'auteur de leur ruïne, pour se venger d'une émeute que quelques-uns d'entre eux avoient excitée dans Paris. Il s'aboucha pour cet effet avec le Pape Clement V à Poitiers, où la destruction de l'Ordre entier fut résolue. Quelques scelérats qui étoient eux-mêmes Membres de ce Corps, soit de leur propre mouvement, s soit qu'ils suffent gagnés par le Roi de France, dénoncerent tout l'Ordre, comme coupable des plus grands crimes; sur quoi Philippe sit arrêter tous ceux qui se trouverent dans ses Etats, & en fit bruler cinquante-sept. Cette vengeance lui paroissant trop legere, il poursuivit l'abolition de cet Ordre; & le Pape, qui s'étoit engagé à favorifer ce dessein, convoqua un Concile général à Vienne, où cet Ordre sut interdit.

Comme l'Angleterre prenoit beaucoup de part à ce qui regardoit les Templiers, à cause des grands Biens qu'ils possedoient dans ce Royaume; on trouve dans ce Recueil un grand nombre d'Actes sur

cette matiere, dont nous allons parcourir les principaux.

La prémiere Pièce est une réponse d'Edouard à Philippe le Bel, dans laquelle il dit, qu'il ne peut ajouter foi à ce qui est contenu dans sa Lettre touchant la détestable Héresie qui se répand en Guyenne; mais qu'il a mandé le Senéchal d'Agen pour s'instruire plus particulierement de cette affaire. Quoique le nom des Templiers ne se trouve pas dans cette Lettre, il y a pourtant apparence que c'étoit d'eux dont il

s'agissoit. Page 18.

On trouve ensuite un Bref de Clement V adressé au Roi dans lequel il expose que le Roi de France ayant été informé que les Tem- les Templiers. pliers renonçoient Jesus-Christ à leur entrée dans l'Ordre, qu'ils crachoient contre un Crucifix, adoroient une Idole dans leurs Chapitres, & commettoient d'autres crimes énormes, ce que le Grand-Maitre même avoit avoué; ce Prince avoit fait arrêter en un même jour tous ceux de cet Ordre qui s'étoient trouvés dans ses Etats, & fait faisir tous leurs Biens, pour être appliqués à l'usage de la Guerre-Sainte, si ces crimes étoient averés. Il ajoute, que sur ces informations dont Philippe lui avoit donné connoissance, il avoit lui-même examiné un des Chevaliers, magne generosuatis virum, qui avoit confessé qu'il avoit lui-même fait cette abnégation, & qu'il l'avoit vu pratiquer dans l'Isle de Chypre, par le commandement du Grand-Maitre, en prélence de plus de 200 Freres, dont 100 étoient Chevaliers. Il l'exhorte ensuite à imiter l'exemple du Roi de France, Ce Bref est du 30 de Novembre 1307, page 30.

Page 35, il y a une Lettre d'Edonard aux Rois de Castille, d'Arragon, de Portugal & de Sicile, à qui il fait savoir, qu'un certain Clerc jet.

Gggiij

Bref du Pape à Edouard touchant

s'est présenté à lui, accusant les Templiers des crimes les plus atroces; mais qu'il n'a pas pu y ajouter foi, & les exhorte à suspendre leur jugement, si une pareille accusation est portée devant eux. On voit une autre Lettre au Pape sur le même sujet, & pour justifier les Templiers, qui sont, dit-il, dans une très bonne réputation en Angleterre, page 373 & un Ordre à tous les Sherifs, d'arrêter tous les Templiers le jour de l'Epiphanie 1308, page 45. Cet Ordre, qui est sans date, a été placé dans ce Recueil avant les deux Lettres précédentes; mais il est visible que c'est une méprise, qui peut avoir été causée par le défaur de date de ce dernier.

Les Templiers Arrêtés & Jours Biens faifig.

Bulle du Pape contre cux.

En conséquence de cet Ordre, tous les Templiers qui se trouverent en Angleterre, furent arrêtés en un même jour, & leurs Biens furent saissi en la main du Roi. Page 81.

Tout cela est suivi d'une Bulle du Pape adressée à l'Archevêque de Cantorbery & à ses Suffragans, pour leur donner connoissance de ce qui s'étoit fait à l'égard des Templiers. Il y répéte à peu près les mêmes choses qu'il avoit exposées au Roi dans le Bref précédent. Il ajoute seulement, qu'il avoit fair examiner soixante & douze Chevaliers, ou Freres, par des Cardinaux; qui après un examen très exact lui avoient rapporté, que les acculés avoient avoué les crimes dont ils étoient chargés, savoir, l'abnégation de Jesus-Christ, & le crachat contre le Crucifix; & que quelques-uns avoient confessé des crimes que la pudeur l'empêchoit de nommer. Après quoi il les informe, qu'il a commis trois Cardinaux, quatre Evêques Anglois, & quelques Ecclésiastiques de France, pour travailler aux informations, & à toutes les procedures qui devoient se faire en Angleterre contre les Templiers. Page 101,

Ces Commissaires étant arrivés, le Roi ordonna expressément aux Evêques Anglois, nommés dans la Commission, d'assister avec assiduité à toutes les procedures ; comme il paroit par un Ordre adressé à l'Evêque de Lincoln, page 168. De peur, sans doute, de quelque

supercherie de la part des Italiens & des François.

Il est encore remarquable, que dans tous les Ordres que ce Prince donna pour faciliter ces informations, on trouve toujours cette clause, Ob reverentiam Sedis Apostolica. Il craignoit apparemment, que comme ce Procès se faisoit au nom du Pape, on ne prétendît le tirer à conséquence.

Quand cet examen fut achevé, on assembla un Concile National à Londres, où les Templiers furent condamnés: mais ils ne furent pas traités avec la même rigueur qu'en France; on se contenta de les renfermer dans les Monasteres, comme dans autant de prisons, avec

des Pensions modiques pour leur subsistance.

Concile general de Vienne.

Le Concile Général de Vienne, qui avoit été en partie convoqué pour la condamnation des Templiers, s'assembla l'année 1311; mais

REGNE D'EDOUARD II. ce ne fut qu'à la seconde Session qui se tint au mois de Mai 1312. que leur Sentence fut publiée. On croit communément que ce fut le Concile qui les condamna : mais il semble plus sur de suivre le sentiment de quelques Historiens qui paroissent mieux instruits, & qui ont écrit que le Concile ne jugea pas qu'il fût juste d'abolir un Ordre entier, pour les crimes de quelques-uns de ses Membres; d'autant plus que les Templiers n'avoient été ni convaincus, ni même cités au Concile. Ces memes Historiens ajoutent, que les Peres intimidés par la présence du Pape qui présidoit en personne, & du Roi de France qui assistoit à cette seconde Session, n'oserent s'opposer à la Bulle de condamnation qui fut lue en leur présence. Il est vrai que dans une Bulle suivante qu'on trouve dans ce Recueil, page 323, Clément assure que le Concile avoit approuvé ce qui s'étoit fait à cet égard; mais il paroît aussi dans la même Bulle, qu'à cause que les procedures contre les Templiers n'avoient pas été tout à fait juridiques, il n'avoit pu abolir entierement cet Ordre, mais seulement l'interdire pour jamais. Voici ses paroles. Ejusdem Ordinis staum, habitum, atque nomen.... sacro approbante Concilio, non per modum diffinitive sententie, cum eam super hoc, secundum inquisitiones & processus, non possemus ferre de jure, sed per viam Provisionis, & Ordinationis Apostolica, irrefragabili & perpetuo valitura sustulimus sanctione; ipsum probibitioni perpetua supponentes. Universa etiam bona Ordinis prelibati, Apostolica Sedis ordinationi & dispositioni , auctoritate Apostolicà reservanda.

Il paroît par-là, que bien que le Pape s'appuye de l'autorité du Concile, il agit pourtant en son propre nom, en vertu de son Autorité Apostolique. On peut dire même que l'approbation du Concile, dont parle le Pape, paroît assez conforme à la maniere dont les Historiens l'ont expliquée; puisqu'il n'est guere apparent que des gens choisis pour Juges dans une assaire de cette conséquence, ayent approuvé une Sentence, qu'ils n'ont pas eux-mêmes osé prononcer. Il est d'ailleurs très vraisemblable, que puisque le Pape avoit assemblé ce Concile principalement pour y saire condamner les Templiers, il auroit été bien aise de se décharger sur lui de cette condamnation, s'il y eût trouvé les

dispositions qu'il souhaitoit.

Dans la même Bulle que je viens de citer, le Pape déclaroit, qu'après avoir réservé au S. Siege la disposition des Biens des Templiers, il avoit longtems consulté avec les Cardinaux, les Patriarches, les Archevêques, les Evêques, les Prélats, & autres qui se trouvoient au Concile, & qu'il avoit ensin trouvé à propos d'adjuger ces Biens à l'Ordre de S. Jean de Jerusalem, par la plénisade de sa Puissance Apostolique. Il en exceptoit pourtant ceux qui étoient situés dans la Castille, l'Arragon, le Portugal, & l'Île de Minorque, dont il se réservoit encore la disposition. Remarquez, qu'il ne dit pas que ce sût une résolution du Concile même; mais seulement, qu'il avoit pris les avis de ceux qui

le composoient. Il ajoutoit la peine de l'Excommunication contre tous les détenteurs de ces Biens, qui resuseroient de les délivrer à l'Ordre de S. Jean, dans un mois après la premiere réquisition. Page 383.

Cette Bulle fut bien-tôt suivie d'un Bref adressé au Roi Edonard, pour l'exhorter à se soumettre à cette disposition, & pour enjoindre à tous les Comtes & Barons du Royaume de délivrer les Biens des Templiers dont ils étoient en possession, aux Chevaliers de S. Jean.

Page 326.

Lors qu'Edouard avoit contribué si volontiers à la ruine des Templiers, il avoit esperé de profiter de leurs dépouilles, dont il avoit même commencé à disposer; de sorte qu'il ne fut pas peu surpris, quand il apprit qu'on vouloit le contraindre à s'en dessaitir. Le Bref du Pape arriva dans le tems que ce Prince étoit le plus embarrassé par des dissentions domestiques; c'est-à-dire, fort peu de tems après la mort de Gaveston. Il ne laissa pas pourtant de se maintenir dans la possession de ces Biens, jusqu'à la fin de l'année 1313. Mais enfin, le Prieur de l'Ordre de S. Jean en Angleterre, muni d'une Procuration du Grand-Maitre, lui ayant presenté une Requête sur ce sujet, il n'osa résister plus longtems, & lui accorda la main-levée des Biens des Templiers qui étoient en son pouvoir. Cependant, comme il étoit persuadé qu'on lui faisoit une grande injustice, il sit une Protestation devant un Notaire, dans laquelle il déclara, qu'il ne se dessaississoit de ces Biens que par la crainte du danger auquel il s'exposeroit s'il le resusoit; vû le peu de tems que la Bulle lui donnoit, selon la clause que le Prieur avoit pris soin d'inserer dans sa Requête. Mais il protestoit, que cela ne pourroit porter aucun préjudice, ni à ses Droits ni à ceux de ses Sujets, qu'il se réservoit de faire valoir quand il en seroit tems. Cette Protestation se trouve, page 45 1.

Les Anglois qui avoient reçu quelque partie de ces Biens, de la liberalité du Roi, ou qui peut-être les avoient achetés, n'obeïrent qu'avec peine. En 1322, il y en avoit encore qui s'en trouvoient saiss, ce qui sut le sujet d'une plainte très sorte qu'en sit Jean XXII à Edouard.

Page 957.

Ces gens-là se sondoient sur ce que le Parlement n'avoit pas donné son consentement à la Cession que le Roi avoit faite de ces Biens; qui, selon les Loix du Païs, devoient être confisqués à la Couronne, & non pas au Pape, ou en saveur de l'Ordre de S. Jean. Il semble même que le dernier craignit que tôt ou tard, le Parlement ne vînt à remuer cette affaire; c'est pourquoi il pressa le Pape de solliciter Edouard, asin qu'il obtint le consentement du Parlement sur ce qui avoit été sait. On trouve en esset, dans le Tome suivant, qu'en 1324 Edouard écrivit au Pape, qu'on avoit agité cette affaire dans le Parlement, & qu'il espe-

REGNE D'EDOUARD II.

roit que l'Ordre de S. Jean demeureroit en possession des Biens des

Templiers (1) Tome IV, page 46.

C'est-là ce qui se trouve de plus remarquable dans ce troisieme Tome, sur les quatre Articles généraux sous lesquels j'ai tâché de ranger les principales matieres. Il y a une infinité d'autres Pieces sur des sujets qui n'ont aucune relation à ces quatre Articles; mais pour pouvoir les remarquer & les expliquer, il faudroit entrer dans un détail qui grossiroit trop cet Extrait. Je me contenterai donc d'en rapporter deux ou trois.

Jusqu'au tems d'Edonard II, on se servoit en Angleterre de Notaires Impériaux: ce qui paroît affez étrange, puisque depuis l'Empire d'Henorius, les Empereurs n'avoient jamais eu aucune Jurisdiction dans ce Royaume. On voit ici, page 829, qu'Edouard II cassa tous ces Notaires Impériaux, & défendit d'avoir aucun égard aux Actes qu'ils pafseroient à l'avenir.

Motaires 1m periaun callés,

On trouve encore, qu'en 1317 il y avoit en Guyenne des Clercs mariés; ce qui se justifie par un Ordre d'Edouard II au Connêtable chands de vin. de Bourdeaux, de leur faire payer l'impôt du Vin, nonobstant leurs Privileges; dont ils abusoient, en faisant vendre le Vin d'autrui sous leur nom. Page 666.

Des Clercs ma. tiés devenus mat.

Il pourroit paroitre étrange que le Comte de Savoye fût Vassal du Roi d'Angleterre, & qu'il lui rendît hommage pour quelques Terres du Chablais; comme il paroît d'un Acte qu'on trouve dans ce Volume, page 715: mais il faut savoir qu'en ce tems-là, & même dans les Siecles précédens, c'étoit une coutume assez ordinaire, que les petits Princes recevoient des plus grands certaines Pensions, pour lesquelles ils s'engageoient à leur rendre hommage; & que bien souvent, pour servir de fondement à ces pensions, ils affectoient certaines Terres de leurs Etats, pour lesquelles ils rendoient hommage autant de tems que les Pensions étoient continuées. C'est ce qui paroît par divers endroits de ces trois premiers Tomes, & même dans

Tome III.

Hhh

<sup>(1)</sup> Les Curieux qui en voudront savoir davantage au sujet des Règles primitives & de la nature de ces deux Ordres, pourront consulter Dugdale, sur le Comté de Warwick; Henri Knighton, dans son Recueil; l'Hittoire de Thomas Walfingham; & la Description de Stow. A l'égard des H. spitaliers, ou Chevalters de S Jean de Jerusalem, nous trouverons dans la suite, que Henri VIII les cassa, & s'empara de leurs Biens; que la Reine Marie les rétablit dans leur demeure endommagée, à Clerkenwell; & que le Chevalier Thomas Tresham, qui fut fait Prieur de l'O: dre, fut convoqué par écrit à la Chambre des Pairs a 1 Parlement, en qualité de Baron : mais qu'enfin ils furent abolis par la Reine Elifabeth. On dit que le Temple à Londres étoit anciennement la Maison principale de cet Ordre en Ang'eterre, & qu'ils la remirent à des Etudians en Droit, qui avoient quitté l'Hôtel de Thavies, pour le loyer annuel de dix livres sterling: (cela se passa vers le milieu du Regne d'Edonard III. ) & que les Juniconsultes furent locataires de ces mêmes Hospitaliers, jusqu'à ce qu'ils furent abolis par Henri VIII, WHAT.

On voit qu'Edonard I n'avoit pas été fort exact à payer au Pape le Tribut annuel de mille marcs, établi par le Roi Jean, puisque Clement V demandoit à son Fils quinze années d'arrerages, page 187. On trouve ici une Quittance de ce Tribut pour l'année 1317, page 6333 & une autre pour l'année 1318: mais le reste demeura en arrière; cat on voit dans le IV Tome, que le Pape demandoit 30 années d'arrerages à Edonard III.

# EXTRAIT DU IV. TOME DE RYMER.

Suite du Regne D'EDOUARD II.

I.

### AFFAIRES D'ANGLETERRE.

Histoire des Spenicis,

L'A mort du Comte de Lancastre, & les rigueurs qui furent exer-cées contre tous ses Adhérans, dont quelques-uns surent exécutés, d'autres bannis du Royaume, & un grand nombre dépouillés de leurs Biens, sembloient avoir mis les Spensers en état de jouir tranquillement de leur fortune, sans craindre que personne osat plus s'opposer à leur pouvoir. Il ne leur restoit plus, pour achever de se mettre l'esprit en repos, que de se délivrer de quelques Personnes qu'ils regardoient comme leurs Ennemis particuliers, & entre autres de l'Evêque de Hereford, & du jeune Mortimer, qui étoit actuellement prisonnier dans la Tour. Quelque grand que fût leur crédit, quand ils voulurent travailler à la ruine de ces gens-là qui leur étoient encore redoutables, ils y trouverent des oppositions à quoi ils ne s'étoient point attendus. Le premier qu'ils avoient fait accuser de Trahison, fut arraché aux Juges du Roi avec une espece de violence, par les Archevêques de Cantorbery & de Dublin; sous prétexte que ce Prélat ne pouvoit être jugé par une Cour Laïque. Cette action arrêta les procedures qu'on avoit dessein de faire contre quelques autres Evêques qui se trouvoient dans le même cas, & l'affaire sut renvoyée au Parlement.

De l'Evêque de Hereford & de Mortimer.

Celle de Morimer ne souffroit pas les mêmes difficultés, puisqu'il n'avoit aucun caractere qui put le mettre à couvert; aussi fut-il condamné à mort: mais le Roi changea la peine en une prison perpetuelle. Peu de tems après, ce même Mortimer, tout prisonnier qu'il étoit, sorma le projet de s'emparer de la Tour, & des Châteaux de Windsor & de Wallingsord: mais son complot ayant été découvert, il subit de nouveau le même Jugement, & le Roi lui sit encore une sois grace de la vie. Quand on considere que cet homme avoit pour Ennemis les

Depuis le Traité de Montreuil, fait entre Edouard I & Philippe le Bel, la France & l'Angleterre avoient été dans une affez bonne intelligence; jusqu'à ce qu'au commencement du Regne de Charles le Bel, un accident, peu considerable en lui-même, altera l'union de ces deux Couronnes. Dans un Bourg de l'Agenois, nommé Saint Sardos, ils'étoit commis quelque excès que ce Recueil n'explique pas, sur lequel les Officiers d'Edouard avoient négligé de rendre une exacte Justice: ce qui donna lieu à quelques Personnes qui étoient interessées dans ce fait, d'en appeller au Roi de France, comme Seigneur souverain de la Guyenne. Sur cet Appel, Charles sit donner un Arrêt qui condamnoit au banissement quelques Gentilshommes Gascons Sujets d'Edouard, & confisquoit leurs Biens à la Couronne de France, & entre autres le

Guyenne, fournirent l'occasion des derniers Troubles qui agiterent l'Angleterre: la haine de la Reine contre les Spensers, ajoutons hardiment sa passion pour Mortimer, & le desir de vengeance dans ceux que les Spensers avoient persécutés, en surent la véritable cause. C'est ce qu'il saut un peu expliquer, pour l'intelligence des Actes contenus au

Château de Montpezat, dont le Bourg de S. Sardos dépendoit. Pour empêcher l'exécution de cet Arrêt ceux qui commandoient dans la Guyenne pour Edouard, mirent Garnison dans ce Château: ce qui obligea le Roi de France, qui n'en voulut pas avoir le démenti, à faire lever des Troupes dans le Périgord & autres lieux du voisinage, pour assieger Monspezas, Il sit en même tems sommer Edouard de lui venir rendre hommage pour la Guyenne, & pour le Comté de Ponthieu. Ce fut un fâcheux contre-tems pour le Roi d'Angleterre, ou plutôt pour les Spensers, à qui la Guerre ne convenoit nullement, parce que tout le Royaume étoit plein de mécontens. Ils résolurent donc d'envoyer des Ambassadeurs en France, pour tâcher de terminer ce: differend par la voye de la Négociation; mais les Ambassadeurs ne furent point écoutés. Charles, qui vouloit profiter de la conjoncture, envoya, pour commander son Armée en Guyenne, le Comte de Valois son Oncle; qui s'empara de l'Agenois, & de quelques autres Terres. Il ne se contenta pas de ces avantages, il menaça l'Angleterre même d'une invasion, ce qui fournit aux Spensers un prétexte de dépouillet la Reine du Comté de Cornouaille, dont elle étoit en possession; comme si ce Païs là eût couru trop de risque entre ses mains. Il seroit trop long de faire ici le détail de toutes les Négociations, qu'il y eutsur ce sujet; des projets faits, mais mal exécutés, pour secourir la Guyenne; & du peu de résistance que sit le Comte de Kem, Frere du Roi, envoyé dans ce Pais-là pour s'opposer aux progrès du Comte de Valois, Il suffira de remarquer qu'Edonard ne se croyant pas en état de soutenir la Guerre, voulut, à quelque prix que ce sût, terminer ce differend par un Traité. Il dépêcha donc en France l'Evêque de Norwich & le Comte de Richemont, avec les Pleins-pouvoirs nécessaires pour accorder tout ce qu'ils jugeroient à propos sur le differend en question. Après que le Roi Charles les eut fait languir quelque tems, il leur fit infinuer par les Nonces du Pape, que si le Roi d'Angleterre envoyoit sa Femme à Paris, on ne doutoit nullement qu'elle n'obtint des conditions favorables du Roi son Frere. Edonard accepta la proposition; il envoya la Reine en France, où elle conclut un Traité qui portoit en substance: Que toute la Guyenne seroit délivrée au Roi de France; mais que si Edonard vouloit se rendre à Beauvais, il y seroit reçu à l'hommage; & qu'ensuite Charles, par amitié pour sa Sœur rendroit cette Province au Roi d'Angleterre à la réserve de l'Agenois, & des autres Terres conquifes en dernier lieu, sur tesquelles Edonard pourroit formet ses demandes à la Cour des Pairs. Edonard ratifia ce Traité, & se prépara pour aller rendre son hommage. Avant que le tems marqué par le Traité fût venu, on convint d'un expédient, pour le dispenser de cette corvée qui lui étoit très fâcheuse; ce sut qu'il cederoit la Guyenne & le Comté de Pombieu au Prince Edouard son Fils âgé de 13 ans; & que Charles recevroit le Fils à lui faire hommage, & lui rel-

Fraité entre Edouard & Charles Roi de France.

### REGNE DEDOUARD II.

tirueroit ces deux Provinces, moyennant la somme de 60000 livres tournois.

Edonard accepta sans balancer un expédient qui s'accommodoit si bien à son inclination, & ceda ces Terres à son Fils, qui partit incontinent pour en aller rendre hommage. Ce fut-là le terme fatal où finit le peu de tranquillité dont Edouard avoit joui depuis qu'il avoit soumis les Barons. Aussi-tôt que le jeune Prince sut à Paris, la Reine. Conduite de se la Mere, qui, selon toutes les apparences, avoit ménagé toute cette Reine en France. intrigue pour l'avoir auprès d'elle, commença presque ouvertement à. prendre des mesures pour l'exécution des projets qu'elle avoit déja formés. Elle tenoit des Conseils secrets, dans lesquels elle n'admettoit que Mortimer, & les autres Bannis Anglois qui se rendoient assidus auprès. d'elle; pendant que les Evêques de Winchester & d'Exceter, Ambassadeurs d'Edonard, en étoient exclus. Ce fut dans ce même tems, que par les familiarités avec. Mortimer, & par le peu de mesures qu'elle prenoit pour cacher les sentimens qu'elle avoit pour cet homme, qu'elle auroit dû éloigner de sa présence comme un Ennemi du Roi. son Epoux, elle donna lieu à toute la Cour de France, & particulierement aux serviteurs d'Edouard, de soupçonner que leurs Conferences secretes cachoient, outre quelque complot pernicieux, quelque chose encore de plus criminel. L'Evêque d'Exceler ne put voir une femblable conduite, sans en être scandalisé; il crut qu'il étoit de son devoir d'en avertir le Roi son Maitre, aussi-bien que des soupçons qu'il avoit qu'il se tramoit quelque chose contre lui, ce qu'il étoit facile de conjecturer des secretes Conferences que la Reine avoit avec les Bannis; & pour cet effet il se déroba de Paris sans prendre congé. pour aller informer le Roi de tout ce qui se passoit. Edonard commençoit déja à trouver étrange que la Reine differât son setour sur des prétextes frivoles, & lui avoit écrit plusieurs sois, pour la presser de revenir & de lui ramener son Fils. L'information qu'il reçut de l'Evêque d'Exceler l'obligea à réiterer ses ordres, qui ne furent pas mieux obéis. Quand Isabelle ne put plus trouver de prétexte sur les affaires qui l'avoient amenée à Paris, elle fit écrire à Edouard par le Roi son Frere, qu'elle ne vouloit plus s'exposer aux mauvais traitemens de Spenser le jeune, qui la haissoit. Cependant les Amis qu'elle avoit en Angleterre, particulierement l'Eveque de Hereford, travailloient à débaucher les Sujets du Roi, & à former un Parti, qui devint en peu de tems très considerable; ce qui n'est pas surprenant, vû la haine qu'on avoit conçue contre les Spensers, & le peu de cas qu'on faisoit du Roi. La Reine n'agissoit pas moins de son côté pour se procurer des Amis. Elle sut engager le Comte de Hainaut à lui fournir un secours confiderable, en accordant le jeune Edouard avec Philippe, Fille de ce Comte. Quand elle eut pris toutes ses mesures, elle quitta la Cour de son Frere, d'où l'on prétend qu'elle sut chassée, & prit la

Hhhii

route du Hainaut où elle trouva des Troupes prétes, dont le Comtede Hainaut donna le commandement à Jean son Frere, Seigneur de. Beaumont, qu'Isabelle voulut bien reconnoître pour son Chevalier. Elle s'embarqua donc avec ses Troupes, & mit pied à terre dans la Province de Suffolk; où tous ses Amis la vinrent joindre, conduits, par le Comte de Kens, Frere du Roi, le Comte Henri de Lancastre, Frere de celui qui avoit été décapité, les Evêques de Lincoln & de Hereford, & plusieurs autres; qui lui amenerent des Forces qu'ils

avoient préparées sous-main pour cette occasion.

Edonard s'étoit flaté jusqu'alors de pouvoir conjurer cet orage par les Lettres qu'il écrivit au Pape, aux Cardinaux, au Roi de France. à sa Femme, & à son Fils; sans considerer que pendant qu'il employoit ces remedes inutiles, il donnoit le tems à la Reine, & à ses Amis, de fortifier leur Parti. Ils y réussirent si bien, que personne n'osa, ou ne voulut se déclarer pour le Roi, quand il se mit en devoir de lever une Armée pour s'opposer à cette invasion. La froideur qu'il trouva presque par tout obligea ce malheureux Prince à se retirer dans les Provinces Occidentales, où il esperoit trouver plus d'appui. Mais les Peuples de ces quartiers-là n'étoient pas mieux disposés que les autres; la Reine ayant fait entendre, & par elle-même, & par ses Amis, qu'elle n'en vouloit qu'aux Favoris, pour qui le Peuple ne s'interessoit pas beaucoup. Etant à Walling ford, elle y publia un Manifette qui contenoit la même chose; & continua sa marche. pour poursuivre le Roi dans l'Ouett. En cette extrêmité, Edouard dénué d'Amis, & se trouvant sans Troupes & sans argent, prit enfin le parti de ceder à sa mauvaise fortune; & ayant laisse Spenser le Pere dans Bristol, il s'embarqua sur un petit bâtiment, dans le dessein de se retirer en Irlande. Les vents contraires ne lui permirent pas de l'exécuter; ils le repousserent sur la Côte de Galles, où il sur contraint de prendre terre; & ne sachant pas où donner de la tête, il se refugia dans l'Abbaye de Neibe, où il se tint quelque tems caché. Cependant la Reine arriva devant Bristol, qui ne sit pas grande résistance Spenser le Pere y sut pris & pendu incontinent, sans aucune formalité de Justice, à l'âge de quatre-vingt-dix ans (1). Comme le Roi ne paroissoit plus, & qu'on assuroit qu'il avoit passé la Mer; les Seigneurs qui accompagnoient la Reine, s'affemblerent à Briftol même, & nommerent pour Gardien, ou Régent du Royaume, le jeune Edonard, qui en accepta l'Administration. Cela sait, la Reine marcha vers Glocester, où elle sit publier une Proclamation, pour inviter le Roi son Epoux à venir reprendre le Gouvernement, quoique,

Edonard quitte le Royaume.

Elle paffe en

Angleterre avec

des Troupes.

Spenfer le Pore pris & pendu.

<sup>(1)</sup> Le vieux Spenser sur trainé & pendu avec sa Cotte-d'armes, au gibet public; éventré avant qu'il sût mort; & ensuite décapité, & mis en quartiers. Kennet, Histoire d'Anglotesse. What.

felon les apparences, & comme la suite le sit voir, elle n'eut aucune envie de le lui laisser. Pendant ce tems-là, le bruit s'étant répandu que le Roi se tenoit caché dans le Pais de Galles, le Comte de Lancastre le chercha si soigneusement qu'il le trouva, & s'étant assuré de lui, & de ses Compagnons de fortune, Spenser le jeune, Baldek (1) Chancelier, & Simon Reading, il les conduisit à Monmouth. A cette nouvelle, la Reine se rendit à Hereford, où elle sit conduire Spenser, qui y fut pendu à une Potence de cinquante pieds (2). Elle sit ensuite assembler un Grand-Conseil, où il sur résolu, qu'à cause que la Commission du Gardien étoit finie par le retour du Roi, l'Evêque de Hereford seroit envoyé au Roi, pour lui demander le Grand-Sceau; sans quoi ceux qui gouvernoient alors ne pouvoient rien faire qui sût valable. Edouard, qui n'étoit rien moins que libre, le délivra de bonne grace, & autorisa sa Femme & son Fils pour s'en servir ainst qu'ils le jugeroient à propos, même dans les affaires de pure grace. Dès que la Reine eut le Grand Sceau en sa possession, elle s'en servit pour sceller, au nom du Roi, tous les Actes dont elle crut avoir besoin; & principalement, un Ordre pour la convocation d'un Parlement. Ce fut un des derniers Ordres qui furent expédiés au nom & en l'autorité du Roi, quoiqu'il n'y eût aucune part; & par où finiffent les Actes de ce Volume qui regardent le Regne de ce Prince. Comme on trouve dans ce Recueil un petit vuide entre la convocation du Parlement & le commencement du Regne d'Edonard III, j'ajouterai en peu de mots, pour la suite de l'Histoire, que le même Parlement qui s'assembla vers la fin de Janvier 1328, résolut tout d'une voix de dépoler Edmard II, & de mettre son Fils sur le Trône. On auroit exécuté cette résolution sans autre formalité, si le jeune Prince n'eût protesté avec serment, qu'il n'accepteroit jamais la Couronne sans le consentement de son Pere. Cette fermeté, à quoi on ne s'étoit pas attendu, fit que le Parlement envoya des Députés à Kenelworth, où le Roi étoit gardé, pour exiger de lui une Rélignation, que le malheureux état où il se trouvoit ne lui permettoit pas Le Rol Edouard de refuser. Cette Résignation passa pourtant pour volontaire; & ce renne à son Fils. fut sur ce sondement que le jeune Edouard, qui n'avoit que quatorze ans, accepta la Couronne qu'on lui offroit.

Mort du jeuss

(1) Le Chevalier Roger Baldock étoit aussi Evêque de Norwich. Il sut mis prémicrement dans la Prison de l'Evêque de Londres, d'où il fat tiré par la Populace pour être amené à Neugase : mais il en fut battu si cruellement pendant le chemin, qu'il en mourut dans de grandes douleurs. Chronique de Walsinhgam.

(2) Le jeune Spenser étoit en ce tems-là Comte de Glocester, & fut pendu avec la Cotte-d'armes, où étoient ces mots écrits dessus: Quid gloriaris in malitia? ( Pourquoi tires tu vanité de mal faire ?) Pleaume 52. Simon Reading fut pendu avec lui. Daniel, Histoire d'Edouard II. WHAT.

Venons présentement aux Actes de ce quatrieme Tome, qui se rapportent aux évenemens dont on vient de voir l'Abregé. Ce seroit un ouvrage d'une trop longue haleine, que de s'engager à faire voir l'utilité de chacun de ces Actes en particulier; c'est pourquoi je me contenterai d'en choisir quelques-uns des plus remarquables, par où on pourra juger de l'ulage qu'on pourra faire des autres.

Erreur de Mezerai touchant Mortimer rectifiée.

Prémierement, divers Ordres qu'on trouve ici pour arrêter Mortimer qui s'étoit sauvé de la Tour, & qui sont datés du mois d'Août 1323, font voir que Mezerai s'est trompé, quand il a dit que Mertimer s'évada en 1325, & vint trouver Isabelle à Paris, puisqu'il paroît qu'il y étoit près de deux ans avant elle. Pages 7, 8, & 9.

Celui qu'on trouve page 22, est considerable, en ce qu'il fait mention du double Pardon accordé à Morimer. Il est intitulé, De Hutesie & Clamore; Titre qui est sans doute entendu de peu de gens. C'est une traduction des mots Anglois, l'ue and Cry (1), qui viennent des François, buer & crier. On se sert quelquesois en Angleterre d'une voye inusitée ailleurs, pour chercher les Criminels qui se cachent. Les Connétables affiftés de tous les hommes du Bourg, ou de la Paroisse, font d'exactes perquisitions dans les Maisons & dans la Campagne, avec de grands cris, ou Huées, ce qu'on appelle Hue and Cry. Cette recherche se poursuit dans toutes les Paroisses, jusqu'à ce qu'on vienne au bord de la Mer; & comme personne ne peut se dispenser d'assister les Connétables qui ont droit de chercher paron cherche inu- tout, il est difficile que le Criminel échape à cette poursuite. Cependant Mortimer ne sut point trouvé, ce qui fait voir qu'il avoit déja passé la Mer; car cet Ordre est du 4 de Novembre 1323.

tilement Roger Motumer.

Autre erreur de Mezegai.

Les diverses Pieces qu'on voit dans ce Recueil, touchant l'Affaire arrivée à S. Sardos, instruisent parfaitement de la cause & de l'origine des démélés entre l'Angleterre & la France; ce qu'aucun Historien, que je fache, soit François, soit Anglois, n'a bien expliqué. Mezerai dit que le sujet de la querelle entre les deux Rois, sut, qu'Edouard avoit refusé de se trouver au Sacre de Charles le Bel, & que le Senéchal de Bourdeaux avoit mis Garnison dans le Château que le Seigneur de Mompezat avoit bâti sur les Terres de France; mais il s'est certainement trompé dans tous les deux. Car premiérement, pour ce qui est du Sacre, il n'y a pas un seul Acte de ce Recueil, quoiqu'il y en ait un grand nombre sur cette matiere, qui fasse la moindre mention de ce prémier sujet de querelle; mais bien de l'hommage qu'Edonard avoit differé, parce qu'il prétendoit que sa Sommation n'avoit pas été faite dans les formes. Quant au second point, il est aussi mal expliqué; car il ne s'agissoit pas d'un Château nouvellement bâti, mais de la confiscation du Château de Montperat,

(4) Voyez la République d'Angleterre, par le Chevalier Thomas Smith. WHAT.

à cause du fait arrivé à S. Sardos, qui étoit un Bourg de la dépendance de Montpezat. Cette affaire est parsaitement bien expliquée en diverses Pieces qu'on trouve dans ce Recueil, tant sous le Regne d'Edonard II, que sous celui d'Edonard III.

On voit, page 84, un Ordre du Roi pour reprendre en sa main le ordre du Roi Comté de Coronouaille, à cause du risque qu'il y avoit à le laisser en- touchant le Conté de Cornousile

tre les mains de la Reine. Le 8 de Septembre 1324.

Une Lettre d'Edonard au Pape, page 140, est considerable, en ce Lettre d'Edouard qu'elle fait voir, que la prémiere proposition d'envoyer Isabelle en au Pape concer-France, vint de la part de la France: que ce furent des gens considera- la Reine en Franbles du Conseil du Roi Charles qui s'en ouvrirent les prémiers aux ". Nonces du Pape, & que ceux-ci proposerent cet expédient aux Ambassadeurs Anglois; sur quoi l'Evêque d'Exceler sut dépêché en An-

gleterre pour en faire la proposition. Du 8 Mars 1325.

Le Traité fait par ssabelle avec le Roi son Frere, se trouve tout entier, page 161. Traité si désavantageux au Roi d'Angleterre, qu'il reance. faloit que les Spensers qui le gouvernoient, craignissent bien la Guerre, puis qu'ils lui conseillerent de le ratifier. En effet, non-seulement il s'engageoit à livrer toute la Guyenne au Roi de France, & à ne prendre d'autre sureté pour la restitution, que la parole de Charles, sureté dont Edouard son Pere s'étoit très mal trouvé à l'égard de Philippe le Bel; mais encore, il consentoit que Charles retînt l'Agenois, sur lequel Edouard ne se réservoit que la liberté de faire discuter son Droit à la Cour des Pairs; & enfin, en cas qu'il vînt ensuite à gagner son Procès dans cette Cour, il s'engageoit à payer une certaine somme pour les frais de la Guerre. Par-là on voit qu'Isabelle n'avoit pas bien ménagé les interêts de son Epoux. Ce Traité est du 31 Mai 1325.

Le complot formé par la Reine Isabelle contre son Mari, a été, complot de la si je l'ose dire, mal expliqué par les Historiens. On se trouve tout Epoux, surpris de voir cette Reine, qui n'avoit pas fait une grande figure en Angleterre jusqu'à son Voyage en France, revenir un an après à la tête d'une Armée, & détrôner le Roi son Epoux, sans qu'on ait rien vu auparavant touchant son intrigue. Mezerai se contente de dire, que Charles son Frere lui promit du secours contre les Spensers; mais qu'ensuite, sur ce qu'il apprit de sa conduite avec Mortimer, il la chassa de ses Etats, & désendit à ses sujets de l'assister; que cette Reine désolée se refugia dans le Haynaut, où Jean, Frere du Comte de ce nom, la fit recevoir, se déclara son Chevalier, & assembla 300 Chevaliers pour la conduire en Angleterre. Ce Recueil donne un peu plus de lumieres sur ce sujet; & fait voir, si je ne me trompe, que ce complot étoit formé avant que la Reine allât en France, & se continua pendant tout le tems qu'elle fut à Paris.

Je ne répéterai point ici ce que j'ai dit touchant la vraisemblance Tome III.

Le Traité fait

qu'il y a, que sa correspondance avec Mortimer avoit commencé des l'an 1323, ou plutôt que sa protection sauva la vie à cet homme; ce qui attira à la Reine les chagrins que lui donnerent les Spensers. Cela supposé, on peut conclure, que ce sut elle qui se fit demander par le Roi son Frere; puisqu'il paroit que ce sut de lui qu'en vint la prémiere proposition, comme on l'a vu ci-dessus. Il n'y a pas moins d'apparence que ce fut elle qui fit proposer l'expédient de la cession de la Guyenne & du Ponthieu à son Fils; car l'usage qu'elle en fit fait voir qu'elle y avoit grand interêt : au-lieu qu'on ne sauroit imaginer quel avantage le Roi de France auroit pu trouver Autre erreur dans ce changement, si ce n'avoit été pour favoriser sa Sœur. Les Historiens François ont prétendu, que Charles n'eut aucune part au complot formé par sa Sœur, & qu'il la chassa même de ses Etats; mais ce Recueil fait voir assez clairement, ce me semble, qu'il entroit bien avant dans cette menée: car outre ce que Mezerai ne fait pas difficulté d'avouer, qu'il avoit promis un secours d'hommes & d'argent à sa Sœur; le desir qu'il témoigna de la voir, & la facilité qu'il apporta dans le changement qu'il fit à l'égard de l'hommage, de la personne d'Edonard le Pere, en celle du Fils, ne pouvoit avoir d'autre cause que le desir de la servir ; car autrement il lui auroit été plus honorable de recevoir l'hommage du Roi d'Angleterre, que de son Fils. Il apporta si peu d'obstacles à ce changement, que la Négociation s'en fit dans moins de quinze jours; car les Actes de ce Volume font voir que le 21 d'Août 1325, Edonard croyoit encore d'aller lui-même rendre l'hommage; mais que le 24 il écrivit au Roi de France, pour s'en excuser, sous prétexte d'une maladie (page 169); que le 2 de Septembre il ceda le Comté de Ponthieu à son Fils (page 163); que les Lettres-Patentes du Roi Charles, par lesquelles il consent à ce changement, sont du 4 de ce même mois; que le 10, Edouard fit une cession de la Guyenne, selon le modele qui avoit été envoyé de France (page 165); & que le 12, Edonard le Fils s'embarqua pour aller en France. Si l'on ajoute à cela, que le Roi de France garda sa Sœur auprès de lui près d'un an, après avoir recu l'hommage du jeune Prince, malgré toutes les sollicitations d'Edouard, qui le pressa plusieurs sois de la lui renvoyer; que cette Princesse étoit encore en France le 4 de Septembre 1326, comme il paroît d'une Lettre d'Edonard aux habitans de Bayonne (page 226), & qu'elle prit terre dans la Province de Suffolk le 22; on trouvera que toutes les affaires étoient prêtes avant qu'elle quittat la Cour du Roi son Frere; & par conséquent, qu'elle ne sut chassée, comme on le prétend, que quand il étoit tems qu'elle commençat d'agir.

historique corrigée.

Lettre d'Edouard On trouve, page 180, une réponte d'Edonard à Charles le Bel, qui au Roi de France lui avoit fait savoir que la Reine ne pouvoit retourner en Angleterre au Sujet de à cause de la haine que Spenser le Fils lui portoit. Edonard justifie

Spenser dans cette réponse, & assure qu'il n'avoit jamais manqué au spenser. respect qu'il devoit à la Reine, & que s'il l'avoit fait, il en auroit été châtie. Car par Dieu, disoit-il, n'y a Hugh, n'autre vivant en nostre poair, que mal le vousist, & nous le puissions sentir, que nous ne lui chastirians, en manere que les autres prenderoiem ensemple; & ce est & a esté, O touzjours sera nostre entiere volonté, & assez ent avons le poair, le Dien mercy. Il ajoutoit, qu'il ne pouvoit comprendre que sa Femme se plaignît de Spenser, après les caresses qu'elle sui fit lorsqu'il prit congé d'elle, & les Lettres pleines d'affection qu'elle lui avoit écrites depuis

son départ. Du 1 de Décembre 1325. Il écrivit le même jour à sa Femme, pour la presser de revenir. Il lettre à la Femme, & à son Fils lui disoit que l'Evêque d'Exceter l'avoit assuré, qu'en sa présence, le Roi son Frere avoit protesté qu'il ne la retiendroit pas contre la teneur de son Sauf-conduit. Cette Lettre commence par ce mot, Dame. Je ne sai si c'étoit le stile ordinaire, ou s'il lui donnoit un Ti-

tre si sec, à cause des sujets de plainte qu'il avoit contre elle.

Voici la Lettre qu'il écrivit le jour suivant à son Fils, laquelle, à cause de sa brieveté, & pour donner une idée du langage François

de ce tems - là, je mettrai ici toute entiere.

Très cher Fintz, tot soyez vous jæsve, & de tendre âge, remembrez bien ceo que nous vous chargeasmes & comandasmes à vestre departir de nous à Doure, & de ceo que vous nous respondistes lors, dount nous vous savions molt bon gre, & ne trespasser ne contrevener en nul poynt, ceo que nous vous chargeasmes adonques, pur nully. Et puisque est ense, que vestre hommage est rescen, esploitez vons devers nostre très cher frère le Roy de Frannce, vostre uncle, & parnez conge de luy & venez par devers nous, en la compagnie nostre très chere compaigne la Reine vostre mere, si elle veigne tanrost. Et si elle ne veigne, venez vous ove soute baste, sans plus longue democre, car nous avons très grant destr de vous veer & parler; & cee ne laesseizen nulle manere, ne pur mere, ne pur autri, sur nostre beneizen. Page 182.

La plupart des Historiens, même des Anglois, ont assuré qu'Edouard, Erreur de la plus irrité de la désobéissance de sa Femme & de son Fils (1), les avoit tous riens resurte par deux bannis du Royaume par une Proclamation: mais cela s'est dit sans au Pape, tou-autre fondement, que le bruit qui en avoit été répandu en France. Cela chant la Femme & son Fils. paroît par une Lettre qu'Edonard écrivit au Pape sur ce sujet, dans saquelle il se plaignoit de ceux qui faisoient courir ces faux bruits, & l'assuroit qu'une telle pensée ne lui étoit jamais venue dans l'esprit; puisque bien loin de mettre obstacle à leur retour, il faisoit tous les efforts possibles pour les faire revenir auprès de lui. Et idem filius noster, disoit-il, erga nos non deliquit, nec perminit atais teneritudo ut sibi offensa

(1) On trouve les particularités ce cette Affaire dans l'Histoire Complete d'Asgleterre. WHAT.

Liiij

aliqua possiti aut debeat imputari. Propter quod inhumanum foret, nec sædæs permitteret naturale, tanta crudelitatis sevitiam contra eos exercere. Du 15

d'Avril 1326, page 200.

Proclamation contre Mortimer, &c.

Edona d'n'eut pas plutôt appris la nouvelle du débarquement de la Reine, qu'il publia une Proclamation, pour ordonner de courir sus à ceux qui envahissoient le Royaume; mais il en exceptoit la Reine, son Fils, & le Comte de Kent son Frere. Il mettoit aussi la tete de Mortimer à prix, & promettoit à celui qui la lui apporteroit, le pardon de tous ses crimes & trois (1) livres sterling de recompense. C'étoit bien peu de chose pour un si notable service, ce qui me sait conjecturer qu'il pourroit bien y avoir là quelque saute. Page 232.

Manifefte con tre les Spencess. On trouve encore le Maniseste de la Reine, d'Edouard le Fils, & du Conte de Kent, contre les Spensers, page 236, dans le stile ordinaire de ces sortes de Pieces, où l'on prendà tâche de faire voir qu'on

n'a que le Bien-public en vue.

Régence confiée à Edouard le Fils,

Page 237, on voit un Mémoire touchant la nomination faite à Bristol, d'Edouard le Fils pour Gardien ou Régent du Royaume; & un autre touchant l'envoi de l'Evêque de Hereford, pour demander au Roi le Grand-Sceau. Voici ce que porte ce Mémoire. Et idem Dominus Rex babit à inde aliquali deliberatione penes se, respondebat, quòd placuit sibi mittere dictum magnum Sigillum suum, prasais Consorti sua Filio; & quod iidem Consors & Filius dictum Sigillum, sub privato sigillo suo tunc clausum, aperiri sacerent, & non solum ea qua pro jure & pace essent facienda, sed etiam qua gratia sorent, sub dicto Sigillo, sieri sacerent.

On se tervit de ce Grand-Sceau pour saire payer quelques dettes de la Reine; pour saire rendre les Biens du Comte de Richemont, que le Roi avoit sait saisse, parce que ce Comte avoit eu part au Traité sait à Paris: & ensin pour convoquer, au nom du Roi, un Parlement qui

devoit le déposer. Page 239, & suiv.

Ce sont là les Pieces les plus remarquables du commencement de ce IV. Tome, qui regardent les Affaires domestiques d'Angleterre.

II.

# AFFAIRES D'ECOSSE.

Lettre du Pape à Edouard au fujet de Robert Brus. PEndant les quatre dernieres années du Regne d'Edouard II, on ne trouve rien de considerable dans ce Recueil par rapport à l'Ecosse, qu'une Lettre de Jean XXII à ce Prince, par laquelle il l'informoit des raisons qu'il avoit eues de donner à Robert Brus le Titre de

(2) Mr. Daniel écrivant la Vie de ce Roi, dans son Histoire susdite, fait monter la somme à 1000 livres sterling, WHAT.

#### REGNE D'EDOUARD II.

Roi d'Ecosse qu'il lui avoit resusé jusqu'alors; ce qui, disoit-il, ne pouvoit porter aucun préjudice aux Droits d'Edouard, Page 28, Jan-

vier 1323.

On peut inferer de-là, que l'Excommunication contre la personne de Robert étoit levée: mais il n'en étoit pas de même de l'Interdit du Royaume d'Ecosse; car il subsista jusqu'à la Paix qui sut saite au commencement du Regne d'Edouard III.

#### III.

#### AFFAIRES ECCLESIASTIQUES.

A Collation des Evêchés fournissoit de tems en tems de nouveaux L sujets de differend entre le Pape & le Roi, & par conséquent de nouvelles mortifications pour le dernier. Il en reçut une très grande à l'occasion de l'Evêché de Winchester, laquelle j'expliquerai en deux l'Evéque de Winmots, parce qu'elle fait une des matieres principales des Actes de ces chetter. quatre années. Edouard avoit pour Ambassadeur auprès du Pape, Rigand Évêque de Winchester, & Jean de Stratford Archidiacre de Lincoln. Le premier étant mort à Avignon, Jean XXII, selon la pratique déja établie, devant disposer de cet Evêché, & le Roi reconnoissant ce Droit auquel il s'étoit auparavant en-vain opposé; il donna promptement ordre à Siraiford de demander cet Evêché pour Robert Baldock, qui fut ensuite Chancelier. Straiford sit si bien, qu'il se le sit donner à luimême: ce qui mit Edonard dans une grande colere contre son Ambassadeur, qu'il traita de prévaricateur. Il écrivit diverses Lettres au Pape pour faire revoquer cette nomination, mais ce fut en-vain; Iran foutint toujours ce qu'il avoit fait, & renvoyale nouvel Evêque avec une Lettre de recommandation, dans laquelle il assuroit Edonard, que Straiford avoit fait tout son possible pour obtenir de lui que Baldock fût promu à cet Evêché; mais que le merite extraordinaire de Straiford l'avoit déterminé à l'en gratifier lui-même, en quoi il avoit cru faire plaisir au Roi. Dès que cet Evêque sut de retour, Edonard voulut lui faire son procès sur diverses accusations, qui regardoient les autres chess de son Ambassade: mais il ne put venir à bout de le saire condamner. & cette affaire se termina de la même maniere, que celles de cette nature finissoient ordinairement; c'est-à-dire, que le nouvel Eveque sut approuvé par le Roi, après avoir renoncé à l'Article de la Bulle du Pape qui lui ajugeoit le Temporel.

Edouard entreprit une autre affaire qui ne lui reussit pas mieux : il voulut faire déposer, par l'autorité de l'Archevêque de Dublin, les Evêques de Lincoln, de Bath & Wells, de Hereford, & de Condom en Guyenne, ou du moins les faire transferer hors de ses Etats. C'est le sujet d'un

Lilij

Démélé entre la

grand nombre de Lettres que ce Prince écrivit au Pape, mais qui ne

produisirent aucun effet.

Flaintes d'Edouard touchant les Conservation.

Lettre du Pape à Edouard fur la

Décime.

On voit, pages 25, 26, & 27, qu'Edouard se plaignit au Pape d'un certain Droit, appellé Conservatie, sur lequel un Cardinal, qui étoit Archidiacre d'Ely, s'étoit sondé pour citer devant lui l'Eveque de ce Diocese. J'ignore ce que c'est que ces Conservatie, qu'Edouard appelloit dans ses Lettres, Nove adinventiones, que à tramite juris communie exorbitant (1). Il semble que c'étoit quelque Privilege accordé aux Cardinaux, à l'égard des Bénésices qu'ils possedoient en Angleterre; mais je ne donne ceci que pour une conjecture.

Si le Pape prenoit soin de maintenir son Autorité, il n'en prenoit pas moins d'accroître ses revenus. On trouve ici que Jean XXII, après avoir accordé au Roi une Décime sur le Clergé pour la Guerre d'Ecolfe, se réserva dans la suite, par une autre Bulle, la quatrieme partie de cette Décime, pour les besoins pressans du S. Siege. Edouard resula pendant quelque tems, de payer au Pape cette quatrieme partie, sur cequ'elle n'avoit pas été réservée dans la premiere Bulle: sur quoi le

Pape lui écrivit une Lettre affez seche, page 19.

Cela n'empêcha pas qu'Edouard ne tînt bon, jusqu'à ce que se trouvant dans de très grands embarras en 1326, il écrivit au Pontise, qu'il

se remettoit entierement à sa discretion sur cette affaire.

L'obligation où se trouvoient les Archevêques de Cantorbery, d'aller recevoir en personne le Pallium de la main du Pape, étoit tellement établie, que depuis Honorius, qui sut le troisieme Archevêque de ce Siege, aucun n'en avoit été dispensé. On trouve même que, sous le Regne de Guillaume le Conquérant, Lanfrane ne put jamais obtenir cette dispense quelque grande que sût la consideration que la Cour de Rome avoit pour lui. Walter Reynolds, qui sut élu en 1313, sut plus heureux: il reçut le Pallium à Cantorbery, & obtint de Clement V un délai de cinq ans, qui sut souvent renouvellé, comme on le voit dans les Actes de ce Recueil.

Ce Pallium étoit devenu si nécessaire aux Archevêques, qu'on le regardoit comme une marque essentielle de leur Dignité, sans quoi ils ne pouvoient exercer leurs sonctions. On voit ici, page 199, que l'Archevêque d'Torck ayant laissé perdre le sien qui lui avoit été volé, le Roi écrivit au Pape pour le prier de lui en envoyer un autre (1).

(1) On remarque en particulier du Pape Jean XXII, qu'il étoit amoureux des nouveautés; & qu'il changeoit continuellement les anciennes Dignités & So-

cietés de l'Eglise, pour de nouvelles, WHAT.

(2) Le Pallium étoit une espece de Manteau, que portoient les Empereurs comme une marque de leur pouvoir. Ils l'accorderent dans le IV Siecle aux Pré-lats, comme une marque de leur autorité sur les Ordres insérieurs du Clergé. Au commencement, il alloit depuis le col jusqu'aux talons, couvrant tout le corps,

Digitized by Google

# REGNE D'EDOUARD III.

Es Pieces de ce Recueil qui regardent le Regne d'Edonard III, EDOVARD III. remplissent presque tout le Tome IV, le V, le VI, & une partie du VII. Si l'on vouloit donner un Extrait exact de chacun de ces Volumes, on s'engageroit dans une longueur extraordinaire. On se bornera donc aux Actes les plus importans qui peuvent donner quelques éclaircissemens sur ce Regne, l'un des plus considerables de l'Histoire d'Angleterre (1).

comme la Chape d'un Prêtre, excepté qu'il étoit fermé en devant. Dans la suite, le Pallium devint une maniere d'Etole qui pendoit devant & derrière, avec quatre Croix d'écarlate, l'une sur la poitrine, l'autre sur le dos, & une à chaque épaule. Les Papes la donnerent prémierement aux Primats & aux Vicaires Apostoliques seulement; mais non à aucun Prélat de l'Occident, avant le VI Siecle. Dans le VIII, les Papes l'accorderent à tous les Métropolitains ou Abbés; & ensuite à plusieurs Evêques de marque, qui recevoient le Pallium à la Consécration, avant quoi ils ne pouvoient faire aucune fonction Episcopale. Ils s'en servoient à l'Autel seulement à la célébration des grandes Messes, le mettant autour du col sur leurs autres Habits Pontificaux, Le Docteur Howel dit que le Pallium est fait, de laine d'Agneau, & sans aucune teinture, filée par des Religieuses d'un Ordre particulier. Il est orné de Croix noires, & a deux queues pendantes devant & derriere. A certains jours, on le jette dans le Tombeau de S. Pierre. Nous lisons qu'on le met sur le Corps des Patriarches & des Archevêques, lorsqu'on les enterre.

Les Prélats de l'Eglise Romaine donnent une grande somme pour le Pallium, & le Docteur Howel nous apprend que lorsque le Docteur Gray sut nommé Archevêque d'Yorck sous le Regne du Roi Jean, il en donna mille livres sterling. Selon le Règlement superstitieux de l'Eglise de Rome, le Pallium doit être tissu de la laine de deux Agneaux que l'on offre au grand Autel le jour de Ste Agnès, & après qu'on les a bénis, on les donne à garder au Sousdiacre de la même Eglise, qui les fait paître dans un lieu destiné à cela. Il faut remarquer, que le Corps entier de ce vêtement n'est point d'un tissu de laine, mais seulement la lisiere qui tombe devant & derriere, & entoure le col. Claude Villette, Chanoine de St. Marcel, décrit tout cela au long, dans son Livre intilulé: Raisons de l'Office &

des Cérémonies de l'Eglise Romaine. WHAT.

(1) Le Docteur Nicholson, ci-devant Evêque de Carlisse, & à présent de Londondery, parlant d'Edonard III, l'appelle le plus grand Homme de l'Europe, de son tems, & la gloire du Trône d'Angleterre. Mr. Josué Barnes, qui a fait la meilleure relation de ce Regne qu'on puisse consulter, au sentiment du savant Prélat si bien instruit dans l'Antiquité, nous a donné dans sa Préface ce Portrait-ci d'Edonard III.

Le principal sujet de mon Ouvrage, est la gloire de ma Patrie; c'est la Vie & les Actions d'un des plus grands Rois qui ayent peut-être jamais été au monde . . . On a remarqué de tout tems, que les Sujets ordinairement se conforment aux mœurs du Prince. Ici je puis dire, que si jamais un Monarque illustre & belliqueux a été le Souverain d'un homme qui lui ressemblat, nous trouverons que c'est le Prince dont je parle. Il y a eu de son tems plusieurs Grands-Hommes, plusieurs Capitaines célebres, hardis dans leurs entreprises, sages dans leur conduite, 👉 heureux dans le succès :

EDOWARD III.

La matiere principale de ce Volume, qui comprend les onze premieres années du Regne d'Edouard III, se peut réduire à quatre Chess principaux. Le r. contient les Affaires domestiques; le 2. celles qui sont communes à l'Angleterre & à l'Ecosse; le 3. les démélés qu' Edouard III eut avec la France; le 4. les Affaires qui ont du rapport à l'Eglise; ou à la Religion. Pour pouvoir expliquer ou faire voir l'utilité d'une infinité d'autres Pieces qui ne sont point contenues dans ces quatre Articles, il faudroit saire un Livre beaucoup plus gros que le Recueil même.

T.

### AFFAIRES DOMESTIQUES.

Edouard 11%, parvient à la Couronne. E Donard III parvint à la Couronne à l'âge de quatorze ans, par la Résignation sorcée qu'on en sit saire à son Pere. Cela n'empècha pas que dans la prémiere Proclamation qui sut publiée au nom du nouveau Roi, on ne lui sit dire que c'étoit non-seulement du confentement de son Pere, mais par obéissance à ses ordres, qu'il s'étoit chargé du Gouvernement du Royaume (1). Page 243. On peut connoitre par-là, comme par beaucoup d'autres Actes semblables, qu'il n'y a pas de plus, mauvais garans de la vérité de l'Histoire, que les Déclarations des Princes.

Les Tuteurs du

Le même Parlement qui déposa Edonoard II, sit proclamer Edonard

c'est ce qu'on voit à chaque page de cette Histoire, où l'on verra le plus grande varieté dans les évenemens; les entreprises les plus périlleuses dans la Guerre; les Conseils les plus prudens & les Négociations les plus rasinées, dans la Politique; les exemples les plus fréquens de courage, de pieté, de générosité, & de la plus sage conduite d'un Souverain; avec les Loix & les Règles de Gouvernement les plus salutaires, dont peut-être le Monde puisse nous donner l'exemple dans un si court espace de tems.

Mr. Echard, dans son Introduction à ce Regne, dit que la Nation Angloise non-seulement y acquit de la bravoure & des forces; mais aussi une gloire éclatante. What

(1) Mr. Daniel, dans son Histoire de ce Regne, remarque, que ce Préambule étoit fait pour pallier le tort qu'Edouard III faisoit à son Pere; mais que cela même le rendoit plus visible.

Le Docteur Kennet, dans ses Remarques sur cet Historien, fait remarquer au Lecteur, que l'Historien, n'étoit point partisan des Barons, ni de leur Ligue.

L'Evêque Nicholson a fait une Remarque considerable, eu égard aux Barons: c'est que ceux qui se joignirent avec le Comte de Lancastro contre Edouard II, étant trop nombreux & trop puissans pour être qualifiés du nom de Rebelles, euzent le nom plus doux de Contrarians, qu'on leur donna. Et il fait mention d'un Rolle des Regstres à la Tour, qu'on appelle, du nom de ces Barons, Rot. Centrarientium.

Mr. Barnes dit qu'on publia une Amnistie générale à l'avenement d'Edonard III, dont l'exemple sut suivi par les Rois suivans, qui en cela se conformerent à sa conduite, WHAT.

III,

III, & lui choisit douze Tuteurs, ou Gouverneurs, dont Henri de Lan- jeune Roi saissée castre devoit être le Chef. Cette nomination sut entierement inutile. La Reine La Reine, qui avoit la force en main, s'empara du Gouvernement, Mostimes & ne laissa aucune autorité aux Tuteurs nommés par le Parlement. Ce fut Roger Mortimer qui gouverna sous elle, avec un pouvoir absolu. Le Parlement, bien loin de le trouver mauvais, seconda de tout son pouvoir les desseins de la Reine & de son Ministre; desseins qui n'avoient pour but, que de décrier le Gouvernement passé. Les Bannis furent rappellés: la conduite du dernier Comte de Lancastre sut approuvée, & le jugement rendu contre lui fut cassé, comme contraire aux Loix du Royaume. Les Eveques de Winchester, de Norwich, de Lincoln, & de Hereford furent rétablis dans la jouissance de leur Temporel, & eurent la principale administration des Affaires, sous la direction de la Reine & de Mortimer. Toutes les Sentences rendues contre les Adhérans du Comte de Lancastre, surent annullées, dans la supposition qu'elles avoient été extorquées par le crédit des Spensers. C'est-là la principale matiere des prémiers Actes de ce Volume, qui contiennent les Requêtes présentées au Parlement par ceux qui avoient été disgraciés sous le dernier Regne. Isabelle se fit allouer un Douaire, qui emportoit les deux tiers des Revenus de la Couronne, & paya du Trésor public les dettes qu'elle avoit contractées en France. Outre cela, elle fit assigner à Jean de Haynam, qui l'avoit accompagnée en Angleterre, une Pension annuelle de mille Marcs. C'est ce qu'on trouve de principal, depuis la page 249, jusqu'à la page 262.

Douaire de la

Toutes les démarches de la Reine, de Mortimer, & du Parlement, ne tendoient qu'à décrier la conduite du dernier Roi; afin de justifier par-là celle qu'on avoit tenue à son égard. Lorsqu'Isabelle avoit entrepris son Expédition contre le Roi son Epoux, elle s'étoit principalement fondée sur l'appui des partisans du dernier Comte de Lancastre, décollé à Pontefract. Ce furent eux proprement qui déposerent Edonard II, & qui mirent son Fils sur le Trône. Il étoit donc nécessaire, pour donner quelque couleur à la rigueur excessive dont on avoit usé envers le dernier Roi, non-seulement de justifier la conduite de ce Comte, mais encore de relever son mérite pour le mettre en opposition avec la prétendue injustice d'Edonard II. La conjoncture se trouvant très savorable, puisque le Peuple prévenu alloit révérer le Portrait de ce Seigneur dans l'Eglise de S. Paul, ainsi que je l'ai remarqué dans l'Extrait précédent; on ne la laissa pas échaper. On trouva donc à propos d'écrire au Pape, au nom du Roi, pour lui demander la Canonisation du Comte Thomas de Lancastre; & voici une partie des expressions dont on se servit dans cette Lettre:

Quadam floruit prarogativa constantia singularis. Nam statutis & or- Raisons en Rainationibus Regni Anglia, secundum Deum, pro utilitate Respublica & li- nonifation du Tome III.

Digitized by Google

Comte de Lan- bertasum Ecclesia, digesto Regni Consilio rationabiliter promulgatis, juratus corporaliter, & adstrictus, promissam Deo sidem inviolabiliter tenuit, & inurgentes ex adverso Regis persidos seductores zelo justitia corripuit, 🕁 attrivit ..... Post plurima atque longa qua sic in puritate spiritus, & specalestis retributionis, peregit certamina, justus ab injustis capitalem subiit sententiam, & sic in Domino feliciter obdormivit. Qui jam velut fluvius de loco voluptatis ad irrigandum egrediens Paradifum, in partes divifus, terram Anglia sancti sui sanguinis effusione rubricatam rore cœlesti temperat & fæcundat, dum ad piam ejus invocationem tot gloriofa suprà naturam divinitus fiunt miracula, & infinita salutis remedia, favente Deo, per ipsius preces & merita conceduntur.

Edouard follicite par Lettres

Il n'est pas surprenant, que dans les circonstances où la Cour d'Angleterre se trouvoit alors, ceux qui gouvernoient au nom du Roi écrivissent une semblable Lettre. Mais on ne peut s'empêcher de trouver étrange, qu'Edouard III parvenu à la Majorité, & parfaite-Latte Canonifa- ment instruit du tort qu'on avoit fait à son Pere, ait sollicité plus d'une fois cette Canonilation, comme on le voit pages 421, & 477. Ce nouveau Saint ne fut pourtant placé dans le Calendrier que sous le Regne suivant. Mais quoique la Canonisation se sit longrems attendre, on ne laissa pas de le révérer par avance comme un Martyr. On trouve, page 291, une permission du Roi de faire une Quete, pour bâtir une Chapelle sur le lieu où ce Comte avoit été decollé.

> C'étoit ainsi qu'on prenoit à tâche de dénigrer le Gouvernement d'Edonard II. Quelque déplorable que fut l'état de ce Roi dépolé, il ne laissoit pas de causer des inquiétudes à la Reine, & à Morsimer, Henri de Lancastre, qui l'avoit sous sa garde dans le Château de Kenelworth, n'avoit pas sujet de l'aimer; mais son naturel généreux ne lui permettoit pas d'insulter à la misere de ce Prince. Sans négliger le soin de sa garde, il lui rendoit des devoirs qui allarmerent la Reine. Cela joint aux raisons particulieres que ce Seigneur avoit d'ètre mécontent d'Isabelle, qui s'étoit emparée du Gouvernement à son préjudice, fit juger à cette Princesse, qu'il n'étoit pas sur de lui laisser plus longrems la garde du Roi. Elle fit donc expédier un Ordre aux Chevaliers Maliravers & Gournay, de tirer Edouard du Château de Kenelworth, pour le transferer dans celui de Barclay. Ces deux Chevaliers, les plus brutaux de tous les hommes, firent touffrir à ce malheureux Prince mille affreuses indignités, capables de le faire mourir de chagrin. C'étoit aussi la vue de ceux qui l'avoient mis entre leurs mains; mais sa constance sut à l'épreuve de toutes leurs cruautés. Ces moyens n'ayant pas réussi, les deux Gardes eurent ordre de le dépecher aussi secretement qu'il seroit possible. Ils exécuterent leur commission de la maniere du monde la plus barbare, en lui sourrant dans le corps un tuyau de corne, au travers duquel ils firent passer

Meartre du Roi Edouard II.

# REGNE D'EDOUARD'IIL

un fer ardent qui lui brula les entrailles. Ces Scélérats, au-lieu de recevoir la récompense qu'ils attendoient, furent contraints de s'enfuir, voyant que ceux-là mêmes qui les avoient employés, étoient les prémiers à les désavouer, pour couvrir la part qu'ils avoient à leur parricide. Ce fut apparemment dans le mois d'Octobre de l'année 1327(1), que ce Prince perdit la vie, immédiatement après l'expédition que le jeune Roi venoit de faire contre les Ecossois, dont il fera parlé dans la fuite.

Peu de tems après, Edouard III solennisa son Mariage avec Philippe de Haynam, avec laquelle sa Mere l'avoit accordé avant son retour
une Fille de Guil-Peu de tems après, Edouard III solennisa son Mariage avec Phien Angleterre. On voit, page 306, la Bulle de Dispense pour ce Ma- laume, Comte de riage, datée du mois d'Octobre 1327; & page 323, un Passeport pour le Comte de Haynam, qui menoit sa Fille en Angleterre pour

accomplir ce Mariage.

Les noces du Roi avoient été précedées d'une Expédition qu'il avoit fait contre les Ecossois, dans laquelle il avoit mal réussi. Robert contre les Ecos-Brus ayant rompu la Trève, avoit envoyé ses Troupes ravager les sois. frontieres d'Angleterre; ce qui avoit engagé les Anglois à lever une grande Armée pour les chasser du Païs. Edouard s'étoit mis lui-même à la tête de cette Armée; mais après beaucoup d'efforts inutiles, il avoit vu retirer les Ennemis, sans avoir pu en venir aux mains avec eux. Cette Guerre fut terminée par un Traité de Paix très défavantageux à l'Angleterre. Par le conseil de la Reine-Mere & de Mortimer, Edouard se désista de toutes ses prétentions sur l'Ecosse, pour une somme de 30000 Marcs sterling, & conclut le Mariage de Jeanne la Sœur avec David Fils de Robert Brus. Le service prétendu que Mortimer venoit de rendre en négociant cette Paix, sut récompensé che. par le Titre de Comte de la Marche, que le Roi lui donna en plein Parlement (2).

La Paix honteuse faite avec l'Ecosse sans nécessité (3), jointe à la mort tragique d'Edouard II, & à l'orgueil du nouveau Comte de la

Mortimer fait

(1) Mr. Barnes dit que ce crime fut commis le 21 de Sept. 1327, à minuit, non pas dans le tems que le Roi étoit allé décharger son ventre, selon Mr. Houel & d'autres; mais dans le tems qu'il étoit profondement endormi dans son lit. Mr. Barnes ajoute, que les Gardes, étonnés des ordres de la Reine & de Mortimer, quoique d'ailleurs ils en usassent très mal avec le Roi, envoyerent consulter l'Evêque de Hereford, Casuiste fort propre à décider ce cas qu'il avoit imaginé lui-même, savoir, si cela étoit légitime; sur quoi il envoya cette réponse, rapportée par le Chevalier Thomas dela More: Edwardom occidere, nolite timere, bonum est. C'est-à-dire: Ne craignez pas de tuer Edouard, ceia est bon. Laquelle réponse, selon la ponctuation, étoit une justification pour l'Evêque, ou un encouragement pour ses Assassins. What

(2) Mortimer fur fair Comte de la Marche, dans le Parlement tenu à Salisbury. au mois d'Août 1328. WHAT.

( ; ) Le Farlement qui conclut cette Paix honteuse avec les Ecossois, sur tenu à Northampton au mois de Mars 1328. Le Roi, par la machination de sa Mere, de Mor-

KKKij

Marche, sit impression sur le Peuple, & plus encore sur les Grands. Henri de Lancastre sut un de ceux qui témoignerent leur mécontentement avec le plus de franchise; ce qui sit prendre à la Reine & au Favori la résolution de perdre ce Seigneur. Ils crurent en avoir trouvé l'occasion, sur la protection qu'il donnoit à un Chevalier qui avoit tué le Lord Holland. Comme il refusa de livrer ce Chevalier à la Justice, il ne leur sut pas difficile de persuader au jeune Roi qu'il étoit nécessaire de châtier cette présomption, & on leva des Troupes pour cet esset. Lancastre sit de son côté des préparatifs pour se défendre, & sur mettre dans ses interêts Edmond Comte de Kem, Oncle du Roi, & quelques autres Seigneurs. Ces Confédérés publierent un Manifeste, qui mettoit dans tout son jour la conduite de la Reine & de son Ministre. Les Griefs exposés dans cet Ecrit étoient si forts & si évidens, que la Reine craignant de se mettre tout le Royaume à dos, consentit à un accommodement, qui sut conclu par l'entremise de l'Archevêque de Camorbery. Quoiqu'on ne trouve rien sur cette matiere dans ce Recueil, il a été nécessaire d'en parler, pour faire voir la cause de la haine qu'Isabelle, & le Comte de la Marche, conçurent contre le Comte de Kem; haine qui ne put être assouvie que par la mort de ce Prince. Ils brasserent pour cet esset un complot diabolique, dont il seroit peut-être disficile de trouver des exemples. Comme Edmond, qui n'étoit âgé que de 28 ans, étoit d'un naturel franc, généreux, & fans doute un peu trop crédule, il s'étoit laissé persuader par la Reine sa Belle-Sœur, que le bien-public demandoit que son Frere sût déposé. Ce sut cette persuasion qui le fit concourir avec elle au projet dont on a vu l'exécution dans l'Extrait précédent. Il ne tarda pas longtems à ouvrir les yeux, & à connoitre qu'on l'avoit engagé dans une fausse démarche. Ses discours, & le repentir qu'il témoignoit, faisoient assez comprendre qu'il auroit souhaité que la chose n'eût pas été faite, & servirent de fondement au complot de ses Ennemis. On lui détacha certaines gens, qui lui firent accroire que le Roi son Frere étoit encore en vie, détenu dans le Château de Corfe, & l'engagerent à prendre quelques mesures pour

Quelques Selgneurs Anglois s'un: flent contre Mortunes,

Elmond Comte de Kent perd la vie par l'arrifice de les Ennemis.

timer, & du Chevalier Jacques Douglas, sans la participation des Pairs du Royaume, abaudonna dans une Chartre, son Titre & sa Souveraineté sur le Royaume d'E-coste; rendit plusieurs anciens Bijoux & Monumens, entre lesquels il y en avoit un d'une grande valeur, nommé la Croix neire d'Ecoste; il livra aussi plusieurs Actes & autres Instrumens de leur ancienne Foi, & Hommage, avec le fameux Acte nommé le Ragman - Roll, qui étoit une sureté & un Mémoire de la Foi & Hommage que les Ecossois devoient rendre aux Rois d'Angleterre. Outre cela, il n'étoit permis à aucun Anglois de posseder des Terres en Ecosse, à moins qu'il n'y sixàt son séjour. Voyez l'Histoire de ce Regne, par Mr. Barnes: elle porte, que Jeanne Sœur du Roi Edouard sur mariée avec David Bruce, jeune Roi d'Ecosse, vers le milieu de Juillet 1328; & que les Ecossois eux-mêmes, comme par manière de triomphe, appellerent leur Reine, Jeanne de la Paix: comme si le Royaume d'Angleterre avoir

fait ce Mariage par crainte, & pour se délivrer de la Guerre. WHAT.

le tirer de captivité. Il semble qu'Edmond avoit assisté lui-même aux funerailles de son Frere; mais l'envie qu'il avoit que le prétendu se-cret qu'on lui avoit découvert sût vrai, lui sit croire aisément qu'on avoit pu le tromper par de seintes obseques. Il donna donc dans le piege qu'on lui tendoit, & sê rendit au Château de Corse, où on l'assuroit que son Frere étoit prisonnier, & demanda la permission de le voir. Le Gouverneur, qui avoit ses instructions, s'excusa sur les ordres qu'il avoit de ne laisser voir ce Prince à personne; ce qui acheva de consirmer le Comte dans sa croyance. Voyant donc qu'il ne pouvoit être admis, il chargea le Gouverneur d'une Lettre, par laquelle il assuroit le Roi son Frere, qu'il alloit travailler à sa liberté. Cette Lettre sut portée à la Reine-Mere, qui la sit voir à son Fils, & obtint son consentement pour faire arrêter son Oncle. Ce sut à Winchester, où le Parlement étoit assemblé, que ce malheureux Prince sut arrêté, condamné à perdre la tête, & exécuté (1).

Voici présentement les Actes de ce Volume, qui regardent Edouard

II, ou le Comte de Kent.

Deux Assignations à Barclay & à Maliravers, pour la subsistance du Pere du Roi, prisonnier dans le Château de Barclay. Pages 287.294.

Un Ordre de recevoir la caution offerte par Guillaume Aylmere, accusé d'avoir voulu enlever Edonard de sa prison. Du 20 Août 1327. Page 304.

Un Ordre d'établir des Prieres pour l'Ame d'Edonard II. Octobre

1327. Pages 312, 337.

Une Lettre du Roi au Pape, du 24 Mars 1330, page 324, où ce Prince dit au Pontife, que le Comte de Kem avoit voulu exciter des Troubles dans le Royaume, en faisant courir le bruit, que le seu Roi étoit encore en vie; & que ce Comte avoit été d'autant plus justement puni, qu'il avoit lui-même assisté aux sunerailles de son Frere. Il n'est pourtant pas impossible qu'on n'ait tâché de prévenir le Pape par cette circonstance, quand même elle n'auroit pas été vraye; puisque ceux qui gouvernoient alors, n'étoient pas fort scrupuleux. D'ailleurs, on trouve si souvent du déguisement dans les Lettres qui se voyent dans ce Recueil, qu'il n'est pas toujours sur d'y ajouter une entière soi.

Un Ordre du Roi, pour faire publier dans le Royaume la mort du Comte de Kem, & pour faire arrêter ceux qui répandoient le bruit

qu'Edonard II. étoit encore vivant. Page 430.

Un autre Ordre pour faire arrêter Rees Ap Griffin, Gallois, complice du Comte de Kent, qui excitoit quelque mouvement dans le Païs de Galles. Page 446.

<sup>(1)</sup> Le Comte de Kent fut exécuté à Winchester, le 19 de Mars 1330. Voyez l'Histoire de Barnes. WHAT.

Edouard étant encore jeune, le confioit entierement à sa Mere, & au Comte de la Marche, en faveur de qui il étoit extraordinairement prévenu. Ceux-ci de leur côté profitoient de cette confiance, & se servoient du nom du Roi pour se procurer toute sorte d'avantages, Isabelle se sit donner 10000 Mars sur les 30000 que le Roi d'Ecosse devoit payer, page 415; & il y a grande apparence que le Comte de la Marche profita des 20000 restans, comme il en sut accusé dans la fuite.

contre Mortimer.

Ce fut par leur conseil qu'Edonard se détermina, quoiqu'avec une extrême peine, à passer en France, pour faire hommage à Philippe de Valois, qu'il regardoit comme l'usurpateur de son Bien, ainti que nous le verrons dans la suite. Il est très vraisemblable que ce sut dans ce voyage qu'il fut instruit de diverses particularités, qui commencerent à lui donner quelque soupçon sur la conduite de sa Mere; puisque ce fut immédiatement après son retour, qu'il souhaita de s'é-Le Roi irrité claircir entierement sur ce sujet. Ceux qui prirent soin de l'instruire, lui firent remarquer les fautes que la Reine, & le Comte de la Marche avoient faites, tant dans la prémiere Expédition contre les Ecolfois, laquelle avoit très mal réuffi, que dans la honteufe Paix qu'on lui avoit fait faire sans nécessité avec Robert Brus. On lui apprit la maniere barbare dont son Pere avoit été tué. On lui dévelopa le complot qui avoit fait perdre la tête au Comte de Kent son Oncle. On lui fit toucher au doigt le préjudice qu'il s'étoit porté à lui-même, en allant rendre hommage à Philippe de Valois. On lui exagera les richesses & la dépense du Comte de la Marche, qui excedoient de beaucoup celles d'un Sujet. On lui insinua, qu'il étoit très apparent que la Reine-Mere & son Favori avoient dessein de le tenir dans une perpétuelle Minorité. Enfin, pour achever de l'irriter, on lui dit que sa Mere étoit enceinte du sait de Mortimer (1). Ces informations firent un tel effet sur son esprit, qu'il résolut de secouer, le joug de ses Maitres & de les punir. Il se rendit pour cet effet à Nottingham où le Parlement devoit s'assembler, dans le dessein d'y exécuter son projet. Il fut logé dans la Ville avec peu de suite, pendant que la Reine sa Mere & le Comte de la Marche étoient dans le Château avec une Garde de 180 Chevaliers. Il auroit été difficile de les y attaquer à force ou-Mortimer pris verte; aussi Edouard s'y prit-il d'une autre maniere. Il gagna le Gouverneur du Château, qui l'introduisit pendant la nuit par un conduit souterrain, & lui donna le moyen d'entrer dans l'appartement de sa Mere, accompagné de quelques Braves déterminés, à qui il avoit communiqué son dessein. Le Comte de la Marche sut arrêté dans l'Antichambre de la Reine, malgré les cris & les larmes de cette Prin-

prisonnier.

<sup>(1)</sup> Mr. Barnes remarque pourtant, qu'il ne parut dans la suite aucune marque de cette grossesse prétendue de la Reine-Mere. WHAT.

REGNE D'EDOUARD III.

cesse, qui prioit sans cesse son Fils d'épargner le gentil Mortimer. Cela ne se put saire sans qu'il en coutat la vie à deux Chevaliers de la Garde, qui voulurent faire quelque rélistance. Ce coup étant fait, le Comte fut tiré du Château, par le meme chemin par où le Roiétoit entré, qui fut appellé depuis le Tron de Mortimer (1), & conduit à la Tour de Londres. Dès le lendemain Edonard congédia le Parlement, & en convoqua un autre à Westminster. Ce nouveau Parlement s'étant assemblé, le Roi s'y plaignit de la mauvaise Administration de la Reine, & déclara qu'il vouloit prendre désormais les rênes du Gouvernement, nonobstant sa Minorité. Ensuite il sit saire le mont de pendu. Procès au Comte de la Marche, qui sans être oui dans ses défenses (2), & sur la simple notorieté publique, sut condamné à souffrir le supplice des Traitres, ce qui fut executé au Gibet public de Tyburn (3). La Reine Isabelle sut dépouillée de ses Biens & de son La Reine Ma-Autorité, & confinée dans le Château de Rising (4). Mezerai, & dans un Chateau, ceux qui l'ont suivi, se sont trompés quand ils ont dit que ce Prince Erreur de Mezeavança les jours de sa Mere dans ce Château, puisqu'il est certain unites suitoneme. qu'elle y vécut encore 28 ans.

Condamné #

Sur les évenemens qui viennent d'être rapportés en abregé, on trouve dans ce Recueil un grand nombre d'Actes, dont les plus im-

portans font:

Une Proclamation, contenant les motifs qui avoient porté le Roi proclamation d'Edovate contre à faire arrêter le Comte de la Marche. Il disoit dans cette Proclama- Moitunes. tion, qu'ayant été informé, que ceux qui jusqu'alors avoient eu en main le Gouvernement de l'Etat, s'étoient mal acquittés de leur devoir ; il étoit résolu de gouverner lui-même, par les conseils des Grands du Royaume. Du 20 Octobre. 1330. Page 452.

Une autre Proclamation, pour inviter les Sujets à porter leurs plainres au Parlement. Le Roi se plaignoit beaucoup de la précédente AsPaulement.
Paulement. semblée, & disoit que les Membres ayant été corrompus, resusoient d'écouter les Griefs du Peuple. Il prenoit occasion de-là, d'exhorter les Sherifs à faire élire dans les Provinces, des Députés affectionnés au bien de la Patrie, page 453.

(1) Notre Historien cite l'Histoire des Guerres des Barons, par Drayton, pour montrer que ce Passage merveilleux fue taillé & creuté par un des Rois Saxons, pour une plus grande sureic en cas de Siege; & cela au tems des Invasions des Danois. Il 1 mble qu'la Reine, ni Mortimer, ni aucune versonne de leur suite, ne connoissoient ce P sfage, dont les Curieux trouveront une description détaillée dans l'Histoire de Barnes, pag. 48. WHAT.
(2) Mr. Barnes remarque, qu'à cet égard Mertimer reçut le même traitement qu'il

avoit fait aux deux Spenferr, & au Comte de Kent Oncle du Roi. WHAT.

(3) La plupart des Historiens Anglois difent que l'exécution de Mortimer se fit le 29 de Nov mbre 1310. Mais Mr. Barnes prouve que ce fut le 26; & qu'il fut enseveli le 29, après avoir demeuré à la Potence deux jours & deux nuits, par ordre exprès du Roi. What.

(4) M: Barnes cite Holingshead pour montrer que Rifing éroit un Château près de-Londres. WHAT.

Autre erreur des Historiens cerrigéc.

Ceci fait voir qu'Edonard convoqua un nouveau Parlement, quoique les Historiens assurent qu'il ne fit que proroger celui de Not-

Cassation des procedures saites contre Henri de Lancastre, lors de

Caffation des procédures faires sa prise d'armes contre le Comte de la Marche. Page 457. Du 12 contre le Comte de Lencastre.

Permission d'enterrer le jeune Spenier.

Revocation de tous les dons.

Pension assignée & Jean Melvil

Pardon accordé Guillaumo Montaigu.

Ordres concera mant Gournay, Mourtrier d'Edouard II.

tingham, & l'ajourner à Westminster (1).

Décembre. Une permission d'enterrer les os de Hugues Spenser le jeune, pendu à Hereford. Page 461.

Une revocation de tous les dons faits depuis l'avenement du Roi à la Couronne, Page 487.

Une pension assignée à Jean Melvil (2), pour avoir arrêté le Comte de la Marche. Page 487.

Un Pardon accordé à Guillaume Momaigu, pour la mort des deux Chevaliers tués lorsque le Comte de la Marche sut arrêté (3). P. 506.

Gournay, l'un des meurtriers d'Edouard II, ayant été arrêté à Burgos en Castille, par les soins de Jean de Leynham, Chambellan du Roi de Castille; Edonard écrivit sur ce sujet diverses Lettres qui se trouvent dans ce Recueil, à Jean de Leynham à qui il assigna une Pension de 300 livres sterling, au Roi de Castille, & aux Echevins de Burgos. Page 498 & suivantes.

Un ordre pour conduire Gournay à Bayonne.

Un autre au Maire de Bayonne, pour remettre Gournay entre les mains de celui que le Roi envoyoit pour transferer le Prisonnier en

Angleterre. Page 509.

Autre erteur des Historiens touchant Gournay.

Les Historiens se sont trompés, quand ils ont dit que Gournay sut arrêté à Marseille (4), puisque ce Recueil fait voir manisestement que ce fut en Espagne. Ce Scélérat sut décapité dans le Vaisseau qui le transportoit en Angleterre, apparemment par les intrigues de ceux qui avoient part à son crime,

Revenus affigner à la Reine Mere.

Une Assignation des revenus du Comté de Ponthieu à la Reine-Mere, pour sa subsistance, Du 24 Septembre 1334. Page 623.

Un Ordre de porter au Trésor 60000 livres sterling trouvées dans le Païs de Galles, faisant partie du Trésor perdu par Edonard II. P. 697.

(1) Mr. Barnes même, avec toute son exactitude, est tombé dans la même erreur

que les autres Historiens. p. 49. WHAT.

(2) Ce fut le Chevalier Jean Nevil de Herneby, à qui, selon Barnes, le Roi accorda un don spécial à perpétuité, de 100 Marcs; & la 15e. année du Regne d'Edonard III, ce Seigneur étoit Gouverneur de Newcastle sur la Tine, quoique Mr. Drayton, & autres Historiens ayent dit à l'aventure, qu'il fut tué quand on arrêta Mortimer. Mr. Drayton même l'a pris pour un Ami de Mortimer : erreur dont Mr. Barnes l'excuse, sur ce qu'il étoit Poète. WHAT.

(3) Les Chevaliers étoient, Hugues Turplington, & Richard Monmouth, selon les Fædera; quoique Mr. Barnes en citant Knighton, nomme le dernier, le Chevalier

Jean Monmouth. WHAT.

(4) On trouve entre autres cette erreur dans l'Histoire de ce Regne par Mr. Daniel. Elle a échapé à la correction du sayant Auteur des Remarques. WHAT. ACTES

# ACTES DETACHEZ,

# Concernant les Affaires Domestiques.

On trouve, page 361, une confirmation d'une Chartre en faveur des Chartres en fa-Marchands étrangers négocians en Angleterre. Cette Chartre, qui est chands étrangers. ici toute entiere, est du mois d'Août 1328. Elle sut encore confirmée

en 1332, & en 1333, page 516, & 574.

Deux Lettres du Roi touchant le Mariage de Jean d'Eltham son Lettres du Roi touchant le Ma-Frere, avec Marie de Biscaye. Page 334. Voici la plus courte de ces riege du Prince Lettres, par où on pourra se former une idée du langage & de la maniere d'écrire de ce tems-là.

### Le Roi, à notre très chere & très ame MARIE Dame de Biscaye, Salutz bonne affection.

Pour ces que parlaunce a esté faite par devers nous, de mariage saire entre nostre très ame frere Joham de Eltham, & la fille de vostre finz, que Dien assoille : Et nous serions bien de l'assent que le mariage se preigne issuit, que ces fust à la plaisaunce de vous, & de nostre cher Cosyn ly Roys d'Espaigne, nous entendons que ces pourroit estre à honneur & prosit de vous, & de nous, & assurance de nos amis celles parties; vous prions & requirons affectueusement, que vous voillez au dit mariage bonnement assentir, & nous certifier de ce que vous voudriez estre fait, plus en hast que vous pourriez. Donné à Nicole (1), le 28 jour de Marcs 1328.

Parmi les Actes de 1329, il y a un Ordre d'amener au Roi, de gré, deux Alchymilles. ou de force, deux hommes qui se vantoient de savoir faire de l'Argent. Il paroît même que le Roi avoit dessein de les faire travailler pour lui.

Une Pension accordée à Thomas Priour, pour la nouvelle portée Pension accorau Roi de la naissance d'Edouard son Fils ainé. Octobre 1331. Page Priour.

497. Contrat de Mariage d'Alienor (2) Sœur du Roi, avec Renand Comte Contrat de Made Gueldre. Octobre 1332. Page 512.

riage de la Sœur du Roi.

(1) Lincoln. RAP. TH.
(2) Cette Eleonor étoit Sœur cadette du Roi Edonard : elle avoit quatorze ans quand elle fut mariée. Et ce Reynold ou Reginald, Comte de Gueldre, étoit grand armateur du Roi Edonard, & de la Nation Angloise. La Dot de cette Princesse étoit de 15000 livres sterling, dans ce tems-là que les Dots des Filles de France n'exce-doient pas 6000 écus en argent comptant. Cette Dame, seconde Femme du Conste dont nous venons de parler, lui donna deux Enfans, Renaud ou Reginald & Edouard, qui furent Ducs successivement après la mort de leur Pere; car lorsqu'Edouard III fut fait Vicaire du S. Empire, il créa ce Comte Reginald Duc de Gueldre; depuis lequel tems ce Comté est devenu Duché. Barnes, Histoire d'Edouard III. WHAT.

Tome III.

Edouard domande de l'ar

Edouard prit occasion de ce Mariage, pour demander à ses Sujets un manue de l'ar gent à ses sujers secours, que le Clergé lui résusa. Il fallut enfin qu'Edonard se servit de a cette occasion. l'autorité absolue pour l'exiger, avec promesse qu'il ne seroit pas tiré à conséquence. Pages 542,543,544,583.

Confirmation du don d'une par-CR.

Une approbation & confirmation du Roi, du don d'une portion tie de la Proven. de la Provence, fait autrefois par Alienor, Femme de Henri III, à Thomas & à Henri, Fils d'Edmond Comte de Lancastre. Pages 655, 682,701.

Lettre d'Edouard au Roi d'Armé-

Une Lettre d'Edonard au Roi d'Arménie, où il lui promet d'aller en personne faire la guerre aux Infideles, aussi-tôt qu'il sera débarrasse de ses Assaires. C'étoit le renvoyer à un tems bien éloigné, puisqu'il commençoit alors à faire ses préparatifs pour faire la guerre au Roi de France. Page 679.

Manufacture de Draps,

Quoique sous le Regne d'Edouard III il se fit un grand commerce de Laines en Angleterre, il semble qu'on n'y avoit pas encore l'invention de faire du Drap. C'est ce qu'infinue une Protection accordée à un Tisserand de Draps Flamand, qui venoit en Angleterre pour y exercer son métier, & pour l'enseigner aux Anglois. Page 496.

On trouve une semblable Protection, page 751, pour quinze Tifserands de Zélande, qui venoient s'établir en Angleterre pour le même

fujet.

#### AFFAIRES D'ECOSSE.

Actes relatifs à la Trève avec l'Ecotle.

TL y avoit déja trois ans que la Trève de 13 ans, entre l'Angle-L terre & l'Ecosse, avoit été arrêtée, lorsqu'Edonard III. parvint à la Couronne. Un des premiers soins de son Conseil sut de maintenir cette Trève, & même de la changer en une Paix de durée, s'il étoit possible. On voit divers Actes du commencement de ce Regne, qui tont voir que c'étoit la disposition de la Cour d'Angleterre.

Le premier est un Ordre du 15 Fevrier 1327, pour faire oblerver

la Paix avec l'Ecosse. Page 256.

Le second est un Plein-pouvoir donné à des Commissaires, pour traiter avec les Ecossois d'une Paix finale. Du 4 Mars. Page 270.

Le troisieme est une confirmation faite par Edonard, de la Trève de

13 ans. Page 271.

Le Roi d'Ecoffe rompt la Trève.

Robert Roi d'Ecosse, n'étoit pas dans les mêmes dispositions. Il vouloit profiter de la Minorité a' Edouard, & sans aucun prétexte apparent il rompit la Trève (1). Murray & Douglas, ses Généraux, s'avan-

(1) Environ la Fête de Pâques de l'aunée 1327, Robert Bruce, Roi d'Ecosse en-voya un Dési fort court & fort vis au Roi Edonard, & a tout son Royaume, portant qu'il vouloir l'attaquer en peu de tems avec toutes ses forces, mettre tout à seu & à REGNE D'EDOUARD III.

cerent sur les frontieres avec une Armée de 25000 hommes, presque toute Cavalerie, & firent quelques ravages sur les Terres que les Anglois possedoient encore en Ecosse. Cette irruption engagea les Anglois à lever une Armée de 60000 hommes, y compris 500 Hommes-d'armes, que Jean de Haynaut amena de son Païs au secours d'Edouard. Comme le Roi étoit sur le point de partir d'Yorck, où il avoit assemblé ses Troupes, il survint entre les Hennuyers & les Archers de la Province de Lincoln, une querelle, dans laquelle il y eut l'Atmée Anguille. beaucoup de sang de répandu de part & d'autre (2). Il fallut du tems pour appailer cette querelle; & cependant les Écossois passerent la Thyne entre Carlisle & Newcastle, & ravagerent les Provinces Septentrionales d'Angleterre.

Querelle dans

On trouve, page 287, un Ordre d'Edouard, pour lever des Trou- Ordre d'Edouard pes, intitulé, De Arraiatione facienda. Ce mot barbare est formé du vieux pour lever des mot François arrayer, qui signifie orner, préparer, ou mettre en ordre, en Latin instruere. Les Anglois ont approprié ce mot aux Troupes qu'on prépare pour la Guerre. Ils appellent, a Commission of Array, une Commission pour lever des Soldats; & ceux qui en sont chargés sont nommés Arrayaueurs, comme on le voit, page 296.

L'émeute étant appaisée, Edonard marcha vers Durham pour chercher les Ecossois; mais il fut longtems sans pouvoir apprendre de leurs nouvelles. Cette incertitude lui donna beaucoup de chagrin, il 11 promet une promit une Pension de cent livres sterling, & le Titre de Chevalier, lui qui le meneà quiconque le meneroit en présence des Ennemis. Cette promesse des Ennemis. fit son effet. Il apprit peu de jours après, qu'ils n'étoient campés qu'à deux lieues de lui, vis-à-vis du Parc de Stanhope, de l'autre côté de la Riviere de Were. Il y courut incontinent, à dessein de les combat-

fang, & y faire ce qu'il avoit déja fait fous le Regne de fon Pere à la Bataille de Bannockbourn, Voyez l'Histoire de Barnes. WHAT.

(1) Cette querelle est décrite en détail par Mr. Barnes. Il rapporte, que Jean de Haynant & ses Etrangers Auxiliaires étoient fort favorisés par le jeune Roi & par sa Mere, à cause qu'ils venoient de se déclarer pour leur désense contre les Spensers, dans le tems même que le Roi de France Frere de la Reine avoit abandonné la cause de sa Sœur. Il arriva que le Roi & la Reine-Mere donnerent une Fête splendide pour faire honneur à ces Etrangers; mais leurs Domestiques pousserent si fort à bout les Anglois par leur insolence, que près de trois-mille Archers Anglois s'étant assenblés, tuerent un grand nombre de Hennuyers, & forcerent le reste, avec la plupart de leurs Chevaliers & Commandans, de s'enfuir à leurs logis dans les Fauxbourgs d'York, où ils se fortisierent du mieux qu'ils purent. Mr. Barnes dit que dans ce tumulte, une partie de la Ville sut brulée; que quatre-vingts Archers, la plupart de la Province de Lincoln, furent tués ce même jour, qui étoit le Dimanche de la Trinité; & que dans la nuit, les Errangers se leverent secretement, & tuerent environ trois-cens Archers des Comtés de Lincoln & de Northampton; ce qui obligea 6000 Archers de se joindre ensemble, & de protester qu'ils en tireroient une vengeance terrible : mais le Roi, pour mettre ces Etrangers à couvert de leur fureur, mit auprès d'eux une bonne Garde, & tira les Archers de leurs anciens quartiers. Son Autorité, & les soins charitables que se donnerent les Grands pour ces Etrangers, appailerent la colere des Archers avec le tems. WHAT-

LIIij

Les Ecoffois fe

tre: mais ils étoient si avantageusement postés, qu'il n'y eut pas moyen de les attaquer. Les deux Armées surent en présence quinze jours durant, la Riviere entre deux, sans en venir aux mains. Ensin les Ecossois se retirerent pendant la nuit, & par des marches précipitées retournerent dans leur Païs, où les Anglois ne jugerent pas à propos de les poursuivre. Ce sut de cette maniere que se passa cette premiere Expédition d'Edonard, du mauvais succès de laquelle, Mortimer su accusé dans la suite, comme ayant savorisé la retraite des Ennemis.

Détail confus de certe Expédition dans les Hiftonens.

Le détail que les Historiens sont de cette Expédition, est un peu consus; mais on peut l'éclaircir par les dates de divers Ordres qu'Edouard donna pendant la Campagne, & qui se trouvent dans ce Recueil. Il seroit trop long de faire voir les méprises dans lesquelles quelques Historiens modernes sont tombés sur ce sujet; il sussit d'avoir sait cette remarque, asin que ceux qui en auront besoin, puissent consulter le Livre même.

Pention affignée à Roseby, pour avoir mené le Roi en préfense des Ecoflois. On voit, page 312, une Pension assignée à Jean Rokeby, pour avoir

mené le Roi en présence des Ennemis (1).

La Reine Isabelle & Mortimer, qui tenoient en Angleterre le timon des Assaires, ne croyoient pas que la Guerre sût convenable à leurs interêts, & marquoient beaucoup d'inclination pour la Paix. Le Roi d'Ecosse prosita de cette disposition, & leur sit proposer de faire une Paix serme & durable entre les deux Nations, ce qui sut d'abord accepté. Le Traité sut tout à l'avantage de l'Ecosse. Edonard se désista de son Droit à la Souveraineté de ce Royaume, aussi-bien que de toutes ses autres prétentions, & rendit à Robert tous les Actes sur lesquels elles étoient sondées; avec tous les Joyaux enlevés d'Edimbourg, par Edonard I son Ayeul. Trente-mille Marcs, que Robert promit de payer dans trois ans surent jugés une récompense suffisante de toutes ces restitutions, & cette Paix sut scellée par le Mariage de Jeanne Sœur d'Edonard, avec David Prince d'Ecosse, âgé de 7 ans. C'est ainsi que l'Angleterre soussiroit de la Minorité de son Roi, & de la mau-

(1) Mr. Barnes, qui rapporte que le Roi sit Chevalier Rolesby avec sa propte Epée, en présence de toute l'Armée, nous donne le Discours remarquable qu'il sit au Roi, en ces termes. Sire, que Votre Majesté ait la bonté d'agréer ce que je vais lui dire. Je viens de porter des nouvelles certaines des Ecossois vos Ennemis: ils ne sont pas à plus de trois milles d'éci, bien retranchés, sur une grande Colline en Wetedale, au-delà de la Riviere de Wete, su ils ont attendu votre venue pendant huit jours. Ce que je dis, Auguste Monarque, je le soutiens vrai. Je me suis si sort exposé por les bien observer, quo je suis tombé entre leurs mains. J'ai été mené devant leurs Ches, qui m'ont interrogé. Je leur ai avoué que Votre Majesté a sort souhaité pendant longtems de les découvrit; & lorsque je leur ai dit les grands Biens que Votre Majesté m'avoit promis, sans compter l'Ordre de Chevalerie, en cas que je lui portasse les prénueres nouvelles de l'état de leur Armée, les Seigneurs qui la commandent m'ayant permis de découvrir à Votre Majesté le liem où ils sont, m'ont libéralement fait grace de ma rançon, & m'ont mis en liberté: disant, qu'îls ne souhaitoient pas moins que vous de combattre; & si Votre Majesté le souhaite, je les lui serai voir tout présentement. WHAT.

Paix honteuse avec l'Ecusie. vaile Administration de ceux qui gouvernoient en son nom. On voit Edonard & dedans ce Recueil, page 337, l'Acte authentique qu'Edonard délivra fifte de toutes ses pour se désister de toutes ses prétentions sur l'Ecosse. Du 1 Mars l'Ecosse. 1328.

Le Roi Robert mourut en 1329. On trouve, page 400, un Passeport d'Edouard pour Jaques Douglas, qui alloit porter le Cœur de ce

Prince à Jerusalem (1). Du 27 Août 1329.

Peu de tems après, les affaires changerent de face. Edouard devine majeur, ou du moins prit les rênes du Gouvernement; & l'Ecosse se trouva sous une Minorité, par la mort de Robert Brus, qui avoit laissé son Fils en enfance. La chute de la Reine sfabelle: & le châtiment du Comte de la Marche, donnerent aux Anglois la liberté de se plaindre du Traité honteux qu'on avoit fait avec l'Écosse. On n'eut pas beaucoup de peine à persuader au jeune Roi, qu'il n'étoit pas obligé d'observer un Traité si désavantageux à l'Angleterre, & fait pendant sa Minorité. Il prit donc la résolution de s'en relever; mais il attendit qu'il eût terminé quelques affaires pour l'exécution de son projet. Son intention n'étoit pas de rompre ouvertement avec l'Ecosse, puisque les Ecossois ne lui en donnoient aucun prétexte; il voulut aller à ses fins par une autre voye. Il prit donc la résolution d'exciter en Ecosse des Troubles qui lui fournissent l'occasion qu'il cherchoit. Pour cet effet, Conseience en il fit venir en Angleterre Edouard Baillol, Fils de Jean Baillol, qu'E- ard & Edouard douard I avoit mis sur le Trône d'Ecosse, & qu'il avoit ensuite déposé. Baillol. Il y avoit déja-trente-deux ans, que la Famille de Baillel avoit renoncé à la Couronne. Jean étoit mort, & son Fils ne pensoit rien moins qu'à faire revivre ses Droits, Cependant, comme Edouard avoit besoin de lui, il lui fit beaucoup de caresses, & lui persuada que le Royaume d'Ecosse lui appartenoit. A ces persuasions, il ajouta une promesse positive de lui donner du secours pour le mettre en état de recouvrer ce Royaume. Comme on se flatte aisément dans ce qui est avantageux, Baillol crut qu'Edonard n'agissoit que par un excès de bonne volonté pour lui, & accepta ses offres sans balancer. Rien n'étoit pourtant plus éloigné de la pensée de ce Roi, son unique but étant de se servir de lui pour l'exécution de ses desseins. Il laissa donc Baillel croire tout ce qu'il voulut, & l'engagea dans cette entreprise, dont il esperoit de tirer lui-même tout le profit.

Cette affaire étant ainsi disposée, Edonard prit soin de faire savoir secretement à ses Sujets, qu'on lui seroit plaisir d'assister Baillol, dans le dessein qu'il avoit de recouvrer son Royaume. Il n'en fallut pas davantage pour engager diverses Personnes qui avoient de vieilles pré-

Llliii

<sup>(1)</sup> Ce brave Comte, que le défunt Roi avoit conjuré à son lit de mort de porter son Cœur dans la Terre-Sainte, pour secourir les Chrétiens contre les Insideles, sur tué allant à Jerusalem, dans une Bataille donnée contre les Mores en Espagne, l'an-née 1330. Voyez Bushanan, sur sa mort & sur son caractere personnel. WHAT-

tentions sur des Terres d'Ecosse qu'ils avoient obtenues de la liberalité d'Edouard I, mais qu'ils avoient perdues par les révolutions arrivées depuis le Couronnement de Robert Brus. Ils leverent donc des Troupes qu'ils allerent offrir à Baillel, qui prit la résolution de les transporter par Mer en Ecosse. Comme il fut sur le point de s'embarquer, Edonard fit publier une Proclamation datée du 9 d'Août, 1332 page 529; avec Ordre du même jour à tous les Habitans des Provinces Septentrionales, d'observer exactement la Paix avec l'Ecosse. Il avoit publié un Ordre semblable l'annee précédente, pendant que Baillel faisoit ses préparatifs; mais ce n'étoit que pour endormir les Ecossois. C'est sur ces divers Ordres, & sur la Proclamation dont je viens de parler, que quelques Historiens fondent la justification d'Edouard, & c'est par-là qu'ils prétendent faire voir qu'il n'avoit aucune part à cette entreprise. Mais, outre qu'il n'est pas toujours sûr d'en croire les Princes sur la foi de leurs Déclarations; il est maniseste qu'Edonard n'avoit pas ignoré, dès le commencement, les desseins de Baillel, puisque ce dernier n'étoit venu en Angleterre que sur deux bons Passeports, l'un du 20 Juillet, & l'autre du 10 d'Octobre 1330. Pages 445, 452. La suite fera encore mieux voir leur intelligence.

Erreur de plufieurs Historieus fur le chapitre d'Edouard & de BastloL

Paffeports donnez à Baillol.

Lord Seton, le Comte de Fife & Nigel Brus.

La Proclamation d'Edouard n'empêcha pas Baillel d'embarquer ses Troupes, au nombre de 2500 hommes, avec quoi il alla prendre terre Baillot défait le à Kingcorn. A peine eut-il débarqué, qu'il fallut soutenir un Combat contre le Lord Seton, qui s'avançoit avec 10000 hommes pour lui disputer la descente. La nécessité où les Anglois se trouverent de vaincre. dans un Pais Ennemi où ils n'avoient aucune retraite, fit qu'ils passerent sur le ventre à cette Armée Ecossoisse. Ce premier succès acquit à Baillet de nouveaux secours, que les anciens Amis de sa Maison lui amenerent. Avec ce renfort, il eut le courage d'affronter le Comte de Fise, qui suivoit le Lord Seton de près, avec une puissante Armée. Il vainquit celui-ci comme le premier, & le mit en fuite. Deux jours après, il battit encore une autre Armée, conduite par Nigel Brus, & grossie du débris de la précédente. Enfin, il défit une seconde fois le Comte de Fife, qui ayant voulu avoir sa revanche, ne remporta qu'une double honte de cette seconde tentative. Quatre Batailles gagnées en peu de jours, mirent Baillel en état de ne plus craindre de longtems aucune opposition considerable. Il s'avança donc plus avant dans le Païs, prit Perth ou S. Jean, & Edimbourg; après quoi il alla se faire couronner à Scone, sinon du consentement de tout le monde, du moins fans opposition (1).

Couronnement de Baillol.

> Pendant que ces choses se passoient en Ecosse, Edouard profitoit adroitement de l'occasion de quelques Troubles survenus en Irlande,

<sup>(1)</sup> Mr. Barnes, qui donne une Relation particuliere de tous ces Combats, dir que le Couronnement se sit le 27 de Sept. 1331. WHAT.

pour avoir un prétexte d'armer. Il assembla pour cet effet son Parlement, auquel il représenta la nécessité où il se trouvoit de mener une Armée en Irlande, pour mettre ordre aux affaires de cette Isle. Son dessein fut approuvé, & le Parlement lui accorda un Subside considérable. Il leva donc des Troupes, & les fit marcher vers la côte occidentale, comme pour les faire embarquer. Pendant qu'elles étoient en marche, il représenta au Parlement, que les Troubles survenus en Ecosse demandoient sa présence dans les parties Septentrionales, & qu'il n'étoit pas sur de laisser les frontieres dégarnies, pendant que leurs voisins étoient en armes. Son voyage d'Irlande sut donc rompu, & ses Troupes destinées pour cette Isle, eurent ordre de s'avancer vers les frontieres d'Ecosse. Edouard commença des-lors à se plaindre, que les Ecossois avoient rompu la Paix, & feignit d'avoir appris de bon lieu, qu'ils avoient dessein d'envahir l'Angleterre. Quoique ce sut une plainte très mal fondée, vû le trifte état où les Ecossois se trouvoient alors; ce sut pourtant sur ce prétexte qu'il leva de nouvelles Troupes, comme il paroît d'une Commission donnée pour cet esset le 7 Octobre

1332. Page 533.

Cependant le Roi David, après toutes ses pertes, s'étoit retiré en le Roi David France avec sa Femme, laissant en Ecosse un Régent, qui tâchoit, ce. autant qu'il lui étoit possible, de relever les affaires de son Maitre qui étoient tombées dans un très fâcheux état. Ce Régent, voyant Edonard s'approcher des frontieres, voulut savoir quel étoit son dessein. Edouard nomme des Commissamusa quelque tems ses Envoyés, en nommant des Commissaires sour traiter pour traiter avec eux. Page 535. Du 23 Novembre 1332. Mais son avec les Envoyez d'Ecosse. intention n'étoit pas de rien conclure. Dans le même tems il faisoit avec Baillel un Traité, par lequel il le reconnoissoit pour Roi d'Ecosse; meme teus un traité avec Bail-& celui-ci lui cedoit la Ville de Barwick & son Territoire, & s'enga- lol, par lequel geoit pour lui & pour ses Successeurs, de faire un hommage aux à lui faire hom-Rois d'Angleterre pour la Couronne d'Ecosse. Cet Acte est du 23 mage pour la Couronne d'E-Novembre, c'est à dire, du même jour qu'Edouard nomma des Com- cosse. missaires pour traiter avec le Régent. Page 537. On voit manisestement dans cet Acte, l'intelligence qu'il y avoit entre Edouard & Baillol. Ce dernier y déclaroit, qu'il avoit été couronné par la permission d'Edouard, & par le secours des bonnes gens d'Angleterre. Il ajoutoit dans l'Acte de Cession, qu'il avoit rendu au Roi d'Angleterre cet hommage-lige pour toute l'Ecosse & les Isles qui en dépendent, & qu'il lui avoit prêté serment de fidelité comme son Vassal. Dans un autre Acte du même jour, page 539, Baillel s'engageoit à secourir Edonard de toutes les forces, toutes les fois qu'il en seroit requis; & reconnoissoit ouvertement, que c'étoit par son secours qu'il avoit été couronné. Il faut remarquer que ces Actes sont du 23 Novembre, c'est à dire, trois mois après l'entrée de Baillol en Ecosse. Qui pourra donc se persuader, qu'en si peu de tems, & immédiatement après

fon Couronnement, Baillol ait pu, sans aucune cause apparente, prendre la résolution de se rendre Vassal d'Edonard, & de lui ceder Barwick, s'il n'en étoit pas ainsi convenu avec lui avant que de s'engager dans cette entreprise? C'est donc en vain que quelques Auteurs font des efforts pour justifier Edonard sur cet article, puisqu'il est maniseste qu'il sut le premier Auteur de cette Expédition.

Malgré tout cela, Edonard ne laissoit pas de continuer sa dissimu-Régent d'Ecosse lation, & d'amuser le Régent d'Ecosse par des Négociations; comme il paroît par un Plein-pouvoir donné à des Commissaires pour traiter

avec lui, du 14 Décembre 1332. Page 540.

Apologie au Pape.

Edouard continue à amuser le

par des Négocia-

tions.

Ces déguisemens n'étant pas capables de tromper le Public, le Pape lui écrivit, pour lui reprocher l'action injuste qu'il faisoit à l'égard de l'Ecosse. On voit page, 540, la réponse de ce Prince, par laquelle il prétendoit se justifier des calomnies de ses Ennemis. Il employoit pour cela les mêmes moyens dont nous avons déja parlé; c'est à dire, qu'il vouloit faire entendre au Pape, qu'étant sur le point de passer en Irlande, il avoit appris que les Ecossois avoient dessein d'envahir ses Etats, & que c'étoit la raison qui l'avoit engagé à marcher vers les frontieres. Cette réponse est du 15 Décembre, trois semaines après avoir reçu l'hommage de Baillol.

Le Régent d'Écosse ne sut pas longtems sans s'appercevoir des vues intéressées d'Edouard, qui ne pouvoit être venu sur la frontiere avec une puissante Armée, que dans un mauvais dessein. Il employa donc tout cet Hiver à lever une Armée dans les Provinces qui reconnoilfoient encore le Roi David. C'en fut assez pour donner au Roi d'Angleterre un prétexte de se plaindre, que les Ecossois avoient dessein de rompre la Paix, & d'envahir l'Angleterre; ce qui l'obligeoit, disoitil, à les prévenir : & en effet, il commença lui-même les hostilités. Les Ecossois ayant voulu se désendre, Guillaume Douglas, qui eut le malheur d'être fait prisonnier par les Anglois, fut mis aux fers, comme s'il eût été coupable de Rebellion, ou de Trahison.

Au Roi de France & au Comte de Flandre.

La Guerre étant commencée, Edouard prétendit toujours que les Ecossois étoient les aggresseurs, & tâcha de le faire entendre ainsi au Roi de France, & au Comte de Flandre, par deux Lettres qu'on trouve ici pages 556 & 557, l'une du 27 Avril, & l'autre du 7 Mai 1333. Cela fait connoitre avec quelle précaution il faut lire les Lettres de ce Prince, & celle de plusieurs autres, où la vérité est si souvent déguisée,

Il affiege & prend Barwick. P. \$64.

Toutes les démarches d'Edonard aboutirent enfin au Siege de Barwick, qu'il fit au mois de Juillet suivant. On trouve ici la Capitulation de cette Place; datée du 15 du même mois. Comme le Gouverneur avoit été informé que le Régent s'approchoit pour faire lever le Siege, il crut ne rien hazarder en s'engageant à rendre la Place, si elle n'étoit seçourue avant le 20 du mois. A peine la Capitulation

lation fut-elle signée, qu'Edonard apprit que les Ennemis étoient près. Il alla les attendre sur la hauteur de Halidown, où il remporta une des plus mémorables Vistoires que les Anglois ayent jamais rempor- down. 4 Halytées sur l'Ecosse. On voit ici, pages 568 & 571, des Ordres pour d'en rendre grarendre graces à Dieu pour le gain de cette Bataille, qui fut donnée, ces à Dieu. si je ne me trompe, le 18 de Juillet 1333 (1).

Victoire

Barwick se rendit ensuite; & les Ecossois abattus par tant de pertes, laisserent Edonard & Baillol jouir de leurs avantages. Quelques - uns pourtant persistant dans leur fidelité pour le Roi David, se tinrent à couvert dans les marais & sur les montagnes, prets à profiter des occa-

tions qui pourroient se présenter.

Au mois de Fevrier 1334, Baillel tint son prémier Parlement à Edimbourg, & non pas à Perth, comme les Historiens l'assurent (2). mier Parlement On voit ici, page 590 & suivantes, les Actes de ce prémier Parle-tenu par Baillol. ment. L'hommage rendu par Baillel y fut approuvé, la Souveraineté de l'Angleterre sur l'Ecosse rétablie, & la cession de Barwick confirmée. On y cassa de plus tous les Actes passés sous le Regne de Robert Brus, comme ayant été faits par une Autorité illégitime.

tonens fur le pre-

Le 12 suivant, Baillol n'étant pas content de tout ce qu'il avoit fait en faveur d'Edouard, voulut lui donner un nouveau témoignage de sa reconnoissance, par le don pur & simple qu'il lui sit d'Edimbourg, Roxborough, Jedworth, Selkirk, & de quelques autres Terres & Châteaux à la bienséance de l'Angleterre. Page 614. Edouard se mit en possession de toutes ces Places, comme on le voit, pages 616 prend possession. & 617.

Les Ecossois, qui se virent ainsi trahis par leur nouveau Roi, commencerent à prendre de nouvelles mesures, & résolurent plutôt de périr que de se voir plus longtems soumis au Roi d'Angleterre. Ils s'appercurent aisément que c'étoit moins Baillel qu'Edouard, qui étoit le véritable Roi d'Ecosse; le premier n'étant qu'un instrument dont le Roi d'Angleterre se servoit pour parvenir à ses fins. Ils assemblerent donc secretement quelques Troupes & allerent surprendre Baillol, qui ne se doutoit de rien. Dans cette attaque imprévue ils le défirent entiement, & l'obligerent à se sauver sur un cheval sans selle à Carlisse, d'où il fit savoir son désastre à son Protecteur.

Baillol defait par lusptife.

Edouard étoit trop engagé, pour laisser son ouvrage imparfait. Il marcha donc en Ecosse & ravagea diverses Provinces; après quoi il vengeance en raretourna dans ses Etats. Les Ecossois se rassemblerent pendant l'Hiver, pour s'opposer à la nouvelle invasion qu'il méditoit : mais une Trève que le Roi de France leur procura jusqu'à la fin de Juin, leur donna quelque relache. Dès qu'elle fut expirée, Edonard ravagea l'E- Après une cout-

(1) Selon Henri Knighton & Josué Barnes, la Bataille se donna le 19. WHAT. (2) Walsingham & Barnes, ont tous deux commis cette erreur, & leur autotité sans doute a égaré bien d'autres Ecrivains. WHAT.

Tome III.

M m m

te Treve, ce Royaume est ravagé
une seconde sous,
Le Comte de
Namur pris par
les Ecosions, & le
Comte de Murray
par les Anglois.

Edouard accorde the autre courte Treve.

Baillól n'ayant plus que le nom de Koi, ne subtifie que de ce qu'Edouard lui donne.

Edouard marche pour la troi. fie no fois en Ecoile.

Assignation pour la subsistance ou Comte de Mustay pusonnier.

Quatrieme Expédation a'Edouaid en Ecoffe.

2010

cosse une seconde sois; mais sans donner de Bataille, les Ecossois n'o-sant exposer le peu de Troupes qui leur restoient. Cependant le Comte de Namur, qui servoit l'Angleterre, sut pris par les Ecossois; mais il sut mis en liberté par Murray Régent d'Ecosse, qui voulant pousser plus loin sa générosité, s'avisa de l'accompagner sur la frontiere, & eut le malheur d'être fait prisonnier par la Garnison de Roxborough, le 13 Août. Après qu'Edonard eut sait en Ecosse tout ce qu'il voulut, il accorda une Trève jusqu'à Pâques de l'année 1336, à la requisition du Pape & du Roi de France. Pages 674, 676, 684.

Pendant cette Trève, le Roi David, toujours refugié en France, eut la liberté d'envoyer des Ambassadeurs en Angleterre pour y négocier quelque accommodement; mais tout cela sut inutile. Ces Négociations sont le sujet de divers Actes peu importans, puisqu'ils n'aboutirent à rien. Quoique Baillol portât toujours le Titre de Roi d'Ecosse, il n'avoit plus aucune Autorité dans ce Royaume. C'étoit Edouard qui en étoit le Maitre, & qui ne donnoit à ce Roi que cinq Marcs par jour pour sa substitunce.

Dès que la Trève sut sinie, Edouard marcha pour la troisieme sois en Ecosse, comme il paroit de divers Ordres de ce Prince datés de Perth, de S. Jean, depuis le 3 de Juillet, jusqu'au 3 de Septembre 1336.

Le reste de l'année sut employé en diverses Négociations en saveur des Ecossois, à la sollicitation du Roi de France, qui se laissoit amuser par *Edouard*. Pages 704, 707. Le dernier avoit laissé le commandement de ses Troupes au Comte d'Ashol, qui se laissa surprendre par les Ecossois, & sut tué dans un Combat (1).

Parmi les Actes de l'année 1337, on trouve une Assignation de 20 sols par semaine pour la subsistance du Comte de Murray prisonnier, page 708. Cette Pension sut augmentée dans la suite, jusqu'à 26 sols & demi, à cause de la cherté des vivres. Page 729.

Après plusieurs Négociations infructueuses faites au commencement de l'année 1337, Edouard retourna au mois de Juin vers les frontieres d'Ecosse, & dans cette quatrieme Expédition, il sit cruellement ravager ce malheureux Royaume; après quoi il retourna dans ses Etats, saute de trouver des Ennemis qui s'opposassent à ses armes. Nous verrons dans l'Article suivant, la raison qui porta ce Prince à donner quelque relâche aux Ecossois. Cependant il n'auroit pas abandonné son entreprise, s'il n'eut cru les avoir assez bien réduits. C'est ici où finissent les Actes de ce IV. Volume qui regardent l'E-cosse.

(1) Mr. Barnes rapporte, que cette Bataille se donna dans la Plaine de Kilblain, vers le dernier de Décembre 1335; & que le Comte d'Athol qui y sut tué, savoir, David Strabolgi (non pas Cumin, comme Hector Poèce & Buchanan le nomment) étoit aussi Baron d'Angleterre, où il possedoit de grandes Terres. W'HAT.

REGNE DEDOUARD III.

On a vu au long, dans l'Extrait du II Tome, les fondemens des prétentions des Rois d'Angleterre sur l'Ecosse. C'est au Lecteur à juger si ce fut avec justice, qu' Edouard III les sit revivre, après s'en être solennellement désisté; & si les voyes dont il se servit pour cela furent régulieres. Ceux qui ont voulu le justifier sur cet article, ont donné plutôt des marques de leur prévention, que de leur bonne foi. Cette prévention de la Souveraineté de l'Angleterre sur l'Ecosse, a été longtems la passion savorite des Politiques Anglois. Elle n'a pas même entierement cessé. Il n'y a que peu d'années qu'on a encore publié des Livres sur cette même matiere, avec autant de vivacité que si l'affaire étoit encore récente. Il faut esperer que l'union des Royaumes étouffera cette dispute; qui n'a regné que trop longtems.

#### III.

# AFFAIRES DE FRANCE.

P Eu de gens ignorent le grand & fameux démêlé qu'Edouard III eut avec Philippe de Valois, touchant la Couronne de France; & la Guerre qui s'alluma entre ces deux Princes à cette occasion. Ce IV. Tome ne contient que les préparatifs de cette Guerre; préparatifs qui durerent huit ou neuf ans, avant qu'Edonard se déclarât ouvertement. Quoique ce qui s'est passé pendant ces neuf années paroisse d'abord peu important, on peut pourtant tirer diverses instructions des Pieces que ce Recueil sournit sur ce même tems. Elles peuvent servir principalement à faire connoître le Caractere d'Edouard III. Les grand & heureux succès dont les entreprises de ce Prince furent accompagnées, ont fait que les Historiens ont passé legerement sur ses moindres actions, pour s'arrêter sur les plus considerables. Dans le récit de ses Victoires, ils ont fait avec plaisir l'éloge de Roi Edouard sa valeur, de sa prudence, de sa générosité, de la grandeur de son génie; & l'on ne peut nier qu'il n'ait mérité les louanges qu'on lui a données: mais cela ne suffit pas pour achever son Portrait. Il faut ajouter à cela, pour faire connoitre à fond le Caractere de ce Prince, sa souplesse dans les Négociations, & quelques autres circonstances de ses moindres actions, qui font voir que sa Vertu n'étoit pas des plus rigides, ou du moins, qu'il étoit persuadé que la dissimulation n'étoit pas incompatible avec les vertus d'un grand Roi. C'est un défaut qui lui a été commun avec plusieurs grands Princes, qui ont comme lui négligé le soin de leur réputation envers la Posterité; soin qui devoit pourtant suppléer à leur égard à la crainte des Loix, qui sert de frein aux Particuliers. Nous venons de voir une preuve remarquable de ce Caractere d'Edouard, dans le projet qu'il forma contre l'Ecosse. Le reste de ce Volume en sournit encore quelques Mmmij

Caraftere du

autres, dans la conduite qu'il tint avec Philippe de Valois, avant que de commencer la Guerre qu'il méditoit de lui faire depuis long-

tems.

Dès qu'Edouard sut monté sur le Trône, la Reine sa Mere & Mortimer, qui tenoient le timon des Affaires, & qui ne craignoient pas moins la Guerre avec la France qu'avec l'Ecosse, penserent à terminer tous les differends que l'Angleterre avoit avec le prémier de ces Royaumes. Le dernier Traité qu'Isabelle avoit fait à Paris, avoit laissé certaines choses indécises qui auroient pu causer, entre les deux Couronnes, des Troubles qu'il étoit nécessaire de prévenir, sur-tout dans une Minorité. On envoya donc en France des Ambassadeurs pour règler tous ces differends. Ce fut le 22 de Fevrier 1327, un Traité avec Chat- mois après le Couronnement du Roi, pages 264 & 267. Ces Ambalsadeurs y conclurent un Traité le 31 de Mars, (page 289) qui portoit entre autres choses, quE donard payeroit à Charles le Bel 50000 livres sterling pour les frais de la Guerre précédente, & feroit démolir les Châteaux des Seigneurs Galcons condamnés, qui d'ailleurs étoient pardonnés, quant à la vie & aux membres, pourvu qu'ils obeissent au Ban, Quoiqu'Edouard ne se mit pas beaucoup en peine d'exécuter ce Traité, les deux Rois vêcurent en paix tout le reste de cette année.

Ambaffadeurs envoyez en Fran-

les le Bel.

Démêlé entre les cux Nations au quet de la R gence de la Fran-

Au commencement de 1328, il survint entre les deux Couronnes un nouveau démelé, bien plus important que celui qui venoit d'être terminé. Charles le Bel mourut le 1 de Fevrier, sans laisser d'Enfans mâles; mais Blanche sa Femme étoit enceinte d'environ sept mois. On prétend qu'avant sa mort, il nomma pour Régent du Royaume, Philippe de Valois son Cousin-germain, en attendant les couches de la Reine. Edouard de son côté demanda la Régence, comme le plus proche Parent du dernier Roi, puisqu'il étoit son Neveu; aulieu que Philippe n'étoit que Cousin-germain. Ce sut aux Etats du Royaume, assemblés sur ce sujet, à décider cette question. Philippe le fondoit sur la Loi Salique, qui excluoit, disoit-il, les Femmes & les Descendans des Femmes, de la Couronne, & par conséquent de la Régence. Edouard soutenoit au contraire que la Loi n'excluoit que les Femmes, à cause du défaut de leur sexe; mais non pas les Mâles descendus des Femmes, puisqu'ils n'avoient pas le même défaut. Les Etats ajugerent la Régence à Philippe de Valois, pendant la grossesse de la Reine. Cette Princesse ayant mis au monde une Fille le prémier d'Avril de cette même année, Philippe de Valois fut reconnu pour Roi de France, & se fit sacrer le 28 de Mai

Avant que d'aller plus loin, il est nécessaire de remarquer, que sur le sujet que nous avons présentement en main, il y a certaines difficultés qui n'ont jamais été bien éclaircies, & sur lesquelles les AcREGNE D'EDOUARD III.

tes de ce Volume peuvent fournir quelques lumieres. La re, est, si Edouard envoya des Ambassadeurs en France incontinent après la mort de Charles le Bel, pour demander la Régence du Royaume. La 2°, si les Etats donnerent deux Jugemens, l'un pour décerner la Régence à Philippe, & l'autre pour lui ajuger la Couronne. La 3°. consiste à savoir, si les Ambassadeurs d'Edouard demanderent la Couronne pour leur Maitre, après les couches de la Reine Blanche, s'ils furent écoutés; & si ce sut sur les raisons de l'un & de l'autre des deux Prétendans, que les Etats se déterminerent pour Philippe 4. Il sera nécessaire d'examiner en quoi consistoit principalement le nœud de la question, que les auteurs François ont traitée, ce semble. d'une manière trop générale, & avec beaucoup de confusion, de peur que le détail ne leur fût pas favorable. J'espere qu'on ne sera pas fâché que je m'arrête un moment sur chacune de ces questions, puisque cette matiere fait un des points les plus considerables des Histoires de France & d'Angleterre, à cause des grandes suites de ce fameux Procès.

I. Tous les Historiens François assurent unanimement qu'Edouard & Affaire entre envoya des Ambassadeurs à Paris pour demander la Régence. Ils rap-lippe de Valois sur I. Tous les Historiens François assurent unanimement qu'Edonard portent même la Harangue qu'ils firent devant les Etats, les raisons la Régence de la qu'ils alleguerent, & la réponse qu'y fit Robert d'Artois, qui étoit alors grand partisan de Philippe. Entre les Historiens Anglois, il n'y en a pas un, que je sache, qui fasse mention de cette Ambassade. Dans tous les Actes de ce IV Tome, qui en contient une infinité d'autres moins importans, on ne trouve pas un seul mot qui donne lieu de croire qu'Edonard envoya des Ambassadeurs sur ce sujet. Il est même à présumer que la Reine Isabelle & le Comte de la Marche, qui gouvernoient les Affaires du Royaume, n'auroient pas voulu faire cette démarche, de peur de s'engager dans une Guerre avec la France; eux qui, pour éviter la Guerre avec l'Ecosse, n'avoient pas craint de trahir visiblement les interêts de leur Pupille. Ces raisons peuvent donner lieu de foupçonner, que les Harangues des Ambassadeurs Anglois, & de Robert d'Artois, ont été forgées à plaisir par Paul Emile qui les a rapportées, ou par quelque autre Historien. Ce n'est pourtant qu'une preuve négative, sur laquelle on ne peut pas entierement s'appuyer, puisque tous les Historiens François conviennent du contraire. Quoi qu'il en soit, qu'Edouard ait envoyé des Ambassadeurs pour demander la Régence, ou qu'il n'en ait pas envoyé, il est certain qu'il regarda comme une injustice qu'on lui avoit faite, la détermination des Etats en faveur de Philippe de Valois; comprenant bien l'avantage que son Rival pouvoit tirer de la Régence, en cas que la Reine Veuve vînt à mettre une Fille au monde. Cela paroît par des Lettres d'Edonard Lettres qu'il écrivit dans le tems qui se passa entre l'adjudicacion de gneurs de Fran-

la Régence, & les couches de la Reine qui ne fut délivrée qu'au mois ce.

M m m ill

d'Avril. Ces Lettres adressées à divers Selgneurs de Guyenne, à 18 Villes de Navarre, à 29 Seigneurs de Foix & de Languedoc, à 19 Villes de cette derniere Province, portoient que son intention étoit de recouvrer ses Héritages, par toutes les voyes possibles, quand le tems en seroit venu. On pourroit croire que par ses Héritages il entendoit la Guyenne, si dans quelques-unes de ces Lettres, il ne parloit clairement des Héritages de sa Mere. Cela fait voir, que c'étoit du Royaume de France qu'il parloir, aussi-bien que de la Navarre, qui se trouvoit dans le même cas; & non pas de la Guyenne, sur laquelle sa Mere n'avoit aucun Droit. Ces Lettres sont datées du 28 Mars 1328, avant les couches de la Reine,

II. La seconde difficulté consiste à savoir si les Etats, après avoir ajugé la Régence à Philippe de Valois, immédiatement après la mort

p. 344. julgu'à 347.

Confusion dans les Historiens

François.

de Charles le Bel, lui décernerent la Couronne après la délivrance de la Reine Veuve, par un second Jugement. C'est ici où l'on trouve une très grande confusion dans les Historiens François, qui confondent ces deux choses, qu'ils auroient pourtant dû distinguer, Ils disent véritablement, que les Etats ajugerent la Régence à Philippe; ils assurent la même chose à l'égard de la Couronne; mais en parlant de ce dernier Jugement, il paroît qu'ils entendent le prémier touchant la Régence, puisqu'ils y font intervenir les Ambassadeurs Anglois, & leur attribuent la même Harangue qu'ils firent en demandant la Régence pour leur Maitre, comme ils font faire à Robert d'Artois la même réponse. Il est impossible que les mêmes choses se soient passées dans ces deux diverses occasions. La raison en est, que supposé que les Ambassadeurs d'Angleterre ayent assisté au prémier Jugement des Etats, touchant la Régence; ce que je ne voudrois ni avouer, ni nier, pour les raisons déduites dans l'Article précédent ; il est du moins certain qu'ils ne furent point présens quand on décerna la Couronne à Philippe, & qu'ils ne la demanderent pas, puisqu'ils n'en avoient pas encore reçu l'ordre. Ce que je viens de dire est maniseste Le Roi Edouard par deux Pieces décisives, qui se trouvent dans ce Recueil. La prémiere est un Plein-pouvoir donné par Edonard à ses Ambassadeurs, de demander la Couronne de France en son nom, lequel Plein-pouvoir est daté du 16 de Mai 1328, douze jours seulement avant le Sacre de Philippe. Il est très difficile de se persuader que les Ambassadeurs Anglois ayent pu se rendre à Paris, ou que s'ils y étoient déja, ils ayent pu recevoir leur Commission, & l'exécuter; qu'une question si importante ait été examinée & décidée dans les Etats, où. selon Mezerai, les brigues étoient extrêmement fortes; & qu'enfin les préparatifs du Sacre, & le Sacre même, ayent pu se faire dans l'espace de douze jours, & qu'un si petit espace de tems ait pu suffire pour toutes ces choses. La seconde Piece est une espece de Maniseste du Roi Edouard, qu'on trouve dans le V. Tome de ce

demande la Cousonne de France. P. 354.

Recueil. Dans ce Maniseste, Edouard se plaint expressément que ses Ambassadeurs n'avoient pas été écoutés, & qu'ils avoient meme couru risque de la vie. Tout cela donne lieu de croire qu'il n'y eut point de Jugement solennel touchant la Couronne, & que Philippe de Valois ne se mettant point en peine d'une seconde décision, après avoir obtenu la Régence, se sit sacrer; comptant qu'il devenoit Roi, par les mêmes raisons qui l'avoient fait déclarer Régent. Du moins doiton avouer, que s'il y eut un fecond Jugement, il fut fait avec beaucoup de précipitation, & sans l'intervention des Ambassadeurs Anglois.

III. La troisieme difficulté a été éclaircie conjointement avec la se-

conde; c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'y revenir.

IV. Bien qu'Edouard parût tacitement acquiescer au Jugement des Etats, il ne perdit pourtant jamais la pensée de faire valoir ses Droits quand il en trouveroit une occasion savorable; mais son âge, la sujettion où sa Mere & Mortimer le tenoient, & la Guerre d'Ecosse qui survint ensuite, l'empêcherent de faire paroitre ouvertement son dessein, jusqu'en 1337. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, Mais comme cette Affaire eut de terribles suites, & qu'elle est comme le principe & la cause de ce qu'il y a de plus remarquable dans les Histoires de France & d'Angleterre, pendant plus d'un siecle; il est nécessaire d'éclaireir la quatrieme difficulté, qui consiste à savoir exactement sur quoi Edouard se fondoit, quand il entreprit d'arracher la Couronne de France à Philippe. Il semble que les Auteurs Francois ont eu pour but d'obscurcir cette matiere, en la traitant les Auteurs Frand'une maniere générale, & en faifant entendre qu'Edonard disputoit aux François l'autorité de leur Loi Salique, dont ils étoient en possession depuis près de mille ans. C'est par - là, si j'ose le dire, qu'ils ont donné le change à leurs Lecteurs, & ont prévenu une infinité de gens, contre les prétentions d'Edonard

La Loi Salique, sur laquelle les François se fondent pour exclure les Femmes de la Couronne, n'est appuyée que sur la Tradition. On n'en a jamais produit, ni l'Original, ni aucune Copie authentique. Son Auteur, & ceux qui l'ont appuyée de leurs suffrages, sont également inconnus. On se contente de citer sur ce sujet, une ancienne Chronique, dont on ne marque ni le tems, ni l'Auteur, qui en donne la gloire à Pharamond, prémier Roi connu des François. Depuis Pharamond jusqu'à la mort de Louis Hutin, c'est-à-dire pendant près de 900 ans, on ne l'a point mise en pratique. Du moins, on ne connoit ni aucun Acte public, ni aucun Fait rapporté dans les anciennes Histoires, qui fasse voir incontestablement, que les François se soient conduits par l'autorité de cette Loi, dans l'adjudication de leur Couronne. Ceci paroitra sans doute étrange à ceux qui sont déja prévenus en sa fayeur; c'est pourquoi il est nécessaire d'en-

Loi Salique.

trer dans un petit détail sur ce sujet, & de parcourir en peu de mots

les trois Races ou Familles des Monarques François.

Race Metovin-Elenne.

Pendant que la Famille de Merovée fut sur le Trône, on ne trouve que trois exemples qui puissent être produits, pour prouver la pratique de cette Loi; & tous trois également foibles, pour en pouvoir déduire les conséquences qu'on en veut tirer. Le prémier est pris de la disposition qui se sit de la Couronne, après la mort de Childebert Roi de Paris, dont les Filles furent privées de la Succession de leur Pere. Voici ce que Mezerai dit sur ce sujet dans son Abregé: Leur Oncle Clotaire, soit en haine de leur pere, ou de peur qu'elles prétendissent à la Succession, les détint en prison jusqu'à tant qu'il fut assuré du Royaume. Voici le premier exemple de la Loi Salique, en faveur des Mâles. Peuton alleguer rien de plus foible, pour prouver l'autorité de cette Loi. puisqu'on y voit manisestement, que ce sut la force seule, qui priva ces Filles de Childebert de l'Héritage de leur Pere? Le second exemple peut se tirer de ce qui arriva par rapport à la Succession, après la mort de Cherebert Roi de Paris. Ce Prince avoit laissé trois Filles, dont les deux prémieres étoient bâtardes, & Religieuses. Berihe, qui étoit la troisième, & qui fut depuis Femme d'Aihelbert Roi de Kent en Angleterre, fut privée de la Succession de son Pere par ses trois Oncles, Gontran, Sigebert, & Chilperic; mais ce fut aussi par la force, & non pas en vertu de la Loi Salique, dont l'Histoire ne fait aucune mention en cet endroit. Pour prouver que ce fut en vertu de la Loi Salique, il faudroit, ou produire cette Loi en bonne forme, ou du moins justifier qu'elle étoit en usage. Mais l'exemple qu'on vient de rapporter est le seul qui précéde celui-ci; & comme j'ai fait voir qu'il est insuffisant, on ne sauroit s'en servir en cette occasion. Le troisieme exemple est tiré de la Succession de Gontran, laquelle ses Freres partagerent, parce qu'il n'avoit laisse qu'une Fille. Mais cette Fille étoit Religieuse, & par conséquent hors d'état de succeder. D'ailleurs, l'Histoire ne dit nullement, que les Freres de Gontran lui succederent en vertu de la Loi Salique; mais seulement, qu'ils partagerent la Succession. Cela pouvoit se faire aussi bien par la force, que par un Droit légitime, d'autant plus qu'on fait bien que les François n'étoient pas en ce tems-là fort scrupuleux. Tous ceux qui sont tant soit peu versés dans l'Histoire de France, savent assez, qu'en ce temslà la force avoit plus de part que les Loix, dans la distribution des Royaumes qui partageoient cette Monarchie. Sur la fin de cette même Race, ce furent les Maires du Palais (1) qui mirent sur le Trône ceux

<sup>(1)</sup> L'Autorité de ces Maires du Palais, comme les François les appelloient, étoit si exorbitante, qu'ils étoient non-seulement les Curateurs, mais aussi les Gouverneurs des anciens Rois; les plaçoient sur le Trône, ou les en dépossédoient, selon leur bon plaisir. L'Histoire nous apprend que Clovis II, & les dix Rois qui lui succederent jusqu'à la sin de la Race des Merovingiens, surent appellés Fai-

des Princes du Sang Royal qu'ils trouverent à propos, sans se mettre trop en peine des Loix du Païs; Loix qui nous sont d'ailleurs fort inconnues.

Dans la Famille Carlovingienne, qui occupa le Trône après celle-ci, on ne trouve point que les Filles ayent été privées de la Couronne en vertu de la Loi Salique. Je ne sai même, s'il y a eu quelque occasion de la mettre en usage. Quoi qu'il en soit, on voit au contraire, que vers la fin de cette Race, ce surent des Descendans de Charlemagne, par les Femmes, qui démembrerent cette puissante Monarchie, comme Mezerai le remarque en quelque endroit; sans qu'il paroisse qu'en sit appasé le Loi Salique à leure prétentions

qu'on ait opposé la Loi Salique à leurs prétentions.

Pour ce qui regarde la troisseme Race des Capetiens, il est certain que pendant plus de 300 ans, on n'eut point d'occasion de mettre en pratique cette prétendue Loi. Que si on prétend objecter que les Femmes n'avoient jamais succedé à la Couronne, depuis le commencement de la Monarchie, ce n'est pas dire assez; car par la même raison, on pourroit prouver qu'il y a une Loi qui exclud les Aveuglesnés de la Couronne, puis que depuis Pharamond, il n'y a point eu d'Aveugle-né qui soit monté sur le Trône. Ajoutons encore, que si la Loi Salique avoit été établie & reconnue en France, Hugues Capet, qui distribua aux Grands de son Royaume les Terres dont se formerent ensuite les Duchés & Comtés-Pairies, n'auroit pas manqué d'assujettir ces Terres à cette même Loi; puisque personne n'auroit pu trouver mauvais qu'il eût assujetti les parties à la même Loi, à laquelle le tout étoit assujetti. Cependant il ne le fit pas: il est certain au contraire, que les grands Fiefs, qui dépendoient de la Couronne, descendoient aux Femmes, comme Pasquier & Mezerai l'assurent positivement. Je ne prétends pas au reste combattre le Droit des Mâles, pour ce qui regarde le tems présent: il suffit que les Etats l'ayent ainh établi, pour qu'il soit hors de toute contestation. Je ne veux parler que de ce qui s'étoit passé jusqu'à la prémiere décisson des Etats, faite après la mort de Louis Hutin, qui ne précéda que de quelques années le Procès dont il s'agit. A cet éclaircissement touchant la Loi Salique en général, il est nécessaire d'en ajouter un second, pour les cas particuliers qui regardent cette Loi; en faifant voir ce qui s'étoit passé depuis la mort de Louis Hutin, jusqu'à celle de Charles le Bel.

Louis Hutin, qui mourut en 1316, ne laissa qu'une Fille nommée Jeanne. Comme la Reine sa Veuve étoit enceinte, les Etats voulurent attendre qu'elle sût délivrée, avant que de disposer de la Cou-

néans, à cause qu'au-lieu de songer au Gouvernement, ils en abandonnoient la conduite à ces Maires, à qui tout le monde faisoit la Cour, tandis que les Princes perdoient tout leur tems dans les plaisirs, & étoient en quelque maniere emprisonnés dans leur Palais, avec les Domestiques que le Maire leur donnoit, & qui étoient plutôt des Espions, que des Serviteurs. Ce même Clovis II, épousa une Esclave, qui appartenoit au Maire du Palais. Voyez Mezerai. What.

Tome III.

Nnn

Race Carlovin-

Nace des Cape-

chant la Loi Salique.

Nouvel édair- ronne. En effet, en cas qu'elle eût un Fils, ce Fils devoit succeder à son Pere; non pas en vertu de la Loi Salique, mais en vertu d'une Loi commune à tous les Etats, où les Mâles sont préferés aux Femmes, dans un même degré. En attendant que la Reine accouchât, Philippe Frere du dernier Roi sut déclaré Régent, honneur que la petite Jeanne sa Niece ne pouvoit lui disputer, puisqu'elle avoit ellemême besoin de Tuteur. Mais Mezerai remarque, que le Duc de Bourgogne, Oncle maternel de Jeanne, se préparoit à faire valoir les Droits de sa Niece, en cas que le fruit de la Reine ne vînt pas à bien, ou qu'elle accouchât d'une Fille. Cependant la Reine mit au monde un Fils nommé Jean, qui fut d'abord reconnu pour Roi; mais qui ne vêcut que huit jours. Ce fut alors que s'émut une grande question touchant la Succession. Charles Comte de Valois Oncle du dernier Roi, & le Duc de Bourgogne, soutenoient hautement le parti de Jeanne contre Philippe son Oncle, & tous deux contre leurs propres interets; puisqu'étant Princes du Sang, la Loi Salique étoit avantageuse à leurs Familles. Cela fait voir que cette Loi n'étoit pas encore bien établie, puisque les prémiers Princes du Sang, & les prémiers Pairs du Royaume, ne faisoient point difficulté de soutenir un Droit qui étois directement opposé. Quoi qu'il en soit, les Etats déciderent en faveur de Philippe, qui fut surnommé le Long, & le cinquieme Roi de France de ce nom. Voilà la prémiere décision, claire, précise, & incontestable, que les Etats de France ont faite en faveur de la Loi Salique, neuf-cens ans après la fondation de la Monarchie Françoise. Philippe le Long étant mort après un court Regne, & ne laissant que trois Filles, Charles le Bel son Frere lui succeda sans opposition, au préjudice de ses Nieces. Ce sut encore une seconde décisson incontestable, en faveur des Mâles. Enfin, après la mort de Charles le Bel, qui laissa sa Femme enceinte, la dispute dont nous avons parlé, s'émut entre Edouard III & Philippe de Valois touchant la Couronne, Voilà ce qui s'étoit passé de plus essentiel touchant la Loi Salique, depuis la fondation de la Monarchie.

Brat de la quettion entre Edouard & Phi lippe de Valois.

Erreur de quelques Historiens.

Pour poser maintenant le véritable état de la question entre Edonard & Philippe de Valois, il faut considerer qu'ils prenoient l'un & l'autre la Loi Salique pour fondement de leurs pretentions. La difference qu'il y avoit entre eux étoit, que Philippe vouloit qu'elle s'étendît jusques aux Descendans des Femmes; mais Edouard prétendoit qu'elle n'alloit pas plus loin que les Femmes, à cause du défaut de leur sexe; mais non pas à leurs Descendans mâles, qui n'avoient pas le même défaut. Il est donc certain, que ceux qui ont dit qu'Edonard alloit directement contre la Loi Salique, n'ont pas posé, comme il falloit, l'état de la question. Ce Prince étoit trop habile pour rejetter cette Loi, qui faisoit l'unique fondement de son Droit.

En effet, sans la Loi Salique, de quel Droit Charles le Bel seroit-il parvenu à la Couronne, puisque son Frere ainé avoit laissé trois

Filles? Et si Charles n'avoit point eu de Droit à la Couronne, comment Isabelle sa Sœur, Mere d'Edonard, auroit-elle pu en avoir? D'ailleurs, si la Loi Salique n'avoit point eu lieu, Edonard n'auroit eu lui-même aucun Droit à la Couronne, puisqu'il auroit été précédé par les Filles de Philippe le Long, par celle de Charles le Bel, & par la propre Mere qui étoit encore en vie. Il n'avoit donc garde de contester l'autorité de cette Loi, qui lui étoit si avantageuse, soit qu'elle sût vraye ou non; mais il foutenoit qu'elle ne s'étendoit pas aux Descendans. des Femmes, mais aux Femmes seulement : d'où il inseroit, qu'étant le Mâle le plus prochain du dernier Roi, la Couronne lui étoit dévolue par Droit de parenté, & non pas à Philippe de Valois, qui étoit plus éloigné d'un degré. Philippe de son côté soutenoit que la Loi n'excluoit pas seulement les Femmes, mais leurs Descendans; & c'toit - là véritablement la question qu'il s'agissoit de décider dans les Etats. Pour juger ce Procès dans les règles ordinaires de la Justice, il auroit falu avoir recours à la Loi même, ou aux Préjugés; mais on ne pouvoit trouver ni l'un ni l'autre. La Loi Saligue n'existoit nulle part; & dans toute l'Histoire de France on ne pouvoit trouver aucun exemple qui pût s'accommoder au cas qu'il faloit juger. En effet, les deux décisions précédentes des Etats, à l'égard de l'hilippe le Long, & de Charles le Bel, & qui étoient pourtant les seules qu'on pût trouver dans l'Histoire, ne touchoient en aucune maniere le cas qui se présentoit. Elles établissoient à la vérité l'autorité de la Loi Salique; mais elles ne regardoient point l'exclusion des Descendans des Femmes, de quoi il étoit seulement question. C'est ce qui me persuade, pour le dire en passant, que les Harangues rapportées par Paul Emile, je veux dire celle des Ambassadeurs Anglois & la réponse de Robert d'Artois, n'ont pas étévéritablement prononcées; parce que, ni l'une ni l'autre ne touchent en aucune maniere le nœud de la difficulté. S'il étoit difficile de prouver l'existence de la Loi Salique, comme je l'ai déja fait voir; il ne l'étoit pas moins de l'expliquer, puisqu'on ne pouvoit ni en peser les termes, ni en examiner les circonstances. Il faloit pourtant juger, & les Etats déciderent en faveur de Philippe de Valois. Quatre raisons les déterminerent vraisemblablement à cette décision. La prémiere, qu'Isabelle ne pouvoit pas confe- gement des Etats en faveur de Phirer à son Fils un Droit qu'elle n'avoit pas elle-même; la seconde, lippe de Valois. qu'Edouard étoit étranger, né hors du Royaume; la troisieme, qu'il étoit encore mineur; & la quatrieme enfin, qu'ils craignirent une Guerre civile, s'ils ajugeoient la Couronne à ce Prince; & qu'au pis aller, ils aimerent mieux s'exposer aux risques d'une Guerre étrangere. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ces raisons. Il sussit de remarquer, que la décision des Etats étoit nouvelle, & sans aucun exemple précédent: qu'elle n'étoit point prise de la Loi même, & qu'elle étoit fondée sur des raisons de Politique. On peut donc, ce Nanij

me semble, inferer de - là, que les prétentions d' l donard n'étoient pas aussi extravagantes, que les Auteurs François le veulent communément faire entendre. Une prémiere décision, qui n'a pour appui ni la Loi même, ni aucun Jugement précédent, est nécessairement sujette, de quelque côté qu'on la tourne, aux reproches de la Partie qui perd son Procès; sans qu'on puisse traiter de frivoles les raisons de celui qui se plaint. Edouard pouvoit donc se plaindre que l'affaire avoit été mal jugée, quant à la matiere; & que le Jugement étoit nul, quant à la forme, puisqu'il avoit été donné avec trop de précipitation, & particulierement parce qu'on n'avoit pas voulu écouter les Ambassadeurs. Que si on ajoure à cela, qu'il y a grande apparence qu'il n'y eut d'autre Jugement des Etats, que celui qui ajugea la Régence à Philippe, on jugera aisément qu'Edonard ne se plaignoit pas sans raison; & c'est ce qui lui sit prendre la résolution de maintenir son Droit par les armes. J'espere qu'on me pardonnera cette digression, quoiqu'elle ne soit pas tirée des Actes de ce Recueil, où l'on ne trouve rien qui particularise le Droit d'Edonard. Dans toutes les diverses Pieces où il en est fait mention, ce Droit est toujours supposé dévolu à Edonard par la mort de Charles le Bel, sans entrer dans aucun détail.

Mais si on ne trouve pas dans ces Actes le détail des raisons que ce Prince avoit de prétendre à la Couronne de France, on y voit du moins manifestement le dessein qu'il avoit de les saire valoir un jour; contre l'opinion de ceux qui assurent que ce sut Robert d'Artois qui lui en inspira la pensée, & de ceux qui prétendent que ce ne sut qu'en 1339 qu'il en forma le projet à l'occasion du scrupule des Flamands, Sa Ligue avec dont il sera parlé dans l'Extrait du Tome suivant. Ce sut dans cette le Duc de Brabant contre la France. vue, que dès le mois de Juin 1328, il sorma le projet d'une ligue contre la France, avec le Duc de Brabant, & avec toutes les Villes & les Communautez de ce Païs-là, aussi bien qu'avec tous les Seigneurs particuliers qui voudroient s'engager à son service; comme il paroît de

diverses Commissions qu'il expédia cette même année.

On voit dans un Plein-pouvoir donné à ses Commissaires, le deuxieme jour d'Août 1328, qu'il leur ordonnoit d'exiger du Duc de Brabant, & de tous ceux qui voudroient entrer à son service, qu'ils s'engageroient à le servir, soit en Paix, soit en Guerre, contre quelque Roi ou Prince que ce pût être. Cela fait voir manifestement que c'étoit contre le Roi de France, avec qui il étoit alors en Paix, & à qui il avoit pourtant dessein de faire la Guerre; car si cette Ligue eut regardé les Ecossois, il n'auroit pas été nécessaire de ménager ainsi ses expressions. Page 366.

Autre Commission à ses Envoyés, pour traiter avec le Comte de Los, & avec toutes fortes de personnes qui voudroient s'engager dans le

fervice du Roi. Page 366.

Une autre au Senéchal & au Connétable de Bourdeaux, pour traiter

#### REGNE DEDOUARD III.

sur le même pied avec le Comte d'Armagnac, le Vicomte de Lomagne, le Seigneur d'Albret, & avec toutes sortes de Personnes de quelque condition qu'elles fussent, page 367. Dira-t-on que tous ces préparatifs se faisoient contre l'Ecosse, avec laquelle il venoit de faire la Paix? Mais il paroît au contraire que c'étoit contre la France, par certaines Lettres-patentes d'Edouard datées du 26 Septembre de la même année, inserces page 368, par lesquelles il s'engageoit à ne faire ni Paix ni Trêve avec la France, que les Villes & les Seigneurs de Gascogne n'y fussent compris. Or on ne peut pas dire que ce fût pour d'autres interêts que pour la Couronne elle-même, qu'il vouloit faire la Guerre à la France, puisque dès l'année précédente, il avoit règlé avec elle

tous ses autres differends.

Philippe de Valois, qui dès le commencement de son Regne, se trouva engagé dans une Guerre contre les Flamans, ne se hâta pas de demander à Edonard l'hommage pour le Duché de Guyenne & le Comté de Ponthieu. Ce ne fut qu'au mois de Mars 1329, qu'il le fit sommer de venir le rendre en personne, Edonard n'étoit pas trop porté à s'aller humilier devant un Prince, qu'il ne regardoit que comme un Usurpateur; mais son Conseil sut d'une autre opinion, il sut arrêté qu'il iroit rendre cet hommage. Ce Prince étoit encore sous la Tutele de sa Mere & du Comte de la Marche, qui croyoient la Guerre très piéjudiciable à leurs interêts; comme il avoit bien paru, dans la Paix qu'ils avoient faite avec l'Ecosse. Il y a donc grande apparence que ce furent eux qui firent passer cet avis dans le Conseil, pour éviter une Guerre qui auroit été inévitable, si cet hommage avoit été resulé. Ce ne sut pourtant qu'à regret, qu'Edouard se laissa vaincre, n'ayant pas encore assez de fermeté pour résister en face à ceux qui avoient le maniement de ses Affaires. Son Historien (1) assure, qu'il sit, en présence de son Conseil, une Protestation contre l'hommage qu'il alloit rendre; afin qu'il ne pût pas lui porter du préjudice, par rapport aux prétentions qu'il avoit sur la Couronne de France, Quoiqu'on ne trouve rien d'approchant dans ce Recueil, toutes les démarches que ce Prince fit, devant & après l'hommage, rendent cette circonstance fort wraisemblable. Tout ce qu'on trouve ici sur ce sujet, est une Lettre d'Edonard à Philippe dans laquelle il sui disoit, que depuis longrems il avoit pris la résolution de s'acquitter de son devoir envers lui; mais que les diverses affaires qui lui étoient survenues; l'avoient empêché de l'exécuter. Le 14 Avril 1329, page.... Il passa donc en Françe le 15 Mai, & rendit son hommage à Amiens le. 6 lippe. Juin suivant. L'instrument de cet hommage se trouve page 389, où l'on voit un détail de tout ce qui se passa en cette occasion; détail qui peut servir à éclaireir ce que quelques Historiens François ont mal expliqué. Voici ce que porte ce Mémoire.

Edouard rend hommage à Phi-

(1) Edouard Barnes. RAP. TH.

Nnniij

Histoire de cet Exprement.

Philippe avoit prétendu qu'Edouard lui rendroit un hommagelige (1), pour le Duché de Guyenne & le Comté de Ponthieu; mais dans les Conferences qui furent tenues sur ce sujet, avant la cérémonie, Edouard protesta qu'il étoit incertain s'il devoit rendre un hommage-lige, & resusa de le rendre autrement qu'en termes généraux. Il promit pourtant sur son honneur, que si après avoir consulté ses Archives, il trouvoit que l'hommage dut être lige, il en donneroit sa Déclaration en forme de Lettres-Patentes scellées de son Grand-Sceau. Ce sur à cette condition qu'il sur reçu à faire un hommage simple.

L'Instrument dont je viens de parler porte qu'Edonard ayant comparu devant Philippe, Miles de Noyers, Vicomte de Melun, Grand-Chambellan de France, lui dit: Sire, le Roi n'entend point de vous recevoir à l'hommage des Terres qu'il tient & doit tenir en Gascogne & dans l'Agenois, touchant lesquelles le feu Roi Charles protesta qu'il n'entendoit point de recevoir l'hommage. Alors l'Evêque de Lincoln protesta de son côté pour Edouard, que l'hommage qu'il alloit rendre, ne pourroit point lui porter de préjudice touchant les Droits qu'il avoit sur toute la Guyenne, & sur toutes ses dépendances, & que la France ne pourroit pas acquerir par-là un nouveau Droit. Ensuite il délivra au Chambellan une Cédule, contenant la forme de l'hommage qu'il alloit rendre. La Cédule étant reçue, le Grand-Chambellan dit au Roi d'Angleterre: Sire, vous devenez. Homme du Roi de France mon Seigneur, pour le Duché de Guyenne, & ses appartenances, que vous reconnoissez tenir de lui, comme Duc de Guyenne, & Pair de France; selon la forme des Paix faites entre ses Devanciers, Rois de France, & les vôtres, selon que vous, & vos Ancetres Rois d'Angleterre, & Ducs de Guyenne, avez fait pour le même Duché à ses Devanciers, Rois de France. Le Roi d'Angleterre répondit, Voire. Le Chambellan reprenant la parole, dit : Le Roi de France notre Sire vous reçoit, sauvés ses protestations, & les retenues dessus dites; & le Roi de France répondit, Voire. Ensuite Edouard ayant mis ses mains entre celles de Philippe, celui-ci le reçut au baiser de la bouche. La même chole fut réiterée pour l'hommage de Ponthieu, & de Montreuil. Cette Cédule dont il a été parlé, qui se trouve page 389, est conformeà ce qui vient d'être rapporté. Il est donc certain qu'Edouard ne rendit alors qu'un hommage simple, & en termes généraux, quoique Du Tillet, De Serres, & quelques autres Historions François, ayent assuré le contraire (2).

Brieurs des HIS

(1) L'Hommage-lige est rendu par le Vassal, sans ceinture & nue-tête, les mains jointes sur les Evangiles. Il reçoit un baiser du Seigneur à qui il prête le

Serment. Vovez Cotgrave. WHAT.

(2) Mr. Barnes cite aussi Mezerai, & ensuite les propres Lettres du Roi d'Angleterre, pour montrer que c'est une méprise: & cela mérite d'autant plus d'être remarqué, que cela n'a pas été corrigé dans l'Histoire générale d'Angleterre, où Mr. Daniel, Historien de ce Regne, semble l'avoir empruntée des Ecrivains peu exacts dont nous venons de parler. Il dir, que lorsque le Roi parut devant Phi-

#### REGNE D'EDOUARD III.

Edouard revint en Angleterre le 1 1 Juin (1), comme on le voit dans un Mémoire inseré page 390. Avant que de partir, il convintavec Philippe, que sur leurs demandes & prétentions réciproques, il envoyeroit des Ambassadeurs à Paris pour terminer tous les dissérends. Le reste de cette année fut employé en diverses Négociations, tant sur les demandes réciproques faites à Amiens, que sur des propositions de Mariages entre le Frere & la Sœur d'Edouard, & les Enfans de Philippe, les Familles d'Anpages 392, 403. Edouard, selon qu'on en étoit convenu, envoya pour gletetre & de Ambassadeurs à Paris, Henri de Lancastre & l'Evêque de Norwich, pages 407,411.

Propolitions de

Au commencement de l'année suivante, Edonard eut avis que Philippe avoit dessein de le presser de répondre nettement sur la qualité de l'hommage rendu à Amiens; ce qui fit qu'il envoya un Plein-pouvoir à ses Ambassadeurs, pour débattre tous ses Droits à la Cour de France. Tout cela n'étoit que pour gagner du tems; & Philippe, qui s'en appercut, lui envoya de son côté des Ambassadeurs, pour le sommer d'envoyer la Déclaration promise le 5 Fevrier. Edouard amusa près d'un an ces Ambassadeurs, sans leur donner une réponse positive, faisant faire pendant tout ce tems-là des propositions qui amusoient le tapis, & dont on trouve les Négociations dans les Actes de l'année 1330.

Il continuoit, pendant tout ce tems-là, à s'assurer d'un secours extraordinaire, de la part des Seigneurs & des Villes de Guyenne, ce qui paroît de diverses Procurations expédiées pour cet effet, pages 442, & 443. On trouve, page 443, une Liste de 118 Seigneurs; ce qui fait voir qu'il avoit de grands desseins, qui ne regardoient pas la seule Guyenne, Cependant, comme Philippe le saisoit presser, & Traité entre & qu' Edouard n'avoit pas ses affaires prêtes, on conclut à Vincennes, le pes 1 de Mai (2), un Traité (page 447) dans lequel Edonard s'engageoit

lippe, il consentit à ôter sa Couronne, son Epée, & ses Eperons, & à se mettre à genoux sur un carreau. Mr. Barnes remarque, quel contre-tems ce sut pour Philippe Roi de France, de voir la roideur du Roi d'Angleterre sur cet article, lui qui s'attendoit à un Hommage plein & formel; & qui avoit invité les Rois de Boheme, de Navarre, & de Majorque pour en être les témoins illustres. La se rendit aussi. dit le même Auteur, la fleur de la Noblesse de France, comme si elle avoit voulu l'emporter sur la Nation Angloise dont elle ne s'attendoit à voir que six-cens Cavaliers : mais le Roi d'Angleterre mena avec lui quatre Evêques, quatre Comtes dont deux étoient ses Oncles, huit autres Seigneurs, plus de quarante Chevaliers, & mille hommes de guerre à cheval. WHAT.

(1) La raison pourquoi le Roi d'Angleterre se hâta de partir, paroît une circonstance trop essentielle pour être omise, si elle est telle que la rapporte Mr. Barnes, savoir: Que Philippe, dépité intérieurement de ce que le Roi d'Angleterre ne lui avoit pas rendu la foumission qu'il en attendoit, lui dressa un piege pour se saitir de sa personne. Le Roi en fut averti secretement, & il s'embarqua sur le champ avec sa Suite, pour s'en retourner en Angleterre, avant que personne pût savoir

la raison d'un départ si précipité. WHAT.

(2) Il n'y a pas jusqu'à l'exact Mr. Barnes, qui ne se soit ici trompé en datang Traité du 30 Mai. WHAT.

à payer à Philippe les 50000 livtes sterling stipulées dans l'Accord fait avec Charles le Bel, & 60000 livres Parisis, à quoi il s'étoit engagé pour le transport de la Guyenne que son Pere lui avoit fait. Il s'engageoit encore à faire abattre les Châteaux des Seigneurs Gascons condamnés. Il ratifia ce Traité le 8 Juillet (page 443): mais il sembloque Philippe n'en fut pas content, comme il paroît de deux Lettres d'Edonard, l'une au Pape, l'autre au Senéchal de Guyenne, du 20 Septembre, pages 449, 450. Philippe avoit raison de n'être pas sutissait d'un Traité qui ne lui procuroit aucun nouvel avantage, & où le principal Article de ses prétentions étoit oublié, savoir, la Déclaration de l'hommage. Le refus qu'il fit de ratifier ce dernier Traité, ne fut pas desagréable au Roi d'Angleterre, qui n'étoit pas fâché de tenir les affaires embrouillées, pour avoir un prétexte de faire des préparatifs contre Philippe, sans lui donner lieu de soupçonner que ce sût pour lui enlever la Couronne. Il envoya donc une Commission au Senéchal de Guyenne, pour traiter avec les Comtes de Foix & de Cominges, & avec plusieurs autres, le 20 Septembre. Page 451.

Il donna de pareils Plein-pouvoirs pour faire des Confédérations avec le Duc de Brabant, les Comtes de Flandre, de Gueldre, de Los, & de Chiny, & avec tous ceux qui voudroient s'unir avec lui, le 11. Oc-

tobre. Page 451.

Pendant que ces choses se passoient, Philippe, impatient de ce que ses Ambassadeurs ne recevoient point de réponse, envoya dans la Guyenne le Comte d'Alençon son frere, qui prit & fit démosir le Château de Xaintes, & piller celui de Bourg. Edouard minutoit alors avec Baillol l'entreprise dont il a été parlé dans l'Article précédent. Pour ne pas interrompreses projets, il se résolut à donner satisfaction au Roi de France, Lettres-patentes & lui envoya les Lettres-Patentes promises au sujet de l'hommage. Il déclaroit dans ces Lettres, que l'hommage qu'il avoit rendu devoit être lige, & qu'à l'avenir ceux que lui & ses Successeurs rendroient, se feroient de la même manière, & avec les mêmes circonstances que Philippe le prétendoit; de quoi il y avoit un modele dans ces mêmes Lettres, du 30 Mars 1331. Page 477.

Cinq jours après, Edouard se rendit en France, sous prétexte d'y accomplir un Vœu. Il y vit Philippe, & fit un Accord avec lui, par lequel ce dernier lui quitta 30000 livres Tournois, pour les dommages faits à Xaintes & à Bourg. Page 483. Il pardonna aux Seigneurs Gascons, p. 485; & consentit que leurs Châteaux ne fussent pas démolis. Un Historien d'Edouard prétend que ce Prince passa en France déguilé, & à l'insu de *Philippe*: en quoi il s'est certainement trompé (1).

promises par E-douard au sujet de l'hommage.

Ratification d'E-

douard.

(1) Mr. Barnes a commis cette erreur, lorsque parlant du Voyage du Roi d'Angleterre en France pour s'y acquitter du Vœu qu'il avoit fait d'y visiter de saints Lieux, afin d'être déligré des embarras & des dangers qu'il venoit d'essuyer, Mr.

# REGNE D'EDOUARD III.

Il sembloit que la Paix devoit être parfaitement établie entre les Erreur d'un Hic deux Rois: mais Edouard n'avoit pas dessein de l'entretenir; c'est pour- touen. quoi il tâchoit de laisser quelque queue à tous les Traités qu'il faisoit avec Philippe, afin d'avoir toujours un prétexte de prendre les armes, quand il verroit le tems propre pour cela. L'occasion n'étoit pas alors favorable. Il se trouvoit engagé dans la Guerre d'Ecosse, & bien loin d'etre en état d'attaquer Philippe, il avoit lieu de craindre que celui-ci ne donnât de puissans secours aux Ecossois. Il étoit donc nécessaire de Philippe. l'amuser pendant cette Guerre, par les apparences d'un desir sincere d'entretenir la Paix avec lui; & laisser de pourtant les assaires en un tel état, que le prétexte de rompre ne manquât pas quand il en seroit tems. C'étoit-là manisestement le but de toutes les Négociations d'Edouard avec la France, pendant les cinq années que la Guerre d'Ecosse dura. Pour cet effet, sachant que Philippe avoit à cœur l'Expédition de la Terre-Sainte, à laquelle il s'étoit engagé, il feignit de vouloir être de la partie, & lui envoya des Ambassadeurs, pour règler avec lui tout ce qui regardoit ce voyage qu'ils devoient faire ensemble. Mais comme cette affaire auroit pu être trop tôt règlée, il chercha les moyens de la tirer en longueur, en renouvellant quelques vieilles prétentions, que les Traités de Montreuil & de Périgueux, faits entre Philippe le Bel, avoient laissées indécises; & sous prétexte de terminer ces differends avant que de commencer le voyage prétendu, il amusoit le tapis pendant qu'il poussoit ses conquêtes en Ecosse. Pour endormir d'autant mieux le Roi de France, il accorda de tems en tems, à sa sollicitation, quelques Trèves aux Ecossois, afin de lui faire croire qu'il avoit véritablement dessein de demeurer uni avec lui. C'est à quoi conduifent tous les Actes qui se trouvent sur cette matiere, depuis 1332 jusqu'en 1335. Ce ne sont que de Plein-pouvoirs pour traiter avec Philippe, tantôt sur l'Expédition d'Orient, tantôt sur des projets de Mariages entre les Princes & les Princesses des deux Maisons, tantôt sur les Traités de Montreuil & de Périgueux, dont il seroit inutile de rapporter le détail.

Cependant, quoique Philippe ne soupçonnât pas qu'Edonard voulût faire revivre ses prétentions sur la Couronne, il ne laissoit pas de s'appercevoir que son interêt n'étoit pas de souffrir qu'il se rendit maître absolu de l'Ecosse, il témoigna donc que son dessein étoit d'assister ce Royaume affligé, dont le Roi s'étoit venu refugier chez lui, Edonard se servit de ce prétexte, pour faire des préparatifs de son côté. Il convoqua pour cet effet un Grand-Conseil à Londres, pour y désiberer sur les préparatifs que la France faisoit contre l'Angleterre. Il présupposoit que la France donnant du secours à l'Ecosse, c'étoit rompre la

Barnes dit qu'il y sut incognito, avec seulement quatorze Personnes de sa suite, tous déguisés en Marchands. WHAT.

Tome III.

000

Fdouard amus

Paix avec l'Angleterre; mais il ne vouloit pas que la Guerre qu'il faisoit lui-même à l'Ecosse alliée de la France, fût une rupture de la Paix. Ce fut-là le sujet apparent de la brouillerie, qui se rendoit tous les jours plus forte entre les deux Rois; les heureux succès qu'Edonard avoit eus contre l'Ecosse le faisant parler avec d'autant plus de hauteur, qu'il se voyoit près du tems auquel il pourroit mettre au jour tous ses desseins. C'est de cette maniere que se passerent les années 1332, 1333, 1334, & 1335, c'est-à-dire, presque tout le tems qu'Edonard fut occupé à la Guerre d'Ecosse.

Politique d'Edouard pour ob-Subfides de fes Sujets.

presque toute la

Confeil.

Philippe , pour de la Terre-Sain-

En 1336, comme il ne voyoit plus une grande opposition de la tenit de grands part des Ecossois, il pressa plus fortement la conclusion de ses Alliances étrangeres; principalement avec le Duc de Brabani, le Comte de Gueldre, & le Marquis de Juliers. Pour porter ses Sujets à lui fournir de grands Subsides, il seignit que le Royaume étoit ménacé d'une inva-11 fait armer sion de la part de la France, & sit armer tous ses Sujets depuis l'âge de seize ans jusqu'à soixante. Page 687. En même tems, il demanda la restitution de quelques Terres que Philippe lui détenoit en Guyenne, convoque un & convoqua un Grand-Conseil pour délibérer sur les moyens de résister à la prétendue invasion de la France, pages 701, & 705; ce qu'il faisoit apparemment, pour avoir un prétexte de demander à ses Sujets Et envoye des de plus grands secours. Il ne laissa pas d'envoyer encore des Ambassadeurs en France, pour traiter avec Philippe du voyage de la Terretraiter du voyage Sainte, ce qui ne s'accordoit guere avec la crainte d'une invasion. Page 703. Ce n'étoit pas qu'il eût envie de rengager dans cette entreprise: c'étoit seulement pour ne pas s'attirer le reproche d'avoir mis obstacle à ce voyage, de quoi Philippe se prévaloit envers le Pape. Dans la même vue, il donna commission à ses Ambassadeurs de traiter avec Philippe, de tous les differends qu'ils avoient ensemble, p. 704: voulant faire croire par-là, qu'il ne cherchoit que la Paix, Mais il avoit eu l'adresse de mettre au nombre de ces differends, des dépendances des anciens Traitez de Montreuil & de Périgueux; ce qui causoit des embarras qui rendoient la conclusion du Traité très difficile, & c'étoit ce qu'il demandoit.

Ambaffade de Philippe àEdouard en faveur 🗷 Roi David.

L'invasion que Philippe méditoit, selon Edouard, aboutit à une Ambassade qu'il envoya en Angleterre, pour y solliciter quelque accommodement en faveur du Roi David. Du 5 Septembre 1336, page 707. Tout cela fut inutile, Edouard n'avoit en vue que d'amufer le Roi de France; aussi n'y eut-il rien de conclu. Comme il voyoit que la Guerre d'Ecosse tiroit à sa sin, par l'épuisement des Ecossois; il redoubloit les soins pour conclure ses Alliances étrangeres, afin d'être en état d'attaquer la France aussi-tôt que cette Guerre seroit terminée. C'est ce qui paroît manisestement de tous les Actes de l'année 1336, où l'on voit des Procurations pour faire des Alliances avec divers Princes d'Allemagne & des Païs-Bas, pendant qu'il achevoit

### REGNE D'EDOUARD III.

de réduire l'Ecosse. Peut-être auroit-il, dès ce tems-là, fait paroître ouvertement les desseins qu'il avoit formés contre la France, si la disprace arrivée en Ecosse au Comte d'Athol, son Général, n'eût attiré une quatrieme fois ses armes dans ce Païs-là (1). Il continua donc à feindre qu'il vouloit s'accommoder avec Philippe, & même avec David Brus, & reçut les Ambassadeurs qui lui furent envoyés par ces deux Princes, le 2 Janvier 1337, pages 730, 745. Cependant il négocioit toujours avec les Princes étrangers, & non seulement avec sances étrangeres. les Princes, mais encore avec toute sorte de Personnes qui vouloient

s'engager à son service. Page 746.

Robert d'Artois, qui s'étoit brouillé avec Philippe, étoit déja en An-Robert d'Artois, qui s'étoit brouillé avec Philippe, étoit déja en An- il permet à Ro. gleterre au mois d'Avril 1337 (2), comme il paroît d'une Permis- chasses des chasses des sion qu'Edonard lui donna de chasser dans ses Forêts, datée du 23 du Forêts. même mois, page 747. La plupart des Historiens prétendent que ce Erreur des Hisfut Robert d'Artois qui lui inspira la pensée d'arracher la Couronne à ce Robert. Philippe de Valois; mais les mesures qu'Edonard avoit prises avant l'arrivée de ce Prince, font voir qu'il ne fit tout au plus, que le confirmer dans le dessein qu'il avoit déja formé.

Voici une Liste des principaux Princes, ou Seigneurs, avec qui Edouard négocia pour traiter avec eux pendant la Guerre d'Ecosse.

Lifte des Allies

Le Comte d'Armagnac. Le Comte de Foix. Le Vicomte de Lomagne. Le Vicomte de Tarias. Le Seigneur d'Albres, Le Duc d'Autriche. Le Duc de Brabani, Le Comte Palatin du Rhin. Le Comte de Hollande, Louis de Savoye. Louis de Baviere, Empereur. Le Marquis de Brandebourg. L'Archevêque de Cologne. Le Marquis de Juliers. Le Comte de Haynaut. Le Comte de Gueldre. Le Comte de Zélande.

Le Comte de Mons. Le Comte de Marle. Edouard, Fils du Comte de Limbourg. Le Comte de Geneve. Hughes de Geneve. Le Comte de Los. Le Comte de Chyny. Herman de Blankard, Doyen d'Aire. Guillaume de Duyvenvorde. Le Seigneur de Chalanck. André de Peyseyr. Nicolas de Dordrecht. Robers de Toebourgh. Lambert de Deppy. Croye de Hochstraes. Jean de Quaire Mars. Henri de Geminith.

(1) Il paroît par ce que dit Mr. Barnes, que cette Bataille oil le Comte d'Athol sur tué, se donna le dernier jour de Décembre 1335, dans les Prairies de Kilblain, près du Château de Kildrummy. Le Lecteur peut en voir les particularités dans cet Ecrivain. WHAT.

(2) Selon M. Barnes, Robert d'Artois s'étoit enfui en Angleterre dès la fin de l'année 1332, vers le tems que le Roi Edonard tint son prémier Parlement à Yorch. WHAT.

0001

A quoi il faut ajouter un très grand nombre d'autres Particuliers de Guyenne, d'Allemagne, & des Païs-Bas, & principalement les Villes de Flandre, qui par les intrigues de Jaques d'Arievelle (1) se liguerent avec lui dans la fuite. Chacun de ces Alliés s'engageoit à lui fournir un certain nombre de Troupes, pour les sommes dont ils convenoient.

Dans les Conventions qu'il fit avec le Comte de Haynaut, il paroît que ce Comte, quoique son Beau-frere, ne voulut s'engager avec lui, qu'à condition qu'Edonard auroit le Titre de Lieutenant ou Vicaire de l'Empereur, page 783. Ce qui fait connoitre la raison qu'Edouard eut de rechercher cette Dignité, que le Pape lui reprocha dans la suite, comme étant au-dessous de lui.

On voit, page 798, une Lettre d'Edouard à Louis de Baviere Empereur, par laquelle il le follicitoit à se reconcilier avec le Saint Siege, On voit encore dans cette Lettre, que l'Empereur s'étoit engage à venir lui-même servir Edouard avec 2000 Hommes-d'armes, pour

lesquels il devoit recevoir 300000 florins. Page 799.

Tout le monde voyoit bien qu'Edouard avoit dessein de faire la Guerre à la France; mais il ne s'étoit pas encore déclaré que ce fut pour faire valoir son Droit sur la Couronne: c'étoit ce qu'il cachoit encore avec soin. Le prétexte qu'il prenoit pour armer, étoit de se mettre en état de défense contre Philippe, qui avoit fait Alliance avec les Ecossois, & menaçoit, disoit-il, d'envahir l'Angleterre. Pour pour justifier la persuader à ses Sujets qu'il ne prenoit les armes qu'à regret, il publia

Proclamation

(1) Mr. Barnes nous a donné un récit extraordinaire de cet homme. Il dit que quoiqu'il sût de mediocre naissance, simple Rasineur de miel à Gand, ou comme d'autres disent, Brasseur, il s'éleva à un tel excès de richesses & d'autorité, par son esprit & son grand courage, qu'il se rendit plus absolu qu'aucun Comte de Flandre ne l'avoit jamais été. Comme il entreprit de se faire le Défenseur du Peuple, il avoit tout à son commandement; & ceux qui ne le déclaroient pas pour lui, étoient traités comme des Ennemis publics. Il n'alloit jamais dans les sues, sans avoir à sa suite so xante ou quatre-vingts puissans Estafiers, entre lesquels il y en avoit trois ou quatre de sa considence, qui au moindre signe qu'Artevelle leur faifoit, tuoient quelque homme que ce fût, s'il en étoit craint ou hai. Il s'emparoit jusqu'au dernier sol des Revenus du Comte, & les dépensoit à sa fantalie, sans prendre ni donner aucun compte. Il bannissoit tous les Seigneurs & Gentilshommes qu'il soupçonnoit être du Parti du Comte; il s'emparoit de la moitié de leurs Biens, & laissoit l'autre moitié aux Femmes & aux Entans des Exilés. Il entretenoit dans chaque Ville des Soldats & des Créatures, pour lui servir d'Espions. & lui faire savoir si quelqu'un formoit des desseins contre lui; & n'avoit point de repos, qu'il ne l'eût banni ou fait périr. Les Anglois furent à cause de cela obligés de rechercher son amitié : ce qui, par un coup de la Providence, sut la cause de sa perte: car le 17 de Juillet 1345, il fut tué à Gand par la Populace, dans sa propre maison. Ce qui avoit irrité le Peuple contre lui, étoit, qu'il faisoit tous ses efforts pour faite reconnoitre le Fils du Roi Edouard Comte de Flandre, au prejudice des légitimes Successeurs; & aussi, parce qu'il dissipoit les Trésors du Pais, & les faisoit passer en Angleterre. WHAT.

REGNE D'EDOUARD III.

une Proclamation (page 804.) dans laquelle il exposoit à son Peuple déclater à la Frantoutes les démarches qu'il avoit faites pour prévenir cette Guerre. En ec. voici les principales.

1. Il avoit offert le Mariage du Duc de Cornouaille, son Fils, avec offres faites à

une Fille de Philippe.

2. Le Mariage d'Alienor sa Sœur, Comtesse de Gueldre, avec Jean Fils ainé de Philippe, & une groffe somme d'argent.

3. Il avoit offert autant d'argent que Philippe en demanderoit pour

le satisfaire.

4. De l'accompagner à la Terre-Sainte, à condition qu'il lui rendroit la moitié des Terres qu'il lui retenoit.

5. Il avoit fait les memes offres, si Philippe vouloit s'engager à lui

faire cette restitution au retour de leur voyage.

6. A la requisition de Philippe, il avoit accordé aux Ecossois une Trève, pendant laquelle ils avoient tué le Comte d'Athol.

7. Malgré cette perfidie, il leur avoit accordé une autre Trève, à

la requisition du Roi de France.

Le Lecteur jugera de l'importance de ces offres, & si elles n'étoient pas sujettes à des explications qui lui auroient aisément sourni un prétexte de retirer sa parole. Aussi l'hilippe ne s'y laissa point amuser. La ruine des Ecossois (car c'est tout ce que l'hilippe craignoit alors) étoit trop préjudiciable à ses interêts, pour abandonner ce Peuple; comme Edouard le demandoit en vertu de ces offres, qui étoient bien moins avantageuses à 1 hilippe, qu'au Roi d'Angleterre.

Edouard écrivit à peu près les mêmes choses au Pape, pour le mu- Leure d'Edouard nir, disoit-il, contre les fausses suggestions de ses Ennemis, page au Pape sur le 807. Du 1 de Septembre 1337. Mais il ne parloit pas encore de ses prétentions sur la Couronne de France. Au contraire, il donna le 3 Octobre des Plein-pouvoirs à ses Commissaires, pour traiter avec le Roi de France à tous égards, sans parler pourtant de la Couronne.

Page 812.

Mais le même jour il donnoit pouvoir à ses Envoyés au-delà de la Mer, de ceder à ceux qui voudroient s'engager à son service, des Terres ou Fiefs à lui appartenans, soit qu'il en fut en possession, ou non; ce qui ne se peut entendre que des Terres situées en France. Page 815.

Quatre jours après, il leva entierement le masque, dont il s'étoit si demande longtems couvert. Il donna Procuration au Duc de Arabant, au Mar-France. quis de Juliers, & à Guillaume Bohun Comte de Northampton, pour demander la Couronne de France, & en prendre possession en son nom, Le 7 Octobre 1337. Page 818.

Il demande la

Le même jour il fit expédier au Duc de Brabant une Patente, qui 'li éublie va viqe-Roi en France, le constituoit son Lieutenant-Général en France. Page 818.

000.113.

& ordonne aux Prançois de lui obeir.

De plus, un Ordre à tous les François d'obeir au Duc de Brabant,

comme à lui-même. Page 819.

Erreur de queiques Historiens François,

Ces trois dernieres Pieces sont décisives, pour prouver qu'il n'attendit pas jusqu'en 1339, à déclarer ouvertement ses prétentions sur la Couronne; ainsi que l'assurent quelques Historiens François, à l'occasson du scrupule des Flamands, dont il sera parlé dans l'Extrait du Tome suivant.

Lettre d'Edouard au Pape.

Ce pas étant fait, Edouard écrivit au Pape, pour s'excuser de ce qu'il avoit fait Alliance avec l'Empereur, qui étoit excommunié. Le 17 Octobre. Page 819.

Benoît XII, qui occupoit alors le Siege de Rome, & qui étoit un Passeport pour peu partial pour la France, apprenant les préparatits d'Edouard, lui envoya deux Cardinaux, pour tâcher de prévenir l'effusion du sang Chrétien. Leur Passeport est du 17 Octobre. Page 827.

A leur arrivée , il convoque son Pariement.

cordé à la France.

Sur la nouvelle de l'approche des Légats, Edonard assembla son Parlement, pour deliberer avec lui sur leur reception, & sur les motifs de leur envoi. Le 20 Décembre. Page 832.

Les Légats étant arrivés, Edonard leur fit beaucoup de caresses, & petit détai ac- fit fort valoir l'engagement qu'il prit à leur confideration, de ne pas commencer la Guerre contre la France, avant le 1 de Mars 1338. Cette grace étoit peu confiderable, puisque cet engagement est du 24 Décembre, page 833. Il est vrai que ce terme sut prolongé dans

la suite jusqu'à la Fête de S. Jean.

C'est par-là que finissent les Actes de ce Tome IV, qui regardent la France. Le but que j'ai eu en faisant cet Extrait, qui dans le fond ne contient que les préparatifs de la Guerre contre la France, a été de faire connoitre le génie & une partie du caractere d'Edouard III; & il ne m'a pas été possible de l'abreger davantage, de peur de per dre de vue le but que je m'étois proposé.

#### IV.

# AFFAIRES ECCLESIASTIQUES.

I L y a dans ce Volume moins de Pieces, touchant les Affaires Ecclésiastiques, que dans aucun des trois précédens. Celles qui s'y trouvent sont ou peu considerables, ou ne sont proprement qu'une répétition de ce qu'on a déja vu dans les autres Tomes. Ce sont les memes démelés entre les Papes & les Anglois, touchant la Collation des Bénéfices, les Appels, & les Citations à la Cour de Rome. Je crois donc inutile d'entrer dans aucun détail sur ce sujet, puisqu'on a vu de quoi il s'agit dans les Tomes précédens. Il faut seulement le souvenir, que dans toutes les disputes qui arrivoient entre le Roi & le Pape, touchant la Collation des Bénéfices, le prémier avoit touREGNE D'EDOUARD IIL

jours du dessous, parce que le Clergé prenoit le parti du Pape, C'est ce qui faisoit que les Papes tâchoient tous les jours d'augmenter le nombre des Bénéfices, dont ils s'attribuoient à eux-mêmes la disposition. Par exemple, on voit dans ce Tome IV, que l'Evêché de Worcester étant venu à vaquer par la translation de son Evêque au Siege d'Ely, le Pape remplit d'abord le Siege vacant, sans avoir égard à la nomination du Chapitre. La raison qu'il en donnoit, n'étoit pas tirée de l'Ecriture, ou des anciens Canons, mais de sa simple volonté. Car, disoit-il, avant la vacance de l'Eglise de Worcester, nous avons ordonné que tous les Evêchés vacans par la translation des Evêques à un autre Siege, servient à notre disposition. S'il lui avoit pris envie d'ordonner par avance, que tous les Bénéfices vacans, de quelque maniere que ce fût, seroient à la disposition du Saint Siege; c'auroit été une raison suffisante pour priver tous les Chapitres, & tous les Patrons, de leur Droit. Nous verrons dans la suite de ce Regne, que le Roi & le Parlement mirent un frein à cette Usurpation,

On trouve dans ce Tome comme dans les autres, divers Ordres du Roi contre les Appels & les Citations personnelles à la Cour de Rome, & contre diverses autres vexations des Papes; mais comme ils ne contiennent rien de nouveau, ou de particulier, nous ne nous y

arrêterons pas.

Une Lettre d'Edouard au Pape Jean XXII, page 428, fait voir que au Pape fur les ce Pape ne s'oublioit pas lui-même, quand il accordoit au Roi les Décimes que pa-Décimes sur le Clergé; puisqu'il s'étoit réservé la moitié de celles qu'il voient les gens

avoit accordées à ce Prince pour quatre ans,

On trouve encore, que le même Pape demanda les arrerages de 30 ans du Tribut établi par Jean sans Terre, sauf à rabattre ce qu'Edouard II en avoit payé. Le Roi, qui avoit alors interêt de ménager la Cour de Rome, promit de payer 500 Marcs tous les ans, jusqu'à l'entier payement de ces arrerages, comptant quatre florins d'or pour chaque Marc. Page 588. Il n'accomplit pas sa promesse, & nous verrons dans les Tomes suivans, qu'il abolit enfin ce Tribut.

Edouard ayant accordé à un Cardinal, qui avoit des Bénéfices en Angleterre, la permission de faire appeller ses Débiteurs à la Cour Ecclésiastique; le Parlement le pria de revoquer cet Ordre, comme con-

traire aux Loix du Royaume; ce qui fut exécuté. Page 356.

Il y a dans ce Tome, diverses Lettres d'Edouard au Pape, pour obtenir la Canonisation du Comte de Lancastre, pages 268, 421, & nir la Canonisa-478; de Robert de Winchelsey, Archeveque de Cantorbery, page 272; tion de divers de Jean d'Alderby, Evêque de Lincoln, pages 275, 336; & de Guillaume de la Marche, Evêque de Bath & Wells, page 375.

Un Bref de Benoît XXII, qui notifie son élection à Edouard, avant Bref de Benoît,

tout autre Prince Chrétien. Page 633.

Ce qu'il y a de plus confiderable dans ce Tome IV, par rapport

qui notifie ton élection à Edouard.

à la Religion, c'est une Bulle de Jean XXII contre certains Hérétiques de Baviere, qui prenant le parti de l'Empereur contre le Pape, avoient sait un Livre contenant diverses Propositions, que le Pape condamne dans cette Bulle. Il ne se contente pas de les condamner, il les resute pied à pied, par des Argumens qui ont été sournis, ou qui ont été approuvés, dit - il, par un nombre de Cardinaux, d'Archevêques, d'Evêques, & de Docteurs en Théologie & en Droit. Si cet Extrait n'étoit pas déja trop long, je serois ici un détail de tous les raisonnemens de ce Pontise; mais pour abreger, je me contenterai de donner les cinq Propositions condamnées, & quelques-unes des preuves les plus particulieres, par lesquelles le Pape resute ces Propositions. Cette Bulle est datée d'Avignon, le 3 des Calendes de Septembre 1337. Page 315.

1. Proposition. Quand Jesus-Christ paya le Didrachme (1) à l'Empereur, par le moyen de la Statere (2) prise dans la bouche d'un poisson, il

ne le fit pas par condescendance, mais par nécessité.

Jesus-Christ, répond le Pape, étant Fils de David, n'étoit point obligé de payer le Tribut: donc il est faux qu'il l'ait payé par nécessité. Ce que les Hérétiques disent, que les Biens temporels de Jesus-Christ étoient soumis à la Jurisdiction de l'Empereur, & par conséquent les Biens de l'Eglise, est un raisonnement saux; parce que Jesus-Christ paya pour sa Personne, & non pas pour ses Biens.

2. Proposition. Saint Pierre n'a pas en plus d'autorité que les autres

Apôtres, & Jesus-Christ n'a établi aucun Chef sur l'Eglise.

Entre autres raisons dont le Pape se sert pour resuter cette Proposition, il dit, que Jesus-Christ a donné aux Apôtres une autorité simitée, en seur disant, Ceux dont vous resiendrez les péchés, &c. ou bien, Allez & basisez, &c. Mais que celle qu'il a donnée à S. Pierre, est sans bornes, Paix mes brebis, ou bien, Je se donnerai les Cless, &c. ce qu'il n'a dit à aucun autre Apôtre en particulier.

De plus, il a dit à S. Pierre, Duc in alium: Mene en haute mer; voulant dire, que c'étoit à lui seul à définir les doutes & les disputes les plus importantes touchant la Foi: au-lieu qu'il a dit aux autres Apô-

tres, Lâchez les filets.

3. Proposition. C'est à l'Empereur à saire le Pape, à le déposer, & à

le punir.

Parmi les argumens dont Jean XXII se sert pour combattre cette Proposition, il dit que S. Pierre a été établi par Jesus-Christ, & non pas par un Seigneur Temporel; & que les Empereurs, avant Constan-

(1) Ce Tribut, qui est appellé Didrachme dans l'Original, valoit quinze deniers sterling. What.

(2) Le Statere, ainsi nommé dans l'Original, est une demi once d'argent, yalant deux sols six deniers sterling. What.

tin .

in, n'ont pas fait les Papes : que bien loin que Constamin ait acquis ce Droit par sa conversion, il est au contraire devenu Fils & Disciple sujet du Pape. Il ajouta, que cet Empereur a transseré le Siege de l'Empire à Constantinople, ne jugeant pas qu'il pût exercer sa puissance dans une Ville où résidoit le Chef de l'Eglisé Chrétienne.

Après plusieurs autres réponses qui n'ont rien de particulier, il attaque les Hérétiques, sur ce qu'ils soutiennent que Pilate, en qualité de Juge ordinaire, a fait crucisier Jesus-Christ. Il dit sur cela, que ces paroles peuvent avoir un double sens. Car, ou on entend que Pilate l'a fait de Droit, ou de Fait. Si on l'entend de Droit, cela est faux; car personne ne peut être jugé de Droit, qu'il ne soit criminel. Or Jesus-Christ étoit innocent. Si on l'entend de Fait, on n'en peut conclure autre chose, sinon que l'Empereur peut injustement tuer le Pape; ce qui est avoué, non-seulement de l'Empereur, mais de toute autre Personne privée.

4. Proposition, Tous les Prêtres, soit Papes, Archevêques, ou Evêques, ont une égale Jurisdiction, par l'institution de Jesus-Christ. Que si quelques-uns ont plus d'autorité que les autres, ils l'ont reçue de l'Empereur, qui, com-

me il la peut donner, la peut aussi revoquer.

Parmi plusieurs autres raisons, le Pape se sert de celle-ci, pour faire voir que la distinction des divers degrés de puissance dans l'E-glise, est de l'institution de Jesus-Christ. Celui en l'autorité de qui on fait quelque chose, semble la faire lui-même. Or Pierre, Vicaire de Christ, & Chef du Troupeau, voyant que ce Troupeau étant augmenté, il étoit nécessaire d'augmenter le nombre de ses Gardiens, a institué les divers degrés de puissance dans l'Eglise. Donc cette distinction, faite par l'autorité de S. Pierre, doit être censée faite par Jesus-Christ même.

Sur la Question, si tous les Prêtres sont égaux, il dit, que selon la dignité de l'Ordre, ils sont tous égaux: mais non pas quant à la puissance. Il avoue pourtant, que quand un Prêtre inférieur celebre l'Eucharistie, il en suit le même esset, que si c'étoit un supérieur; parce que c'est un même Prêtre intérieur, à savoir Jesus-Christ, qui produit la Transsubstantiation.

5. Proposition. Toute l'Eglise jointe ensemble ne peut pas punir quelqu'un par une puissance coactive, si ce n'est par concession de l'Empereur.

Jean XXII prétend que le pouvoir d'excommunier est une puisfance coactive; or le pouvoir d'excommunier a été donné à l'Eglise par Jesus-Christ; donc l'Eglise a une puissance coactive. Pour prouver que l'Excommunication est coactive, il dit que l'Excommunication Majeure prive la Personne excommuniée, non-seulement des Sacremens, mais encore de la communion des Fideles. Or, ajoute-t-il, les Loix Impériales disent, qu'il est plus rude de converser parmi les hommes étant privé de leurs suffrages, que d'en etre Tome III.

constr

séparé. Donc l'Excommunication est plus rude qu'une peine tempo-

relle: d'où il suit, que l'Eglise a une puissance coactive.

Pour prouver encore que la puissance de l'Eglise est coastive, il allegue celle dont S. l'ierre se servit envers Aianias, avec ce passage de S. l'aul aux Corinthiens: Viendrai-je avec la verge? & cet autre: Nos armes ne sont point charnelles: mais puissantes de par Lieu pour la destruction des sorteresses.

#### EXTRAIT DU V.-TOME DE RYMER.

C E cinquieme Tome (1) contient un très grand nombre de Pieces, qui peuvent être d'un grand usage pour l'éclair cissement de divers évenemens du Regne d'Edouard III, l'un des plus considerables de l'Histoire d'Angleterre. Mais comme il n'est pas possible de parler dans un Extrait, de tous ces Actes, qui, outre qu'ils sont en trop grand nombre, ne sont pas également importans; je me bornerai à quelques-uns de ceux qui peuvent servir à éclair cir quelque Fait obscur, ou douteux, ou déguisé par les Historiens.

Les Affaires qu'Edonard III avoit avec la France, étant comme le centre où toutes ses Négociations aboutissoient; il est nécessaire de commencer par cet Article, comme le plus important, & celui dont

tous les autres dépendent, en quelque maniere.

I.

# AFFAIRES D'EDOUARD AVEC LA FRANCE. depuis le commencement de 1338, jusqu'à la fin de 1356.

A N N É E 1338. Quoiqu'Edouard eût employé plusieurs années à se préparer à la Guerre contre l'hilippe de Valois, & que dès l'année précédente 1337, il eût manisesté le dessein qu'il avoit de lui arracher la Couronne; ce ne sut pourtant qu'au mois de Septembre 1339, qu'il put se mettre à la tête de son Armée. Comme son intention étoit d'attaquer l'hilippe par la Flandre, ce sut aussi dans les Païs Bas, & en Allemagne, qu'il tâcha principalement de sortisset sa Ligue par des Alliances avec les Princes de ces quartiers-là. L'Empereur Louis de Baviere, les Ducs de Brabant & de Gueldre, le Comte de Gueldre, le Comte de Haynaut, les Flamands qui étoient alors gouvernés par Jacques d'Arievelle, & les Princes Allemands voisins de la Flandre, étoient ceux dont l'Alliance pouvoit lui être la plus avanta-

<sup>(1)</sup> Cet Extrait contient dix-neuf années du Regne d'Edouard III. depuis le commencement de 1338, jusqu'à la fin de 1356. Rap. Th.

REGNE D'EDOUARD III.

geuse pour faire réussir son entreprise. Il avoit déja fait quelques Traités avec plusieurs d'entre eux, ainsi qu'on l'a vu dans l'Extrait du Tome précédent; mais il étoit nécessaire qu'il allat lui-même dans les Païs-Bas pour confirmer toutes ces Alliances, & pour prendre avec ses Alliés de justes mesures pour l'exécution de ses projets. Il partit donc d'Angleterre au mois de Juillet 1338, pour se rendre à Anvers, où il séjourna plus d'un an, afin d'y règler toutes ses affaires. Peu de jours après son arrivée, il alla s'aboucher à Cologne avec l'Empereur, qui lui confera le Titre de Vicaire de l'Empire (1). On l'empereur, qui a vu dans l'Extrait précédent, que le Comte de Haynant avoit sou- le fait Vicaire de haité qu'Edouard fut revêtu de cette Dignité; & sans doute le Roi lui-même crut qu'elle lui seroit utile pour engager plusieurs Princes

11 s'abouche à Cologne

Allemands dans la Ligue.

Ces affaires l'ayant occupé jusqu'au mois de Septembre 1339, ce ne fut qu'en ce tems-là qu'il se mit à la tête de ses Troupes, pour entrer dans les Terres de France. On trouve dans un des Actes de ce Recueil, \* que le 26 du même mois il étoit à Marchienne, entre S. Amand & Donay, d'où il s'avança dans le Cambresis; & ce sut là qu'il apprit que Philippe de Valois s'approchoit avec une nombreuse Armée. La supériorité des Ennemis n'empecha pas qu'Edouard ne passat l'Escaut pour les aller rencontrer; de sorte que les deux Armées se trouverent bien-tôt affez près l'une de l'autre pour donner Bataille. Philippe fit même à Edouard un Défi, qui fut accepté fur le champ; & & puis se retire.
le jour & le lieu étoient déin marquée par l'étain de l'autre pour donner Bataille. Phiphilippe fait est
défi à Edouard,
de puis se retire. le jour & le lieu étoient déja marqués pour décider la querelle, par

Il entre en Fran-

(1) Cette entrevue fut véritablement glorieuse & magnifique. On éleva deux Trônes en pleine Place publique, l'un pour l'Empere ir, & l'autre pour le Roi. L'Empereur se plaça le prémier, & le Roi Edonard s'assit près de lui. Ils étoient assistés de 4 Grands-Ducs, 3 Archevêques, & 6 Evèques, 37 Comtes; & suivant l'estimation des Hérauts, 17000 Barons, Bannerets, Chevaliers, & Ecuyers. L'Empereur tenant son Sceptre à la main droite, le Globe à la gauche, & un Chevalier d'Allemagne tenant sur la tête de l'Empereur une Epée nue, Sa Majesté Impériale manifesta la déloyanté, la persidie & la lâcheté du Roi de France; & sur cela le désia, & déclara que lui & ses Adhérans avoient perdu par Confiscation, la protection & les Privileges de l'Empire; & en même tems, il nomma le Roi Edonard son Lieutenant ou Vicaire-Genéral de l'Empire, lui accordant un plein-pouvoir absolu sur tout le Pais qui est depuis Cologne en-deça, dont il lui expédia la Chartre Impériale, aux yeux de tous ceux qui étoient présens. Mr. Barnes, à qui nous devons cette relation, rapporte ce qui a été dit par quelques-uns; qu'à la prémiere entrevue, l'Empereur trouva mauvais que le Roi Edouard refulàt de le foumettre à lui baifer les pieds. (Il femble par-là que les Rois avoient accoutumé d'en user ainsi envers les Empereurs.) Mais le Roi Edonard répondit courageusement à l'Empereur : Qu'il étoit lui - même Roi sacré & oint ; qu'il avoit sa vie & ses membres en sa propre puissance, n'étant comptable qu'à Dieu, en qualité de Souverain indépendant de toute Puissance humaine, étant aussi Seigneur de la Terro & de la Mer, & portant même une Couronne Impériale ; à cause de quoi il ne devoit s'abaisser devant aucun Potentae de la Terre. Laquelle réponse fut admile. WHAT.

Ppp ij

un Combat général; lorsque Philippe se retira tout d'un coup, sans vouloir combattre. On prétend qu'il fut intimidé par des Lettres de Robert Roi de Naples, grand Astrologue, qui lui prédisoit un mauvais succès. Quoi qu'il en soit, Edouard se voyant déchu de l'esperance ce donner Bataille, se retira de son côté dans le Haynaut. Ce sut de cette maniere que se termina cette prémiere Campagne, sans esfusion

de fang.

Edouard passa le reste de cette année à Anvers, où des affaires importantes l'arrêterent jusqu'au mois de Fevrier de l'année 1340. La Négociation qu'il avoit commencé pour faire entrer les Villes de Flandre dans la Ligue, étoit ce qui l'occupoit le plus. Dès l'an 1331, il avoit fait avec elles un Traité qui ne les engageoit qu'à observer une exacte Neutralité; mais enfin il vint à bout de mettre les Flamands dans son parti, à condition qu'il prendroit le Titre de Roi de France. La raison de cette condition étoit, que les Emissaires de Philippe avoient inspiré à ce Peuple un scrupule, qui leur faisoit regarder comme un grand crime, de porter les armes contre le souverain Seigneur de la Flandre; de sorte qu'ils croyoient se mettre à couvert de ce reproche, en reconnoissant Edouard en cette qualité. Depuis ce tems-là, Edouard prit le Titre de Roi de France, & fit écarreconstruction de teler ses Armes de celles de France & d'Angleterre (1). Il n'est pas bien étrange qu'Edonard se laissat porter à prendre ce Titre, puisqu'il avoit cessé de le donner à Philippe, depuis qu'il avoit fait connoitre le dessein qu'il avoit de faire valoir ses Droits sur cette Couronne, ainsi qu'on le verra dans la suite.

> Le tems qu'Edouard passa dans son Royaume, jusqu'à la prochaine Campagne, fut employé en préparatifs pour la Guerre, à emprunter de l'argent de tous côtés, & à prendre des précautions pour maintenir les Alliez dans la Ligue, & ses Sujets de Guyenne dans la fidélité. Après avoir pris toutes ces mesures, il partit d'Angleterre le 22 de Juin, pour se rendre dans les Païs-Bas, menant avec lui une Flotte de 300 voiles. Deux jours après son départ, il rencontra sur la route de L'Ecluse, la Flotte de France, forte de 500 Vaisseaux, qui l'attendoit sur le passage. Malgré la supériorité des Ennemis, il ne laissa pas d'engager avec eux un Combat, qui dura toute la journée, & dans lequel la Flotte Françoise sut si entierement détruite, qu'il ne s'en sauva que trente Vaisseaux. Ce Combat naval se donna le 24 de Juin

1340 (2).

Après cette Victoire, Edouard se mit à la tête de son Armée, qui

(1) Ce fut en ce tems-là, ou à peu près, que le Roi d'Angleterre mit au bas de l'Ecusson sous les Armes de France & d'Angleterre écartelées, ce cri que l'on y voit encore, DIEU ET MON DROICT. Pour faire entendre son unique confiance en Deu, & dans la justice de sa cause. Voyez Mr. Barnes. WHAT. (2) Mr. Barnes, qui rapporte les particularités de ce Combat, dit que les Fran-

Edouard prend

p. 195.

Ta Flotte de France par celle d'An gicterre,

Etoit de cent-cinquante mille hommes, dont il en détacha cinquantemille sous la conduite de Robert d'Artois, pour aller à S. Omer, pendant qu'avec le reste, il alla lui-même saire le Siege de Tournay. Il s'en falut bien que les succès de cette Campagne ne répondissent à de si grands préparatifs. Robert d'Artois, après avoir reçu un échec près de S. Omer, vit dissiper toute son Armée, qui étoit principalement composée des Milices de Flandre; pendant que Philippe de Valois, qui s'étoit approché de Tournay, mettoit de si grands obstacles au Siege, qu'Edouard fut trois mois devant cette Place, sans espérance de s'en rendre maître. Il ne lui fut pas même possible de donner Bataille, quoiqu'il envoyat un Cartel de défi à Philippe, qui ne voulut pas l'accepter. Comme Edouard ne voyoit aucune apparence de pouvoir prendre Tournay, & qu'il ne pouvoit lever le Siege sans honte. il sut tiré de cet embarras par Jeanne Comtesse Douairiere de Haynaut, sa Belle-mere, & Sœur de Philippe de Valois, qui étant sortie d'un Couvent où elle s'étoit retirée, négocia si heureusement, qu'elle sit consentir les deux Rois à une Trève, dans laquelle tous leurs Alliez furent compris. Cette Trève devoit durer jusqu'au 25 de Juin de l'année suivante.

Après une si grande levée de bouclier, Edouard se trouvoit très mortissé d'avoir été obligé de faire une Trève, qui rompoit toutes les dépenses qu'il avoit faites jusqu'alors. Il avoit d'autant plus de sujet de s'affliger du mauvais succès de cette Campagne, qu'il se voyoit sur le point de perdre tous ses Alliez. Le Duc de Brabant avoit déja retiré ses Troud'Edouard l'abanpes, pendant le Siege de Tournay. Les Flamands sembloient se repen-donnent. tir de s'être engagez dans la Ligue. L'Empereur, mécontent de ce que la Trève de Tournay s'étoit faite sans sa participation, menaçoit d'abandonner le Parti; & sa désection entraînoit celle des Princes Allemands. A cela se joignoit un autre soin, c'étoit de trouver de l'argent pour payer ses dettes; & d'en faire provision, pour recommencer la Guerre aussi-tôt que la Trève seroit expirée. C'étoit par les conseils de l'Archevêque de Cantorbery son principal Ministre, qu'il avoit entrepris cette Guerre, & sur les promesses que ce Prélat lui avoit faites de ne le laisser manquer de rien. Cependant, il ne sut pas plutôt engagé au Siege de Tournay, que l'Archevêque gagné, comme on le croit, par le Pape Benoit XII, qui étoit fort partial pour la France, non-seulement ne lui envoya point l'argent qu'il lui avoit promis, mais s'opposa même à la levée d'un Subside que le Parlement avoit accordé au Roi. Ce manquement de parole obligea Edouard à s'engager dans trou e Edouard, des emprunts considérables, pour lesquels il payoit un gros intérêt; par la persidic de

çois y perdirent vingt-cinq à trente-mille hommes, entre lesquels étoient deux de leurs Amiraux; & que les Anglois leur prirent 230 de leurs Navires, sans compter ceux qu'ils coulerent à fond. WHAT.

Pppiij

Cantorbery.

l'Archevêque de ce qui le mettoit hors d'état de se préparer pour recommencer la Guerre. Année 1341. Dès qu'il fut de retour en Angleterre, il s'en prit à l'Archevêque, qu'il accusa d'avoir malicieusement mis des obstacles à l'exécution de ses desseins. Cependant, comme il avoit besoin du Clergé, il n'osa pousser à bout ce Prélat, qui en sut quitte pour quelques soumissions, après avoir inutilement tenté d'exciter le Peuple contre le Roi. Dans cet embarras, Edonard trouva le moyen de faire prolonger la Trève jusqu'au 24 de Juin 1342. Il avoit besoin de ce tems-là pour mettre en ordre ses affaires qui étoient fort dérangées, tant par le défaut d'argent, que par l'infidélité de ses Alliez. Vraisemblablement, cette Trève auroit été suivie d'une Paix finale, Moit du Duc de si la mort du Duc de Bretagne, qui arriva dans ces entrefaites, n'eût produit des évenemens qui firent coucevoir à Edouard l'espérance de Querelle ton- pouvoir attaquer Philippe avec plus de succès de ce côté-là. Comme l'Angleterre se trouva tres intéressée dans la querelle qui s'émut à l'occasion de la Succession du Duc de Bretagne, il est nécessaire d'expliquer en peu de mots l'origine de cette querelle, & l'occasion qu'E-

Bretagne.

chant la Succelfion.

douard eut de s'en meler.

mes; de la premiere, Jean II. qui lui lucceda, Guy qui fut Comte de Panthieure, & Pierre qui ne laissa point de postérité; & de la seconde, Jean, qui sut Comte de Monssort en France, par le droit de fa Mere. Guy, second Fils de la premiere Femme d'Arthur, mourut en 1331; & ne laissant qu'une Fille nommée Jeanne, que le Duc Jean II. son Oncle donna en mariage à Charles de Blois, Jean II étant mort au mois d'Avril 1341, la Bretagne fut disputée entre Jean de Montsort, & Charles de Blois; le premier soutenant que ce Duché lui devoit revenir, comme au plus prochain Héritier de Jean II. son Frere; & Charles de Blois se fondant sur le Droit de représentation, qui donnoit à Jeanne sa Femme le même Droit, que Guy son Pere auroit eu s'il eût été en vie. Cette affaire ayant été portée en France, à la Cour des Pairs, la Bretagne fut ajugée à Charles de Blois, qui étoit Le Comte de Neveu de Philippe de Valois, Jean de Montsort prétendant qu'on lui Montfott fait hommage à E- avoit fait injustice, eut recours à la protection d'Edouard; & après douated du Duché lui avoir fait hommage, il se rendit en Bretagne, où il sit quelques progrès. Mais ce bonheur ne dura pas longtems, puisqu'à l'approche de Jean Duc de Normandie, que le Roi Philippe son Pere avoit chargé de l'exécution de l'Arrêt donné en faveur de Charles de

Arthur II., Duc de Bretagne, avoit eu des Enfans de deux Fem-

de Bietagne.

Il oft pris & mis on Prison.

assiegé, pris, conduit à Paris, & rensermé dans la grosse Tour du Louvre. Cette affaire ne fut pourtant pas terminée par la captivité de ce Prétendant. Marguerite de Flandre sa Femme, prenant en main l'Administration des affaires de son Epoux prisonnier, renouvella, au nom de son Filsagé de quatre ans, l'Alliance avec Edonard, à qui elle pro-

Blois, Manifort sut obligé de se retirer à Nantes; où il sut incontinent

REGNE D'EDOUARD III.

mit de livrer toutes les Places de Bretagne dont elle pouvoit disposer. En conséquence de ce nouveau Traité, Edonard envoya des Troupes Edouard envoye en Bretagne, sous la conduite du Comte de Northampton, pour se des Troupes en mettre en possession de ce Duché, Peu de tems après, il y envoya Rob re d'Artois, qui après s'etre rendu maître de Vannes, fut assiegé dans la même Ville, & mourut des blessures qu'il avoit reçues en dé-

fendant cette Place, qui fut emportée d'assaut, Comme le Comte de Northampton n'avoit pas assez de forces pour se maintenir dans la Bretagne, Edouard prit en 1342, la résolution d'y mener lui-même It y mene luiun puissant secours; & s'étant rendu dans ce Duché, il y sit assieger même un grand quatre Places à la fois. Mais à l'approche du Duc de Normandie, qui s'avançoit à la tête d'une nombreuse Armée, Edouard sut obligé de rassembler ses Troupes en un seul Corps, qui se trouva encore inserieur à l'Armée Françoise. Il prit donc le parti de se retrancher; & il le fit d'une telle maniere, que le Duc n'osa jamais l'attaquer. Enfin, après que les deux Armées eurent demeuré comme en présence une bonne partie de l'Hiver, avec beaucoup d'incommodité, deux Légats Autre Trêve avec du Pape moyennerent une Trève générale, dans laquelle tous les la France, Alliez & Adhérans des deux Rois furent compris. Année 1343. Cette Trève, qui sut conclue le 20 de Fevrier 1343, devoit durer jusqu'à la Fete de S. Michel 1346. On convint encore, que les deux Rois envoyeroient à Avignon leurs Plénipotentiaires, pour y négocier la Paix devant le Pape, comme Personne privée; & que cette Négociation commenceroit un certain jour, & dureroit un certain tems: Que le Pape envoyeroit un Nonce en Bretagne, pour y faire observer la Trève: Que la Ville de Vannes seroit mise entre les mains du Nonce; pour la garder au nom du Pape, jusqu'à la fin de la Trève; & que Jean de Montfort seroit mis en liberté. Quoique dès le 20 de Mai, Edouard eût nommé ses Plénipoten-

tiaires pour la Paix, & qu'il leur eut donné leurs Instructions & leurs Plein-pouvoirs, un accident inopiné fit retarder leur départ. Nicolas de Flisco, Envoyé d'Edouard à la Cour du Pape, ayant été enlevé de sa Mailon pendant la nuit, & emmené en France; Edouard voulut avoir Edouard demanréparation de cet affront, avant que de faire partir ses Ambassadeurs, l'enlevement de & demanda en meme tems, un Sauf-conduit qui les mit à couvert de son Envoyé. pareilles violences. Mais le Pape n'ayant fait aucune démarche pour punir ceux qui avoient enlevé l'Envoyé du Roi, & ne voulant point d'ailleurs accorder un Sauf-conduit contre la forme ordinaire, les Plénipotentiaires Anglois demeurerent dans leur Isle; ce qui fut cause que le terme pris pour traiter la Paix fut souvent prolongé.

Année 1:44. Edouard ne vouloit point entamer la Négociation, Et sur d'uttes avant que d'avoir eu satissaction, tant sur l'enlevement de son Envoyé, que sur le Sauf-conduit extraordinaire qu'il demandoit pour ses Ambassadeurs. A cela se joignoit encore un autre sujet de plainte tou-

chant la détention de Jean de Montsort, que Philippe retenoit encore en prison, contre un Article exprès de la Trève; sous prétexte que ce Prince ne pouvoit pas trouver des cautions en France. Il est pourtant vraisemblable que tous ces obstacles auroient été levés, s'il ne fut survenu un autre accident, qui causa la rupture de la Trève. Olivier de Clisson, Seigneur Breton, & dix autres Seigneurs ou Gentilshommes Bretons ou Normands, ayant été arrêtés en Bretagne par ordre du Roi de France, furent conduits à Paris; où ce Prince les fit décapi-Enteur des Hister, sans aucune forme de procès. Les Historiens François prétendent que ces Seigneurs étoient du Parti de Charles de Blois, & qu'ils étoient allés volontairement à Paris pour assister à un Tournoi; mais nous verrons dans la suite, que ce récit est contre la vérité, & qu'au contraire, ils étoient du Parti de Jean de Montfort, & qu'ils furent arrêtés en Bretagne. Quoi qu'il en foit, Edouard demanda reparation de cette violation de la Trève, & envoya des Ambassadeurs exprès au Pape pour ce sujet. Cette affaire traina tout le reste de cette année, & une partie de la suivante, sans que le Pape pût, on voulût procurer à Edouard la satisfaction qu'il demandoit. Au contraire, il paroit de divers Actes de ce Recueil, qu'il le pressoit de saire la Paix, sans y comprendre ses Alliés; & qu'il tâchoit de le rendre responsable de la rupture de la Trève, en mettant tout le tort de son côté. Enfin, après qu'Edonard eut attendu un an entier la latisfaction qu'il demandoit à Philippe, voyant qu'il n'y avoit aucune apparence de l'obtenir, il lui fit déclarer le 24 Avril 1345, que la Trève étoit rompue. Cependant, comme il ne s'étoit point attendu à cette rupture, il ne put être en état de recommencer la Guerre que vers le milieu de l'année 1346,

ques Gentils-hommes pris & décapités par ordre de leur Roi, me de procès.

toriens Francois

au fujet de quel-

Le Roi de France envoye fon Fils on Guyenne.

passer en Guyen-ne, mais débardie.

p. 518.

Année 1346. Ce retardement faillit à lui coûter cher, puisque Philippe s'en servit pour envoyer en Guyenne le Duc de Normandie son Fils, avec une Armée de cent-mille hommes, qui menaçoit de chasser entierement les Anglois de cette Province. La bonne fortune d'Edonard fit que les progrès du Duc ne répondirent point à ce qu'on attendoit d'un si grand armement. Ce Prince ne fit autre chose que prendre quelques Bicoques le long de la Garonne; après quoi il s'attacha au Siege d'Aguillon, où la brave réfistance des Assiegés lui sit Edouard veut perdre bien du tems. Cependant Edouard, qui voyoit la Guyenne en grand danger, résolut d'y mener lui-même du secours. Dans ce que en Norman- dessein, il s'embarqua le 2 de Juillet, menant avec lui une Armée d'environ trente-mille hommes, parmi lesquels il y avoit quatre mille Hommes-d'armes. Quelque impatience qu'il eût d'aller secourir les Sujets de Guyenne, il ne lui fut pas possible d'exécuter ce dessein; les vents contraires l'ayant repoussé deux sois sur ses côtes. Enfin, voyant qu'il ne pouvoit poursuivre sa route, il résolut, par le conseil de Geffroy de Harcourt, Seigneur Normand qui s'étoit resugié auprès REGNE D'EDOUARD III.

de lui, de faire descente en Normandie. Suivant cette résolution, il fit débarquer ses Troupes à La Hogue dans le Cotentin; & comme les forces de Philippe étoient éloignées, il eut le loisir de ravager la Normandie, sans trouver aucune résistance, que de la part du Comte d'Eu Connétable de France; qui ayant voulu s'opposer à ses progrès avec les Milices du Païs, fut battu, & fait prisonnier. Ensuite, Edonard s'avança jusqu'à Poiss; d'où il envoya défier Philippe, offrant de le battre sous les murailles du Louvre. A la prémiere nouvelle du débarquement d'Edouard, Philippe avoit usé d'une diligence extraordinaire pour assembler une Armée, qui se trouva bientôt de plus de cent mille hommes; avec laquelle il forma le dessein d'enfermer les Anglois entre la Seine & l'Oyse, pour leur couper le chemin du retour. Edouard qui s'en apperçut, quoiqu'assez tard, prit la résolution de se retirer dans le Ponthieu; à quoi il trouva de grandes difficultés, puisqu'il n'avoit aucun passage sur la Somme. Il sut pourtant assez heureux, pour découvrir & pour sorcer le passage de Blanquetaque, quoiqu'il fût gardé par douze-mille hommes, commandés par Gondemar du Fay. Le soir même, après avoir fait passer son Armée, il alla camper à Crecy, où il résolut d'attendre Philippe, qui l'atteignit dès le lendemain. Ce fut là que se donna la sameuse Bataille de Creer, le 26 d'Août 1346. Philippe y fut mis dans une entiere déroute, après douate le trince avoir perdu trente-mille hommes, douze-cens Chevaliers, le Comte nois. d'Alençon son Frere, le Roi de Boheme son Allié, & quinze Princes ou grands Seigneurs des plus qualifiés du Royaume. On peut dire que ce fut le Prince de Galles Fils ainé d'Edonard, âgé seulement de quinze ans, qui gagna cette Bataille; le Roi son Pere s'étant contenté de se tenir à portée, avec un Corps de réserve, pour le soutenir en cas de besoin: sans vouloir se mêler dans le Combat, pour ne pas ravir au Prince son Fils une partie de sa gloire (1).

Envoye un défi au Koi de France.

Bataille de Cre-

(1) Barnes, qui a donné le détail de cette glorieuse Victoire, en rapporte une ou deux particularités qui méritent bien d'être remarquées en cet endroit. Il remarque, comme une saveur singuliere de Dieu sur les armes d'Edouard, qu'aucun Seigneur Anglois ne périt dans cette journée; & que trois Chevaliers, & un Ecuyer, furent tués. Il dit encore, que le Roi de France apporta avec lui de S. Denys le grand Etendard de France, que les François regardent comme facré, & qui à cause de cela ne servoit au commencement que dans les Guerres contre les Infideles. Que Philippe le croyant affuré de la Victoire, & ayant résolu de finir la Guerre tout d'un coup, sit arborer cet Etendard sacré sur le Champ de Bataille, pour faire entendre que tous les Anglois seroient passés au fil de l'épée, à la ré-ferve du Roi Edonard & du Prince de Galles son Fils. Que le Roi Edonard, informé de cette cruelle résolution, fit arborer le Dragon couleur de seu, pour marquer qu'on ne feroit pas plus de quartier aux François. L'Auteur profite judicieusement de ces circonstances, pour justifier la conduite d'Edouard, qui se tint à l'écart pendant tout le tems de la Bataille; parce que si son Armée avoit eu du pire, tout auroit été perdu sans ressource; & c'est aux déclarations des Etendards dont nous venons de parler, que l'Auteur attribue la mort de tant de François qui Tome III. Qqq

Après cette grande Victoire, Edonard fit investir Calais le 5 de Septembre, & continua ce Siege pendant onze mois; sans que i bilippe, qui s'en approcha sur la fin, à la tete d'une Armée de cent-cinquante-mille hommes, put trouver l'occasion de l'attaquer dans ses retranchemens, & encore moins de l'engager à une Bataille en pleine campagne. Année 1347. Pendant qu'Edonard étoit occupé au Siége de Calais, il y reçut la nouvelle que David Roi d'Ecosse, qui étoit entré en Angleterre avec soixante-mille hommes, y avoit été désait Prise de Calais. & pris prisonnier. Enfin, le 1 d'Août 1347, Edouard se rendit maitre de Calais, d'où il chassa tous les Habitans, pour y mettre en leur place une Colonie Angloife.

coste pris prison-

Le Pape moven. ne une Trève.

Deux mois après la prise de Calais, les Légats du Pape moyennerent une Trève depuis le 28 de Septembre, jusqu'à la fin de Juin 1348, après quoi Edonard s'en retourna triomphant en Angleterre. Dans cette Trève, comme dans la précédente, il avoit été convenu, que les deux Rois envoyeroient leurs Ambassadeurs à Avignon, pour y négocier la Paix en présence du Pape, qui devoit servir de Médiateur. Mais les mêmes difficultés qui s'étoient rencontrées auparavant, touchant l'envoi des Ambassadeurs Anglois, subsistant toujours, il falut souvent prolonger le terme fixé pour cette Négociation, & par conséquent la Trève, qui fut plusieurs fois renouvellée. Une cruelle Peste qui affligea la France en 1348, & l'Angleterre en 1349, ne contribua pas peu, sans doute, à ôter aux deux Rois l'envie de recommencer la Guerre; de sorte que la Trève sut à diverses sois prolongée jusqu'au 1 d'Août 1350.

Veste en France & en Angleterre.

Négociation entre le nouveau Roi & Edguard.

Année 1350. Le Roi Philippe étant mort le 22 du même mois, Jean son Successeur souhaita de renouveller la Trève; à quoi il ne trouva pas beaucoup de difficulté, l'Angleterre se trouvant dans un très fâcheux état, à cause de la Peste, qui avoit emporté presque la moitié du Peuple. Cette Trève fut donc prolongée jusqu'au 1 d'Août 1351; & comme la Ville d'Avignon étoit trop éloignée de l'Angleterre, & que d'ailleurs Edonard n'étoit pas trop content du Pape, les deux Rois convinrent de faire négocier la Paix en un lieu qui fût plus à portée de tous les deux. Année 1351. Pour cet effet, ils envoyerent leurs Ambassadeurs, l'un à Calais, & l'autre à Guisnes; & ce fut sous des Tentes, qui furent dressées entre ces deux Villes, que les Plénipotentiaires des deux Partis confererent ensemble, pour chercher les moyens de parvenir à une bonne Paix.

furent passés au fil de l'épée, sans que pas un sût fait prisonnier. Mr. Barnes ajoute, que ce fut dans cette Baraille que le Prince de Galles se rendit maitre des Armes du Roi de Boheme, qui étoient des Plumes d'Autruche, avec le Cri I CH DIEN, c'est-à-dire, JE SERS. Elles ont été depuis ce tems-là portées par tous les Princes de Galles, Héritiers présomptifs de la Couronne d'Angleterre. Le même Auteur remarque, qu'après cette Victoire, les François appellerent cet illustre Prince de Galles, Edouard le Noir, ou le Prince Noir. WHAT.

Année 1352 & 1353. La prémiere chose dont ils convinrent, sut de prolonger la Trève jusqu'au 12 de Septembre 1352; mais ce tems n'étant pas suffisant pour ajuster tous les differends, elle sut encore prolongée jusqu'au 1 d'Août 1353; & enfin, jusqu'au 1 d'Avril 1354.

Pendant cette derniere prolongation, le Roi Jean sembla vouloir enfin conclure la Paix, en cedant à Edouard la Guyenne, & les Comtés d'Artois & de Guisnes, avec la Ville de Calais & son Territoire, en toute Souveraineté. C'est ce qu'on apprend clairement de l'Histoire d'Angleterre, & dont Mezerai ne fait aucune mention: mais divers dérable dans Me-Actes qu'on trouve dans ce Recueil, faisant voir manisestement qu'Edonard croyoit la Paix faite; & n'étant nullement vraisemblable qu'elle fe pût faire sans qu'il y trouvât quelque avantage; ce que les Histo-

riens Anglois avancent, paroît hors de toute contestation.

Ouelque peu de proportion qu'il y eût entre les prémieres prétentions d'Edouard, & les offres qu'on lui faisoit, il les accepta pourtant. Il n'étoit plus question que de conclure ce Traité d'une manière solennelle; ce que les deux Rois ne crurent pouvoir mieux faire qu'en le faisant confirmer par le Pape, à qui ils donnerent pouvoir de les contraindre tous deux par des Censures Ecclésiastiques, à l'observation de ce même Traité qui devoit être signé en sa présence. Suivant ces Conventions, Edouard fit partir ses Ambassadeurs pour Avignon, avec des Pouvoirs très amples de signer le Traité, & de le soumettre 1.744. lui-même à la Jurisdiction du Pape, pour ce qui regardoit l'observation. Mais l'esperance de cette Paix s'évanouit bientôt, par le resus que firent les Ambassadeurs de Jean, de confirmer devant le Pape, ce qui avoit été arrêté entre Guisnes & Calais.

Ce refus produisit une nouvelle rupture, Edonard ne voulant plus Monvelle rupentendre parler de Paix, quelques instances que le Pape sit pour l'obli- ce. ger à renouer la Négociation. La résolution étant prise de recommencer la Guerre avec vigueur, Edouard donna le Gouvernement de Guyenne au Prince de Galles son Fils, & l'envoya dans cette Province pour y commencer les hostilités, pendant qu'il se préparoit à faire lui-même une seconde invasion en France d'un autre côté.

Année 1356. Le Prince de Galles, qui étoit alors âgé de vingt-cinq ans étant arrivé en Guyenne, se mit à la tête d'une petite Armée, & Edouard le Prinalla ravager le Languedoc, où il prit Carcassonne & Narbonne, & en Languedoc, dec. emporta un grand butin, qu'il alla mettre en sureté dans Bourdeaux. Après s'être un peu raffraichi dans cette Ville, il en partit avec une Armée de douze-mille hommes, dont trois-mille seulement étoient des Anglois naturels. Il traversa le Périgord & le Limousin, & entrant dans le Berry, il alla se faire voir aux portes de Bourges, où il apprit que le Roi Jean s'avançoit à la tête de soixante-mille hommes. Cette nouvelle l'obligeant à penser à la retraite, il voulut prendre un détour, pour se retirer en Guyenne par le Poitou; mais Jean usa de tant de

Qqqi

Bataille de Poi-

diligence, qu'il l'atteignit enfin à Maupertuis proche de Poitiers, où le Prince sut obligé de se retrancher dans un poste embarrassé de vignes & de hayes, qui lui donnoient un grand avantage. Quoiqu'il fût facile au Roi Jean d'affamer cette petite Armée, qui se trouvoit ensermée dans un Païs ennemi; l'impatience qu'il eut de venger les ravages que les Anglois avoient faits en France, ne lui permit pas de prendre cette voye. Il voulut attaquer le Prince dans ses retranchemens, & il eut le malheur d'être entierement défait par cette poignée d'Anglois, & de tomber lui-même entre les mains des Ennemis, avec Philippe son quatrieme Fils, âgé de quinze ans, & un grand nombre d'autres Seigneurs des plus qualifiés du Royaume (1). Dans cette Bataille, qui fut si suneste à la France, il n'y eut que six-mille François de tués; mais dans ce nombre se trouverent huit cens Gentilshommes, outre le Duc de Bourbon Prince du Sang, le Duc d'Athenes Connétable de France, le Maréchal de Nesle, & plus de cinquante autres grands Seigneurs.

Après cette glorieuse Victoire, le Prince de Galles mena tranquillement ses Prisonniers à Bourdeaux, & sit savoir cette grande nouvelle au Roi son Pere, qui en sit rendre graces à Dieu huit jours durant, dans toutes les Eglises d'Angleterre. C'est par-là que sinissent les Actes de ce Volume, qui regardent la France. Nous verrons les suites de cette sameuse Bataille, dans l'Extrait du Tome suivant.

L'Abregé qu'on vient de lire contient en gros la matiere des Actes de ce Tome V, qui regardent la France. Il est tems présentement de parcourir les plus importans. Mais comme il n'est pas possible de s'arrêter sur tous, sans s'engager dans une longueur excessive; je me contenterai d'en indiquer seulement quelques-uns, & je n'insisterai que sur ceux qui peuvent servir à éclaircir quelque point de l'Histoire d'Angleterre, Pour une plus grande commodité, je les rangerai selon

<sup>(1)</sup> Cette Bataille se donna le 19 Septembre 1356. Les François avoient cinquante - mille hommes de Cavalerie, & autant d'Infanterie. Les Anglois n'avoient que huit à neuf-mille hommes en tout, au rapport de Ribanmont, envoyé par le Roi Jean avant le Combat pour reconnoître l'Armée du Prince Edonard. On dit aussi que les Anglois sirent plus de François prisonniers, qu'ils n'avoient d'hommes pour les garder. M. Barnes donne une ample relation de la Bataille, que je ne mettrai pas ici, faure de place. Mais je ne puis omettre une des remarques de cet Auteur, sur Philippe Fils cadet du Roi Jean, prisonnier avec son Pere. Plusieurs Auteurs ont cru que son surnom de Hardi venoit de sa bravoure à la Guerre: mais Mr. Barnes en rapporte une raison plus vraisemblable qu'aucune autre que l'on ait donnée. C'est que sorsque son Pere, prisonnier en Angleterre, dinoit un jour avec le Roi Edonard à la table de ce dernier, le jeune Philippe avoit été nommé pour servir avec d'autres Seigneurs François. Un jeune Seigneur Anglois d'entre les servans ayant servi le Roi. Edonard le prémier, & ensuite le Roi Jean, le Prince Philippe donna un soussile à l'Anglois en lui disant; Quoi donc l'o'ez vons servir le Roi d'Angleterre le prémier, lorsque le Roi de France est à table? Le Seigneur Anglois mit la dague à la main; mais Edonard lui ordonna de la remettre au sourreau, & vantant la noble sierté du jeune Prince, il lui dit en François; Vons êtes Philippe le Hardi. What.

#### REGNE D'EDOUARD III.

l'ordre des années, afin qu'en cas de besoin, on puisse avoir recours à ce qui a été rapporté dans l'Abregé sur ces mêmes années,

### Année 1338.

Prolongation jusqu'au 24 de Juin, de la surséance qu'Edonard, à Trève l'instance des Légats, avoit accordée à la France jusqu'à Pâques. Page 2 (1).

Lettre d'Edouard à l'Empereur pour le prier d'accorder le Titre de Lettre d'Edouard

Roi au Dauphin de Viennois. Du 3 de Mars. Page 10.

Apparemment, le Dauphin avoit promis de s'engager à ce prix, dans le Parti d'Edouard.

Lettre d'Edouard aux Archevêques de Cantorbery & d'Yorck, pour leur demander le secours de leurs prieres, & pour les requérir de l'ex-ques, pour deculer envers son Peuple, touchant les grandes Impositions dont il est mander des priéobligé de le charger (2). Le 28 de Mars. Page 20.

Ordre de faire armer les Habitans de l'Île de Wight, sur le point Ordre d'Edouard d'être attaquée par la Flotte Françoise. Le 15 d'Avril. Page 24.

C'est apparemment ce qui donna lieu à l'Acte suivant.

Revocation de la surséance accordée à la France, sur ce que I hilippe a commencé le premier les hostilités. Du 1 de Mai. Page cordée à la Fran-35 (3).

Sa lettre aux

faveur du Dauphin de Viennois,

touchant l'ific de Wight.

(1) On peut mettre en question, lequel étoit plus à charge, ou une Trève de cette nature, ou une Guerre ? M. Barnes dit que ces Pacificateurs, Chef du Christianisme, coûterent à l'Eglise d'Angleterre so Marcs par jour tout le tems qu'ils y séjournerent,

qui fut depuis le milieu de Décembre 1337, jusqu'au 21 de Mars suivant. WHAT.

(2) Nous pouvons conjecturer en partie, ce que c'étoit que ces Taxes, par le récit que Mr. Barnes nous en a donné. Il dit que les Laïques accorderent au Roi la moitié de leurs Laines, dans toute l'étendue du Royaume, pour l'Eté suivant; le-quel don le Roi reçut de bon cœur. Et à l'égard du Clergé, le Roi en prit la Laine entiere, ordonnant qu'on lui payeroit neuf Marcs de chaque sac de la plus fine Laine: après quoi il en prit la moitié du prix, de tout homme entre les mains de qui on le trouvoit, Marchand ou autre, conformément au don que nous venons de rapporter. De sorte qu'au témoignage de Knighton qui étoit Religieux de l'Abbaye de Leycester, il n'eut de cette Maison pas moins de 18 sacs de Laine. Après cela, le Roi prit un Quinzieme sur toute la Communauté du Royaume, en Laine, selon l'estimation de deux chelins pour quatorze livres de Laine; & encore le dernier de No-vem re il avoit envoyé l'Evêque de Lincoln. & les Comtes de Northampton & de Suffolk, dans le Brabant, avec dix-mille facs de Laine, pour engager des Troupes dans la Haute Allemagne. Ces Envoyés vendirent en même tems toute leur Laine à raison de quarante livres le Sac, ce qui monta en tout à 400000 livres. Outre tous cela, on dit que ce Prince, environ le même tems, saisit les Biens des Religieux de Clugny & de Citeaux, étrangers, ceux des Lombards, & toutes les Dixmes triennales qui avoient été dans leur origine destinées à la Guerre contre les Infideles. WHAT.

(3) Mr. Barnes dit qu'immédiatement après ceci, Edonard voyant que le Roi de France refusoit de donner des suretés pour l'observation inviolable de la Trève, nonseulement en revoqua la derniere Prorogation, mais partit encore pour la Flandre, dans le dessein de s'aboucher avec ses Allies pour l'exécution de ses desseins contre

la France, WHAT.

Qqqiij

Traité d'Edouard avec les mands.

Traité entre Edouard & les Villes & Païs de Flandre, Page 53. Dans ce Traité les Flamands ne s'engageoient à autre chose, qu'à observer une exacte Neutralité entre les deux Rois ennemis. Mais la date, qui est de l'an 1331, en est considerable; en ce qu'elle prouve que dès ce tems-là, Edonard avoit formé le dessein d'arracher la Couronne à Philippe, ainsi que je l'ai avancé dans l'Extrait précédent. Quoiqu'il n'y eût pas encore deux ans qu'il avoit rendu son hommage à Philippe, & qu'il n'eut encore rien fait paroître de ses prétentions; il dit dans cet Acte, en parlant de Philippe, se présendant Roi de France. Ce Traité ne fut ratifié par Edouard que le 26 de Juin 1338. Page 59.

ce Traité. Plein-pouvoir à l'Archevêque de Cantorbery, & à quelques autres, Plein - pouvoir pour trailer avec pour traiter avec Philippe de Valois, qu'il qualifie seulement, Confan-Philippe. guineum nostrum Francia, sans lui donner le Titre de Roi. Du 21 Juin.

Page 56.

Lettre & l'Empercur.

Lettre à l'Empereur, à qui Edonard fait savoir qu'il est sur le point de s'embarquer pour se rendre dans les Païs-Bas. Le 21 Juin.

Mémoire qui marque le jour de l'embarquement du Roi; le 16 Juillet. Page 65 (1).

Revocation de tous les Plein-pouvoirs, où Philippe de Valois est nom-Picins - pouvoits mé Roi de France. A Anvers, le 22 Juillet. Page 66.

Peu de jours après, Edouard partit pour aller à Cologne, où l'Em-Edouard Vicaire pereur lui consera le Titre de Vicaire de l'Empire. Je suis surpris que cette Patente ne se trouve pas dans ce Recueil (2).

Bref de Benoît XII, dans lequel ce Pontife reproche à Edonard son

Embarquement d'Edouard pour

la France. Revocation des Pleins - pauvoits Philippe.

L'Empereur fait de l'Empire.

Bref du Pape

(1) Edouard se mit à bord d'une Flotte Royale de 500 voiles, accompagné d'un grand nombre de Seigneurs Anglois; dont les noms sont rapportés par Mr. Bærnes.

(1) Mr. Barnes nous donne la forme du Serment prêté à Edonard le jour suivant, par l'Empereur & par tous ses Barons; savoir : « Qu'ils le secourroient contre le » le Roi de France & tous ses Adhérans, tant en la vie qu'en la mort, pendant sept » ans, si la Guerre duroit tout ce tems-là: Que tous les Barons d'Allemagne, de-» puis Cologne en deçà, entreroient immédiatement au service du Roi d'Angleterre, 20 & seroient toujours prêts de se joindre à lui, à la premiere semonce, contre le 33 Roi de France, soit à l'endroit où le Roi d'Angleterre seroit en personne, soit en » tel endroir qu'il voudroit leur assigner: Et que si quelqu'un des Seigneurs susdits » refusoit d'obeir audit Roi d'Anglererre, tous les autres Seigneurs de la Haute » Allemagne prendroient les armes contre lui, & ne les quitteroient point qu'ils ne » l'eussent fait périr ».

Mr. Barnes dit que le Roi Edonard tint un Parlement environ le 11 de Novembre, dans le Brabant, où revetu de ses Habits Royaux, une Couronne d'or sur la têre, & assis sur un Trône magnifique élevé cinq pieds au-dessus de tous les autres, il sit l're à haute voix & publiquement la Chartre de l'Empereur, qui déclaroit, ce qu'Edoward 3) Roi d'Angleterre étoit fait Vicaire - Général ou Lieutenant de l'Empereur, avec » plein-pouvoir de faire des Loix, d'administrer la Justice à un chacun au nom de 20 l'Empereur, de battre Monnoye d'Or & d'Argent, selon son bon-plaisir, avec sa » propre empreinte & inscription ». Il étoit porté par la même Chartre; « que tous » les Seigneurs, & autres Sujets de l'Empereur, tendroient obeissance & hommage » au Roi d'Angleterre son Vicaire, comme à l'Empereur lui-même ». WHAT.

REGNE D'EDOUARD III.

Alliance avec Louis de Baviere, se prétendant Empereur, qui étoit ex- dans lequel il recommunié. Il s'excuse aussi sur les Décimes accordées à Philippe, pré- son Alliance avec tendant qu'il n'a pas eu intention d'affister ce Prince contre Edonard, l'Empereur communié. mais contre les Allemands qui menaçoient d'envahir la France. Il en allegue pour preuve les termes mêmes de sa Bulle; comme si les expressions de cette Bulle rendoient ce secours moins efficace contre Edonard. Id. Nov. Pag. 88.

Défense aux Plénipotentiaires Anglois, de donner à Philippe de Désense aux Mé-Valois le Titre de Roi de France. Du 16 Novembre. Page 93.

nipotentiaires au iujet de Philippe,

# Année 1339.

Plein-pouvoir aux mêmes Ambassadeurs, pour traiter avec Philippe, qu'il qualifie seulement, Philippum de Valesso, Consanguineum nostrum. Philippe.

Plein - pouvoie pour traiter avec

Du 11 de Janvier, Page 95.

A la fin de cet Acte, on trouve ce Memorandum : Iidem Archiepiscopus, Episcopi, & alii suprà scripti, habent consimile Procuratorium, ad tractandum cum Excellentissimo Principe Domino Philippo Rege Francia Illustri.

C'étoit apparemment pour en faire usage, en cas qu'on pût convenir des Articles de la Paix. Cela fait voir en même tems, qu'Edouard

se seroit contenté de moins que de la Couronne de France.

Lettres-patentes d'Edonard, par lesquelles, en qualité de Vicaire de l'Empire, il déclare que le Comte de Haynam n'est point obligé à lui fournir le secours qu'il lui donne. Le 27 Sept. Page 123.

Un Ordre daté de Markoing (Marchienne) infrà Marchiam Francia.

Du 16 Sept. Pag. 124.

Promesse au Marquis de Juliers, de le faire Pair d'Angleterre. Du 28 Novembre. Page 139. C'étoit au retour de la Campagne de

Bulle de Benoît XII, qui s'offre pour Médiateur entre les deux Rois.

X. Kal, Jan, Page 146.

Edouard déclare le Comte de Haynaut exempt de Secourt, l'Empire.

Ordre daté de Marchienne.

Promesse au Marquis de Ju-Pair d'Angleterre.

Le Pape offre fa Médiation.

#### Année 1340.

Plein-pouvoir pour traiter avec les Flamands, qui avoient résolu d'entrer dans la Ligue contre la France. Du 2 Janvier. Page 149.

En vertu de ce Pouvoir, il sut fait avec les Flamands un Traité, Flamands. par lequel ils s'engagerent à se joindre à la Ligue, à condition qu'Edouard prendroit le Titre de Roi de France. On ne trouve point ici ce Traité; mais on en voit la Ratification, page 155, datée de Gand, le 8 Janvier 1346(1).

Plein-pouvoir d'Edouard, pour truiter avec les

Ratification do

(1) Ce fut un des Articles de la Convention, selon Mr. Barnes notre fidele Histo-

Sa réponde au Pape. Réponse d'Edouard à une Lettre du Pape Sanclissimo, &c. Edwardus

Rex Francia, & Anglia, &c.

Il paroît par cette réponse, qu'encore qu'Edonard prétendit avoir droit sur tout le Royaume de France, il se seroit pourtant contenté de beaucoup moins, si Philippe avoit pu se résoudre à sui faire quelques offres. Pro certo tamen, de voluntate Partis adversa, nec per dissos Cardinales, nec per alios, huc usque scire nequivimus quòd idem Philippus nobis quidquam facere voluerit, vel offerre. Et revera, si nobis oblationem, etiam mediocrem, tunc fecisset; ad vitandum guerrarum discrimina, & expensarum prosluvia, super ea responsionem rationabilem fecissemus. Sed jam non vidimus quid, per viam pacis, ulterius cum bonore nostro facere valeamus. A Gand, le 30 Janvier. Page 156.

Ordre de payer une certaine fomme à Nicolas de Flisco.

Ordre de payer une certaine somme à Nicolas de Flisco, qui alloit à Avignon pour les affaires du Roi. Le 30 Janv. Anno Regni nostri Francia primo, Anglia verò quarso-decimo. Page 156.

Déclaration d'Edonard pour notifier aux François, que les Flamands l'ont reconnu pour Roi de France, & pour inviter les premiers à

suivre cet exemple. Id. Febr. Page 158.

Déclaration d'Edouard pour inviter les François à le reconnoitre pour leur Roi.

Il disoit dans cette Déclaration, que pour ne pas sembler négliger les saveurs de Dieu, & pour se conformer à sa volonté, il avoit résolu de prendre le Gouvernement du Royaume, qui lui étoit dévolu par la mort de Charles le Bel, & dont, pendant sa Minorité, Philipps de Valois s'étoit emparé injustement & par violence. Il promettoitencore, de gouverner ce Royaume selon les Loix & les Coutumes qui étoient en usage du tems de S. Louis, son Prédécesseur.

rien , qu'Edouar ! prendroit les Armes & le Titre de Roi de France ; ce qu'il sit , &il reçut en cette quali é l'Hommage des Flamands. Notre Auteur fait voir, que quoique dans la suite ce Prince, peut - être pour faire plaisir aux François, ou a cause que leur Monarchie est plus étendue & plus ancienne, cût placé les Fleurs-de-Lys a la droite, & ainsi au Quartier le plus honorable, il n'en étoit pas ainsi quand on commença d'écarteler les Armes. Il appuye son opinion sur ce que Philippe Roi de France dit sur cela à des Agens du Roi d'Angleterre, qui étoient à sa Cour: ce Mon Cousin, 20 dit-il, a tort d'écarteler ainsi les Armes d'Angleterre & de France; ce qui ne me » chagrine point, parce qu'il descend de mes Ancêtres, quoique par les Femmes: » ains, moi étant Garçon, je consentirois aisément à lui accorder une partie des 30 Armes de France. Mais de voir que dans son Sceau & dans ses Lettres, il se qua-» lifié Roi d'Anglererre, & de France, d'un côté; & que de l'autre en écartelant ses 3) Armes, il met le Quartier des Léopards avant celui des Lys, c'est ce que je trouve 2) fort mauvais : il semble préférer par-la son Isle d'Angleterre qui est d'une médiocre » valeur, au puissant Royaume de France ». Le Chevalier Jean Shoredisch répondit à cette plainte. « Que c'étoit la coutume des Rois d'Angleterre, de mettre le Titre » & les Armes de leurs Prédécesseurs, avant le Droit qu'ils tirent du côté des Fem-20 mes. C'est, dit-il, ce que fait le Roi d'Anglererre mon Maitre, lorsqu'il présete 20 les Armes qu'il a du chef paternel; à quoi il est fondé en devoir & en raison 21. Il semble que ces Armes surent changées peu après, & mises dans l'état ou elles sont à présent, lors seulement que Charles VI Roi de France, pour montrer une disserence, réduisit les Fleurs-de-Lys sans nombre à trois seulement : Heuri V Roi d'Angleterre sit la même chose; ce qui a continué sur ce pied depuis ce tems-là. What-

Autre

Autre Déclaration, qui marque en détail toutes les avances qu'il avoit faites à Philippe, & les injures qu'il avoit reçues de sa part. P. 160.

Mémoire qui marque le jour du retour d'Edonard en Angleterre,

le 21 Fevrier 1340. Page 174.

Lettre à l'Archevêque de Cantorbery, pour le sommer de se trouver

au Parlement, & touchant le Titre de Roi de France.

Non mirames ex hoc quod stylum nostrum consuetum mutavimus, & Regem Francie nos facimus nominari; nam diversa subsunt causa, per quas hoc facere necessario nos oportet, & quas vobis, ac aliis Pralatis & Magnatibus, nec non Communitatibus ejuschem Regni Anglia ad dictum Parlamentum plenius exponemus, &c. Teste me ipso, apud Harwich, 21. Febr.

Page 174.

Bref de Benoît XII, qui exhorte Edouard à quitter le Titre de Roi de France. Nuper Excellentia Regis Litteris, dit ce Pape, nostro Apostolatui presentatis, & comentis in ipsis plenius intellectis, novus in eis descriptus Titue le vitte de Roi de lus, & impressio sigilli Francie armis & Anglia sculpii, ut prima facie videbatur, stuporis & admirationis magnam nobis materiam prabuerunt. Dans tout le reste de cette Lettre, le Pontise tâche, par toutes les raisons dont il peut s'aviser, de persuader au Roi de quitter ce Titre. III. Non. Mart. Page 175.

Lettres-patentes, par lesquelles Guillaume Marquis de Juliers est créé Pair d'Angleterre, sous le Titre de Comte de Cambridge, avec une de Juliers.

Pension annuelle de 1000 liv. Du 12 Mai. Page 184(1).

Il paroît de divers Actes de ce Recueil, qu'Edonard avoit engagé sa Couronne, hareditariam & pracellemiorem, à l'Archevêque de Trèves, pour 50000 florins; & celle de la Reine, avec une autre plus petite, à quelques Marchands de Cologne. Pages 101, 185, 409, 447.

Lettre d'Edouard au Pape, a qui il le plaint de ce que Internation de cet affront & dit nettement au Pontife, l'enlevement de Lettre d'Edonard au Pape, à qui il se plaint de ce que Nicolas de Il demande reparation de cet affront, & dit nettement au Pontife, qu'il ne devoit point s'attendre à recevoir des Ambassadeurs de sa part, jusqu'à ce qu'il lui ait fait raison de cette violation du Droit des Gens (2),

Le 1 Juin. Page 188,

Autre Déclara-

Jour de fen retour en Angle-

Lettre 4 l'Archevêque de Cantorbery, au fujet du Parlement, &

qui exhorte E-douard à quitter

fion du Marquis

Edonard catage

(1) Mr. Barnes, en cet endroit, releve une erreut de Cambden, ce favant Antiquaire, qui dit dans sa Britannia, qu'Edonard III, à cause de l'amour qu'il portoit à la Reine Philippe son Epouse, créa Jean de Haynaus Oncle de cette Princesse, Comte de Cambridge; & que ce Prince s'étant tourné du côté des François, il le déjouilla de ce Titre, & le confera à Guillaume Marquis de Juliers, Fils de la Sœur de cette Reine. Mais la vérité est, que Jean de Haynaus n'avoit pas alors pris le parti des François, & ne le prit que quelques années après, comme cela est reconnu par le laborieux & exact Ecrivain, le Chevalier Guillaume Dugdale. WHAT.

(2) Mr. Barnes dit: que tandis que Nicolas de Flosco, & André son Fils, étoient à Avignon sous la protection du Pape, certains Scélérats, pour avoir les bonnes graces du Roi de France, entrerent par force dans la maison de Flisco à minuit, la veille du Vendredi saint; enfoncerent la porte de sa chambre, & sans presque lui donner le tems de se couvrix d'un méchant habit, ils l'enleverent avec son Fils &

Tome III.

Sa Lettre au Parlement fur la Victoire remportée fur Mer,

Erreur de Meterai au fujet de la réponse de Phi lippe au Cartel d'Edouard.

Lettre d'Edouard au Parlement, à qui il notifie la Victoire qu'il a remportée sur Mer, le 24 Juin. Il lui fait aussi savoir qu'il marche à Tournay, avec cent-mille hommes, & Robert d'Artois à S. Omer, avec cinquante-mille. A Bruges, le 9 Juillet. Page 197.

Mezerai, parlant du Cartel de défi qu'Edouard envoya au Roi Philippe, dit qu'on lui répondit, qu'un Seigneur ne reçoit point de défi de son Vassal. Mais ce ne sut point la réponse de Philippe (1). Voici le Cartel & la Réponse.

# "PHILIP DE VALEYS,

"Par lonc tems avoms poursui par devers vous, par Messages & toutes autres voyes, que nous savissions raisonables, au syn que vous nous vousissiez avoir rendu nostre droit Héritage de Fraunce, lequel vous nous avez lonc tems detenu, & a grand tort occupée. Et pur ce que nous veoms bien, que vous estes en entent de perseverer en vostre injuriouse detenue, sans nous faire rayson de nostre Demaunde;

"Sumus nous entrez en la Terre de Flandres, come Seigneur so-

w verain de ycele, & passé parmy le Pays.

» Et vous signifioms que,

» Pris ovelque Nous le evde de Nostre Seigneur Jehu Christ, & nos-» tre Droit, ovesque le poer dudit Pays, & ovesque nos Gentz & » Alliez, regardans le Droit que nous avoms à l'Héritage, que vous » nous detenez a vostre tort,

» Nous nous treoms vers vous, pur mettre droit fyn sur nostre droi-

» tur Chalaunge, si vous voillez approcher.

"Et pur ce que si grand poer de Gentz assemblez, que veignent

un autre jeune Gentilhomme, leur firent descendre le Rhône jusqu'à une certaine Tour, d'où ils les menerent en France. Le Pape, pour se venger de cette injure, sit non-seulement gronder le Tonnere de ses plus terribles Sentences contre les Auteurs & les Complices du crime; mais encore, mit tout le Royaume de France à l'Interdit: ce qui obligea Philippe de renvoyer les Prisonniers au Pape, qui alors leva l'Interdit, & sit pendre ceux de ses propres Domestiques qui avoient renu la main à l'enlevement. Ils surent exécutés devant la porte même qu'ils avoient enfoncée, sans excepter le propre Ecuyer Cavalcadour du Pape, qui se tua lui-même dans la prison, de honte & de douleur. Le Pape sit exposer son corps au Gibet, pour y être dévoré par les Oiseaux. What.

(1) Mr. Barnes, qui accuse Mexerai, de même que Du Chesue, de cette absurdité, la resure en ces termes. « Comment pouvoient-ils savoir ce que le Roi Phi
lippe sit dire de bouche; & comment Philippe pouvoit-il s'imaginer qu'on se con
tenteroit de sa parole, dans une affaire de cette conséquence, sachant que tous

les Désis devoient être consirmés par la signature & le cachet, si l'on ne les faisoit

de vive voix à l'Adversaire en personne? Et comment ne pouvoit-ce pas être une

réponse au Dési d'Edouard, puisque, comme le Roi Philippe le déclare dans sa

Lettre, il ne vouloit pas sui répondie, à cause qu'il ne crut pas que la Lettre sui

stit adressée? La vérité n'a pas besoin d'une si pitoyable échapatoire ». WHAT.

me se purront mie longement tenir ensemble, sans saire gres destruction au People & au Pays, la quelle chose chascuns bons Christiens doit eschuer, & especialement Prince, & autre qui se tignent Goumerneurs des Gentz; si desirons mout,

» Que brief point se prist, pur eschuer mortalité des Christiens.

» Ensi comme la querelle est apparaunt à vous & à nous,

» Que la Descussion de nostre Chalaunge se fesist entre nos deux » corps, à laquele chose nous nous ofroms, par les causes dessus dites, » coment que nous pensoms bien le graunt noblesse de voltre corps » de vostre sens, auxi & avisement.

» Et en cas que vous ne vourriez cele voye, que adonques su mis » nostre Chalaunge, pour affiner ycele par bataille de corps de cent » personnes des plus suffisaunts de vostre part, & nous autres tauns de

» nos Gentz Liges.

» Et si vous ne voillez l'une voye ne l'autre, que vous nous assi-» gnez certaine journe devant la Citee de Tourney, pur combattre, » poer contre poer, dedens ces 10 jours proschiens après la date de ces » Lettres.

» Et nos offres dessus dites vouloms par tout le Mount estre connues, ja que ce est nostre desyr, ne mye par orgul, ne surquidance, » mais par les causes dessus dites, au syn que la volunte Nostre Sei-» gneur Jehu Christ monstre entre nous, repos puisse estre de plus en » plus entre Chistiens, & que par ceo les ennemys Dieu sussent re-» sistez, & Christiente ensausse.

» Et la voye, sur ce que estire voillez, des offres dessus dites, nous » voillez signesser par le Portour de ces dites Lettres, & par les vestres,

» en luy fesaunt hastive deliveraunce.

"Donee de souz nostre Privee Seal, à Chyn, sur les Champs de lees Tourney, le 26. jour du mois de Juille, l'An de nostre Regne de Fraunce primer, & d'Anglererre 14 ». Page 198.

# Réponse de Philippe.

"PHILIP, par la Grace de Dieux, Roi de Fraunce, a Edouard Roi d'Angleterre.

"Nous avoms veu vos Lettres apportées a nostre Court, de par "vous, a Philip de Valeys, en queles Lettres estoient contenuts ascu-"nes Requestes, que vous feistes al dit Philip de Valeys.

or Et.

" Pur ceo que les ditz Lettres ne venoient pas à Nous, & que les " Requestes ne estoient pas faites à Nous, comme appert cleirement " par le tenor des Lettres;

Rrrij

" Nos ne vos feisoms nul Réponse, Nient mye, pur ceo que nos " avoms entenduz par les dits Lettres, & autrement, que vos estes » entrez en nostre Roialme, & a nostre People, mes de volente, » fauntz nul rezon, & noun regardant ceo que Homme Lige doit

» garder a fon Seigneur;

" Car vous estes entrez en contre vostre Hommage lige, en nous » reconnissant, si com rezon est, Roi de Fraunce, & promis obeis-» faunce fiel, come lon doit promettre à son Seigneur lige, si com » appert plus clerement par vos Lettres Patentz, seales de vostre Graunt » Seal, les queles nos avoms de par devers nos, & de queles vous devetz » avoir à taunt devers vous:

" Nostre entent si est, quant bon nous semblera, de voz getter hors » de nottre Roialme, & en profit de nostre People. & à ceo saire » avoms ferme esperaunce en Ihesu Christ, dount tout puissance nous

" Que par vostre Entreprise qu'este de volente, & noun resonable, " d'este empeschez la saint voiage d'outre Meer, & graunt quantité de " Gentz Christiens mis à mort, le service Divine apetisez, & Sainte

» Eglife en meindre reverence.

"Et du ceo qu'escript avoyez, que vous entendez avoir l'Ost des 3) Flemings, nous quidoms estre certeins, que les bones Gentz & » les Comunes du Pays se porteront, par tiel manere, par devers » nostre Cosin le Count de Flaundres lor Seigneur sauntz meine, & » Nos lor Seigneur Soveraign, qu'ils garderont lor honure & lor » loialte.

» Et que ceo qu'ils ont mespris jusques a cy, ceo a este par malvais » conseil des Gentz, que ne regardans pas au profit comune, ne honure

» de Pays, meas au profit de eaux taunt seulement.

» Donne sous les Campes, pres de la Priorie St. Andreu; soutz le » Seal de nostre secret, en l'absence du Graunt. Le 30 jour de Juyl, » l'An de Grace 1 3 40 ».

Trève entre les deux Rois.

Traité de Trève conclu entre les deux Rois, depuis le 25 Septembre, jusqu'au 24 de Juin 1341. Page 205.

Jour du retour d'Edouard en Angieteite.

Mémoire, qui marque le jour du retour d'Edonard en Angleterre, le 30 Novembre 1340 (1).

### Année 1341.

Diverses Lettres d'Edonard aux Prélats d'Angleterre, & au Pape, de plainte contre qui marquent les sujets de plaintes que ce Prince avoit contre l'Arche-

> (1) Edouard recourna secretement à Londres, & débatqua à la Tour à une heure après minuit, pour prévenir le bruit de son arrivée. What.

#### REGNE DEDOUARD III.

vêque de Cantorbery, & les malversations de ce Prélat. Pages 225, l'Archevêque de

235, 236. En Fevrier & Mars (1).

Lettre de l'Empereur, qui s'offre pour Médiateur entre les deux Rois, & dit que Philippe a déja accepté sa Médiation. Il s'excuse sur qui constituoit ce qu'il s'est accommodé avec le Roi de France, & prend pour pré- Edouard Vicaire texte qu'Edonard a fait la Trève sans sa participation. Enfin il revoque sa Patente, qui constituoit Edonard Vicaire de l'Empire. Le 25

Juin. Page 262.

Réponse d'Edouard à la Lettre précédente. Il dit à l'Empereur, qu'à l'égard de la médiation proposée, il le prie de l'excuser s'il ne tre de l'Empel'accepte pas; ses Droits étant d'une telle évidence, qu'il ne croit pas reur. devoir les mettre en compromis. Touchant la Trève, il le prie de se souvenir, que par leurs Conventions il étoit autorisé pour faire la Trève quand il le jugeroit à propos; mais non pas une Paix finale. Il ajoute, qu'il ne peut assez s'étonner de la revocation de la Patente : puisque, selon seur Traité, il devoit jouir du Titre de Vicaire, jusqu'à ce qu'il fût en pailible possession du Royaume de France, ou de la meilleure partie. Le 25 Juin. Page 262.

Prolongation de la Trève, jusqu'au 24 Juin 1342. Page 281.

Don fait à Jean de Montfort, du Comté de Richemont en Angleterre, France pour recompense de celui de Montfort, qui avoit été confisqué en Fran- de Monttort, ce. Il paroît par cet Acte qu'il y avoit un Traité d'Alliance entre Edouard & Jean de Monifort. Le 24 Septembre. Page 283.

SOI

L'Empereur revoque la Patente

Réponse d'E-

Prolongation de la Tieve avec la Don fait & Jean

### Année 1342.

Commission donnée à Gausser de Mawny, pour se mettre en possession, au nom du Roi, des Places de Bretagne. Du 10 Mars. Page Gautier de Maw-

Oi. Cétoit après la prise de Jean de Montsors, & en vertu du nouveau de Bietagne.

Traité fait avec Margnerite la Femme.

Envoi du Comte de Northampson en Bretagne. Du 27 Mars. Page 304.

Commission A

Er au Comte de Nouhampeon.

(1) L'Archevêque étoit par hazard parti de Lambeth, lors du retour du Roi. Il apprit l'indignation de ce Prince contre lui, & se tint prudemment à l'écart, jusqu'à ce que l'erage fût passé. Mr. Barnes accuse ce Prélat d'avoir été aussi froid a continuer la Gierre contre la France, à cause des menaces & des prieres du Pape, qu'il avoit été au commencement ardent à l'allumer. Il avoit gouverné le Royaume pendant que le Roi ét it en Flandre; & lorsqu'on voulut l'obliger à rendre compte de son Administration, il s'en défendit à la manière de ce tems-la, en lançant l'Ex communication avec les cérémonies redoutables des Cloches, des Livres & des Chandelles, contre tout homme qui mettroit la main sur la Personne ou sur les Biens des Ec.lefiastiques. Les Cloches sonnoient d'un ron lugubre, pendant la cérém me, & ou éteignoit tout d'un coup les Chandelles, qui rendoient une mauvaise odeur. Le Lecteur pourra voir un détail particulier de l'affaire de cet Archevêque, & ses défenies, dans l'Histoire de Mr. Barnes, où nous trouvons, qu'après sa soumission, il fur entierement pardonné, & rentra même en grace. What-

KIII

Let. für l'éled. de Clement VI. Robert d'Artois va en Bretagne.

Lettre sur l'élection de Clement VI. Du 8 Avril. Page 310. Envoi de Robert d'Artois en Bretagne. Le 3 Juillet. Page \$26.

Le Comte de Northampton Licutenant pour le Roi en France.

Lettres-Patentes qui établissent le Comte de North ampton Lieutenant pour le Roien France & en Bretagne, & lui donnent pouvoir de conferer des Titres & des Honneurs dans le Royaume de France. Le 3 Juillet. Pages 126 & 331.

Lettre d'Edouard au Légat du Pape, fa Trère.

Lettre d'Edonard à l'un des Légats, à qui il se plaint que Philippe for la rupture de avoit rompu la Trève par des hostilités commisses sur Mer; & en Guyenne. Du 8 Août. Page 337.

Départ du fibi pour la Bietagne. Mémoire qui marque le jour du départ du Roi pour la Bretagne,

Actes faits en Bretagne.

le 5 Octobre 1342. Page 334. Plusieurs Actes datés de La Rosers en Bretagne. Le 12 Novembre. Pages 345 & fuiv.

Année 1343.

Trève de trois

Ordre aux Sherifs d'Angleterre, de faire publier la Trève, jusqu'à la Fète de S. Michel 1346. Page 357. Le 20 Fevrier.

Retour du Roi en Angleterre.

Mémoire qui marque le jour du retour du Roi en Angleterre. Le

2 Mars 1443. Page 363.

Bref du Pape au Roi, au sujet des Négociations de la Paix.

Bref de Clement VI, qui notific au Roi, que suivant les Conventions de la Trève, Philippe a promis d'envoyer ses Ambassadeurs à Avignon, & le prie d'y envoyer aussi les siens. Il lui dit encore, que Philippe a offert de mettre Jean de Montsort en liberté, pourvu qu'il donne des Cautions pour son retour; mais que ce Prince n'a pu encore en trouver. XIV. Kal. Jun. Page 365.

Plein - pouvoir du Roi pour traiter devant leftape,

Plein-pouvoir donné par Edonard à ses Ambassadeurs, pour aller traiter devant le Pape, non ni Judice, sed ni privuit personna, & Mediaiore communi. Non in forma nec figura Judicii, sed extrajudicialiter, & amicabiliter. Le 20 Mai. Page 366.

Autre Ambalfade au Pape.

Envoi d'autres Ambassadeurs au Pape, pour se plaindre que la Trève n'a pas été exécutée en tous ses Articles, de la part de Philippe; & pour excuser Edonard, s'il ne fait pas partir ses Ambassadeurs avant que d'avoir reçu satisfaction. Du 20 Mai. Page 367.

Lettre d'Edouard au Pape au fujet de fon Envoyé de Fluce.

Lettre d'Edonard au Pape, dans laquelle il se plaint, que ceux qui ont enlevé Nicolas de Flisco son Envoyé, ont été pardonnés trop legerement. Il lui dit franchement, que les Grands de son Royaume s'opposent au départ de ses Plénipotentiaires, jusqu'à ce qu'on lui ait donné satisfaction sur cet article; prend occasion de-là de demander un Sauf-conduit extraordinaire, dans lequel soient spécifiées diverses Clauses, qui mettent ses Ambassadeurs à couvert de pareilles violences. Du 6 de Juillet. Page 374.

Renouvellement Renouvellement du Plein-pouvoir pour l'Ambassade solemnelle du Plein pouvoir, d'Avignon. Du 29 Août. Page 381.

#### REGNE DEDOUARD III.

503

Lettre d'Edonard au Pape, à qui il se plaint de diverses infractions Autre Lettre d'él. de la Trève. Il consent à la prolongation du terme assigné pour le à ce sujet. Traité, & demande pour ses Plénipotentiaires le sauf-conduit en la forme qu'il a déja prescrite. Le 29 Novembre. Page 394.

### Année 1344.

Autre Lettre pour demander le Sauf-conduit, Le 3 Août, Page

Plein-pouvoir à l'Evêque de Norwich, pour porter des plaintes au Plein pouvoir de la Trève. Du 2 Août, Page 419.

Norwich, de se Pape, sur les infractions de la Trève. Du 3 Août. Page 419.

Bref de Clement VI, qui demande qu'Edouard lui envoye l'Ambassade solemnelle qu'il lui a fait esperer; & que, selon les Conventions, il y ait parmi ses Ambassadeurs, quelque Prince de son Sang. bassade promuse Il le prie aussi que l'un d'entre eux soit chargé de son secret, & qu'il par Edouard. ait ordre de lui communiquer; promettant de le tenir, quasi sub Confessionis sigillo, VIII. Id. Decemb. Pag. 433.

Lettre pour de-mander le Saufcouduit.

plaindre de la Tieve rompue. Bief du Papa touchant l'Am-

# Année 1345.

Réponse du Roi à deux Légats, qui lui avoient écrit de Lyon, Réponse du Roi pour l'informer qu'ils lui étoient envoyés pour l'exhorter à la Paix. Pape. Il leur dit, qu'il ne peut traiter sans la participation de ses Alliez; qu'il a déja répondu la même chose au Nonce du Pape, par l'avis de son Conseil, & qu'il ne peut s'en départir. Le 18 Janvier, page 439. Il paroît par-là que le Pape le pressoit d'abandonner ses Alliés, ce qui regardoit sans doute Jean de Montfort.

Lettre d'Edonard au Pape, sur la violation de la Trève en Bretagne, Lettre d'Edouard par la mort des Seigneurs Bretons décapités à Paris. Le 26 Mai, page violation de la 453. Dans cette Lettre qui est fort longue, Edonard fait une breve Trève en Biciarécapitulation de tout ce qui s'étoit passé, depuis le commencement de la Guerre, jusqu'à la Trève conclue en Bretagne; après quoi il ajoute : Et cum sic, spe Pacis arridente, sub distarum Treugarum siduciaredeunies in Angliam, dimissis paucis Ministris nostris in Britannia, pro regimine dictarum Partium, & Coadjutorum nostrorum, ibidem ordinassemus Nuncios nostros ad Sanctitatis vestra prasentiam, pro Tractatu Pacis, transmittendos, prout condictum fuerat; supervenerum nobis nova certa non leviter pungentia mentem nostram, de morte, vedelicet, quorundam Nobilium nobis adhærentium, captorum in Britannia, & de speciali pracepto dicti Philippi, Parisiis ignominiose morti traditorum; nec non de Brage & depopulatione magna fidelium & locorum nostrorum in Britannia, Valconià, & alibi, ac Tractatious subdolis & occultis cum Alligatis & sub-

ditis nostris, habitis, quos sic à nobis auserre & sibi attrahere nitebatur; ac aliis, de facili non numerandis slagitiis, & injuriis, contra dictas Treuzat, per partem prafati Philippi, tam in terrà quam in mari factis, & attemptatis, per qua dicta Treuga noscuntur per partem dicti Philippi notorie dissibuta. Il ajoute un peu plus bas: Ut taceamus de excessibus per Nuncium Sanctitatis Vestra, pridem pro conservatione Treugarum pradictarum, missum in Britanniam, perpetratis; qui quod sedasse debuit dissidium, propentius excitavit, non Conservatorem Treugarum, sed Partem contra nos potius se ostendens; super quo Sanctitas Vestra (salvà pace suà) remedium non adhibuit, licèt super hoc suisset, ut decuit, requisita.

Erreur de Meverai & de quelques autres Historieus touchant l'emprisonnement de certains Seigneurs en Breeagne.

Cette Lettre fait voir manifestement l'erreur dans laquelle Mezerai & les autres Historiens François sont tombés, en avançant que les Seigneurs Bretons décapités à Paris étoient du Parti de Charles de Blois, & qu'ils avoient été arrêtés à Paris même, où ils étoient allés volontairement pour assister à un Tournoi; puisqu'on voit au contraire qu'ils étoient du Parti de Jean de Montsort, & qu'ils surent arrêtés en Bretagne. Quorumdam Nobilium, dit Edouard, nobis adherentium, captorum in Britannià. Cette erreur, volontaire ounon, est d'autant plus importante, que la mort de ces Seigneurs étant le principal fondement de la rupture de la Trève, si ce que ces Historiens avancentétoit vrai, on ne sauroit justifier Edonard d'avoir mat à propos rompu la Trève. En effet, quelle raison auroit-il pu avoir de se formaliser de la mort de quelques Seigneurs du Parti contraire; quand même, ainsi qu'Argentré Historien de Bretagne l'assure, ils auroient entretenu correspondance avec lui? N'étoit-il pas permis à Philippe & à Charles de Blois, de punir leurs propres Sujets? Mais si ces Seigneurs étoient du Parti de Jean de Montfort, & s'ils furent arrêtés en Bretagne, pendant la Trève; comment peut on excuser Philippe sur cette infraction?

Il semble que Philippe voulut donner quelque satisfaction à Edouard, en tirant Jean de Monssors de la Tour du Louvre, & en le laissant dans Paris sur sa parole. Mais Jean qui ne se crut pas obligé de la garder, s'étant évadé de Paris, alla trouver Edouard, à qui il sit un nouvel hommage en ces termes: Je vous reconnoisse droiturel Roi de France, & à vous comme à mon Seigneur Lige, & droiturel Roi de France, sasse mon bommage pur la Duché de Bresagne, que se clame tenir de vous mon Seigneur, & devient vostre bomme Lige de vie & de membre, & de terrien bonure, à vivre & à mourir contre toutes gent Le 20 Mai. Page 452,

Manifells d'Edouard.

Jean de Mon-

Rt rend un nouvel hommage 4

fort le fauve ,

Edouard.

sa conduite. Du 14 Juin. Page 459.

Hommage fait à Edouard par Geffroy de Harcour, Seigneur Normand, qui s'étoit refugié en Angleterre. Le 13 Juin. Page 459.

Déclaration d'Edonard sur les causes de la Guerre, & pour justifier

Hominage de Geffroy de Hascour.

Bulle de Clement VI, qui répond à la Lettre d'Edonard du 6 de Mai. Cette Bulle est remarquable, en ce qu'elle donne tout le tort à Edonard, dans la rupture de la Trève. C'est ce qui m'engage à en examiner les

Bulle du Pape, qui donne le tot? à Edouard dans la supture de la Trève.

Digitized by Google

les principaux Articles, parce que de cet examen dépend l'éclaircissement de ce Fait, que les Historiens ont laissé dans une grande obscurité; ce qui est un des principaux usages qu'on peut tirer de ce Recueil.

Porro, dit ce Pontise, quia illi qui distas tuas Nobis missas Litteras dictitarunt, rei veritatem forsitan ignorabant, multa posuerunt in eis, & aliqua tacuerunt, in quibus erraverunt notabiliter, factum taliter reci-

Voiciles preuves sur lesquelles il se sonde, pour convaincre Edonard

qu'il est l'infracteur de la Trève.

1. Il lui reproche qu'il n'a pas exécuté les Conventions par lesquelles il s'étoit engagé à lui envoyer des Ambassadeurs, entre lesquels il y auroit quelque Prince du Sang Royal; & que Philippe avoit satisfait à ces deux Articles.

Pour répondre à cette objection, on peut dire, qu'entre les Am- justification d'abassadeurs qu'Edouard avoit nommés, se trouvoient Henri de Lencas-douaid. tre, Comte de Derby, son Cousin; & Hugues Spenser, Fils d'une de ses Cousines-germaines. La nomination de ces Ambassadeurs se prouve par le Plein-pouvoir qui leur fut donné, & qui se trouve à la page 381 de ce Recueil. Il est vrai qu'avant que de faire partir cette Ambassade solennelle, il envoya au Pape d'autres Ambassadeurs, pour se plaindre de quelques infractions de la Trève, & de l'enlevement de Flisco; comme aussi, pour demander un Sauf-conduit en la forme qu'il le desiroit. C'est de-là que le Pape prend occasion de lui objecter, qu'entre les Ambassadeurs qui lui ont été envoyez, il ne s'est point trouvé de Prince de la Famille Royale. Mais qui ne voit que cette objection est illusoire, puisque ces Ambassadeurs n'étoient pas envoyez pour traiter la Paix? D'un autre côté, si Edouard ne fit pas partir ses Plénipotentiaires, c'étoit parce qu'on ne lui donnoit aucune satisfaction fur l'enlevement de son Envoyé, & que même, sans sa participation, le Pape avoit absous ceux qui avoient commis cette violence. En second lieu, Jean de Momfort étoit retenu en prison, contre les Conventions de la Trève. Enfin, le Pape refusoit de donner aux Plénipotentiaires Anglois le Sauf-conduit, en la forme qu'Edouard le demandoit. Il ne devoit donc s'en prendre qu'à lui-même, du retardement des Ambassadeurs Anglois, jusqu'au tems de la mort des Seigneurs Bretons.

2. A l'égard de l'exécution de ces Seigneurs, voici comment le Pape excuse ce Fait. Il dit qu'en ayant écrit au Roi de France, Philippe avoit répondu, qu'il avoit fait punir ces Seigneurs pour divers crimes qu'ils avoient commis, & pour avoir violé la Trève en Bretagne. Que d'ailleurs ces mêmes Seigneurs avoient assuré, qu'ils n'avoient aucune sorte de confédération avec Edouard, mais seulement avec Jean de Montfort; & que ce Comte, qui étoit alors prisonnier Tome III.

à Paris, assuroit de son côté, qu'il n'avoit fait aucune Alliance avec Edouard, La foiblesse de cette excuse est bien maniseste. Philippe pouvoit-il ignorer que la Trève s'étoit faite en Bretagne, à l'occasion de la Guerre qu'Edouard y avoit portée en faveur de Jean de Montfort? D'ailleurs, il n'est nullement vraisemblable que Monisort eût déclaré qu'il n'avoit point fait d'Alliance avec Edouard, puisque c'étoit en vertu de cette Alliance, que sa liberté avoit été stipulée dans le Traité de Trève, & que c'étoit vraisemblablement à cela seul qu'il étoit redevable de la vie. En effet, sans la protection d'Edonard, il auroit été exposé à la rigueur des Loix, pour avoir pris les armes contre son Souverain. Il n'avoit donc garde de se priver de cette protection, en déclarant qu'il n'avoit point fait d'Alliance avec Edouard. Remarquons encore, que Philippe avouoit que les Seigneurs décapitez étoient du Parti de Jean de Montfort, & qu'il ne nioit pas qu'ils n'eussent été arretez en Bretagne, ainsi qu'Edouard l'assuroit dans sa Lettre au Pape. Il est donc manifeste que la Bretagne, & tous les Alliez & Adhérans des deux Rois, étant compris dans la Trève, Philippe l'avoit violée en fait ent arrêter dans ce Duché des Seigneurs du Parti contraire, & en les faisant mourir à Paris.

3. Le Pape dit à Edouard, que comme il se plaint de quelques infractions de la Trève, I hilippe s'en plaint aussi de son côté. En cela,

il peut se faire que les deux Partis avoient tort.

4. Sur ce qu'Edonard s'étoit plaint, que Charles de Blois violoit la Trève; & que Fhilippe lui donnoit du secours; le Pape répond, que le Roi de France avoit assuré qu'il ne donnoit aucune assistance à ce Prince. Il ajoute, que Charles de Blois étant allé lui-même à Avignon, avoit déclaré en la prélence, qu'il n'étoit point compris dans le Traité, qu'il n'y étoit point nommé, & qu'il n'avoit pas même été requis de le signer. Mais c'est encore une reponse illusoire, puisque la Trève faite en Bretagne entre les deux Rois, comprenoit tous leurs Sujets & Affiez, ainsi qu'on le peut voir à la page 357 de ce Recueil; quoiqu'ils n'y fussent pas nommez, & que les seuls Ambassadeurs des deux Rois eussent signé le Traité. Que si, sous prétexte que Charles de Blois n'avoit pas signé la Trève, & n'y étoit pas nommé, il lui étoit permis de continuer la Guerre en Bretagne; il n'auroit pas été moins permis aux Partisans de Montfort de la continuer aussi. Ainsi cette Trève, qui avoit eté principalement faite pour la Bretagne, n'auroit été qu'une illulion.

Sur les plaintes qu' Fdouard avoit faites au Pape, à l'égard de son Nonce; Clement le contente de nier le fait, & de dire simplement qu'il

auroit châtié son Nonce, s'il eût marqué quelque partialité.

6. Il est plus dishcile d'excuser Edouard sur la plainte du Pape, que les Anglois s'étoient emparez par force de la Ville de Vannes, après en avoir chassé les gens du Pape qui devoient la garder jusqu'à la fin

D'EDOUARD III. REGNE

507

de la Trève. Peut-être étoit-ce par représailles, pour quelque Place dont Charles de Blois s'étoit emparé. Pour le dire en passant, ceci peut servir à éclaireir comment Vannes tomba entre les mains de Jean de

Montfort, ce que l'Historien de Bretagne a ignoré.

Voilà les principales raisons sur lesquelles Clément se sondoit, pour convaincre Edouard qu'il étoit le premier Auteur de l'infraction de la Trève. Il ne parloit point dans cette Bulle, de l'enlevement de Flisco, sur lequel apparemment il n'avoit aucune bonne excuse à donner. Edouard pouvoit donc, sur cet article, comme sur les précédens, dire à son tour au Pontife, que ceux qui avoient dicté sa Bulle avoient passé sous silence des articles importans, & déguisé la vérité sur quelques autres. Il y auroit encore diverses observations à saire sur cette Bulle, si je ne craignois de m'engager dans une trop longue discussion. Ce que je viens de dire suffira, ce me semble, pour faire juger auquel des deux Rois on devoit attribuer la rupture de la Trève. XII. Kal. Aug. Page 460.

Lettre d'Edouard au Pape, sur la Bulle précédente, à laquelle il tenre d'Edouard dit qu'il prépare une Réponse, dont il ne doute pas que le Pontise

ne soit satisfait. Du 11 de Novemb. Page 483.

### Année 1346.

Cette Réponse ne se trouve pas dans ce Recueil; mais on y voit que dans la suite il envoya une homme au Pape, avec des Instructions

fur ce sujet. Du 8 de Fevrier. Page 489.

Proclamation pour justifier la Guerre contre Philippe de Valois. Ce qu'il y a de remarquable dans cette Proclamation, c'est qu'Edonard y Guerre con se la dit, qu'incontinent après la mort de Charles le Bel, il consulta les France. Grands, les Prélats, & les Jurisconsultes de son Royaume, & que ce fut par leur conseil qu'il envoya des Ambassadeurs en France pour demander la Couronne de ce Royaume. Il ajoute, qu'ils ne purent avoir Audience, & qu'après avoir fait leurs Protestations, ils surent obligés de se retirer, ayant sujet de craindre pour leur vie. Ceci confirme ce qui a été avancé sur ce sujet, dans l'Extrait du Tome IV. Du 15 de Mars. Page 497.

Conventions entre Jean Duc de Normandie Fils de Philippe de Valois, Dessein des Nor-& les Normands, dans lesquelles ceux-ci s'obligent à suivre le Duc mands de faite la conquete de l'Anen Angleterre avec 40000 hommes, pour faire la conquête de ce gleterre. Royaume; avec diverses conditions de part & d'autre, en cas que cette entreprise réussit. Au Bois de Vincennes, le 23 de Mars, l'an 38. Je ne sai ce que signisse cette date, s'il n'y a pas faute d'impression.

Peut-être ces Conventions sont-elles de l'an 1338 (1).

Proclamations

(1) Mr. Barnes dit que cela fut appellé l'Ordonnance de Normandie, & qu'on 5 11 ij

Lettre de Lionel, Fils du Roi, Régent en Angleterre, aux Maires Lettre du Régent aux princi-& aux Sherifs des principales Villes du Royaume, pour leur notifier ales Villes fur la victoire de Ciecy. la Victoire remportée par le Roi à Crecy. Du 6 de Sept. Page 525.

# Année 1347.

Ordre d'amenet un grand fecours au koi, contre la France.

Ordre d'amener un grand secours au Roi, pour résister à Philippe; qui assembloit toutes les forces de la France pour saire lever le Siege de Calais. Du 3 Octob. Page 527.

Trève faite près do Calais.

Traité de Trève fait près de Calais, depuis le 28 de Septembre 1347, jusqu'au 9 de Juillet 1348. Page 588.

# Année 1348 & 1349.

Diverses prolongations de la Trè. re, est Plein pou voirs pour laPaix,

Diverses prolongations de la Trève, & Plein-pouvoirs pour faire la Paix jusqu'au 1 d'Août 1350. Pages 608, 623, 629, 640, 6+2, 649, 657, 660, 664, 671, 672, 676, 678.

Bref du Pape,

Bref de Clement VI, sur la mort de Philippe de Valois, & pour exfur la mort de horter Edouard à faire la Paix avec Jean, III. Non. Septemb. P. 680.

Trève renouvellée avec le Roi Jean.

Plein - pouvoir pour renouveller avec Jean, la Trève faite avec Philippe son Pere. Du 2 de Novemb. Page 690.

# Année 1351.

Diverses prolongations de la Trève, pour négocier la Paix. Pages Diverles prolongations de la 711, 714, 715, 722, 725, 727. Trève.

### Année 1352.

Lettre d'Edouard Bu Pape.

Lettre d'Edouard au Pape, dans laquelle il paroît résolu de con-

en produisit une Copie au Parlement d'Angleterre, en Janvier 1337 : selon lequel Acte, le Duc de Normandie devoit, en qualité de Chef, passer de cette Province avec d'autres Seigneurs en Angleteire, avec quarante-mille hommes armes, Chevaliers, Ecuyers, & Gens de famille, & quarante-mille hommes de pied. On y avoit aussi règlé la maniere dont on seroit maitre de la Mer, & on y avoit ajouté un Règlement portant : Que le Duc demeureroit en Angleterre avec les Forces ci-dessus spécifiées, pendant dix semaines: Que si le Royaume d'Angleterre étoit conquis, le Duc en auroit non-seulement tout l'honneur & tout l'avantage; mais encore, que tout ce que le Roi d'Angleterre possedoit, appartiendroit au Duc sans réserve, aux Chevaliers, & aux Seigneurs de sa suite : Que tout ce qui appartenoit à la Noblesse & aux Laiques d'Angleterre, seroit donné aux Egliles, & aux grosses Villes de Normandie; excepté seulement, que le Roi de France pren-

#### REGNE D'EDOUARD HI.

clure la Paix avec Jean. Ita quod ex parte nostrà non reperietur, per Des gratiam, dissimulatio, dilatio, vel defectus, quod de nobis sentire velit vestra moderatio circumspetta. Du 8 de Novemb. Page 772.

C'étoit lorsque Jean s'avança jusqu'à offrir la Guyenne, l'Artois,

Guisnes, & Calais, en toute Souveraineté.

### Année 1353.

Lettre à Innocent VI, sur son exaltation sur la Chaire de S. Pierre, Lettre au nouveau Pape inno-Du 20 de Juin. Page 753.

Plein-pouvoir donné par Edouard à ses Ambassadeurs, plus ample d'Edouard que les précédens, pour conclure la Paix, & pour renoncer en son reasoncer à la nom à la Couronne de France. Du 30 de Mars. Page 779.

Prolongation de la Trève, depuis le 6 d'Avril 1353, jusqu'au 1 d'Avril 1354. Sous les Tentes devant Guisnes. Le 6 d'Avril. P. 784.

Pouvoir donné aux Ambassadeurs, plus ample que tous les précédens, par lequel il paroît manifestement qu'Edonard croyoit la Paix Edouard soumes faite. Voici ce que portoit ce Plein - pouvoir. Danies & concedentes ses droits sur la faite. eisdem Procuratoribus auctoritatem, & speciale mandatum, tractandi cum ment du pape. Adversario nostro, seu Deputatis & Assignatis per eum, de pace finali inter nos & ipsum, per Dei gratiam, ineundà, & super omnibus Debatis, Litibus, & Controversiis, inter Nos & dictum Adversarium nostrum exorsis: Specialiser super jure quod habemus, vel habere poterimus, ad Coronam 🗲 Regnum Francie, & pertinentia eorundem: Vel in eis transigendi, componendi, paciscendi, & etiam juri Nobis in hac parte competenti, ex causa Transactionis, seu Compositionis, ac Recompensationis, nobis super hoc facienda, renunciandi, &c. Et cum inter Nuncios utriusque Partis sic tractatum fuerit & finaliter concordatum, ut fic concordata, quantum ad nos attinet, feliciter observentur, submittendi Nos, Haredes, & subditos nostros, ac Terras & Dominia quecumque que jam habemus in Regno Francie, & quæ, virtute hujusmodi Concordiæ in codem continget nos habere, jurisdictioni dicti Summi Pontificis, videlicet, ut ipse per censuras ecclesiasticas, & alias vias legitimas, ad observationem promissorum Nos, Haredes, & subditos nostros, compellere valeat, & arctare; o omnia sic concordata, auctoritate Apostolicà confirmare, omologare, & qua cum sirmitate vallare. Du 28 Août, Page 794.

Il est maniseste par ce Plein-pouvoir, qu'on avoit sait à Edouard Mezerai condes offres qu'il jugeoit à propos d'accepter; ce qui confirme ce que gardé le silence les Historiens Anglois ont avancé sur ce sujet, & que Mezerai a cru sportant.

devoir passer sous silence.

droit sur les Revenus de l'Eglise d'Angleterre, la somme de 20000 liv. sterling l'année, sauf le droit du Pape: Et que tout ce qui avoit été pris aux Ecossois, & annexé à la la Coutonne d'Angletetre, leur seroit restitué, WHAT.

cent VI. Plem - pouvoir Couronne

prolongation de la Trève.

Plein - Pouvoir, par lequel

Procuration des Archeveques , Eveques d'Angleterre pour confentir au Traité.

Procuration des Archevêques & Evêques d'Angleterre, à cinq Jurisconsultes, pour consentir en leur nom au Traité qui doit être signé devant le Pape, & que le Pontife puisse le confirmer par son autorité. & obliger à l'observation du même Traité, par les plus graves censures. Du 28 Aout. Page 796.

Celle des Princes & de la Nobietle.

Semblable Procuration de Lionel, & de Jean, Fils du Roi, & de 85 Seigneurs Anglois. Page 797.

Le Roi Jean re fuie de ratifier le Traité fait près de Cuifnes.

Cette Négociation ayant trainé tout le reste de l'année 1354, Edouard se vit entin frustré de ses esperances, par le resus que sit le Roi Jean de confirmer ce qui avoit été arrêté devant Guilnes.

# Année 1356.

Letere d'Edouard aux Prélats Anglois fur ce fujet.

Lettre d'Edonard aux Prélats Anglois, par laquelle il les informe que les Ambassadeurs des deux Couronnes s'étant assemblés entre Guilnes & Calais, ils étoient convenus des Articles de la Paix, & qu'il avoit été arrêté que les Ambassadeurs se rendroient auprès du Pape, pour les faire confirmer par son autorité; mais que les siens, après avoir longtems attendu, avoient été obligés de s'en retourner, ceux de France ayant refusé de confirmer ce qui avoit été arreté. Du 1 de Juin. Page 816.

Envoi du Prince de Galles, en

Envoi du Prince de Galles, en qualité de Lieutenant du Roi, dans cette Province. Du ... d'Août. Page 816.

France. Henri de Lencastre établi Lieutagne.

Patente qui établit Henri de Lencastre Lieutenant du Roi en Bretenant, en Bie- tagne. Du 14 de Septembre. Page 827.

Réponte dans laentrer en Traité avec la France.

Réponse du Roi à une Lettre du Pape, qui le pressoit de renouer quelle Edouard la Négociation de la Paix. Edouard lui dit, qu'après avoir été si maqu'il ne sauroit nifestement trompé par son Ennemi, il ne peut, présentement qu'il a repris les armes, rentrer dans une nouvelle Négociation, sous une esperance très incertaine. Du 28 de Mai. Page 851.

Plein - ponvoir donné au Frince master.

Pour donner pourtant quelque satisfaction au Pape, qui ne cessoit de Galles pour point de le solliciter à la Paix, Edonard donna pouvoir au Prince de Galles son Fils, qui étoit déja en Guyenne, de traiter avec la France. Du 1 d'Août. Page 859.

> Il y a grande apparence que ce n'étoit que pour se délivrer de cette importunité, qu'il renvoya l'affaire au Prince son Fils, qui étoit

déja occupé à ravager les Provinces de France.

Lettre d'Edouard Lettre d'Edouard aux Prélats de son Royaume, pour leur donner à ses Prélats sur la victoire de Poi connoissance de la grande Victoire que le Prince de Galles avoit remtiers. portée près de Poitiers, & de la prise du Roi Jean. Du 10 Octobre. Page 859.

11 fait Philippo de Navaire Gou-

Lettres - Patentes qui établissent Philippe de Navarre, Gouverneur veineur de Nor- de Normandie pour Edouard, Du 30 d'Octob. Page 871.

#### REGNE DEDOUARD III.

Ce Prince étoit Frere de Charles Roi de Navarre, que le Roi Jean mandie. détenoit en prilon dans le Château d'Arleux en Cambresis (1).

II.

#### AFFAIRES D'EDOUARD AVEC L'ECOSSE.

Ans l'Extrait du Tome précédent, nous avons laissé l'Ecosse en un très fâcheux état. Année 1338. Edouard, maitre des principales Places, y regnoit sous le nom d'Edouard Baillol, qui portoit le Titre de Roi, mais qui n'étoit qu'une ombre de Souverain; tandis que le Roi David étoit refugié à la Cour de France, qui cherchoit plutôt à faire durer la Guerre en Ecosse, qu'à la terminer par quelque puissant secours. Depuis qu'Edonard avoit manifesté ses desseins contre la France, Philippe de Valois auroit bien souhaité de pouvoir faire une puissante diversion en Ecosse; mais il étoit trop tard, puisqu'il faloit qu'il pensat à se désendre lui-même contre une Ligue qui s'étoit formée contre lui, pendant qu'Edouard l'avoit amusé d'une vaine esperance de Paix, ainsi qu'on l'a vu dans l'Extrait précédent. Par cette raison; les secours qu'il pouvoit donner aux Ecossois n'étoient pas bien considerables. Cependant Robert Stuart, Régent en Ecosse progrès de Ropour le Roi David, voyant qu'Edouard alloit être assez occupé en cosse. Flandre, conçut quelque esperance de pouvoir profiter de cette diverfion; & ayant affemblé quelques Troupes, aussi - tôt qu'il sut qu'Edouard avoit passé la Mer, il recommença les hostilités en Ecosse. Le peu d'opposition qu'il rencontra de la part de Baillol, à qui Edouard n'avoit laissé que peu de forces, & quelques heureux succès que ses armes eurent au commencement, lui ayant donné la facilité d'augmenter son Armée, il prit la résolution d'assiger Perth; ce qu'il exécuta l'année suivante 1339, à peu près dans-le tems qu'Edouard commençoit sa prémiere Campagne en Flandre. La prise de cette Place, qui lui coûta un Siege de trois mois, ayant obligé Baillol de se retirer vers les frontieres d'Angleterre, le Régent pronta de ses avantages pour attaquer la forte Ville de Sierling, qu'il prit par composition; après quoi il se rendit encore maitre d'Edimbourg par un stratageme.

Année 1340. Edouard étant trop occupé aux préparatifs de la Campagne qu'il devoit faire en Flandre en 1340, pour pouvoir penser à l'Ecosse, Sinari profita de la conjoncture pour faire une irruption dans le Northumberland, d'où il emporta un grand butin. Ensuite, pendant qu'Edonard étoit devant Tournay, le Régent d'Ecosse s'empara-

<sup>(1)</sup> Mr. Barnes prétend que le Roi Jean, qui étoit Beau-pere de ce Prince, le fit mettre en prison, à cause qu'il entretenoit des correspondances avec les Ennemis du Roi. WHAT.

de Roxborough, & enfin de toutes les autres Places que les Anglois tenoient en Ecosse; de sorte qu'il ne leur resta plus que Barwick.

Année 1341. Les Ecossois ayant été expressément compris dans la Trève qui s'étoit faite devant Tournay; aussi-tôt qu'elle sut expirée, Edouard prit la résolution d'aller encore une sois ravager l'Écosse, pendant que la Trève, qu'il avoit prolongée avec la France, duroit encore. Dans ce dessein, il se rendit à Newcastle, où il attendit inutilement sa Flotte, qui portoit des provisions pour son Armée. Une violente tempête, qui dissipa cette Flotte, ayant rompu ses mesures, Trève d'Edouard il se vit obligé d'accorder une Trève aux Ecossois, à condition qu'ils se soumettroient à sa domination, si le Roi David n'étoit pas de retour en Ecosse dans un certain tems, avec une Armée capable de livrer Bataille. Buchanan prétend que David étoit déja en Ecosse incognito, & qu'il fit même une irruption en Northumberland. Quoi qu'il en soit, Edonard, qui avoit en tête l'affaire de Bretagne, dont il a été parlé dans l'Article précédent, accorda une nouvelle Trève au Roi David, & se retira.

avec les Ecossois.

Année 1342. Ce fut pendant cette Trève, sur la fin de 1342, qu'Edouard alla porter la Guerre en Bretagne, où il fit au mois de Fevrier 1343, une Trève, qui devoit durer jusqu'à la S. Michel 1346, & dans laquelle l'Ecosse fut comprise. On a vu, dans l'Article précédent, que cette Trève fut rompue à l'égard de la France, dès l'année 1345, & qu'Edouard descendit en Normandie en 1346.

Le Roi David fait une irruption en Angleterre.

Année 1346. Pendant qu'Edouard ravageoit la Normandie & les environs de Paris, David rompit la Trève de son côté, par une irruption qu'il fit faire en Angleterre, pendant qu'il se préparoit à faire lui-même une plus puissante diversion. C'est ce qui paroît manifestement par un Acte de ce Recueil, que je rapporterai dans la suite.

Après la Bataille de Crecy, Edonard ayant mis le Siege devant Calais, Philippe, qui ne pouvoit pas être si-tôt prêt pour faire lever ce Siege, engagea le Roi David à faire une puissante diversion en Angleterre; dans l'esperance qu'Edonard seroit obligé d'accourir dans son Royaume, au secours de ses Sujets. Il falloit bien que David sut déja tout préparé, puisque six semaines après la Bataille de Crecy, il étoit déja en Angleterre à la tête de soixante-mille hommes, & s'étoit même avancé jusqu'à Durham. La diligence que les Anglois firent pour s'opposer à cette invasion, sut si grande, que par les soins de l'Archevêque d'Yorck, & de quelques Seigneurs des quartiers du Nord, ils se virent bien-tôt en état de livrer Bataille aux Ecossois, Dans ce Combat, qui se donna tout proche de Durham, l'Armée d'Ecosse sur mise dans une entiere déroute, avec perte de quinze-mille hommes, & le Roi David fut lui-même fait prisonnier.

La perte que les Ecossois avoient saite, & la prison de leur Roi. les auroient mis hors d'état de résister aux armes Angloises, si la

France

REGNE DEDOUARD III. France n'eût pris soin de les faire comprendre dans la Trève de Calais, & dans les fréquentes prolongations de cette Trève, qui dura jusqu'en 1354, comme on l'a vu dans l'Article précédent. Pendant ces Trèves, on tâcha de procurer au Roi David sa liberté, par diverses Négociations; qui après avoir duré plusieurs années, furent enfin terminées par un Traité qui se fit en 1354. Edonard s'engageoit. par ce Traité, à mettre David en pleine liberté; moyennant une Rançon de quatre-vingt-dix-mille Marcs sterling payables dans neuf ans, & pour lesquels David devoit donner divers Otages. C'étoit précisément dans le tems qu'Edonard se croyoit sur le point de conclure la Paix avec le Roi Jean, selon les Articles arrêtés entre Calais & Guisnes. Mais comme Jean n'avoit pas dessein de confirmer ces Articles, il engagea les Ecossois à recommencer les hostilités, en l'argent aux Ecossois faisant distribuer quarante-mille écus parmi les Grands, ainsi que son. Buchanan l'assure. Dans le tems donc que David alloit être mis en sur sur par surprise de Barwick, & y sit mettre le & abandonné par feu (1). Cette rupture imprévue obligeant Edonard à prendre d'autres les acossois. mesures, il sit renfermer David plus étroitement dans le Château d'Odiham, & marcha vers les frontieres des deux Royaumes, pour recouvrer Barwick; ce qui ne lui fut pas difficile, puisque les Ecossois l'avoient abandonné.

L'Expédition d'Edouard ne se termina pas à Barwick. Il se rendit encore maitre d'Edimbourg & de Roxborough, & ravagea impitoyablement quelques Provinces d'Ecosse. Si la rupture du Traité commencé avec la France ne fut arrivée en ce tems-là, il y a grande apparence qu'Edouard se seroit rendu maitre de toute l'Ecosse. On ne peut du moins douter qu'il n'eût ce dessein, quand on considere que dès ce tems-là il commença ses Négociations avec Baillol, pour se saire ceder tous les Droits que ce Prince pouvoit avoir sur ce Royaume, comme il paroît par quelques Actes de ce Recueil. Cette Négociation, qui vrai-semblablement sur interrompue par les préparatifs qu'Edouard sut obligé de faire pour recommencer la Guerre contre la France, fut renouvellée en 1356. Edonard s'étoit servi jusqu'alors du nom de Baillol, pour faire la Guerre à l'Ecosse; mais enfin il leva le masque, & il voulut agir en son propre nom. Pour cet effet, il se sit ceder par Baillel le Royaume d'Ecosse, avec toutes ses dépendances; moyen- Prétentions sur l'acosse à Edouard nant une Pension annuelle de deux-mille livres sterling, qu'il lui donna pour une Pension. pour récompense de cette Couronne imaginaire. C'est par - là que finissent les Actes de ce Tome, qui regardent l'Ecosse. Nous allons présentement parcourir les principaux.

Edouard ravage

(1) Mr. Barnes dit que ceci arriva le 6 de Nov. 1355. WHAT.

Tome III.

Ttt

#### Année 1338.

Gouvernement de Perth. and at it

Edouard nomme : On voit dans l'année 1338, un Acte qui fait voir la dépendance de Baillel à l'égard de l'Angleterre. C'est une priere, ou plutôt un ordre à Baillel de donner le Gouvernement de Porth à Thomas Ughred, en cos termes: Cam pro reipublica ac vestrorum & nostrorum subditorum commedo & utilitate, de Concilio nostre ordinaverimus quod dilectus & fidelis noster Thomas Ughtred habeat suftodiam Villa Sancti Johannis de Perth in Scotia . . . vestram amicitiam requirimus & rogamus, quaterus eidem Thoma custodiam Villa pradicte, per Litteras vestras Pasentes, in forma debita, committi faciatis. Teste Custode Anglia. Du 4 d'Août, Page 70.

Année 1339.

Ordre pour la fubfiftance. Dailel.

Ordre de payer à Baillel pour sa subsistance trente sols par jour, en tems de Paix, & cinquante en tems de Guerre. Teste Custode. Du 3 de Mai. Page 109.

Pardon accordé 2 Thomas Ugh-Ried.

Pardon accordé à Thomas Ughred, pour avoir rendu la Ville de Perib aux Ennemis. Du 27 d'Octobre, Page 131.

### Année 1340.

Autre ordre pour la subsistance de Baillol.

Assignation à Bailles de quarante sols par jour, en tems de Paix, & de soixante, en tems de Guerre. Page 186.

Congés donnés au Comte de Page 147. &c. Murray.

Divers Congés au Comte de Murray prisonnier en Angleterre.

### Année 1341.

Pouvoir donnée à Henri de Lancastre, de saire la Paix ou la Trère Pouvoir donné 1 à Henri do Len avec les Ecossois. Du 10 d'Octob. Page 186. caftre. Ordre d'assembler une Armée contre l'Ecosse. Du 4 de Novembre.

Ordre d'affestiblez une Armée. Page 290.

#### Année 1342.

Sauf-conduit Sauf-conduit pour quelques Envoyés de David Brus, venant en pour les Envoyés de David Brus, Angleterre pour traiter avec le Roi, Du 20 de Mars, Page 303.

# Année 1343-

Ordre d'observer exactement, avec les Ecossois, la Trève conclue en Bretague. Du 20 de Mai. Page 367.

### Annee 1346.

Ordre d'assembler des Troupes pour s'opposer aux Ecossois, qui, Autre Ordre d'assembler des Trouaprès avoir fait une irruption en Angleserre, & s'être retirés, assem- yet blent toutes leurs forces pour faire une nouvelle invalion. Teste Custode. Du 20 d'Août 1346. Cette date est remarquable, en ce qu'elle fait voir que le Roi David avoit commencé les hostilités, même avant la Bataille de Crecy, qui ne se donna que le 26 du même mois. Page 5 24.

Lettre du Régent d'Angleterre à l'Archeveque d'Yorck, pour le remercier de la Victoire de Durham. Du 20 d'Octobre. Page 528.

Il paroît par cette Lettre, que ce Prélat ne s'étoit pas contenté de 4 Yores, pour le remercier de la donner ses soins à la levée des Troupes pour résister aux Ecossois; mais vidoise de Ducqu'il s'étoit trouvé à la Bataille. Vestras, insuper, sidelitatem & strenuitatem probatissimas, pro honore nostri nominis, & suitione Rei nostra publica Anglicana contra hostiles invasiones Scotorum Inimicorum & Rebellium nostrorum, modernis temporibus praexpertas, sudoribus bellicis, pra ertim in nostra absentia, claras factas, cum intimis gratiarum actionibus in Domino commendamus.

Dans un autre Acte, qui se trouve à la page 692, le Roi dit: Aitendemes grata & landabilia obsequia, que venerabilis Pater Willelmus de pellat. la Zauche Eborum Archiepiscopus multipliciter nobis secit, necnon locum magnum, quem nobis & toti Regno Anglia, pro defensione ejusdem Regni, prasertim in conflictu Dunelmensi, noscitur tenuisse.

Ordre pour conduire David Brus à la Tour. Du 15 de Décembre. Page 537.

Annee 1347.

Honneur conferé à Jean Coupland, qui avoit pris David Brus. Du 20 Janvier. Page 542.

Ordre pour faire lé procès aux Comtes de Menteith & de Fife, qui voit perte après avoir pris le parti d'Edonard, avoient été pris dans la Bataille de le pioces aux Durham. Page 549.

Jugement qui condamne ces deux Comtes à la mort, & Répit accorde au Comte de Fife, parent du Roi. Du 22 Fevrier. Page 550.

Ordre pomi con duire Durid Acus à la Tour.

Récompense donnie à Jean Coupland qui l'a-Ordre pour faire Comies de Alenteith-& de Fefe.

Condamnation

Tttij

# Année 1351.

Négociations pour la liberté de David Brus.

Depuis l'année 1348, jusqu'en 1351, on trouve divers Actes, qui regardent les Négociations destinées à procurer la liberté de David Brus, Page 618. &c.

Protestation de Baillol acceptée par Edouaid. Protestation de Baillol, que le Traité qui se négocioit avec David Brus, ne put pas porter de préjudice à ses Droits, acceptée par Edonard. Du 4 Mars. Page 699.

### Année 1352.

Sauf-conduit pour David allant en Ecoffe. Sauf-conduit pour David Brus, allant en Ecosse avec la permission du Roi. Du 4 Septembre. Page 722.

Nouvelles Négociations pour la liberté. Continuation des Négociations pour la liberté de David. Page 723. & suivantes.

# Année 1353.

Concession à la Protestazion de Baillol. Concession à Baillol, que le Traité qui se négocie avec l'Ecosse, ne puisse point lui porter de préjudice. Du 8 Mars. Page 748.

### Année 1354.

futre Concel-

Lettres-patentes d'Edouard, par lesquelles il consent que toutes les avances que Baillol pourra faire dans le Traité qui se négocie avec lui, touchant la cession du Royaume d'Ecosse, ne lui porteront aucun préjudice en cas que le Traité ne se conclue pas. Du 30 Juin. Page 788.

Conventions tauchant la liberté de David. Conventions entre les Commissaires Anglois & Ecossois, touchant la liberté de David Brus. 1. Que David sera mis en liberté pour alles où bon sui semblera. 2. Qu'il payera au Roi Edouard 90000 Marcs sterling dans neuf ans, 10000 chaque année. 3. Qu'il y aura une Trève entre l'Angleterre & l'Ecosse, jusqu'à l'entier payement. 4. Qu'Edouard Baillos sera compris dans la Trève. 5. Que David livrera vingt Otages, Les autres Conventions regardent la qualité des Otages, & la sureté du payement. A Newcasse, le 13 Juillet 1354.

Ratifiées par le Roi de Par le Prince de Galles. Et rédigées en

Omifion dans les Hiftoriens An-

Ratification d'Edouard. Du 5 Octobre, page 800. Ratification du Prince de Galles. ibid. Ces Conventions furent rédigées en forme de Traité solemnel, qui sut signé à Barwick le 12 de Novembre de la même année, page 812. Il est surprenant qu'aucun Historien Anglois ou Ecossois n'ait parlé de ce Traité.

En conséquence de ce Traité, David sut conduit à Newcastle pour

REGNE D'EDOUARD III. être mis entre les mains des Ecossois; & il paroît de divers Actes de cette même année, qu'on n'attendoit que l'arrivée des premiers Otages, pour être échangés avec ce Prince.

### Année 1356.

Ce Traité n'ayant pas été exécuté, à cause de la surprise de Barwick arrivée vers le milieu de Décembre 1354, Robert Stuart Régent d'Ecosse donné par le Révoulut renouer cette Négociation en 1356, comme il paroît d'un Plein- gent d'Ecosse voulut renouer cette Négociation en 1356, comme il paroît d'un Plein-gent pouvoir donné par ce Régent à ses Envoyés le 17 Janvier 1356, page pour faire un nouveau Traité. 822. Cette affaire traina jusqu'à l'année 1357, que David sut enfin relâché, ainsi qu'on le verra dans le Tome VI.

Cession de Baillol à Edonard, du Royaume d'Ecosse, & de toutes ses Cessions de Baildépendances. A Roxborough. Du 20 Janvier 1356, page 832, & sui-

Conventions entre Edouard Roi d'Angleterre, & Edouard Baillol, Conventions par lesquelles le premier s'engage à payer à Baillel, en récompense Princés. de la Couronne d'Ecosse, une Pension annuelle de deux-mille livres sterling, payable en quatre termes. A Bambury. Du 20 Janvier. Page 836.

Proclamation d'Edouard, qui promet de maintenir les Loix & les Proclamation d'Edouard, dec. Coutumes d'Ecosse sans y rien changer. Du 15 Mars, Page 146.

On trouve dans la page 859, qu'Edouard demanda du tems à Bailles pour lui payer le second quartier de sa Pension, à cause des grandes dépenses qu'il étoit obligé de faire.

Commission pour traiter avec les Ecossois, sur la liberté de David

Brus. Du 25 Mars. Page 847.

Commission our traiter fur la liberté de David.

Sauf-conduit pour les Envoyés d'Ecosse. Du 13 Décembre. Page 875-

Sauf - conduit pour les Envoyés d'Ecolle,

I I I.

#### AUTRES AFFAIRES ETRANGERES.

PENDANT les 19 années dont on trouve les Actes dans ce Volume, Edouard eut une infinité d'Affaires à négocier avec divers Princes'. fur-tout par rapport à son Affaire principale, je veux dire, la Guerre contre la France. Mais comme on ne sauroit expliquer les sujets de toutes ses Négociations, sans s'engager dans un trop long détail, je me contenterai d'indiquer les Princes ou autres, avec qui il eut à négocier pendant ce tems-là; afin que ceux qui pourront avoir besoin de quelqu'un de ces Articles, puissent consulter le Recueil même.

Il y a donc des Négociations avec l'Empereur Louis de Baviere, les mégociations Villes de Flandre, le Duc de Gueldre, le Marquis de Juliers, le Duc de d'Edouard.

### \$18 EXTRAIT DU V. TOME DE RYMER.

Brabant, particulierement touchant un Mariage projetté entre Edonard Fils ainé du Roi, & une Fille du Duc. Il y a apparence que le Pape refusa la Dispense pour ce Mariage, quoiqu'elle lui eût été souvent demandée.

Differend entre la Reine & sa Sœur.

Il y en a avec le Comte de Haynant, Beau-frere d'Edouard. Après la mort de ce Comte, il y eut un differend entre ses deux Sœurs, dont Marguerise l'ainée étoit Veuve de l'Empereur Louis de Baviere; & Philippe, qui étoit la cadette, avoit épousé Edouard III. Elles prétendoient toutes deux à la Succession du Haynaut, de la Hollande, & de la Zelande; sur quoi on trouve divers Actes dans ce Tome V.

Mariage de la Fille d'Edouard. On y voit des Négociations avec Alphonse IX Roi de Castille, principalement touchant le Mariage de Jeanne Fille ainée d'Edouard, avec Pierre, qui sut ensuite surnommé le Cruel, Fils ainé d'Alphonse. Ce Mariage ayant été ensin arrêté après de longues Négociations, la Princelle mourut à Bourdeaux, en allant trouver son Epoux.

On trouve encore dans ce Recueil, quelques Actes qui font mention d'une Flotte d'Espagne qui faisoit beaucoup de desordres dans la Manche, & qu'Edonard alla combattre en personne. L'avantage qu'il eut dans ce Combat, procura une Trève de 20 ans avec les Espagnols, en a 35a.

Trève de 10 ans avec l'Espagne. p. /17.

> Il y a de plus des Traités avec le Roi d'Arragon, le Roi de Pormgal, le Roi de Majorque, Philippe de Navarre, Frere de Charles le Manvais, les Ducs d'Amriche, le Marquis de Brandebourg, Charles IV Empereur, le Comte de Geneve, le Dauphin de Viennois, Geffroi de Harcour, & divers Seigneurs de Guyenne, & particulierement avec le Seigneur de Le Bret, ou d'Albret.

On trouve encore dans ce Tome divers Actes qui concernent la Bretagne, & l'Alliance avec Jean de Montfort; un Traité fait avec Charle de Blois, qui ayant été fait prisonnier à la Bataille de Rien en 1347, fut conduit en Angleterre, où il demeura jusqu'en 1356, qu'il obtint sa liberté; moyennant une Rançon de sept-cens-mille écus, payable en divers termes, dont Edonard lui quitta la moitié, à condition qu'il payeroit exactement l'autre moitié à chaque terme.

On y trouve encore divers projets de Mariage des Enfans d'Edouard. Tous ces Articles fournissent la matiere d'une infinité de Pieces, qu'il feroit trop long d'expliquer dans cet Extrait.

#### TV.

### AFFAIRES DOMESTIQUES.

L'INTÉRIEUR de l'Angleterre ayant été dans une profonde Paix pendant ces 19 années, il ne s'y est point passé d'évenement qui ait eu aucune suite. Toute la matiere de cet Article se réduit donc à quelques Actes détachés, dont voici quelques - uns des plus importans.

# Année 1338.

Ordre de saisir, de rout l'Etain de Cornonaille, & de Devonshire, pour servir aux frais de la Guerre, en donnant des suretés aux Proprie- sir de l'Etain de Connouaille. taires, Du 10 Mai. Page 19.

Emprunts faits par le Roi aux Abbayes, confistant en diverses pieces d'Argenterie, appartenant aux Eglises. Pages 48. & suivantes.

Permission de souiller dans le Pais de Cornouaille, pour trouver des Mines d'Or ou d'Argent; à condition que les Proprietaires en feront les frais, & que le Roi aura le tiers de l'Or ou de l'Argent, quand ils seront épurés. Page 7 r.

Emprunts fiits ar le Roi aux Abbayes.

Permiffion de fouiller dans le

Année 1339.

Défense de payer ni les Créanciers du Roi, ni les Assignations données sur ses revenus, jusqu'à son retour. Page 109.

Permission aux Tisserands en Laine de faire du Drap, sans être su- permission de faire du Di-p jets à aucune vexation de la part des Officiers du Roi. Page 137.

Revocation d'un Statut du Parlement, faite par la seule autorité du Revocation d' Roi; sous prétexte qu'il n'y avoit donné son consentement, que dans ment. la crainte que le Parlement ne se separat sans finir les affaires publiques. Du 1 Octobre. Page 282.

Payement des detres du Roi acrété.

# Année 1341.

Revocation d'un Jugement donné contre Jean Malravers, sur ce Revocation d'un que contre les Loix du Royaume, le Condamné n'avoit pas été oui Jugement donné contre Jean Mal-

dans ses défenses. Du 28 Décembre, Page. 600.

Il y a grande apparence, que c'étoit le même Maliravers qui avoit été accusé d'avoir tué Edonard II; car il est dit dans cet Acte que cet homme étoit venu trouver le Roi à L'Ecluse en Flandre. Mais cette Revocation ne regardoit que la forme, puisqu'Edonard ne l'accordoit qu'à condition qu'il se présenteroit devant la Cour quand il seroit cité.

### Année 1348.

Etape de Laines établie à Calais, Du 28 Décembre. Page 600. Lettre de créance aux Ambassadeurs des Electeurs, pour leur notifier la réponle du Roi au sujet de l'offre qu'on lui faisoit de l'élever à fert à Edouard. l'Empire. Du 10 Mai. Page 622.

On ne trouve point ici cette Réponse, mais on sait d'ailleurs qu'il refula cette Dignité.

### 520 EXTRAIT DU V. TOME DE RYMER.

# Année 1349.

La Peste, qui affligea l'Angleterre pendant l'année 1349, fournit la matiere de quelques Actes, dont il y en a deux remarquables,

Le prémier est une désense de quitter le Royaume à cause de la

ter le Royaume. Contagion. Du 1 Décembre 1349. Page 668.

Ordre touchant les Domestiques.

Défense de quit-

Le second est un Ordre pour obliger les Hommes & les Femmes, qui ne pouvoient pas vivre de leurs revenus, & qui n'exerçoient aucune prosession, à se mettre en service aux gages ordinaires des lieux où ils se trouvoient; à peine d'être emprisonnés, jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé des cautions pour seur obeissance. Cet Ordre étoit sondé sur ce que la Peste ayant emporté la plupart des Domestiques, il étoit très difficile d'en trouver; & que ceux qui vouloient bien servir, en prenoient occasion de rançonner les Maitres, Page 693.

V.

# AFFAIRES AVEC LA COUR DE ROME, ou qui concernent la Religion.

Les Usurpations des Papes au sujet de la Collation des Bénéfices, & quelques differends entre les Archevêques au sujet du port de la Croix, sont la principale matiere du peu de Pieces qui se trouvent dans ce Tome par rapport à la Religion, Voici celles qu'on peut regarder comme les plus importantes.

# Année 1341.

Ordre à l'Atchevêque de Cartorbery de revo quer certaines Cenímes. Un Ordre à l'Archevêque de Camorbery, de revoquer certaines censures, dénoncées aux Commissaires chargés par le Roi de faire des informations touchant les malversations de ses Ministres, dont ce Prélat étoit le principal.

Quod si facere non curaverilis, ad vos tanquam inimicum & rebellem nostrum, & pacis Regninostri perturbatorem, quantum de jure poterimus, capiemus. Du 6 Mars. Page 234.

Notification sux Commissures du l'ape des Prérogasives Royales. Notification à deux Chapelains & Commissaires du Pape, de certains Articles qui regardent les Droits & les Prérogatives Royales; afin qu'ils ne les violent pas dans les Jugemens des Causes qui seront portées devant eux. Page 335.

Edcuard prie le Pape de revoques certains Ordres.

Ordre d'arrêter

Lettre où Edouard prie instamment le Pape de revoquer certains Ordres contre les Prérogatives de la Couronne, lesquelles il est résolu de maintenir. Page 363.

Ordre d'arrêter tous ceux qui porteront dans le Royaume des Bulles du

de Provision, pour des Bénéfices dépendans de la collation du Roi. les porteurs de Bulles pour les

Page 371.

Défense, en conséquence d'une Résolution du Parlement, d'exécuter les Mandemens du Pape, touchant les Provisions des Bénésices accordées à des Etrangers. Page 377.

Ordre d'arrêter tous ceux qui portent des Bulles dans le Royaume.

Page 381.

Lettre au Pape sur ce sujet, où l'on voit ces mots: Novit igitur Deus Veritatis, esse verum, quod tam Proceres & Nobiles, quàm Communitas Regni nostri Anglia, nuper in Parlamento nostro apud Westmonasterium congregati, attendentes Provisorum exercitum qui Regnum nostrum Angliæ in excessivà multitudine jam invasit, & perpendentes ac dolentes dampnum & prajudicium intolerabilia, qua dicto Regno ex hujusmodi Provisionibus provenerunt, & provenire timentur per amplius in suturum, & impatientes dictorum doloris & prajudicii proposuerunt querelosè & clamosè unanimiter, quod talia diutiùs tolerare non poterant, nec valebant. Page 382.

Autre Lettre au Pape, beaucoup plus forte, sur le même sujet, où on lit ces paroles: Sed, quod dolendum est, ipsius vinea propagines degenerant in labruscas, & exterminant eam Apri de sylva, dum per impositiones, & Provisiones Sedis Apostolica, qua solito gravius invalescunt, ipsius peculium, contra piam voluntatem & ordinationem Donatorum, manus occupant indignorum, & praseriim Exterorum ; & ejus Dignitates & Beneficia pinquia personis conferuntur alienigenis , plerumque Nobis suspectis ; qui non restdent in dictis Beneficiis, & vultus commissorum eisdem pecorum non agnoscunt, linguam , non intelligunt ; sed animarum curâ neglectâ , velut mercenarii , solummodò temporalia lucra quarunt, & sic diminuitur Christi cultus, animarum cura negligitur, subtrahitur hospitalitas, Ecclesiarum jura depereunt, ruunt adificia Clericorum, attenuatur devotio Populi. Clerici dicli Regni, viri magna litteratura, & conversationis honesta, qui curam animarum possent ibi salubriter peragere, & forent pro nostris & publicis Consiliis opportuni, studium deserunt, propter promotionis congrue spem ablatam, que divine scimus non esse placita voluntati . . . . . Nos autem Anglicana depressionem Ecclessa, & exhareditationem Corona Regia, & mala pradicta qua diutius tolerata adjicerent verisimiliter graviora, patulo cernentes intuitu, ad vos succefforem Apostolorum Principis, qui ad pascendum, non ad condendum Oves Dominicas, ac ad confirmandum, & non deprimendum Fratres suos mandatum à Christo suscepit, ista deserimus, votivis affectibus supplicantes quatenus, &c. Page 385.

Année 1344.

Mémoire sur un homme qui avoit été arrêté, portant neuf Bulles de les arrêté.

Provision. Page 433.

Tome III.

Vuu

les porteurs de Bulles pour les Bénéfices. Autre Ordis pareil.

Nouvel Ordre femblable.

Lettre du Roi au Pape fur ce fuiet.

Autre Lettre au Pape fur le nume fuiet.

### 522 EXTRAIT DU V. TOME DE RYMER.

# Année 1346.

Quelque fortes que sussent les remonstrances qu'Edouard avoit saites au Pape, il paroit que ce Pontise n'y avoit eu aucun égard; ce qui obligea le Roi à se procurer quelque satisfaction par une autre voye. Pour cet esset, il sit saisir tous les revenus des Bénésices possedés par les Etrangers, pour servir aux frais de la Guerre; sur quoi il écrivit au Pape une Lettre d'excuse, qui se trouve page 491.

Revenus des Bénéfices possedés par des Etrangers, saiss-

Les Papes ne se contentoient pas de pourvoir aux Bénéfices vacans: ils se réservoient encore, sous divers prétextes, la collation des Archevêchés, des Evèchés, & de tous les meilleurs Bénéfices; & accordoient des Lettres de Provision, avant qu'ils vinssent à vaquer, de peur d'être prévenus. On trouve ici diverses Bulles contenant de semblables Provisions.

Lettres de provision accordées par les Papes, avant la vacance des Bénésices.

Bulle qui ordonne de mettre l'Evêque de Worcester en possession de l'Archevêché d'Torck, aussi-tôt qu'il sera vacant. Page 744.

Bulles de ce genre pour l'Archevéché d'Yorck & & pour l'Eveché de Worcester

Autre pour remplir l'Evêché de Worcester, quand il vaquera par la translation de l'Evêque à l'Archevêché d'Torck. Page 745.

Bulle pareille pour un Canonicat & une Prébende.

Bulle de Provision pour un Canonicat de l'Eglise de Lichsield, quoiqu'il n'y en eût point de vacant, & pour la prémiere Prébende vacante: Non obstantibus de certo Canonicorum numero, & quibustibet aliis Stamtis & Consuetudinibus ejusdem Ecclesia contrariis, juramento, consirmatione Apostolicà, vel alià quacumque sirmitate roboratis. Page 5 13.

# Année 1347.

Défense du Roi au sujet des Procurations. Défenses aux Prélats, de permettre qu'on leve dans leurs Dioceses des Procurations pour les Cardinaux Légats, employés en France aux Négociations de la Paix. Page 558.

Permission sur le même sujet.

Permission de lever ces Procurations, à cause des bons services que les Légats avoient rendus au Roi. Page 631.

# Année 1349.

Ordre touchant l'Archevéque d'Armagh. Differend de cet Archevéque avec celui de Dublin. Ordre pour empêcher l'Archevêque d'Armagh, se prétendant Primat d'Irlande, de saire porter la Croix devant lui dans Dublin.

Permission au même Prélat, de n'assister pas aux Parlemens assemblés à Dublin, à cause des disserens qu'il avoit avec l'Archevêque de cette Ville.

# Année 1353.

Défenses au Nonce, de lever les Prémiers-fruits des Bénéfices pour Défense au Nonle Pape, sous prétexte des Collations, ou Réservations de la Cour de prémiers fruits Rome. Page 747.

Lettre à Innocent VI sur son exaltation. Du 20 de Juin. Page Pour le Pape.

752.

au Pape.

#### Année 1354.

Défense de troubler l'Archevêque d'Yorck, sur le port de la Croix dans Londres. Page 753.

Annee 1355.

L'Archevêque d'Yorce pone la Croix dans Londies.

Il paroît par un Acte, qui se trouve parmi ceux de l'année 1355, qu'il y avoit encore à Bourdeaux des Clercs tonsurés qui étoient mariés.

Clercs tonfurés

Il y a une Permission à Jean Blome de faire fouiller dans l'enceinte du Monastere de Glaston, pour y chercher le Corps de Joseph d'Ari- de Joseph d'Arimathée, Cette Permission étoit fondée sur une Révélation que Blome mathée. disoit avoir eue sur ce sujet en 1344. Du 10 Juin 1345. Page 458.

### EXTRAIT DES VI. ET VII. TOMES DE RYMER.

E VI. Tome de ce Recueil contient seize années du Regne L'd'Edouard III; savoir, depuis le commencement de l'année 1357. jusqu'à la fin de 1372. Le commencement du VII. regarde les dernieres années de ce Prince, depuis 1373 jusqu'à sa mort, qui arriva au mois de Juin 1377. Comme les affaires qu'Edonard avoit avec la France sont la principale matiere des Actes de ce Volume, c'est sur celles-là que j'insisterai le plus. Les autres Articles ne contiennent que peu de choses dignes d'être remarquées.

I.

### AFFAIRES DE FRANCE.

IMMÉDIATEMENT après la glorieuse Victoire, qu'Edouard le Fils reère avec la avoit gagnée près de Poitiers, ce Prince se rendit à Bourdeaux, Jean amené prioù le Pape lui envoya un Cardinal, pour y négocier une Trève en fonnier à Lonfaveur de la France. \* Cette Trève ayant été arrêtée pour deux ans, ...... le Prince de Galles partit au mois d'Avril 1357, pour conduire le Roi

Jean à Londres, où Edouard reçut ce Roi prisonnier, avec les mêmes honneurs que s'il fût venu exprès pour lui rendre visite (1).

Son Fils prend le titte de Régenr.

Le Roi Jean négocie un Traité de Paix avec Edouard.

Cependant, la prison de ce Prince causoit en France des troubles qui ne permettoient guere au Dauphin son Fils, qui prit le titre de Régent, de penser aux moyens de procurer la liberté au Roi son Pere. Il avoit, dans le Roi de Navarre, un Ennemi qui sut si bien profiter de cette fatale conjoncture pour semer la division dans l'Etat, qu'il ne fut pas possible au Régent de faire des préparatifs pour recommencer la Guerre, aussi-tôt que la Trève seroit expirée. Le Roi Jean, qui étoit parfaitement instruit de tous ces desordres, & qui comprenoit bien qu'il n'avoit rien à esperer du côté des armes, pensa à se procurer la liberté en négociant lui-même un Traité de Paix avec Edouard. Ce Traité, qui ne pouvoit qu'être très avantageux à l'Angleterre, vu la conjoncture du tems, ayant été envoyé en France, les Etats-Généraux refuserent de le ratifier, & promirent au Dauphin de lui fournir les moyens d'obtenir des conditions plus avantageuses; mais ils tinrent mal leur parole.

Edouard le fait rentermer dans un Château.

Edouard se voyant ainsi déchu de l'esperance de faire une Paix telle qu'il la souhaitoit, résolut de reprendre les armes; & comme il crut que dans la négociation précédente Jean n'avoit eu pour but que de l'amuser, il eut moins d'égards pour lui, & le sit rensermer dans le Château de Sommerton. Cependant, il faisoit ses préparatifs pour porter la Guerre dans le cœur de la France, ne doutant point qu'il ne dût tirer de grands avantages de la confusion qui regnoit alors dans ce Royaume. Il partit d'Angleterre au mois d'Octobre 1359, avec une Flotte de mille Vaisseaux, qui portoient une Armée de centmille hommes. Avec ces nombreuses Troupes, il se rendit maitre de plusieurs Places de Normandie, où il mit son Armée en quartier d'Hiver; & dès le mois de Mars 1360, il se mit en marche vers la Champagne, à dessein de s'emparer de Rheims, où l'on prétend qu'il avoit résolu de se faire sacrer. Ce coup lui ayant manqué, il se Et en Bourgogne. fit ouvrir les portes de Sens; & ensuite tournant vers la Bourgogne,

Edouard paffe en France une grande Flotte : les progrès en Normandie.

( 1 ) Plus de mille Bourgeois de Londres à cheval allerent au-devant du Roi Jean au Bourg de Southwarch. Le Roi prisonnier montoit un beau coursier blanc, en figne de Souveraincié; & le Vainqueur marchoit à côté de lui, monté sur un petit cheval noir d'Irlande, comme pour éviter un air de triomphe. Jean fut recu par le Lord-Maire de Londres &c. avec toutes les cérémonies & l'appareil de la Ville; & dans toutes les rues où il passa pour aller à Westminster, les habitans avoient étalé leur argenterie, leurs armes, & tendu leurs tapisseries; de sorte qu'on n'avoit jamais rien vu de semblable, de mémoire d'homme. Le Roi Edonard reçut le Roi prisonnier, assis sur son Trône Royal dans la Salle de Westminster, d'où il se leva sur le champ & courut l'embrasser. Il le régala en Roi le même jour avec Philippe son Fils, & les autres Prisonniers de marque; & en attendant que le Palais de la Savoye fût en état de recevoir le Roi prisonnier, Edonard le fit loger dans sa propre Cour. Voyez l'Histoire de Barnes, p. 526. WHAT.

il menaça cette Province d'une entiere désolation. Le Duc de Bourgogne, qui n'étoit pas en état de s'y opposer, prit le parti de composer, pour exempter ses Etats du pillage; & obtint une Trève particuliere pour trois ans, moyennant deux-cens-mille florins, & des

vivres qu'il fournit à l'Armée Angloise.

En quittant la Bourgogne, Edonard marcha vers l'Isle de France. à dessein d'attirer le Régent au combat. Mais ce Prince étoit trop fage, pour hazarder ainsi témérairement le salut de la France. Il se tint donc renfermé dans Paris, sans que toutes les bravades d'Edonard, pussent l'obliger d'en sortir. Le Siege de Paris paroissant une entreprise trop difficile au Roi d'Angleterre, il rebroussa chemin vers la Beausse, pour aller faire rafraichir son Armée le long de la Loire. Pendant qu'il étoit campé près de Chartres, il survint un orage épouvantable, accompagné de tonnerres, & d'une grele d'une grosseur prodigieuse, qui tua trois-mille chevaux & plus de mille hommes de son Armée. Cet évenement extraordinaire, qui sembloit marquer la colere du Ciel, frappant de terreur l'esprit de ce Prince, il se tourna vers la Tour de l'Eglise de Chartres, & mettant les genoux en terre, il fit vœu de donner la Paix à la France, à des conditions équitables. Suivant cette résolution, il envoya le Prince de Galles son Fils au Traité de Bre-Village de Bretigny: où le Dauphin se rendit aussi. Ce fut en cet tigny. endroit que ces deux Princes, après une négociation qui ne dura que huit jours, conclurent un Traité de Paix; qui, selon les apparences, étoit à peu près le meme que celui qui avoit été arrêté à Londres l'année précédente.

Par le Traité de Bretigny, la Couronne de France cedoit au Roi d'Angleterre un grand nombre de Provinces en toute Souveraineté, & partageoit, pour ainfi dire, le Royaume avec les Anglois. Outre cela, le Roi Jean s'engageoit à payer trois millions d'écus d'or pour fa rançon, & à livrer divers Otages, entre lesquels se trouvoient cinq Princes du Sang. En conséquence de ce Traité, le Roi Jean sut condu t à Calais, où il fut mis en liberté, après qu'il eut ratifié le Traité, & donné toutes les autres assurances qu'Edouard voulut exiger de lui.

Dès qu'il sut arrivé à S. Omer, il ratifia tout ce qu'il avoit sait à. Calais, il jura la Paix encore une fois, & fit faire le meme serment à Charles son Fils ainé, à ses autres Fils, & à vingt Seigneurs des plus qualifiez du Royaume, Enfin, il n'oublia rien de ce qui pouvoit contribuer à faire connoître qu'il n'avoit rien fait que volontairement, quoiqu'il eut été prisonnier. Mais il sit encore mieux paroître sa bonne-foi dans la suite, en exécutant ponétuellement le Traité de Bretigny, à deux Articles près. Le premier regardoit le Comté de Gavre en Gascogne, & la Terre de Belville en Poitou, sur lesquelles il survint quelque differend. Le second étoit par rapport à sarançon, qu'il ne lui fut pas possible de payer aux termes prescrits. Vuuiii

Orage épou-

Le Roi Jean

à cause du mauvais état où son Royaume se trouvoit.

Cependant, le défaut d'exécution de ces deux Articles faisoit qu' Edonard retenoit les Otages en Angleterre. Entre ces Otages il y en
avoit quatre, qu'on appelloit les Seigneurs des Fleurs de Lys; savoir, le
Duc d'Orleans Frere du Roi de France, le Duc d'Anjon, & le Duc de
Berry, Fils du meme Roi, & le Duc de Bourbon. Comme ces Princes
s'ennuyoient beaucoup en Angleterre, Edonard voulut bien les mettre en liberté, à condition qu'on lui livreroit le Comté de Gavre & la
Terre de Belville, qui faisoient le sujet de son differend avec le Roi
Jean. Mais pendant qu'on étoit sur le point d'exécuter cet Accord, qui
sut ratifié par le Roi de France, & que les Princes qui devoient être
délivrez avoient été déja conduits à Calais, le Duc d'Anjou se retira
sans congé, & ne revint plus. Quatre autres Otages d'un rang insérieur imiterent ce mauvais exemple; & par leur évasion, les mesures
qu'on avoit prises pour la liberté des autres Princes, surent entiere-

ment rompues.

Il est difficile de comprendre pour quelle raison le Roi Jean, qui avoit agi avec tant de bonne-foi dans l'exécution du Traité, n'obligea pas le Prince son Fils à retourner en Angleterre; ou pourquoi il n'y envoya pas le Prince Philippe son quatrieme Fils, ou du moins quelques autres Otages, pour tenir la place du Duc d'Anjon. Quoi qu'il en soit, comme peu de tems après il prit la résolution de retourner en Angleterre, on lui a fait l'honneur de dire que c'étoit pour se remettre en prison, afin de réparer par-là la faute de son Fils, & de faire voir qu'il n'avoit pas consenti à son évasion. Mais c'est à quoi il n'y a pas la moindre apparence, puisque par le Traité il n'étoit obligé qu'à renvoyer le Duc d'Anjon, ou à donner quelque satisfaction au Roi d'Angleterre, en lui envoyant d'autres Otages en la place de celui-là. D'ailleurs, il avoit déja exécuté ce qu'il y avoit de plus important dans le Traité, puisqu'il ne restoit plus que l'affaire de Gavre & de Belville à terminer, & le reste du payement de sa rançon, dont il avoit déja payé près d'un million. Ainsi, il n'étoit nullement nécesfaire qu'il allât se remettre en prison pour dégager sa soi. Il est encore plus ridicule de dire, comme quelques-uns l'ont avancé, que l'amous qu'il avoit pour une Dame de la Cour d'Angleterre, le fit retourner à Londres. Car quelle apparence y a-t'il, qu'un Prince agé de cinquante ans ait abandonné un Royaume en un aussi, mauvais état que le sien se trouvoit alors, pour suivre les mouvemens d'une solle palfion (1)? Ceux qui ont dit qu'il vouloit règler avec Edouard l'expé-

<sup>(1)</sup> Mr. Barnes releve plusieurs Ecrivains Anglois, qui se sont imaginez imprudemment, que la raison qui obligea le Roi Jean à venir en ce tems-ci en Angleterre, étoit son amour pour la Comtesse de Salisbury. Cette opinion, dit-il, a été autorisée par la plume ingénieuse de l'illustre Lord Orrery, dans sa Piece de Théatre institulée, Le Prince Noir; mais on devoit considérer que ce Seigneur écri-

REGNE D'EDOUARD III.

dition d'une Croisade dont le Pape l'avoit déclaré Général, semblent avoir plus de raison; mais ce n'est tout au plus qu'une conjecture. Quelque puisse avoir été le motif de son retour, il est certain qu'il se ren- Londres & dit à Londres, où il mourut quelques mois après, le 8 d'Avril 1364. meur.

Au mois de Septembre de cette même année, la fameuse querelle Bataille d'Acentre les Maisons de Blois & de Montsort sut décidée par la Bataille Guerande. d'Avray, où Charles de Blois fut tué. Cette Bataille fut suivie du Traité de Guerande, qui mit Jean de Montfort en possession de la Bre-

tagne.

Depuis la Paix de Bretigny, Edouard avoit en 1362 érigé en Le Prince Noie Principauté le Duché de Guyenne, dont il avoit investi Edonard son Guyenne. Fils ainé. Ce Prince étoit allé tenir sa Cour à Bourdeaux, où il vivoit dans une oissveté très opposée à son humeur guerriere, la Paix ne lui donnant point d'occasion d'exercer sa valeur. En 1366, il sut retiré de cette oissveté par Pierre le Cruel, Roi de Castille, qui ayant été chasse de Castille. de ses Etats par Henri Comie de Trastemare, son Frere bâtard, se rendit à Bayonne pour implorer le secours du Prince de Galles. Comme la France favorisoit Henri, qu'elle avoit mis sur le Trône de Castille, ce fut une raison suffisante pour porter le Prince Anglois à prendre le parti de Pierre. Il assembla donc une puissante Armée dans sa Principauté, & après avoir fait un Traité avec le Roi de Navarre. qui lui donna passage dans ses Etats, il se rendit sur les frontieres de Castille, où il rencontra Henri qui s'étoit avancé pour lui disputer l'entrée du Royaume. Ce fut tout proche de la petite Ville de Najara, que ces deux Princes se livrerent une sanglante Bataille, dans laquelle les Castillans furent entierement désaits. La Victoire du Prince de Galles fut suivie du rétablissement de Pierre, qui, bien loin de reconnoître un si grand service, laissa périr de saim & de misère la plus et Roi. grande partie de l'Armée qui avoit si vaillamment combattu pour lui. Cette perfidie obligea le Prince de Galles à quitter la Castille, où il avoit contracté une maladie dont il ne releva jamais, pour s'en re-

Il remet fur lo

voit un Poème pour divertir, & non pas pour instruire la postérité d'un fait historique. Ainsi, il ne sauroit pardonner au Chevalier Richard Baker, & à d'autres Ecrivains de son caractere : car, dit-il, s'ils entendent par la Comtesse de Salisbury, l'Epouse du premier Comte de Montaigu, qui étoit Catherine Fille de Mylord Grandison, il y avoit déja douze ans qu'elle étoit morte : s'ils nous renvoyent à la belle Dame de Kent, elle étoit mariée deux ans auparavant, au Prince Edonard, & étoit alors avec lui en Guyenne; ce que le Roi Jean ne pouvoit pas ignorer : & s'ils sont réduits à dire la Dame Elisabeth, Fille de Milord Mohun, Femme du fecond Comte de Montaign, & la feule Comtesse de Salisbury qu'il y est alors, il desie ces Ecrivains d'en apporter la moindre ombre d'autorité. Sur tout cela Mr. Barnes témoigne beaucoup d'indignation, de voir non-seulement l'honneur d'une illustre Dame; mais encore celui de deux Rois, qu'on dit qui en ont été amoureux, indignement attaqué par des Ecrivains sans esprit, ou plutôt sans pudeur. WHAT.

tourner en Guyenne avec le reste de ses Troupes, très mal satissaites

de leur expédition, quelque glorieuse qu'elle eût été.

Le Prince de Galles obligé de congédier les Soldats, qui faute de paye ravagent la Guyenne.

Dès que le Prince sut à Bourdeaux, il congédia son Armée sans la payer, n'ayant pris aucune mesure pour avoir de l'argent, puisqu'il avoit compté sur la bonne-foi de Pierre, qui s'étoit engagé à faire tous les frais de cette Guerre. Ces Troupes, ainsi cassées sans avoir reçu leur folde, se crurent autorisées à chercher leur payement où elles pourroient. Elles se partagerent donc en plusieurs petits Corps, sous la conduite de quelques Officiers de réputation, & firent une infinité de ravages dans la Guyenne. Le Prince de Galles, qui n'étoit pas en état de les satisfaire, & qui ne pouvoit se resoudre à poursuivre à toute outrance des soldats qui l'avoient si bien servi, se contenta de les prier qu'ils eussent à porter leurs ravages ailleurs. Soit que ce fût par respect pour le Prince, ou que ces Troupes crussent pouvoir faire ailleurs un plus grand butin, elles se jetterent sur les Provinces de France les plus voisines, où elles commirent de grands excès. Charles V, qui regnoit alors en France, s'en plaignit, comme d'une infraction de la Paix. On lui répondit, que c'étoient des gens sans aveu, & qu'il pouvoit leur courir sus, sans que l'Angleterre y prit aucun interêt. Cependant, pour lui donner une plus grande satisfaction, Edonard publia une Proclamation qui rappelloit tous ces Vagabonds, & qui, en cas de refus, les déclaroit Traitres & Rebelles, & confisquoit tous leurs biens. Bien qu'après une pareille déclaration, ce fut à la France à chercher les moyens dese délivrer de ces pillards, le Prince de Galles craignit que cette affaire n'aboutit enfin à une Guerre, dont il seroit accusé d'être l'auteur. Pour prévenir cet inconvénient, il chercha les voyes de sa-Edouard met tisfaire ces Troupes, en mettant sur ses Etats un Impôt qui fut appellé Fouage, parce qu'il fut établi sur chaque Feu, ou Cheminée. Cet expédient auroit pu réussir, si malheureusement, depuis la Paix de Bretigny, le Roi son Pere n'avoit revoqué divers dons qu'il avoit faits aux principaux Seigneurs de Guyenne, dans le tems que ses affaires demandoient qu'il s'assurât de la sidelité des Gascons, Cette revocation avoit tellement irrité ces Seigneurs, qu'ils avoient résolu de s'en venger; à quoi le nouveau Roi de France ne manqua pas de les exciter secretement. Nous verrons ailleurs, que ce Prince avoit déja formé le dessein de rompre la Paix, pour avoir occasion de recouvrer les Provinces que la France avoit perdues depuis le Traité de Bretigny. Les Seigneurs de Guyenne, qui se sentoient appuyés par le Roi de France. inciterent leurs Vassaux & leurs Tenanciers à se plaindre à eux du Droit de Fouage nouvellement établi; & ayant reçu leurs plaintes, ils les porterent au Prince, de qui ils furent très-mal reçus. Sur le refus qu'il fit de redresser cet Abus prétendu, ils s'adresserent au Roi de France, supposant qu'il étoit toujours Souverain de la Guyenne, malgré sa renonciation à cette Souveraineté, & le supplierent de leur ae-

Proclamation d'Edouard contre CUX.

Cheminées.

un impôt (ur les

Les Sujets s'en philanent

corder

REGNE D'EDOUARD III.

Charles cite fe

corder des Lettres d'Appel. Charles les entretint quelque tems à Paris, julqu'à ce que ses affaires fussent prétes; & enfin, il leur accorda ce qu'ils demandoient. En conséquence de cet Appel, il fit citer le Prince de Galles à comparoître devant la Cour des Pairs, pour se justitier sur les plaintes de ses Sujets. Le Prince ayant répondu qu'il ne des Pains. manqueroit pas de comparoître à la tête de soixante-mille hommes, Charles fit déclarer la Guerre à Edonard par un simple Valet; parce que le Prince avoit fait arrêter, sous quelque prétexte, ceux qui lui douard avoient porté la Citation.

Comme on ne trouve que très peu de circonstances de cette Guerre. dans le Recueil des Actes Publics, je me contenterai d'en rapporter brievement le succès, qui fut très funeste à l'Angleterre. Immédiatement après la déclaration de Guerre, Edouard se vit enlever le Comté de Ponthieu, & apprit en même tems que la plus grande partie de la Guyenne s'étoit révoltée. Comme il se vit dans une nécessité indispensable de recommencer la Guerre, il reprit le Titre de Roi de France, Roi de France. qu'il avoit quitté depuis le Traité de Bretigny : mais ce Titre ne lui Malheureux luccès de ses armes : procura aucun avantage. Bertrand du Guesclin, Connetable de France, se maladie, & fit de grands progrès dans la Guyenne & dans les Provinces voisines; gletere. sans que le Prince de Galles, dont le mal avoit dégéneré en une parfaite Hydropilie, pût s'oppoler à les armes. Au contraire après avoir leverement puni la Ville de Limoges de sa rebellion, il sut obligé de retourner en Angleterre pour tâcher d'y rétablir sa santé; laissant Jean Duc de Lancastre, son Frere, en sa place.

Peu de tems après, le Duc épousa la Fille ainée de Pierre le Cruel. & prit incontinent le Titre de Roi de Castille, Cette entreprise obligea le Bâtard Henri à s'unir plusétroitement avec la France, & à donner au Connêtable un puissant secours par Mer, pour faire le Siege de La Rochelle. Edouard ayant voulu faire un effort pour secourir cette Place, sa Flotte, commandée par le Comte de Pembroke, sur battue par les Espagnols, & La Rochelle sut prise. Ensuite Du Guesclin s'avança dans le Poitou, & mit le Siege devant Thouars, où toute la Noblesse chelle. Poitevine s'étoit retirée. Cette Ville ne se trouvant pas en état de faire une longue résistance, les Seigneurs Poitevins capitulerent, & promirent de reconnoitre le Roi de France pour leur Souverain, si le Roi d'Angleterre, ou un de ses Fils ne venoient dans le Poitou avant la Fête de Saint Michel, avec une Armée capable de donner bataille. Edouard ayant appris cette Capitulation, fit promptement équiper une Flotte, où il s'embarqua lui-même sur la fin du mois d'Août, pour tâcher de sauver cette Province. Mais les vents contraires s'étant constamment opposés à son passage pendant plus d'un mois, Thouars lui Pette du Poiton, fut enlevé avec tout le reste du Poitou.

Enfin, pour dire tout en un mot, cette Guerre fut si fatale aux Anglois, qu'il ne leur resta plus rien de toutes les Conquêtes qu'ils avoient Tome III. Xxx

Prife de La Ro-

faites en France, que la seule Ville de Calais. Les affaires étant réduites à ce point, le Roi de France consentit à une Trève qui sut arrêtée le 11 de Fevrier 1375, & qui sut ensuite prolongée jusqu'au 1 d'Avril 1377. Edouard mourut le 21 de Juin de cette même année, trois mois après l'expiration de la Trève.

Voici présentement les Actes les plus importans qu'on trouve dans ce sixieme Tome, & dans le commencement du VII, par rapport aux

Affaires de France.

Autre Trève. Un Traité de Trève fait à Bourdeaux le 23 de Mars 1357, jus-

qu'à Pâques de l'année 1359. Page 3.

Sauf-conduit Pour un Cardinal allant en Angleterre pour y travailler à la Paix avec une suite de 100 Domestiques, & de 150 Chevaux.
En 1358. Page 21.

Ordre de conduire le Roi Jean à Sommerton,

Ordre de conduire le Roi Jean au Château de Sommerton, du 2 Janvier 1359. Page 113. C'étoit après que les Etats de France eurent resulé d'approuver les Articles de Paix arrêtés à Londres entre les deux Rois.

Sauf - conduit Pour des Députés de Languedoc.

Sauf-conduit pour des Députés du Languedoc, allant trouver le Roi Jean en Angleterre, du 13 de Fevrier 1359. Page 117. Cette Province se distingua entre toutes les autres par son affection pour son Souverain.

prolongation de la Trève, Prolongation de la Trève, jusqu'au 24 de Juin. Du 18 de Mars

1359. Page 121.

Lettre d'Edouard aux deux Archevêques. Lettre d'Edonard aux deux Archevêques d'Angleterre, dans laquelle il se plaint qu'on l'a trompé dans la négociation de la Paix; & comme il est prêt à reprendre les armes, il charge ces deux Prélats de saire prier Dieu pour l'heureux succès de son expédition. Du 12 Août 1359. Page 134.

Embarquement

Mémoire qui marque le jour de l'embarquement d'Edouard, pour

passer en France, le 28 d'Octobre 1359. Page 141.

Il fait un acenid avec le Duc de Bourgogne. Accord fait avec le Duc de Bourgogne, contenant une Trève particuliere de trois ans pour cette Province, moyennant une somme de 200000 deniers ou moutons d'or (1), payables par le Duc dans un an. Du 10 de Mars 1360. Page 161.

Bulle du Pape, pour exempter les Eglifes de France de pillage. Le Roi Jean mis à la Tour. Bulle d'Innocem VI, pour exempter les Eglises de France de pissage. 6. Cal. Maj. 1360. Page 171.

Ordre de conduire le Roi Jean à la Tour de Londres. Teste Custode. Du 28 d'Avril 1360. Page 173.

(1) Les Auteurs ne sont pas d'accord sur l'évaluation de cette somme. Mat. Villani la dit de 100000 Moutons, Paradin de 200000 Florins; Walsingham, & un vieux Manuscrit Anglois qui est dans la Bibliotheque du College de l'Eghse de Christ à Cambridge, ne la sont aller qu'à 70000 Florins: mais Mezerai, Hollingshed, Speed, & Barnes l'évaluent à 200000 Florins d'or, ou 35000 livres sterling. What.

Traité conclu à Bretigny lez Chartres, le 8 de Mai 1360. Page 178 & suivantes.

Quelque long que soit ce Traité qui contient quarante Articles, il trait est absolument nécessaire d'en faire un Extrait; parce qu'il sert de son-dement à presque tous les Actes de ce VI. Tome, & à plusieurs de ceux des Tomes suivans. On peut dire même, qu'il est presque impossible de bien entendre l'Histoire de ce tems-là, sans la connoissance de ce Traité.

Traité de Bretigny.

Article I. Prémierement, le Roi d'Angleterre, outre ce qu'il possede en Guyenne & en Gascogne, aura pour lui, & pour ses Héritiers, & possedera de la même maniere que le Roi de France, ou son Fils ainé, ou leurs Ancêtres les Rois de France, l'ont possedé, le Poison, la Saintonge, l'Agenois, le Perigord, le Limousin, le Querci, le Païs de Bigorre, le Comté de Gaure, l'Agenois, le Rouergue.

II. III. IV. V. VI. Montreuil, le Comté de Pombieu, Calais & son Territoire, & le Comté de Guisses, & toutes les Isles adjacentes aux Païs ci-

dessus nommés.

VII. Item, il a été convenu que le Roi de France & son Fils ainé transporteront au Roi d'Angleterre, dans un an apres la sête prochaine de S. Michel, tous bonneurs, obeisfances, hommages, ligeances, vassaux, siefs, services, reconnoissances, droits, empire pur & mixte, jurisdictions hautes & basses, ressorts, sauvegardes, patronats, & toute autre maniere de Seigneuries & Souveraineies, avec tous les droits qu'ils avoient, ou pouvoient avoir, sous quelque titre ou couleur de droit, d'eux, ou de la Couronne de France, sur les lieux sussities & leurs dépendances, sans rien réserver pour eux, ni pour leurs successeurs. Qu'ils ordonne-ront, par leurs Lettres Patentes, à tous Prélats, Comtes, Vicomtes, Barons, Nobles, & Citoyens, d'obeir au Roi d'Angleterre & à ses Héritiers, de la même maniere qu'ils ont obei aux Rois de France, & leur quitteront tous les hommages, sois, sermens, obligations, sujenions & promesses, faites par aucun d'eux aux Rois & à la Couronne de France, de quelque maniere que ce soit.

VIII. Que toutes les aliénations faites depuis les 70 ans, que les Rois d'Angleterre ne sont plus en possession de ces Provinces seront cassées

& annullées.

IX. Que le Roi d'Angleterre tiendra, dans les susdits lieux, ce qui n'a pas appartenu à ses Prédécesseurs, de la même maniere que les Rois de France l'ont tenu jusqu'à présent.

X. Que tout ce qui se trouvera dans les susdits Païs avoir appartenu au Roi de France, le jour de la Bataille de Poitiers, demeurera au Roi

d'Angleterre.

XI. Que le Roi de France & son Fils ainé transporteront au Roi d'Angleterre, toute maniere de Seigneurie & Souveraineté sur les sieux, & que les Sujets desdits Païs seront hommes-liges des Rois X x x ij

d'Angleterre, qui tiendront les susdites Terres, comme Souverains liges, & comme voisins du Royaume de France; sans y reconnoitre aucune Souveraineté, & sans être sujets à aucune reconnoissance ou service envers la Couronne de France.

XII. Que le Roi de France & son Fils ainé renonceront expressément à la Souveraineté sur les les choses, sur les que le Roi d'Angleterre & son Fils ainé renonceront à toutes les choses, sur les quelles le présent Traité ne leur donne aucun droit, spécialement au Nom & à la Couronne de France: à l'hommage & souveraineté des Duchés de Normandie & de Touraine, & des Comtés d'Anjou & du Maine, à l'hommage de la Bretagne & du Comté de Flandres, & généralement à toutes autres demandes, & c.

XIII. Que le Roi d'Angleterre fera conduire le Roi de France à Calais, dans trois semaines après la sete de S. Jean, aux dépens dudit Roi d'Angleterre, les frais de la Maison du Roi de France ex-

ceptés.

XIV. Que le Roi de France payera au Roi d'Angleterre trois millions d'écus d'or dont deux valent un Noble, savoir six-cens-mille écus quatre mois après son arrivée à Calais, & ensuite 400000 écus tous

les ans jusqu'à l'entier payement.

XV. Qu'aussi-tôt que le Roi de France aura payé les prémiers 600000 écus, & livré les Otages cî-dessous nommés, avec la Ville de La Rochelle, & le Comté de Guisnes, il sera mis en liberté; à condition qu'il ne pourra faire la Guerre au Roi d'Angleterre, que le Traité ne soit entierement exécuté.

Les Otages qui doivent être livrés au Roi d'Angleterre, tant du nombre de ceux qui ont été faits prisonniers à la Bataille de Poitiers, qu'autres, sont:

Lou's Comte d'Anjou (ensuite Duc). 7 Tous deux Fils du Jean Comte de Poitiers (ensuite Duc de Berry). S Roi Jean. Philippe Duc d'Orleans. (Frere du Roi Jean). Le Duc de Bourbon. Le Sire de Fiennes. Le Comte de Blois, ou son Frere. Le Sire de Preaux. Le Comte d'Alençon, ou son Frere. Le Sire de S. Venant. Le Comte de S. 'ol. Le Sire de Garenières. Le Comte de Harcour. Le Dauphin d'Auvergne. Le Comte de Porcien. Le Sire de Hengeest.

Le Comte de Valentinois.

Le Comte de Brenne.

Le Comte de Vaudemont,

Le Sire de Montmorency.

Le Sire Guillaume de Craon.

Le Sire Louis Harcourt.

Le Sire de Coucy. Le Sire Jean de Ligny.

### Prisonniers qui doivent servir d'Otages.

Philippe de France, qui fut ensuite Duc de Bourgogne, Fils de Jean.

Le Comte d'En.

Le Comte de Longueville.

Le Comte de Anceurs.

Le Comte d'Anceurs.

Le Comte de Pombieu. Le Comte de Vendôme.

Le Comte de Tancarville.

Le Comte de Toigny,

Le Comte de Sancerre,

Le Sire de Craon.

Le Sire de Derval.

Le Sire de Denham,

Le Comte de Dampmartin. Le Sire d'Aubigny.

Le Comte de Ventadour.

XVI. Que les seize Prisonniers, qui doivent servir d'Otages, ne seront plus censez Prisonniers, & seront quittes de toute rançon, &c.

XVII. Si quelqu'un des Otages quitte l'Angleterre sans congé, le Roi de France sera obligé d'en bailler un autre, quatre mois après que le Bailly d'Amiens, ou le Maire de S. Omer, aura été certissé du fait, par le Roi d'Angleterre.

Que le Roi de France, en partant de Calais, pourra emmener avec lui dix des Otages (1), dont le Roi d'Angleterre & lui conviendront, ausquels dix Otages le Roi d'Angleterre donnera un congé absolu.

XVIII. Que le Roi de France, trois mois après son départ de Calais, livrera pour Otages quatre Bourgeois de Paris des plus considérables, & deux de chacune des Villes ci-dessous nommées.

Paris. Troye. S. Omer. Lyon. Orleans. Arras. Compiegne, Amiens. Beauvais. Rouen. Lille. Caen. Tours. Douay. Tournay. Bourges. Toulouse. Rheims. Chartres. Châlon.

(1) Le Lecteur peut remarquer que les noms des Otages ci-dessus copiés d'apprès les Fædera, se montent à 41. Mr. Barnes les sait répondre exactement au nombre de quarante, en supprimant les Seigneurs de Fiennes, Preaux, & S. Venant, & en changeant la disjonctive ou après les noms des Comtes de Blois & d'Alenson, pour la conjonctive &; en quoi il corrige tous les exemplaires Fransois & Latins. Mr. Barnes sait de ceci un Article séparé No XVIII. contre les originaux Latins & François des Fædera, & contre Du Chesne. Ses autorités pour
cela, sont un Manuscrit Anglais du Docteur Spenser, & un autre en Latin du
Docteur Stillingsseet. What.

Xxxiij

XIX. Que le Roi de France séjournera quatre mois à Calais, le prémier mois aux dépens du Roi d'Angleterre.

X X. Qu'il rendra au Comte Jean de Montfort sa Terre de Mont-

fort, dont ledit Jean lui fera hommage-lige.

XXI. Quant au differend mû pour la succession du Duché de Bretagne, les deux Rois nommeront des Commissaires, pour accommoder les Parties; sans pouvoir entrer en Guerre sur ce sujet, en cas que l'accommodement n'ait pas lieu.

Les XXII, XXIII, XXIV, XXV. & XXVI, regardent des particu-

liers, ou sont de peu d'importance.

XXVII. Que le Roi de France, un an après son départ de Calais, mettra le Roi d'Angleterre en possession des Terres qui lui sont cé-

dées par le présent Traité.

XXVIII. Aussi-tôt que le Roi de France aura livré les Terres ci-dessous spécifiées, avec les renonciations nécessaires, savoir, Ponthieu, Montsort, la Saintonge, & l'Angoumois; le Roi d'Angleterre le mettra en possession de tout ce que lui ou ses Alliez tiennent en Touraine, Anjou, Berry, Auvergne, Bourgogne, Champagne, Normandie, Picardie, & dans l'Isle de France, la Bretagne exceptée.

XXIX. Que s'il se trouve des Sujets désobeissans, le Roi de France les contraindra d'obeir à ses dépens; & que le Roi d'Angleterre s'en-

gagera à la même chose, à l'égard de ses Sujets.

XXX. Que le Clergé sera sujet de celui des deux Rois, de qui son Temporel releve; que s'il en tient de l'un & de l'autre, il sera Sujet de tous les deux.

XXXI. Qu'il y aura bonne amitié & Alliance entre les deux Rois, nonobstant toutes autres Alliances, particulierement celles d'Ecosse & de Flandres.

XXXII. Que le Roi de France ne donnera aucun secours aux Ecosfois, contre le Roi d'Angleterre; ni le Roi d'Angleterre aux Flamans, contre la France.

XXXIII. Que les deux Rois feront confirmer ce Traité par le Pape, de la maniere la plus forte qu'il se pourra.

XXXIV. Que les Collations des Bénéfices, faites pendant la Guerre,

demeureront en leur entier.

XXXV. Que les Sujets des deux Rois jouïront des privileges des

Universités des deux Royaumes.

XXXVI. Que le présent Traité sera confirmé, par des Lettres Patentes des deux Rois, par leurs Sermens réciproques, & par ceux des Princes de leur Sang, & des Seigneurs les plus considerables de chaque Nation.

Qu'on contraindra les desobeissans.

Que les deux Rois se soumettront aux censures de l'Eglise Romaine, pour l'exécution du Traité.

Ou'ils renonceront à toutes Guerres, & à toutes voyes de fait.

en cas d'inexécution.

Que si par la desobeissance de quelques mal-intentionnés, quelques-uns des Articles du présent Traité ne pouvoient s'exécuter, les deux Rois ne pourront pourtant se faire la Guerre, mais s'efforceront de ranger les Rebelles à leur devoir-

XXXVII. Que par le présent Traité, tous les autres précédens sont

cassés & annullés.

XXXVIII. Que le présent Traité sera juré à Calais, par les deux Rois en leurs propres personnes; & qu'un mois après que le Roi de France sera parti de Calais, ils s'envoyeront réciproquement leurs Patentes, confirmant ledit Traité.

XXXIX. Qu'aucun des deux Rois ne procurera aucune opposition. ou obstacle, à l'exécution du Traité de la part de la Cour de Rome; & que si le Pape vouloit l'entreprendre, les deux Rois l'en empêcheront de tout leur pouvoir.

XL. Que les deux Rois conviendront ensemble à Calais, touchant

les dix Otages que le Roi de France doit emmener avec lui.

C'est-là en substance le fameux Traité de Bretigny, qui est la principale Piece de ce Volume. Continuons à voir les autres Actes, qui pour la plupart sont des dépendances de ce Traité.

Mémoire qui marque le retour d'Edouard en Angleterre, le 18

de Mai 1360. Page 196.

Ordre pour conduire le Roi Jean à Calais, du 16 de Juin 1360. Page 198. Il n'y arriva que le 8 de Juillet, comme il paroît d'une conduit à Calais. Lettre, qu'il écrivoit aux Habitans de La Rochelle. Page 206.

Privileges accordés par Edouard à La Rochelle, le 22 d'Octobre Privileges de La

1360. Page 217.

Tout le tems entre l'arrivée de Jean à Calais, & le 24 d'Octobre, Ratification du fut employé à préparer tous les Actes nécessaires pour la confirmation tigny. duTraité de Bretigny. Non seulement Jean ratifia le Traité en général. mais il fit encore des Actes particuliers pour la ratification de chaque Article du Traité; tant en son nom, qu'en celui du Dauphin, qui s'étoit rendu à Boulogne. Tous ces Actes, qui étoient des confirmations, des ratifications, des renonciations, des mandemens, se trouvant prêts, Edouard se rendit à Calais, où les deux Rois signerent ces Actes particuliers, & jurerent solemnellement le Traité, le 24 d'Octobre.

A tous ces Actes on en ajouta un qui contenoit une obligation du Roi Jean & du Dauphin, que pour le défaut de restitution d'un ou Jean & du Daude deux Châteaux, de la part d'Edouard, ils ne laisseroient pas d'exécuter le Traité. Page 276.

Edonard voulut bien accorder au Roi de France que Philippe son Mouerd relâche

Retour d'Edouard en Angle-

Le Roi Jean

le Fils du Roi Fils, qui avoit été pris à la Bataille de Poitiers, fût un des dix Otages qu'il pouvoit emmener en partant de Calais. Page 285.

Obligation d'Edonard à l'égard des Otages. Page 283.

douard à l'égard des Otages.

Renonciation à toutes voyes de fait, de la part des deux Rois, de la part des deux Rois, de la part des deux Rois, de la part des deux Royaumes, en cas toutes voyes de d'inexécution du Traité. Page 269.

Tous ces Actes, qui pour la plupart sont datés du 24 d'Octobre, se trouvent depuis la Page 217 jusqu'à la Page 294, avec les consir-

mations du Dauphin, datées de Boulogne.

Engagement contracté par le Roi Jean, Obligation du Roi Jean qui s'engage à payer au Roi d'Angleterre ce qui lui reste dû pour la Bourgogne, qui étoit réunie à la Couronne par la mort du Duc de ce nom. Du 21 de Fevrier 1362. P.351.

Traité au sujet des Princes des fleurs de lis, qui étoient en seus de lis. Otage. En Novembre 1363. Page 396.

Ratification du Roi Jean, avec quelque changement. Page 400. Ratification pure & simple, sans aucun changement. Page 405.

Lettre d'Edonard au Prince de Galles, à qui il fait savoir que ce de Galles.

Traité est rompu. Du 6 de Décembre 1363. Page 430. C'étoit à cause de l'évasion du Duc d'Anjon.

pour le Roi Jean. Dé

Sauf-conduit pour le Roi Jean, allant en Angleterre. Du 10 de Décembre 1363. Page 430.

Sommations & Sommation à Charles Roi de France, de rendre le Duc d'Anjon le trre d'Edouard, au sujet des Otages. Sommation à Charles Roi de France, de rendre le Duc d'Anjon fon Frere, & les autres Otages qui s'étoient évadés. Du 20 de Novembre 1364. Page 452.

Sommations au Duc d'Anjon & aux autres Otages, Page 453.

Lettre d'Edouard au Roi de France sur ce sujet.

Avis de leur évafion.

Avis donné au Maire de S. Omer de l'évasion des Otages, conformément à l'Article du Traité de Bretigny. Le 20 de Novembre 1364. Page 455.

On ne trouve ici aucune réponse, ni à ces sommations, ni à ces

Don fait à Thomas de Woodstock.

Don fait par le Duc d'Orleans à Thomas de Woodstock, l'un des Fils d'Edonard, des Seigneuries de Chisay, Messe, Chivray, Villeneuve, & de tout ce qu'il possedoit en Saintonge & en Poitou. Le 27 de Décembre 1364. Page 458.

Congé absolu donné au Duc d'Orleans. Congé absolu donné au Duc d'Orleans, en consideration du don qu'il a fait de son propre mouvement au Prince Thomas. Le 30 de Mars 1365. Page 467.

Oblig, duComte d'Harcour à qui Edouard donnoit un congé pour aller en France. Obligation du Comte d'Harcour à qui Edouard donnoit un congé limité pour aller en France, de retourner en Angleterre au tems prescrit. Le 28 de Juillet 1365. Page 473.

Quittance du payement de la rançon du Roi Jean,

Diverses quittances du payement de la rançon du Roi Jean. P. 440. 441. Il faut remarquer que le 10 de Déc. 1365, il restoit encore quelque chose à payer du premier million, quoique, selon les termes du Traité,

REGNE D'EDOUARD III.

les trois millions dussent déja être payez, à 400000 écus près.

Conventions pour mettre l'affaire de Belville en arbitrage. Le 30

de Janvier 1366. Page 484.

Obligation du Duc de Bourbon & du Comte d' Alençon, de demeurer en Otage jusqu'à ce que le differend touchant Belville soit terminé. Page 486.

Congé au Duc de Bourbon & au Dauphin d'Auvergne, d'aller en France sous la caution du Duc de Berry. Le 1. de Février 1366. P.492.

Congé limité au Comte de S. Pol, en laissant deux de ses Fils en d'aller en France la place. Du 25 de Février 1366. Page 494.

Révocation du don de certaines Terres en Guyenne, annexées à la

Couronne d'Angleterre. Du 8 de Mai 1366, Page 499.

Conventions entre Pierre Roi de Castille, Charles Roi de Navarre, & Edonard Prince de Galles, par lesquelles Charles s'oblige à donner passage au Prince dans ses Etats. Du 5 de Septembre 1366. Page 514.

Don fait par l'ierre au Prince de Galles, de quelques Terres en

Castille, le 22 de Septembre 1366. Page 521.

Privilege accordé aux Anglois, qu'ils auront toujours l'Avantgarde, quand ils se trouveront dans les Armées de Castille. Du 11 de Février 1367. Page 531.

Lettre en Espagnol du Prince de Galles, au Comte de Trastemare,

deux jours avant la Bataille de Najara. Page 554.

Réponse de Henri. Page 556.

Mémoire qui marque le jour de la Bataille de Najara, le 1. d'Avril jata, 1367. Page 557.

Obligation de Pierre, Roi de Castille, qui s'engage à payer les

frais de la Guerre. Du 2 de Mai 1367. Page 559.

Prolongation du terme, pour l'affaire de Belville, & des congés du Duc de Berry, & du Comte d'Alençon. Du 5 de Mai 1367. P. 562. de Belvalle &c.

Proclamation d'Edouard contre ceux de ses Sujets qui ravageoient d'Edouard.

la France. Du 16 de Novembre 1367. Page 577.

Ouittance de 100000 écus sur le second million de la rançon du Roi lean. Du 13 de Mai 1367. Page 562.

Autre quittance de 92000 écus sur le second million. Du 18 de

Novembre 1367. Page 579.

Cest ici le dernier payement qui sut fait sur cette rançon; de sorte qu'au lieu de trois millions, Edonard ne reçut qu'un million 192000 écus.

Sommation au Comte d'Harcour de retourner en Angleterre, son congé étant depuis longtems expiré. Du 1 de Décemb. 1 367. P. 580 & P.582. cour.

Traité de Ligue offensive & désensive entre le Roi de France & Ligne entre la France & la Cas-Hemi Roi de Castille, par lequel ce dernier s'engage à donner du sille. secours au Roi de France contre le Roi d'Angleterre. Du 20 de Nowembre 1368. Page 598.

Tome III.

Yyy

Affaire de Beiville mise en Atbitrage.

Oblig, du Duc de Bourbon & du Comte d'Alen-

Congé au Duc de Bou b & au Dauph. d'Auverg. Et au Cointe de \$ Pol.

Revocat, du don de certaines Terret en Guyenne.

Convent. entre le Roi de Caftille , le Roi de Navaire, & le Frince de Galles. Don fait par le Roi de Caffille, au Prince de Galles. Privilege accordé aux Anglois.

Lettre du Prince de Galles,

Réponie.

Bataille de Na-

Le R.deCaft.s'engage à payer les trais de la Guer.

Prolongat. du

Quittances pour la rançon du Roi

Sommation au Comto d'Hat-

Edouard mécontent du Roi de France.

Quoique Charles se préparât à la Guerre, il vouloit pourtant faire croire à Edouard qu'il avoit dessein d'entretenir la Paix. Mais il paroît qu'Edouard n'étoit pas content de lui, puisqu'il lui renvoya un présent de cinquante tonneaux de vin, comme il paroît d'un Ace du 26 d'Avril 1369. Page 617.

Proclamation d'Edouard. Proclamation d'Edonard, pour mettre à couvert les Otages François des insultes des Anglois. Du 26 d'Avril 1369. Page 617. Edonard reprend le Titre de Roi de France, par l'avis du Parle-

Il reprend le Titre de Roi de France. Edouard reprend le Titre de Roi de France, par l'avis du Parlement. Du 3 de Juin 1369. Page 621.

Don des Terres conquiles fur la France.

Don fait par Edonard, des Terres qui pourront être conquises sur la France, à ceux qui s'en empareront. Du 19 de Juin 1369.P.626.

Lettre d'Edouard aux Seigneurs de Guyenne. Lettre d'Edonard aux Seigneurs de Guyenne, sur la rupture avec la France. Du 30 de Décembre 1369. Page 643.

Traité avec le Duc de Bretagne. Traité d'Alliance, entre Edonard & le Duc de Bresagne, en 1370. Page 698.

Alliance entre la France & l'Ecolle. Alliance entre Charles V Roi de France, & Robert Stuart Roi d'E-

sauf - conduit

cosse. Du 28 d'Octobre 1370. Page 696. Sauf-conduit pour les Ambassadeurs de France, nommez pour la

pour les Ambaffadeurs deFrance.

négociation de la Paix. Du 19 de Juillet 1371. Page 718.

Embarq. d'Edouard pour la France. Embarquement d'Edonard, pour aller secourir Thonars. Du 30 d'Août 1371. Page 747.

Plein - pouvoir nux Ansballadouts Plein-pouvoir aux Ambassadeurs d'Angleterre, pour traiter la Paix avec la France. Du 8 de Janvier 1372. Page 761.

### TOME VII.

Embarq, du Dus de Lancastre.

Embarquement du Duc de Lencastre, Roi de Castille, pour aller porter la Guerre en France. Le 7 de Mai 1373. Pages 8 & 13.

Emb. du Comte de Cambridge. Embarquement du Comte de Cambridge, pour le même sujet. Le 18 de Novembre 1374. Page 48.

Trève avec la France.

Trève avec la France jusqu'à Pâques. Du 11 de Février 1375. P.53. Trève prolongée jusqu'au 30 de Juin 1376. Page 68.

Plein - pouvois pour la Paix. Autre prolongation de la Trève jusqu'au 1. d'Avril 1377. Plein-pouvoir pour faire la Paix avec la France. Du 12 de Juin 1376. Page 110.

Autre Pleinpouvoir. Autre Plein - pouvoir semblable. Du 26 d'Avril 1377. Page

Mort d'Edouard, Mémoire qui marque le jour de la mort d'Edonard III. Le 21 de Juin 1377.

II.

### REFLEXIONS

Sur le Traisé de Bretigny, & sur la rupture de ce même Traisé, de la part de la France; où l'on verra divers éclaircissemens sur les Acles contenus dans le VI. Tome.

I L n'y a personne, qui n'étant point instruit de l'Histoire d'Angle-terre, après avoir parcouru ce Traité ne croye qu'Edonard profita le Traité de Bre-tigny. de ses avantages, d'une maniere injuste & impitoyable. En effet, à ne considerer que le Traité même, on voit qu'il ne se contenta pas d'arracher à la France un grand nombre de Provinces; mais qu'il la priva même de la Souveraineté de ces mêmes Païs, sans lui donner d'autre équivalent, que quelques Places détachées, qu'il avoit conquises depuis peu, en diverses Provinces. Il est pourtant certain que ce Traité, bien loin d'être injuste, étoit au contraire plein de moderation; soit qu'on considere l'état où la force des armes avoit mis Edonard,

soit qu'on n'ait égard qu'à ses droits, & à la justice même.

On a vu dans les Extraits précédens, les prétentions qu'Edouard avoit à la Couronne de France; prétentions qui bien loin d'être aussi frivoles que les Auteurs François ont voulu le faire croire, ne manquoient pas de fondement, si on les considere par rapport à l'équité, indépendamment de la Politique, & des avantages de la France. Quoi qu'il en soit, dans le tems qu'Edouard exigea les conditions contenues dans où le trouvoit ce Traité, il se voyoit sur le point de toucher au but qu'il s'étoit pro- la conclusion de posé en commençant la Guerre; je veux dire, d'arracher la Couronne de France au Prince qu'il regardoit comme l'Usurpateur de son bien. Il tenoit le Roi Jean prisonnier en Angleterre. Les Ecossois, dont le Roi étoit encore entre ses mains, n'étoient pas en état de lui donner la moindre inquietude. La France étoit dans une telle confusion, par les dissentions qui regnoient dans ce Royaume, & par les cabales du Roi de Navarre, ennemi juré de la Maison Royale, qu'il n'avoit pas été possible au Dauphin de lever une Armée capable de défendre le Royaume. De plus, Edonard se trouvoit dans le cœur de la France, avec une Armée de cent-mille hommes, à laquelle on ne pouvoit rien opposer. Il s'étoit rendu maitre d'un très grand nombre de Places dans la Normandie, dans la Touraine, dans l'Anjou, dans le Maine, dans le Poitou, dans l'Auvergne, dans le Berry, dans la Bourgogne, dans la Champagne, dans la Picardie, & avoit porté ses conquêtes dans l'Île de France, jusqu'aux portes de Paris. Qu'est-ce donc qui peut l'avoir poussé à se contenter d'une si petite partie du Royaume de France,

Yyyin

dans le tems même qu'il pouvoit l'avoir tout entier? Certainement; on ne peut l'attribuer qu'a sa moderation, & au vœu qu'il avoit sait de faire la Paix à des conditions équitables. Cette moderation est d'autant plus remarquable, qu'on a peu accoutumé de voir des Conquerans se borner tout d'un coup, sans aucune cause apparente, ou sans y être sorcés, à une petite partie de leurs prétentions, lorsqu'ils sont sur le point de voir l'accomplissement de leurs desseins. Voilà ce qui regarde l'état où Edouard se trouvoit, au tems de la conclusion de ce sameux Traité. Venons présentement à ses Droits.

Droits d'E-

Lorsqu'Henri II, l'un de ses Prédécesseurs, parvint à la Couronne d'Angleterre, il possedoit tranquillement, & par un droit héréditaire, la Normandie, l'Anjou, la Touraine, le Maine; & par son mariage avec Alienor d'Aquitaine, il étoit en possession de la Guyenne & du Poitou, & de toutes leurs dépendances. C'est un fait qui ne peut être contesté. La France, contente de conserver la Souveraineté directe de ces Provinces, ne s'avisa jamais d'en contester la possession à ce Prince, non plus qu'à Richard son Fils, qui lui succeda. Jean sans Terre, Frere & successeur de Richard, se mit en possession de ces mêmes Païs, sans que Philippe-Auguste, qui regnoit alors en France, y mît le moindre obstacle; fachant bien qu'il ne pouvoit y avoir d'autre droit, que celuide Souveraineté. Mais dans la suite, Jean ayant été accusé d'avoir sait mourir Arthur Duc de Bretagne, son Neveu; sur cette simple accusation, Philippe, sans faire ouir des témoins, & sans faire les procedures nécessaires dans une affaire de cette importance, sit condamner Jean, & confisquer toutes les Terres que ce Prince possedoit en France, Ce fut en conséquence de cet Arrêt, donné par defaut, que Philippe-Auguste se mit en possession de la Normandie, du Maine, & d'une partie de l'Anjou; fans qu'il fut possible au Roi Jean de recouvrer ce qui lui avoit été enlevé.

Henri III, Fils & successeur de Jean, Prince d'un très petit génie, & peu propre à la Guerre, ayant voulu faire un effort pour recouvrer ces Provinces, ne sit qu'attirer dans celles qu'il possedoit encore, les armes de S. Louis; qui lui enleva le reste de l'Anjou, le Poitou, & une partie de la Guyenne.

On a vu, dans l'Extrait du second Tome de ce Recueil, comment Edouard perdit la Guyenne, par la mauvaise-foi de Philippe le Bel. Il est vrai que cette Province lui sut restituée; mais ce ne sut pas sans qu'il

en restât une partie entre les mains du Roi de France.

Edouard II perdit l'Agenois, à l'occasion de l'affaire de S. Sardos, dont il a été parlé dans un des Extraits précédens. Non-seulement la France lui ôta cette partie de la Guyenne, mais elle lui sit encore payer les frais de la Guerre, qu'elle lui avoit faite mal à propos. Ensuite, pour lui accorder la permission de transporter la Guyenne à Edouard son Fils, elle exigea de lui une somme de soixante-mille li-

vres; tant elle savoit prendre ses avantages contre l'Angleterre, quand elle en trouvoit l'occasion!

On peut voir dans ce petit Abregé, où il n'y a rien d'exageré, que c'étoit avec beaucoup d'injustice que la France s'étoit emparée des Provinces, qui appartenoient légitimement aux Rois d'Angleterre; sans y avoir d'autre droit, que celui que la force lui avoit donné. Ces Pais dont nous venons de parler, n'étoient pas parvenus à la Couronne d'Angleterre par Conquête, ou par des Traités saits par la force des armes; mais par une légitime succession de Pere en Fils, depuis un tems immémorial. Quant au Comté de Ponthieu, il étoit échu à Edouard par le droit d'Aliener sa Mere, & ce sut le Roi de France même, qui lui en donna la premiere Investiture; quoiqu'il usat de quelque injustice en cette occasion, puisqu'il exigea d'Edouard qu'il se désistat au-

paravant de tous ses droits sur la Normandie.

Qu'on examine donc sur ce pied-là le Traité de Bretigny, & l'on trouvera qu'Edonard III ne fit autre chose que revendiquer; dans ce Traité, des Provinces que la France avoit injustement arrachées à ses Ancêtres par la pure force des armes. En effet, tous ces Païs que la France cedoit au Roi d'Angleterre, si l'on en excepte Guisnes & Calais, étoient des dépendances de la Guyenne & du Poitou, & avoient été tranquillement possedés par les prédécesseurs d'Edouard. Il est vrai que ce Prince exigea de plus Calais & le Comté de Guisnes, avec la Souveraineté de toutes les Provinces que la France lui livroit: mais en récompense, il lui abandonnoit la Normandie, l'Anjou, la Touraine & le Maine, avec l'hommage: de la Bretagne; sur quoi il n'avoit pas moins de droit, & qui comme tout le reste, faisoit partie de l'héritage de ses Ancetres. Il lui cedoit encore toutes les Conquêtes qu'il avoit faites en diverses Provinces de France; &, ce qui étoit encore plus confidérable, il se désistoit de ses prétentions sur la Couronne.

Pour ce qui regarde la rançon du Roi Jean, je ne sai si on peut dire qu'elle étoit excessive, pour un si grand Prince, que la Guerre avoit sait tomber entre les mains de ses ennemis. Ces exemples sont si rares, qu'il est difficile de pouvoir sixer la rançon d'un Roi prisonnier, à proportion de la grandeur de ses Etats, suivant les règles de la jus-

tice & de l'équité.

A l'égard des Otages qu'Edouard demanda pour sa sureté, quelqu'un pourroit-il trouver étrange, qu'en une telle conjoncture il ait pris ses suretés, pour obliger les François à l'exécution d'un Traité qui leur étoit si desavantageux? Il parut bien que ces précautions étoient plus que nécessaires, puisque même elles ne surent pas capables d'arrêter la mauvaise-soi de Charles V, non plus que de quelques-uns des plus considerables Otages, qui ne surent pas difficulté de violer la soi

Yyyiij,

publique, & de servir même contre un Prince à qui ils s'étoient enga-

gés par parole d'honneur & par serment.

A qui la rupture de ce Traité doit être imputée.

Lecteur une juste idée du Traité de Bretigny; dans lequel on ne peut s'empêcher de voir une moderation, peu ordinaire paimi les Princes victorieux. Venons présentement à la rupture de ce meme Traité, & voyons à qui la faute en doit être imputée. Mais pour n'en pas porter un jugement précipité, il est nécessaire de connoître premierement quelétoit l'état des assaires entre la France & l'Angleterre, au tems de

cette rupture.

Le Roi Jean dont la bonne-foi ne peut être assez louée, avoit mis Edonard en possession de toutes les Terres qu'il s'étoit engagé de lui livrer; à l'exception du Comté de Gavre situé dans l'Armagnac, & de la Terre de Belville en Poitou, sur lesquels il étoit survenu quelque differend. A l'égard du premier, j'en ignore le sujet. Mais pour ce qui regarde Belville, je trouve dans un des Actes de ce Recueil, qu'Edonard prétendoit que certaines autres Terres, qui dépendoient de ce Fief, devoient lui être livrées, de quoi Jean ne convenoit pas. Pour ce qui est des Otages, ils avoient tous été livrés à la reserve de deux Bourgeois de Toulouse, trop peu considerables pour pouvoir saire le sujet d'un grand differend.

Bien que Jean eut exactement tenu sa parole, dans les Articles du Traité qui regardoient les Provinces cedées à l'Angleterre, il ne lui avoit pas été possible d'avoir la meme exactitude à l'égard du payement de sa rançon. Après avoir compté les prémiers 600000 écus avant son départ de Calais, le reste ne venoit que bien lentement. Des trois millions qui, selon qu'on en étoit convenu, auroient dû être payés à la fin de l'année 1366, il n'y avoit de payé en 1369, lorsque la Guerre sut déclarée, qu'un million & quelques deux-cens-mille écus. Il y a grande apparence, qu'Edouard recevoit avec bonté les excuses qu'on lui faisoit de tems en tems sur le désaut de payement; d'autant plus qu'il avoit toujours entre ses mains des Otages, qui lui répondoient

de ce qui lui étoit dû.

Entre ces Otages, il y avoit cinq Princes du Sang de France; savoir, le Duc d'Orleans, les Dues d'Anjon, de Berry, & de Bourbon, & le Comue d'Alençon. Comme il ne s'agissoit plus, pour l'entiere exécution du Traité, que des deux Seigneuries de Gavre & de Belville, & du payement du reste des trois millions, Edonard se sit vraisemblablement un scrupule de retenir tant de Princes en Otages pour si peu de chose. Il proposa donc, de lui-même, qu'il donneroit un congé absolu aux quatre prémiers, & aux Seigneurs de Brenne, de Montmorency, de Clare, de Hengeest, & d'Andresel, dont le dernier étoit du nombre des Prisonniers; à condition qu'on lui livreroit le Comté de Gavre, & la Terre de Belville, dans l'état qu'il les demandoit: Que pour sureté de l'exé-

cution, on lui donneroit en gage Mesle, Chisay, Chivray, Villeneus-ve, & quelques autres Terres en Poitou & en Saintonge: Et que si, avant la fête de Tous les Saints, on ne le mettoit pas en possession de Gavre & de Belville, les Seigneuries qu'on lui auroit baillées en gage seroient confisquées à son prosit, & que les quatre Princes & les autres six Seigneurs seroient obligés de revenir se mettre en Otage, comme auparavant, Les Princes François ayant accepté ces conditions, le Roi Jean en consirma le Traité à condition qu'au-lieu des Sires de Grand-pré, de Clare, & d'Andresel, Edouard mettroit en liberté le Comte d'Alençon, le Dauphin d'Auvergne, & le Seigneur de Coucy. Mais Edouard n'ayant pas voulu consentir à cet échange, Jean ratifia l'accord

tel qu'il avoit été fait prémierement.

Dès que la ratification du Roi de France fut arrivée, ces dix Seigneurs furent conduits à Calais; où on leur laissa une entiere liberté, nonseulement de se promener dans la Ville, mais même de s'en absenter pendant trois jours, à condition d'y revenir coucher le quatrieme. Il y a quelque apparence, qu'il furvint quelque difficulté à l'égard des Terres qui devoient être données en gage, & que ce fut ce qui arrêta les Seigneurs François à Calais, plus longtems qu'ils n'avoient cru. Quoi qu'il en soit, le Duc d'Anjon, qui craignit sans doute d'être obligé de retourner en Angleterre, profita de la liberté qu'il avoit de sortir de Calais, & n'y retourna plus. Les Comtes de Brenne & de Grandpré, & les Sires de Clare & de Derval, imiterent ce mauvais exemples s'évaderent comme lui; après quoi, il ne fut plus parlé de l'exécution du Traité pour la liberté des autres. Peu de tems après, le Roi Jean étant retourné en Angleterre, soit pour excuser le Duc d'Anjon, ou pour quelque autre dessein, y finit sa vie, au mois d'Avril 1364 (1).

Charles V son Fils étant monté sur le Trône, les affaires changerent de face; & si Edonard n'avoit été aveuglé par la bonne opinion qu'il avoit de la bonne-foi de ce Prince, qu'il croyoit semblable au Roi son Pere, il ne lui auroit pas été difficile de comprendre qu'il avoit quel-

<sup>(1)</sup> Mr. Barnes dit que le Roi Jean arriva à Douvres le 4 de Janvier 1364, & mourut le 8 d'Avril suivant, au Palais de la Savoye, qui étoit alors un des plus beaux d'Angleterre. Il y étoit logé avec les Otages qui étoient du Sang Royal, il sassoit & recevoit fréquemment des visites des Rois d'Angleterre, d'Écosse, de Danemare, & de Chypre. Stow nous apprend dans sa Description de Londres: que ces cinq Rois entemble surent régalez un jour, avec les principaux Otages de France, les Fils du Roi Edonard, & plusieurs des principaux Seigneurs d'Angleterre, par le Cheval er Henri Picard, Marchand de Vin, qui quelques années auparavant avoit été Lord-Maire de Londres. Mr. Barnes cite Knighton & Walsingham, pour prouver que le Roi Jean à son lit de mort sit venir le Roi Edonard, & lui consessa que depuis le tems de sa première arrivée en Angleterre, il avoit des intelligences dans Londres, & des Agens qui ramassoient secrettement le plus sintelligences dans Londres, & des Agens qui ramassoient secrettement le plus sintelligences, qu'on mettoit en langots dans des barils garnis de cercles de sex

que mauvais dessein. Charles ne sui donna aucune satisfaction sur l'évasion des Otages, quoi qu'il la demandât avec instance; aussi bien que
sur ses deux Bourgeois de Toulouse, & sur deux autres Otages, qu'il
vouloit avoir à la place des Sires d'Estampes & de Hengeest, qui étoient
morts en Angleterre. Il ne se mit point en peine de payer le reste de la
rançon du Roi Jean: que s'il sui en sit toucher quelque partie, ce ne sut
qu'en très petite quantité, &, selon les apparences, pour l'amuser. Quatre années se passerent de cette maniere, dans des négociations inutiles pour l'affaire de Belville, qui ne sut jamais décidée, quoi qu'elle eût
été remise à des Arbitres; parce que, selon les apparences, Charles ne
se soucioit pas d'en voir la sin.

On ne peut s'empêcher de soupçonner que les Otages, qui étoient en Angleterre, surent avertis du dessein que le Roi de France avoit de rompre la Paix, quand on voit dans ce Recueil, que ce sut principalement en ce tems là qu'ils sirent les plus grands essorts pour obtenir des congés, sous divers prétextes, ou pour composer avec Edonard tou-

chant leur liberté.

Le Duc d'Orleans obtint sa liberté, & celle d'Indresel, en donnant quel jues Terres en Poitou à Thomas de Woodstock, Fils d'Edouard.

Le Duc de Bourbon, & le Dauphin d'auvergne, eurent congé pour aller en France, sous la caution du Duc de Berry; & ce congé ayant été prolongé, le Duc de Bourbon s'accommoda avec Edouard, pour douze-mille écus que ce Prince avoit payé à celui qui avoit pris le Duc, à la Bataille de Poitiers.

Le Duc de Berry ayant eu congé pour aller à Paris, ne revint plus. Le Comte de S. Pol obtint la même permission, en laissant ses deux

Fils pour sureté de son retour.

Le Comte d'Harcour, qui avoit eu un congé limité sur sa parele d'horn our, se dispensa de tenir son engagement, quoiqu'Edouard le rappellat plusieurs sois.

Montmorency, Boucherche, Mauleurier, firent la même chose; mais il y a de l'apparence, qu'ils donnerent ensuite quelque satisfaction au

Roi.

Charles d'Artois se retira, sans prendre congé.

Enguerrand de Coucy se procura un congé absolu, je ne sai par quel moyen.

pour l'envoyer en France, avec des arcs, des seches, & une grande quantité d'autres armes; que lui Jean avoit injustement retenu la Couronne de France à Edonard, jusqu'à la Paix de Bretigny; toutes choses dont il demandoit pardon au Roi de bon cœur. Edonard lui pardonna sans réserve; il sit arrêter tout l'Or & toutes les armes, & punir séverement les Anglois qui étoient tombez en contravention, entre lesquels il y avoit plusieurs Marchands Lombards qui surent mis en prison à la Tour, d'on ils ne sortirent qu'après avoir payé au Roi ce qu'il stouva à propos d'exiger d'eux. What.

Guy

Guy de Blois, qui avoit eu un congé limité, ne retourna plus en Angleterre, s'étant accommodé pendant qu'il étoit éloigné.

Le Dauphin d'Auvergne obtint son congé, à condition de payer dixmille écus, en cas qu'il ne retournât pas au tems qui lui sut prescrit.

Le Comte de Luxembourg, les Sires d'Estampes & de Hengeest, moururent en Angleterre, & Charles ne donna point d'autres Otages en leur place. Joignons à ceux-là les dix Otages, que Jean avoit emmenés avec lui en partant de Calais, & qui vraisemblablement étoient des principaux; & nous trouverons qu'il n'en restoit plus guere de considerables entre les mains d'Edouard, au tems de la rupture de la Paix.

Tout cela paroît par divers Actes qui se trouvent dans ce Recueil; par où l'on peut aisément comprendre, que la consideration des Otages qui restoient encore en Angleterre n'étoit pas capable de faire un grand effet sur l'esprit du Roi de France. Aussi ne se mit-il plus en peine d'exécuter le Traité, des qu'il eut retiré ses Freres; & les principaux des autres Seigneurs. D'un autre côté, la maladie du Prince de Galles devenant de jour en jour plus dangereuse, Charles, qui voyoit ce Prince hors d'état d'agir, crut qu'il devoit profiter de cette conjoncture; pendant qu'Edonard, qui étoit dans une parfaite sécurité, ne pouvoit s'imaginer que la France fût en état de recommencer la Guerre, Dans cette résolution, il fit diverses Alliances avec des Princes d'Allemagne, & particulierement avec le Roi de Castille, avant que de faire connoitre ouvertement ses desseins. Il obtint de grosses sommes des Etats-Généraux, qui sans doute n'ignoroient pas ses intentions, quoique ces sommes sussent accordées sous d'autres prétextes. Quand fes affaires furent à peu pres dans l'état où il les souhaitoit, il se plaignit avec aigreur, ausujet des Troupes Angloises qui ravageoient la France. Nous avons vu qu'Edonard lui donna toute la satisfaction possible dans un pareil cas; mais comme Charles cherchoit une occasion de querelle, il témoigna qu'il n'étoit pas content, & prétendit qu'Edonard lui faisoit actuellement la guerre. Pour colorer encore un peu mieux la rupture qu'il méditoit, il se plaignit que les Anglois n'avoient pas vuidé tous les Châteaux qui devoient lui être restitués. Mais comme aucun Historien n'a spécifié quels étoient ces Châteaux, on a lieu de croire que ce sujet de plainte étoit de peu de conséquence. Dans ces entresaites, arriva l'affaire de l'Impôt que le Prince de Galles avoit Établi dans la Guyenne; affaire qui vraisemblablement lui fut suscitée par le Roi de France. Quoiqu'il en soit, bien que Charles n'eût aucun droit de se mêler des affaires de cette Principauté, à la Souveraineté de laquelle le Roi son Pere & lui avoient expressément renoncé, il en prit occasion de citer le Prince de Galles à la Cour des Pairs; & sur le refus que ce Prince fit de comparoître, il fit ordonner la confilcation de toutes les Terres que les Anglois possedoient en France.

Après avoir vu l'état où se trouvoient les affaires entre les deux Zzz

Couronnes, il ne reste plus qu'à juger si la rupture étoit bien sondée; de la part de la France. Edouard avoit des sujets de plainte très réels. Gavre & Belville étoient encore entre les mains du Rei de France: il restoit encore à payer près des deux tiers de la rançon du Roi Jean; & les principaux Otages, ou s'étoient évadés; ou ayant eu congé, n'étoient plus retournés; ou avoient composé pour de très petites sommes, par proportion aux deux millions d'écus d'or qui lui étoient encore dus. Cependant Charles prétendit que le Traité de Bretigny étoit nul, par le désaut de restitution de quelques Châteaux, dont aucun Historien n'a pu marquer les noms; parce qu' Edouard n'avoit pas empêché que ses Sujets ne ravageassent la France, quoiqu'il les eut desavoués; & ensin, parce que le Prince de Galles avoit resusé de comparoître comme Vassal, quoiqu'il su certain que la France avoit renoncé à la Souveraineté de la Guyenne.

Froissard dit, que Charles ayant sait examiner le Traité de Bretigny dans son Conseil, on s'arrêta principalement sur l'Article qui portoit, que les deux Rois renonçoient à toutes voyes de sait, en cas d'inexécution. Il ajoute, que ce sut sur cette consideration, qu'on lui conseilla de sonder la Déclaration de guerre; parce qu'onp rétendit qu'E-douard n'avoit jamais cessé, depuis la Paix de Bretigny, de saire la guerre à la France. Il seroit à souhaiter que cet Historien se sut un peu mieux expliqué, & qu'il eût sait connoitre sur quoi cette plainte étoit sondée. Si c'étoit sur les ravages que les Troupes cassées du Prince de Galles saisoient, il semble que puisque la France ne pouvoit pas elle-même s'en désivrer, il étoit encore plus difficile au Prince de Galles, ou au Roi son Pere, de sorcer ces Troupes vagabondes à l'obeissance, parce qu'elles se trouvoient dans un Etat étranger.

Mezerai, qui a bien senti l'injustice de cette rupture, passe très legerement là-dessus, & en parle d'une maniere, qui fait assez comprendre que la Politique y eut plus de part, que l'équité. Voici ce qu'il en dit dans son Abregé sur l'an 1369. Edonard se croyou Sonverain absolu en Guyenne, depuis le Traité de Bretigny: mais comme de son côté il n'avoit pas fait vuider les gens de Guerre, & que de plus il avoit commis diverses hostilités, le Roi prétendit que le Traité étoit nul & résolu, & parsant, que ce Prince demeurois toujours Vassal de la Couronne. Ce sut sur ce pied-la qu'il lui envoya déclarer la Guerre, & qu'ensuite son Parlement s'étant assemblé, la Vigile de l'Ascension, lui séant en son Lit de Justice, donna un Arrêt, qui pour ces rebellions, attentats, & desobeifances, confisquoit toutes les Terres que les Anglois tenoient en France. Qu'on confere ces termes de rebellions & de desobeissances, avec les Articles du Traité de Bretygny, où Jean & Charles le départoient de toute sorte de Souveraineté sur les Provinces qu'ils cedoient au Roi d'Angleterre; & l'on jugera si le Parlement pouvoit, avec la moindre couleur, se servir de semblables expressions, contre un Prince qui depuis la derniere Paix, ne posse-

REGNE D'EDOUARD III. doit pas un seul Village, pour lequel il fût Vassal de la Couronne de France.

Cette rupture, qui fut faite si à propos, & qui remit la France en son prémier état, a été une des principales causes qui ont fait donner à Charles P le surnom de Sage. Mais quel nom auroit-on pu lui donner, si la Guerre avoit réussi tout au contraire, comme il pouvoit arriver? Etoit-il sûr des évenemens? & ne peut-on pas dire qu'il ne tint pas à lui qu'il ne replongeat la France dans l'abime d'où elle ne faisoit que de sortir? Au reste, quoique ce Prince ait eu de très heureux succès, c'est pourtant lui qu'on doit regarder comme la prémiere cause de toutes les miseres, que la France souffrit sous le Regne de Charles VI fon Fils & fon Successeur, pendant lequel les Anglois eurent assez bien leur revanche.

#### III.

#### AFFAIRES D'ECOSSE.

ET Article ne contient que peu de circonstances remarquables. On a vu dans l'Extrait du Tome V, qu'on étoit convenu d'un Traité pour la liberté du Roi David, qui s'étoit engagé à payer 90000 marcs sterling pour sa rançon. Ce traité, qui étoit demeuré sans exécution, sut repris en 1357; mais avec cette difference, que le Roi d'Ecosse sut obligé de payer dix-mille marcs de plus. Ce dernier Traité est du 3 Octobre 1357. Page 46.

Il est suivi de beaucoup d'Actes, par lesquels les Prélats, les Seigneurs Laiques, & toutes les bonnes Villes d'Ecosse s'engageoient du Roi,

au payement de la rançon de leur Roi. Page 56 & suivantes.

On trouve, page 90, un Bref du Pape Innocent VI, adressé au Roi d'Ecosse, qui contient un resus de consentir que le Clergé d'Ecosse s'engageat pour lui. En 1358.

Quelques Plein - pouvoirs d'Edouard, pour traiter d'une Paix Plein p

finale avec l'Ecosse. 1361. Page 361.

Un Sauf-conduit pour le Roi David, allant en Angleterre.

1362. Page 375.

Il paroit par un Mémoire inseré dans la page 476, qu'Edonard sit quelque tentative pour persuader aux Ecossois de le déclarer Successeur du Roi David, en cas que ce Prince mourût sans Enfans, & d'écosse. qu'il leur faisoit de grandes promesses pour les y porter. Mais ce projet ne réussit point. Du 27 de Novembre 1363.

Prolongation de la Trève, pour quatre ans. Du 12 de Juin 1365. Prolongation de

Pages 464 & 468.

Autre prolongation de la Trève, pour 44 ans. En 1369. Page 632. Zzzij

Engagement de

Sauf - conduit pour leRoi David.

Tentative d'E-

Mort de David, & Traité de son Successeur avec la France. David étant mort en 1371 (1), Robert Stuart son Neveu, Fils de sa Sœur ainée, qui sut son Successeur, ne sut pas plutôt sur le Trône, qu'il sit Alliance avec la France le 28 d'Octobre 1371. On trouve ce Traité, page 699.

C'est tout ce qui s'offre de plus considerable dans le VI Tome,

par rapport à l'Ecosse.

IV.

### AFFAIRES DOMESTIQUES.

C Eτ Article ne consiste qu'en quelques Actes détachés, qui ont du rapport à l'Angleterre en particulier, ou à la Famille Royale; dont voici les principaux.

Mort de la Reine - Mere l'abelle. Il paroît par un Ordre d'Edouard de 1349, pour faire payer les frais de l'anniversaire de la Reine Isabelle sa Mere, que cette Princesse étoit morte en 1356, dans le Château de Rising, où elle avoit éte confinée vingt-huit ans auparavant. Page 140. (2).

La Guyenne érizée en Principauté.

Erection du Duché de Guyenne en Principauté, en faveur du

Prince de Galles. Du 19 de Juillet 1362. Page 384.

Acte à ce sujet.

Acte par lequel le nouveau Prince d'Aquitaine s'engage à payer tous les ans à la Couronne d'Angleterre une redevance d'une once d'Or. Du 19 de Juillet 1362. Page 388.

Order d'exercer

Désense au Peuple d'Angleterre de s'occuper à diverses sortes de

(1) il paroit par-là que Mr. Barnes & quelques autres Historiens se sont trompez en plaçant sa mort en l'année 1370. Robert, son Successeur, sur le premier Roi de la Race des Stuarts: Famille dont Mr. Barnes nous a donné la Généalogie, à propos de laquelle il résute une ancienne erreur des Historiens Ecossois, touchant les Ensans de Robert.

(2) Mr. Barnes, qui dit que la Reine Mere mourut le 22 d'Août, s'est assurément trompé au tems de son enterrement, qui se fit, selon lui, le 27 de Septembre suivant, au milieu du Chœur de l'Eglise des Franciscains, qu'on nomme à présent l'Eglise de Christ. La vérité est qu'il y a un Ordre dans ce Volume des Fædera, pag. 110. en date du 20 de Novembre à Westminster, pour faire nettoyer les rues au dehors de Bishopsgate & d'Aldgate, à l'arrivée du Corps de la Reine à Londres. A l'égard de la prison de cette l'rincesse, quelque longue qu'elle fût, on la lui rendit douce & respectuense; elle avoit affez de liberté sous les yeux du Concierge, & une pension de 4000 livres sterling par an. Le Roi sui rendost visite au moins une fois l'an, & lui donna plusieurs amu'emens convenables à une Princesse. A l'égard de la part qu'elle avoit à l'assassinat du Roi son Mari, notre Auteur croit que lorsqu'elle vint à main armée en Angleterre, elle n'avoit aucun dessein contre la personne de ce Prince; c'étoit seulement contre les Spensers : mais que Mortimer & d'autres qui avoient encouru les peines de la Loi à cause de leur trahison, la pousserent si loin pour se mettre à couvert, qu'elle ne put plus reculer ; & lorsque le Roi fur deposé, ils firent tant de peur a cette Princesse, lui faisant accroire que si le Roi remontoit sur le Trône, il la feroit brûler toute vive, qu'elle donna les mains à la mort de son Mari.

Jeux inutiles, & ordre aux Sherifs de le faire exercer à tirer de l'Arc, le peuple à tirer Du 1. de Juin 1363. Page 417.

Sauf - conduit pour Valdemar Roi de Danemarc allant en Angle-

terre. Du 1. de Février 1364. Page 432.

Articles de mariage entre le Comte de Cambridge Fils d'Edouard, & Mariage d'unFlla la Duchesse Donairiere de Bourgogne, Fille de Louis Comte de Flandre. Duchesse de Bour-Du 9 d'Octobre 1367. Page 445.

Articles de mariage, entre Lionel Duc de Clarence, second Fils d'Edouard, & Violente, Fille de Galeaz Duc de Milan. Du 5 de Mai. Fille du Duc de

1368. Page 564. Départ du Duc de Clarence, pour aller à Milan, avec une suite de Le Duc de Cla-457 hommes & de 1280 chevaux. En 1369. Page 590.

Ce Prince mourut en Italie en 1370 (1).

Protection pour trois Horlogers de Delft, allant exercer leur métier Protection pour

en Angleterre, Page 590.

Commission qui établit Jean de Gand, Duc de Lencastre & Roi de Castille, Fils d'Edouard, Lieutenant du Roi au-delà de la Mer. To-Gand. me VII, page 13.

On ne trouve ici qu'un seul Acte, qui donne quelque indice de Don d'Edouard l'amour qu'Edonard conçut en sa vieillesse pour Alix Pierce (2): c'est un don que ce Prince sui sit de quelques Joyaux, qui avoient appartenu à la Reine Philippe. Du 8 d'Août 1373. Tome VII.

Cette Maitresse d'Edouard est nommée, par quelques Auteurs, Alix Percy, par d'autres Piers ou Pierce; & dans cet Acte elle est

Sauf - conduit peur le Roi de Danemasc.

gogne.

Et d'un autre de fes Fils avec la

Le Duc de Cla-

(1) Mr. Barnes dit que le Duc de Clarence mourut, non sans soupçon de poison, le 17 d'Octobre, la premiere année de son mariage.

(2) Mr. Barnes, qui nomme cette Dame Alix Perrers, cite la Description de Londres par Stow, pour prouver que c'étoit une personne d'une beauté si extraordinaire, qu'environ l'an 174 elle fut faite Dame du Soleil, & fit une Cavalcade depuis la Tour de Londres par la rue de Cheapside, suivie de plusieurs Seigneurs, Chevaliers & Dames; chaque Dame avoit un Seigneur, ou un Chevalier, qui tenoit la bride de son Cheval, jusqu'à la Place de Smithfield, où commença un Tournoi magnifique qui dura sept jours de suite, Mais quoiqu'il paroisse par un Regitre mentionné par le Chevalier Robert Cotton, que cette Dame étoit en si grand crédit auprès d'Edonard III, qu'elle étoit assié au chevet de son lit dans le tems que les autres Courtifans étoient réduits à demeurer à la porte de la chambre, & qu'elle portoit au Roi des choses que les Officiers de la Chambre secrette n'osoient lui porter : cependant Mr. Barnes ne veut point convenir de ce qui a été assuré par plusieurs Ecrivains, savoir, qu'elle étoit concubine d'Edouard : à cause, comme il dit, du peu d'apparence qu'un Prince qui avoit été si sage à la fleur de son âge, fût livré aux flames de la concupiscence dans sa caducité; & qu'un aussi illustre Seigneur que Guillaume Baron de Windsor, l'eut ensuite époulée, si elle avoit passé pour aussi impudique en ce tems-la qu'on l'areprésentée dans les siécles suivans.

nommé Perreres, qui étoit apparemment son véritable nom.

Mont d'Edouard. Memorandum de la mort d'Edouard, 21 Juin 1377 (1). Page 151.

v.

AFFAIRES QUI REGARDENT LA RELIGION, ou quelques affaires avec les Papes.

Les mêmes differends subsistement toujours, entre l'Angleterre & la Cour de Rome, touchant la Collation des Bénésices; les Ecclésiastiques étrangers & non résidens; les Bénésices de Collation Royale, que le Pape usurpoit de tems en tems; le Temporel des Evêchez, que le Pape prétendoit conférer par ses Bulles; les Provisions qu'il donnoit pour des Bénésices qui n'étoient pas encore vacans, par où il privoit les Patrons de leurs droits. C'est sur ces matieres, que roulent la plupart des Actes qui regardent la Religion. Mais comme on a déja

(1) Nous ne saurions terminer dignement les Remarques sur ce grand & glosieux Regne, sans donner un Abregé du Caractere d'Edouard, & une idée de

ses exploits, d'après Mr. Barnes son Historien.

Ce fut un Prince le pluist formé, & qui se soutint le plus, dont on puisse avoir mémoire. Sa flature n'avoit rien d'extraordinaire : elle étoit grande, fant l'être trop, n'excedant pas la hauseur de six pieds, mesure d'Angleterre, Ses membres étoient proportionnez & bien faits, son corps robuste, sa taille bien tournée : son visage un nen long, mais fort beau, gracioux, & d'une physionomie angélique: le nez long, droit & vivil : les yeux plains de feu & majestueux, mais cela avec sant de doucour, que l'on tonoit à bon augure de le regarder au visage, quand ce n'eut été qu'en songe. Ce Prince fut extrèmement heureux , surtout jusqu'aux six dernieres années de son Regne. Il étoit sage & prudent dans le Conseil ; versé dans les Loix. dans l'Histoire, dans les Humanisez, & dans la Théologie; il entendoit le Laun, le François, l'Espagnol, l'Italien, le haut & le bas Allemand, outre sa Langue naturelle. Il avoit la conception prompte, naturellement beaucoup de jugement & d'adresse. Son langage étoit éloquent. Il étoit doux, familier & affable, dans sa maniere ordinaire ; terrible à ceux qui vouloient lui résister , mais bon & généreux pour ceux qui se soumettoient. Il étoit plein de courage & de grandeur d'ame, plus qu'aucun Prince de son tems ; propre à la Guerre, & amateur de la Paix. Il n'é-toit jamais enslé par la prospérité, ni abattu par l'adversité. Son esprit étoit grand, sclatant, & vraiment Royal; ne s'amufant jamait à rien de bas ou de trivial, comme on le voit par les Loix excellentes qu'il sit, par les deux sameux Jubilés qu'il observa, & par l'Ordre illustre de la Jarretiere qu'il imagina & institua le premier. Ses divertissemens étoient le Vol de l'Oiseau, la Chasse & la Pêche. Il aimoit sur-tout l'exercice guerrier des Joutes & des Tournois. Il étoit curieux, splendide, & magnifique dans ses batimens : porté à la libéralité, & à saire des graces , sur-tout pour les personnes de mérite & de génie. Il étoit dévot envers Dieu , bienfaisant pour le Clergé, gracieux à ses Sujets, charitable pour les Pauvres, sidele à sa parole, plein de cha-leur pour ses Amis, & terrible à ses Ennemis. Ses Sujets le voyant si religieux abfervateur de sa parole, si délicat sur le point d'honneur, & avec cela si vaillant, si politique & si heureux, s'imaginoient que c'étoit triompher que de vivre sous son Regne ; & Sa renommée passa jusqu'aux Nations les plus reculées & les plus barbares :

#### REGNE D'EDOUARD III.

vu les mêmes choses dans les Extraits précédens, il n'est pas nécessaire de s'y arrêter longtems. Je me contenterai donc de saire remarquer quelques Actes, qui sont voir, que ni le Roi, ni le Pape, ne se désistant point de leurs prétentions, ces disserends demeuroient indécis; chacun de son côté se servant des occasions savorables qui se présentoient, pour maintenir leurs droits.

tous les Peuples s'estimoient heureux & en sureté, s'ils étoient sous sa protestion, en alliez avec lui. Les Turcs & les Sarazins le craignoient; les Princes Chrétiens opprimez imploroient humblement son assistance. Il eut les Allemands sous son commandement, pendant le tems de son Vicariat ou Lieutenance sous Louis de Baviere, & les auroit en tout pour Sujets, s'il eut accepté l'offre de l'Empire, qu'ils lui firent. Les Flamans étoient ses Confédérez. Il avoit attaché les Italiens à sa personne, par les liens de l'affinité. Il vainquit par les armes les François, les Elpagnols & len Ecossos. Il se rendit maitre de Calais, recenura la Guyenne, la Notmandie & le Ponthieu, Il fie prisonniers Jean Roi de France, & David Roi d'Ecosse. Il fus le premier Roi d'Angleterre, qui porta les Armes & le Titre de Roi de France. Pour abreger, il avoit le plus grand nombre de vertus, 👉 le plus petit nombre de défauts, qu'aucun Prince dont j'age lu l'Histoire. Il étoit vaillant, juste, bienfaisant, temperant, & lage : le meilleur Roi, le plus grand Capitaine, le plus sage Législateur, l'Ami le plus sincero, le meilleur Pere, & le meilleur Mari de son teme. Après tout ce que je viens de dire, ajoute Mr. Batties, ses ennemis mêmes trouveront que je n'ai pas tout dit.

J'ajouterai à cela le témoignage d'un homme d'honnour, savoir, du Chevalier. Robert Howard, dans sa Comparaison des Regnes des trois premiers Edonards, &

de Richard II.

EDOUARD III, dit ce Chevaliet, au moyen des vertus & de la conduite de son Grand-Pere, résablit ce que son Pere avoit perdu. Il remarque que ce Prince parvint à la Couronne lorsqu'elle avoit été ébranlée par les fautes de son Pere : que de même. q. Edouard I, il fut plutot homme-fait que les autres, & victorieux à un age on d'autres ne songent pas encore à combattre ; de sorte qu'avant qu'il fût Roi , il sit voir combien il étoit digne de l'être. Quoiqu'il fut très capable de Juger par luimême, il n'avoit aucune répugnance à écouter les avis des autres. Avisé dans ses résolutions, & forme dans ses entreprises : inébranlable dans le danger, ferme & d'une humeur égale dans le calme. Ses engagemens regardoient toujours le Paix du Genrebumain; & sa prudence consistoit à être sidele à la Vérité. Ses vertus & son conrage faisoient tonjours esbérer à la Nation qu'il gouvernoit, un heureux succès dans toutes ses entreprises. La résistance le rendoit terrible : mais la soumission le rendoit doux 👉 traitable. Il refusolt ravement le pardon à ceux qui le lui demandoient de bonne-soi; mais il savoit se venger de tous ceux qui abusoient de sa clémence. Il avoit tout le courage nécessaire pour vaincre ses Ennemis, & la grandeur d'ame pour pardonner à ceux qu'il avoit vaineus. Il étoit également vainqueur de lui-même, & des autres; & ceux qui se soumettoient à lui étoient plus heureux que ceux qui lui résissant. Dans les occasions les plus dangereuses, il n'exigeeit pas de ses Soldats qu'ils s'exposassent plus que lui-même; & dans la Paix, il ne donnoit point de Loix sur la Vertu & sur la tempérance, qu'il n'appnyat par son exemple. Il savoit acquérir la puissance, & en faire un bon usage : celui qui pouvoit enfreindre les Loix impunément, étoit celui qui les observoit le plus inviolablement Il savoit gagner & conserver l'amour & la confiance de ses Sujets, par des sentimens de reconnoissance pour le premier , & par son éloignement à abuser du second. Les Taxes qu'il imposoit , quelque grandes qu'elles fussent en eller-mêmes, n'étoient point à comparer avec ses Victoires

Ordre d'arrêter les porteurs de Bulles. Ordre du Roi au Maire de Londres, d'emprisonner ceux qui seroient trouvez dans la Ville, portant des Bulles du Pape. Du 10 d'Octobre 1357. Page 65.

Payement des Procurations. Ordre de payer aux Cardinaux, envoyez pour traiter la Paix, les Procurations qui leur étoient dûes sur l'Evêché d'Ely, qui étoit alors entre les mains du Roi. Du 7 de Novembre 1357. Page 68.

Quand le Roi avoit besoin de la Cour de Rome, il faisoit payer

ces Procurations; mais en d'autres tems, il les défendoit.

Bulle du Pape touchant le Traité de Bretigny. Bulle d'Innocent VI. qui consent que le Traité de Paix de Bretigny soit exécuté, bien qu'il contienne des Articles offensans pour le Saint Siege. En 1360. Page 201. C'étoit par rapport à l'Article 39.

dans la Principauté de Galles, sur les Royaumes d'Ecosse & de France : ce n'étoient pas des Victoires qu'on put obtenir sans de grands secours. Ce que la Nation donneit, étoit employé selon son intention ; & le Roi l'imposoit pour l'honneur & l'avantage de ses Peuplos. Il leur rendit en échange de leurs dons, non-seulement la sureté & le profit, mais encore des Loix excellences au-dedans du Royaume : ce qu'Edouard I. evoit commence heureusement, sut conduit à la persection par Edouard III. Ce grand Prince étoit non-seulement juste dans la composition de ses Loix, mais encore severe dans leur exécution. Il n'a jamais montré plus de rigueur, que contre ceux qui abusoient du dépôt de la Justice. Plus irrité contre les Ennemis du Genre-Humain, que contre les siens propres, il confondoit ses intérêts avec ceux de ses Sujets, & n'a jamais refufé de préter l'oreille aux plainses des injustices sousserts par ceux qui l'avoient aidé à venger ses propres injures. Edouard I. & Edouard III. étoient également vaillans & heureux; aucun d'eux n'essuya les revers de la Fortune : avec cette dissérence, qu'Edouard I. mourut à propos, & qu'Edouard III. survêcut à lui-même. La mort de son illustre Fils, le Prince Noir, joinse au poids de l'age, strent que ce Soleil su convert de nuages à son conchant.

Froissard rapporte, que lorsque Charles Roi de France apprit la mort d'Edenard son Ennemi, il lui rendit ce témoignage, qu'il avois regné avec beancemp de valeur, & qu'il méritoit à juste titre d'être mis au rang des anciens Héres. Il assembla toute la Noblesse & les Prélats de son Royaume, & lui sit avec eux des Obséques magnisques. Nous conclurons le Portrait d'Edenard, par l'Epitaphe Latine qu'on lit sur son Tombeau dans l'Abbaye de Westminster, faite selon le goût & les rimes

du Siecle auquel il vivoit.

Hic Decus Anglorum, Flos Regum prateritorum,
Forma futurorum, Rex element, Pax populorum,
Tertius Edwardus; Regni complens Jubilaum,
Invictus Pardus, Bellis potens Machabaum;
Prospere, dum vixit, Regnum pietate revixit,
Armipotens rexit; Jam Cælo (Cælice Rex) sit!

Tertins Edwardus fama fisper athera notus.

PUGNA PRO PATRIA.

M. CCC. LXXVII.

Renonciation

Renonciation de l'Evêque d'Ely au Temporel, qui lui étoit con- Rénonciation de

féré par les Bulles du Pape, Du 6 de Janvier 1364. Page 435.

Défenses de transporter l'argent hors du Royaume, c'est à dire, à Avignon; & Ordre d'arrêter ceux qui portent des Bulles en Angle- l'argent hors du terre. Du 28 de Juillet 1365. Page 475.

Lettre de Grégoire à Edouard, par laquelle il l'informe qu'il a dessein d'aller tenir sa Cour à Rome. Non. Jul. 1373. Tom. VII. Page 115.

Conventions entre le Roi & le Pape, sur leurs differends. En 1377. Par Conventions entre le Roi & le Pape, sur leurs differends. En 1377. Par conventions ces Conventions, Edouard s'engageoit à ne conférer aucun Bénéfice, qui Pape. auroit vaqué avant le 15 de Février de la cinquantieme année de son Regne; sans consequence pour l'avenir.

Le Pape, de son côté, s'engageoit à diverses choses: mais d'une maniere si générale, & avec tant de restrictions, qu'il paroissoit bien

qu'il ne prétendoit pas se lier par ces sortes d'engagemens.

L. Il promettoit d'être à l'avenir plus modéré, dans les Collations

des Bénéfices en Angleterre.

2. Qu'il accorderoit un tems raisonnable pour faire les Elections; & qu'il admettroit le Sujet élu, pourvu qu'il se trouvât propre à servir l'Eglile.

3. Qu'il donneroit les Bénéfices à des gens qui fussent en état d'y

- 4. Sur la plainte qu'on lui avoit faite du grand nombre d'Eccléfiastiques Etrangers, qui possédoient des Bénéfices en Angleterre, il répondoit, qu'il n'en avoit conféré qu'un seul, à d'autres qu'à des Cardinaux.
- 5. Sur ce qu'on lui avoit représenté que les Cardinaux avoient plus de revenu en Angleterre, qu'en France, quoique la France fût trois fois plus grande que l'Angleterre, il répondoit qu'il seroit à l'avenir plus modéré.

6. Qu'il ne pouvoit se départir des Premiers-fruits, mais qu'il espé-

roit de trouver quelque moyen pour les modérer.

7. Que pour ce qui regardoit les Expectatives & Provisions, il se rendroit à l'avenir plus difficile; sauf son droit, qu'il prétendoit conferver. Tome VII. page 135.

Attestation du Roi, qu'une Femme qui étoit détenue en prison, y avoit subsisté quarante jours sans manger ni boire; & pardon à cette jours en prison Femme, en faveur du miracle. Du 25 d'Avril 1357. page 13.

Don fait par Edouard à l'Eglise de Westminster, de la Tête de Saint

Benoît, Abbé & Confesseur. Du 5 de Juillet 1368. page 93.

Attestation d'Edouard, qu'un Gentilhomme Hongrois avoit passé un jour & une nuit dans le Purgatoire de Saim Patrice en Irlande. Du 3 d'Octobre 1358, page 107.

Restitution aux Prieurs étrangers, de leurs revenus, qui avoient été faiss au commencement de la Guerre. Du 16 de Février 1 360. P. 311.

Tome III.

l'Evêque d'Ely&c.

Défenses de transporter de

Lettre du Pape au Roi.

Une Femme tans manger ni boire.

Don fait par Edouard de la tére de S. Benoît.

l'urgatoire de

# 554 EXTRAIT DES VI. ET VII. TOMES DE RYMER.

Ordre aux Archevêques d'Armagh & de Dublin.

Ordre aux Archevêques d'Armagh & de Dublin en Irlande, de s'accorder sur le port de la Croix, & de se permettre réciproquement de faire porter la Croix dans leurs Provinces, à l'exemple des Archevêques de Cantorbery & d'Yorck; faute de quoi, il leur ordonne de se rendre à la Cour, pour y terminer leur differend. Du 9 de Juin 1365. Page 467.

Permission d'emprisonner un Hérétique, Permission à l'Evêque de Londres d'emprisonner un Hérétique. Du 20 de Mars 1370, page 561.

. Jean Wicleff, envoyé en Amballade au Pape. On trouve, dans un Acte de l'année 1374, que Jean Wicleff, qui fit tant de bruit dans la suite, étoit un des Ambassadeurs que le Roi envoya au Pape, cette année-là. Tome VII. page 41.

# SUITE DE L'EXTRAIT DU VII. TOME DE RYMER.

#### REGNE DE RICHARD 11.

RICHARD II Fils du fameux Prince de Galles, succéda au Roi Edonard III son Ayeul, le 21 de Juin 1377, n'étant âgé que

d'onze ans; & regna jusqu'à la fin de Septembre 1399.

Ce VII Tome du Recueil des Actes Publics, & une petite partie du VIII, contiennent les Actes qui ont du rapport aux évenemens arrivez sous le Regne de ce Prince. De tous les Tomes que j'ai déja parcourus, celui-ci me paroît le moins rempli de Pieces propres à éclaircir quelque point de l'Histoire de ce tems-là. On n'y en trouve qu'un petit nombre sur les principaux évenemens; & au contraire, il y en a une infinité sur des matieres détachées, dont il ne seroit pas possible de saire un Extrait, sans s'engager dans une excessive longueur. Je me bornerai donc à six Articles principaux, qui regardent la France, la Bretagne, l'Ecosse, la Castille, les Assaires domestiques, & l'Eglise. Il y a peu d'évenemens remarquables dans tout ce Regne, qui ne soient rensermés dans quelqu'un de ces six Articles.

I.

# AFFAIRES DE FRANCE.

A Trève qu'Edonard III avoit faite avec la France, étoit expirée au mois d'Avril 1377, près de trois mois avant la mort d'Edonard, fans que les Anglois eussent fait aucun préparatif pour recommencer la Guerre. Il n'en étoit pas de même en France, où l'on se préparoit avec ardeur à prositer de la foiblesse d'un Ennemi mourant, & d'une Minorité qui, vraisemblablement, devoit avoir de sacheuses suites pour

l'Angleterre. Cè ne fut pourtant que vers la fin de Juin, que Charles V recommença les hostilités, cinq ou six jours après la mort d'Edouard. Les François firent descente en Angleterre, & dans l'Ile de Wight, où ils en Angleterre firent de grands ravages, à cause du peu d'opposition qu'ils trouverent de la part des Anglois.

Les Francois

L'année suivante, (1378) le Roi de Navarre, qui possedoit de Cherbourg sigrands domaines en Normandie, livra Cherbourg aux Anglois; mais ils ne surent pas profiter de cette acquisition, qui leur ouvroit une entrée dans la Normandie, comme ils en avoient une dans la Picardie

par le moyen de Calais.

En 1380, ils firent un effort pour secourir le Duc de Bretagne;

mais ils n'eurent pas le succès qu'ils en avoient attendu.

Charles V étant mort cette même année, & Charles VI son Successeur Mort de Charles VI successeur V. Charles VI suc. étant mineur lorsqu'il monta sur le Trône, la Guerre ne se continua cede à la Couque foiblement de la part de la France, & plus foiblement encore du ronne. côté de l'Angleterre qui n'étoit pas en meilleurs termes.

En 1383, les François firent encore une descente en Angleterre; & des François en peu de temsaprès, les deux Couronnes conclurent une Trève de dix angleterre.

mois, qui fut prolongée pour peu de tems, en 1384.

Cette Trève étant expirée en 1385, le Roi de France envoya un Projet de puissant secours au Roi d'Ecosse, pour faire diversion dans les Provin- l'angleterre. ces septentrionales d'Angleterre; pendant qu'il préparoit une Flotte, pour faire ravager les côtes méridionales. La Cour d'Angleterre prit une telle allarme des préparatifs de la France, qu'ayant assemblé toutes les Milices du Royaume, elle mit sur pied une Armée de troiscens-mille hommes. Cette précaution fit peur aux François, qui, se désistant de leurs projets, laisserent tomber le faix de la Guerre sur l'Ecosse.

En 1386, le Duc de Lancastre, Oncle de Richard, ayant emmené en Castille une Armée de vingt-mille hommes; la France résolut de profiter de cette conjoncture, pour conquérir l'Angleterre. Elle prépara pour cette expédition une Armée de soixante-mille hommes, & une Flotte de neuf-cens Vaisseaux; mais on prétend que le Duc de Berry, Oncle de Charles VI, fit échouer cette entreprise, par un délai affecté. Quoi qu'il en soit, ces Troupes ne furent point embarquées, & la tempête dispersa les Vaisseaux destinés à les transporter, dont même quelques-uns furent pris par les Anglois.

La grande dépense que cet armement avoit causé, ne permit pas au Roi de France de faire de grands efforts dans la suite. Richard, de son côté n'étoit gueres mieux en état de pousser cette Guerre. Ainsi, en 1389, les deux Rois conclurent une Trève de troisans, qui fut pro-

longée pour un an, en 1391.

Le peu d'inclination que Richard avoit pour les armes, & les dépenses excessives & inutiles qu'il faisoit d'ailleurs, l'empêchoient de pen-

Aaaaii

ser sérieusement à la Guerre. D'un autre côté, Charles VI ayant été attaqué, en 1392, d'une maladie qui lui ôtoit assez souvent l'usage de la raison; la Cour de France se trouva tellement divisée, qu'on n'y pensoit qu'à s'entre-détruire, bien loin de se préparer à profiter de la nonchalance de l'Ennemi. Cela sut cause qu'il ne se passa rien de considerable, depuis que les hostilités eurent recommencé, jusqu'à l'année 1395, que les deux Couronnes convinrent d'une Trêve de vingthuit ans, qui sut scellée pat le mariage de Richard avec Isabelle, Fille de Charles VI.

Autre Trève. Muisge de Ri-Chard.

On peut bien juger qu'il n'y a pas dans ce Recueil beaucoup de Pieces importantes sur ce sujet. Ce ne sont que des Ordres pour garder les côtes, des Saus-conduits pour des Ambassadeurs, & des Traités de Traités

de Trève, qui furent souvent renouvellés.

Le Sire de Coucy renvoye l'Ordre de la Jarrettere.

Voici une Lettre, que le Sire de Coucy, Gendre d'Edouard III, éctivit à Richard, en lui renvoyant l'Ordre de la Jarretiere; par laquelle on pourra se faire une idée de la maniere d'écrire de ce tems-là.

Tres honosare & Tres poissant Seignour.

Vostre Noble & Grant Seignourie scet & cognoit assez l'alliance, que, de la grace & bonte de Tres poissant & bon Roi, mon Tres bonoure Pere & Tres redouble Seignour & Pere, le Roy dernierement tres-passe ( que Dieux face mercy) a plu que s'aye en aly & au encore avec vous, dont, Tres bonoure Seignour, je vous mercie tant comme je puis & sçai.

Or il est advenu que la Guerre est entre le Roi de France, mon naturel &

Souverain Seignour, d'une part, & vous d'autre.

Dont il me desplais plus que de choses qui puist estre en ce monde, se amen-

der le puisse.

Ei m'a commande & requis que je le serve, & aquitte mon devoir, comme je y suis tenus, auquel, comme vous sçavez bien, je ne doy desobeir, si le serviray à mon pooir, comme je le doy faire.

Ét pour ce, Tres honoure & Tres poissant Seigneur, que on ne puist, en aueune manere, parler ne dire choses qui sust contre moi, ne mon honneur, vous fais assavoir les choses dessus dittes, & vous renvoye tout ce que je pourroie tenir

de vous en Foy & Hommage.

Et aussi, Tres honoure Seignour, mon Tres redoubte Seignour & Pere dessusdit, vuolt moy ordonner & mettre en la tres noble compagnie & Ordre du sartier; si plaise Vostre tres noble & poissant Seignourie de pourvoir, en lieu de moi, tel, ou ainsi qu'il vous plaira, & moy tenir pour excuse en ce.

Car, tres bonoure Seignour, se en autre manere vous me voliez aucune chose

commander, je le feroie de tout mon pooir.

Tres bonoure & Tres poissant Seignour, je prie a Messire qu'il vous dont bonne vie & longue.

Ecrit le XXVI. jour d'Août.

Le Sire de Concy. Page 172. 1377.

REGNE DE RICHARD IL

Il y a une lettre de Richard II au Duc de Lancastre son Oncle, par laquelle il lui donne pouvoir, s'il le trouve à propos, d'offrir de sa chard su Duc de part au Roi de France, de terminer leurs differends par un Combat singulier, entre leurs deux personnes, ou chacun étant assisté de ses trois Oncles; ou bien par une Bataille. Du 8 de Septembre 1387. Page 407.

Richard avoit alors dix-sept ans, & Charles n'en avoit que quinze, Ainsi il n'y avoit aucune apparence qu'on acceptât ce défi; ni que le Duc de Lancastre, que le Roi son neveu laissoit maitre de le proposer,

ou non, voulût l'engager à ce Combat.

Traité de Trève conclu à Lelingham, entre Ardres & Calais, depuis Trêves avec 18 le 18 de Juin 1389, jusqu'au mois d'Octobre 1392. Page 622.

Autre Traité de Trève pour vingt-huit ans, commençant le 29 Septembre 1398, & finissant le même jour 1426. Page 820.

Siege de 3;

II.

#### AFFAIRES DE BRETAGNE.

E Duc de Bretagne avoit toujours tenu le parti d'Edouard III, son te Duc de Bretagne chassic & Beau-pere. C'étoit assez pour irriter contre lui le Roi de France, puis suppellé. qui, par la connivence des Seigneurs Bretons, le chassa de ses Etats, & le contraignit de se refugier en Flandre. Le Duc de Lancastre ayant voulu faire un effort pour le rétablir, alla faire le Siege de S. Malo; mais il sut obligé de le lever. Charles V, encore plus irrité contre lui depuis cette entreprise, le fit citer devant la Cour des Pairs, & fit donner par défaut un Arrêt qui réunissoit la Bretagne à la Couronne de France. Alors les Bretons, voyant qu'il s'approprioit ce Duché, rappellerent leur Duc; qui, pour se maintenir, sit un Traité avec les An-glois, par lequel il lui livra la Ville de Brest. En conséquence de ce livrée aux Anglois. Traité, le Comte de Buckingham, Oncle de Richard, sur envoyé en Buckingham dé-barque en France. Bretagne avec une Armée de huit-mille hommes, qu'il fit débarquer à Calais, afin de prendre sa route par terre. Pendant qu'il étoit en chemin, le Roi Charles V mourut, laissant son Successeur âgé seulement de douze ans. La conjoncture paroissant savorable au Duc de Bretagne, il fit sa Paix particuliere avec la France, & renvoya les Anglois. Ils garderent pourtant Brest, jusqu'en 1397, que Richard le rendit au- La Ville de Brest Duc, pour une somme modique.

Parmi un grand nombre d'Actes, qui regardent la Bretagne, les

deux plus importans font:

Un Traité, par lequel le Duc de Bretagne s'engage à livrer Brest aux Traité conten-Anglois, à condition que cette Place lui sera restituée, dès que la Guerre nant Brest. cessera, ou par la Paix, ou par une longue Trève. Du 1. d'Avril 1378, Page 190-

reudue aux bie-

Aaaa iii

Traité antre Richard & le Dus de Bretagne.

Un Traité de Ligue offensive & désensive, entre le Roi d'Angleterre & le Duc de Bretagne; par lequel les deux Princes s'engagent à ne saire ni Paix, ni Trève, sans un consentement mutuel. Du 1. de Mars 1380. Page 236.

Ce Traité sut violé peu de mois après, par le Duc.

Plusieurs autres Actes, qui regardent l'expédition du Comte de Buckingham, & la Ville de Brest.

#### III.

#### AFFAIRES DECOSSE.

Le Roi d'Ecoffe prend Roxborough. L'A Trève qu'Edonard III avoit faite avec l'Ecosse, devoit durer jusqu'à l'année 1384: mais elle avoit été mal observée par les deux partis, qui s'accusoient réciproquement de l'avoir rompue. Sous ce prétexte, dès qu'Edonard III sut mort, Robert Sinari Roi d'Ecosse s'empara, par surprise, de Roxborough.

Et Barwick.

Négociation pour une Trève

avec l'Ecoffe.

En 1378, il se saisit encore du Château de Barwick, qui fut tout

En 1380, le Duc de Lancastre ayant sait résoudre, dans le Conseil d'Angleterre, qu'on envoyeroit du secours au Roi de Portugal contre

aussi-tôt repris par le Comte de Northumberland.

la Castille, crut qu'il étoit nécessaire, avant que de faire partir ces Troupes, de consirmer la Trève avec l'Ecosse. Pour cet esset, il se rendit lui-même sur la frontiere; mais il y trouva de grandes dissicultés. Les Ecossois soutenoient que les Anglois avoient les prémiers rompu la Trève, & que s'ils vouloient la renouveller, il faloit faire de nouvelles conditions: à quoi les Anglois ne vouloient point consentir, mais ils demandoient une simple consirmation de la Trève. En attendant qu'on pût s'accommoder sur ce disserend, le Duc de Lancastre obtint,

qu'au-lieu de consirmer la Trève, on se donneroit des deux côtés des suretés réciproques, que pendant trois ans il ne se commettroit aucunes hostilités. Ce sut un grand bonheur pour l'Angleterre, que cette affaire se trouvât terminée avant qu'on eût reçu en Ecosse la nouvelle du soulevement excité dans la Province de Kent, dont il sera parlé dans

la fuite.

Trève avec la France,

En 1383, Robert fit une irruption en Angleterre, pendant que les François ravageoient les côtes méridionales. Peu de tems après, la France & l'Angleterre convinrent d'une Trève, dans laquelle on laissa une place au Roid'Ecosse, en cas qu'il voulût y entrer. Cependant comme il dissera longtems à rendre réponse, le Duc de Lancastre entra en Ecosse; & comme Robert ne se vit plus soutenu par les François, il de-

Et avec l'Ecoffe.

manda d'être compris dans la Trève, ce qui lui fut accordé.

En 1385, pendant que le Roi de France se préparoit à conquerir

Les reossois est. l'Angleterre, le Roi d'Ecosse sit une seconde irruption dans les fron-

REGNE DE RICHARD IL

tiers du Nord; & comme le dessein de la France échoua, ainsi qu'il a trent en Angle. été dit; Richard marcha lui-même en Ecosse, & ravagea les environs tene, & les Anglier Bourge, S'il avoit su profirer de ses avantages, il auscir pu con glois en Ecosse, d'Edimbourg. S'il avoit su profiter de ses avantages, il auroit pu conquérir ce Royaume: mais s'étant bien-tôt lassé de la Guerre, il se retira, laissant son ouvrage imparsait.

Depuis ce tems-là, les Ecossois furent compris dans toutes les Trè-

ves qui se firent entre la France & l'Angleterre.

On trouve dans ce Tome, une grande quantité d'Actes qui regardent l'Ecosse; dont quelques-uns pourroient être utiles à ceux qui voudroient écrire l'Histoire de ce Royaume, principalement à cause des dates: mais je n'en ai point trouvé, qui sussent assez remarquables pour mériter que j'en fisse le détail.

Parmi ces Actes on en trouve quelques-uns en Anglois, de la ma-

niere qu'on l'écrivoit & qu'on le prononçoit en Ecosse.

#### AFFAIRES DE CASTILLE.

N a vu, dans l'Extrait du VI Tome, que Pierre le Cruel, Roi de Castille, avoit été rétabli dans son Royaume par le Prince de Galles, qui ensuite s'étoit séparé de lui, très mécontent. Après le départ de ce Prince, Pierre sut attaqué de nouveau par Henri, son Frere bâtard; qui gagna sur lui une Bataille, & ensuite le tua, de sa propre main, dans la Tente de Du Guesclin, Général François, où ils s'étoient rencontrés par hazard. Après la défaite & la mort de Pierre, Hemri sut reconnu pour Roi de Caftille.

Pierre avoit laisse deux Filles , Constance & Catherine , qui se retirerent à Bayonne, où malgré l'ingratitude de leur Pere, le Prince de Galles voulut bien leur donner un alyle. Lorsque ce Prince quitta la Guyenne, à cause de sa maladie, il y laissa le Duc de Lancastre & le Comte de Cambridge, ses Freres, qui, peu de tems après, épouserent les deux Princesses Castillanes. Le Duc de Lancastre, qui avoit eu l'ainée en partage, ayant pris d'abord le Titre de Roi de Castille, sut cause que le Bâtard Henri s'unit étroitement avec la France; & depuis ce tems-là, il y eut toujours une Guerre ouverte entre l'Angleterre & la Castille.

Matiages de fes

Pendant le Regne de Richard, une rupture qui arriva entre Ferdi- Brouillesie ennand Roi de Portugal, & le Roi de Castille, obligea le prémier à de- Portugal & mander du secours à l'Angleterre; offrant de donner Béatrix sa Fifle Cailtile. unique en mariage au Fils ainé du Comte de Cambridge, & de le faire déclarer son Successeur présomptif. Cette offre ayant été acceptée, le Comte de Cambridge fut envoyé en Portugal, avec une Armée. Mais Le Roi de Por-Ferdinand ne se servit de ce secours, que pour faire une Paix plus avan- Angloss.

tageuse avec le Roi de Castille, au Fils duquel il donna sa Fille; & il

renvoya les Anglois.

Nouvelle brouil-. lene.

En 1363, ou environ, il arriva un nouveau sujet de Guerre, entre da Castillen le Portugal. Ferdinand étant mort, sans laisser d'autre Enfant que Béatrix Femme de Jean Roi de Castille, qui avoit succedé à Henri son Pere; Jean prétendit que la Couronne de Portugal étoit dévolue à Béatrix son Epouse: mais les Portugais mirent sur le Trône Jean, Frere bâtard de leur dernier Roi. Ce fut-là le sujet d'une Guerre, qui ne fut pas aussi avantageuse au Roi de Castille qu'il l'avoit esperé. Cependant, comme il ne vouloit point démordre de ses prétentions, il rechercha le secours de la France. Le nouveau Roi de Portugal, de son côté, fit Alliance avec le Roi d'Angleterre, & avec le Duc de Lancastre, qu'il reconnut pour Roi de Castille. Richard, qui n'aimoit pas le Duc son Oncle, sut bien aise de trouver l'occasion de l'éloigner sous un prétexte si plausible, en lui donnant le commandement d'une Armée de vingt-mille hommes, pour aller faire valoir ses droits sur la Castille. Le Duc prit terre à la Corogne, & dans la prémiere Campagne, il s'empara de Compostelle & de plusieurs autres Places. Pendant l'Hiver, il fit le mariage de Catherine sa Fille ainée, qu'il avoit eue de Blanche de Lancastre sa prémiere Femme, avec le Roi de Portugal. Sans nous arrêter au détail de cette Guerre, il suffira de dire qu'elle sut terminée par un Traité. Le Duc donna Constance sa Fille, qu'il avoit eue de Constance de Castille, sa seconde Femme, à Henri Fils du Roi de Castille, & se désista de ses prétentions sur cette Couronne, Le Roi de son côté promit de payer au Duc une somme de six-cens-mille francs, & une pension annuelle de quarante-mille francs, pendant la vie du Duc & de la Duchesse sa Femme.

Le Rui de Portugal épouse la Fitte du Duc de Lancastre.

Le Duc se désiste de ses prétentions sur la Castille.

> Cet Abregé contient la matiere des Actes de ce Volume, qui regardent la Castille. Ils sont en très grand nombre: mais je passerai sous silence les moins importans, pour ne parler que de quelques-uns des

principaux.

Engagement contracté par le Roi de Portugal avec le Comre de Cambridge.

Il y a un engagement de Ferdinand Roi de Portugal, & de la Reine Léonor sa Femme, touchant le secours qu'ils demandoient à l'Angleterre. On voit dans cet Acte, qu'ils s'étoient positivement engagés à donner Béatrix leur Fille au Fils ainé du Comte de Cambridge, & d'assurer la Couronne de Portugal-à ce jeune Prince, après leur mort. 1380. Du 15 de Juillet. Page 262.

Accordentre la France & la Caftille. Renouvellement de l'Alliance entre la France, & Jean Roi de Caftille, où il est stipulé, qu'en cas que le Duc de Lancastre soit sait prisonnier par les François, il sera livré au Roi de Castille. 1381. Page 285. Du 18 de Décembre.

Négociations avec le Roi de Casulle.

Plein-pouvoir, donné par Richard à ses Ambassadeurs, de traiter avec Jean Roi de Castille. Du 1. Avril 1383. Page 388. Il paroît parlà, que le Roi de Castille craignoit le secours que l'Angleterre pouvoit donner REGNE DE RICHARD II. 561

donner aux Portugais. On voit même dans l'Acte suivant, qu'il avoit

fait quelque avance pour s'accommoder avec les Anglois.

Conventions entre Richard II, & le Duc de Lancastre, comme Roi de Castille; par lesquelles le Duc s'engageà ne faire point la Paix avec le line de Lanle Roi de Castille, à moins que celui-ci ne s'oblige de payer à Richard caste. deux-cens mille Doubles d'or, pour les dommages causés aux Anglois, ainsi qu'il l'avoit déja offert une autre sois. Du 7 d'Août 1386. P. 495.

Ordre de faire publier en Angleterre une Bulle d'Urbain VI, qui accordoit des Indulgences à ceux qui assisteroient le Duc de Lancastre pretendu Roi de dans son expédition contre Jean, se disant Roi de Castille & adhé- Cattalle.

rant de l'Antipape Robert de Geneve. (Clément III.) (1).

Traité d'Alliance & de Ligue perpetuelle, entre Richard & le Duc de Lancastre son Oncle, comme Roi. Du 8 d'Avril 1386. Page de le Duc de Lan-STI.

Convention touchant le secours, que l'Angleterre devoit envoyer au

Roi de Portugal. Du 9 de Mai 1386. Page 521.

Traité d'Alliance & de Ligue perpétuelle, entre l'Angleterre & le

Portugal. Du 9 Mai 1386. Page 524,

Plein-pouvoir donné au Duc de Lancastre, pour traiter au nom de Richard, avec Jean Roi de Castille, du 1 de Juin 1388. Page 583.

Instructions au Duc, sur ce sujet.

Le Duc de Lancastre avoit alors fait son Traité avec le Roi de Castille.

Protection accordée aux Otages, que le Roi de Castille devoit donner au Duc de Lancastre pour la sureté de leur Traité, afin qu'ils pussent demeurer en Angleterre. Du 26 d'Août 1388. Page 603.

Alliance & Licaft, comme Roi.

Secours premis au Portugal,

Alliance perpétuelle avec le l'ottugai.

Négociations

cordée aux Otages du Roi de Castille.

# AFFAIRES DOMESTIQUES.

RICHARD II. n'étant âgé que de onze ans, quand il monta sur le Trône, le Duc de Lancastre & le Comte de Cambridge ses Oncles prirent soin des affaires du Gouvernement, depuis le 21 de Juin 1377, jusqu'à la Saint Michel de la même année, que le Parlement s'assembla. Pendant cet intervalle, les François firent de grands

(1) Walsingham, Moine Benédictin de l'Abbaye de S. Albans, dans ce tems-là, dit que le Duc avoit obtenu des Indulgences aussi amples que celles qui furent accordées a l'Evêque de Norwich en 1382, pour sa Croisade contre le susdit Antipape; mais il remarque que la mu'titude de ces Pardons & de ces Indulgences les avoit si fort avilis & rendu méprifaoles, qu'à peine y avoit-il quelqu'un qui voulût les regarder, ou donner un fou pour cette derniere Croisade, quelque entêtement qu'ils eussent eu pour la premiere. Ce qui doit être une leçon, qu'une imposture, quelque sacrée qu'elle soit, ne doit pas être mise deux sois en usage dans un meme siecle. W HAT.

Tome III.

Bbbb

Duc de Lancaftre blamée.

Gouverneurs Etablis pendant la Minorité du

Thomas de Woodstock eréé Comse de Buc-Kingham.

ravages en Angleterre, & les Ecossois s'emparerent de Roxborough? La conduite du On attribua ces malheurs à la négligence du Duc de Lancastre, qui n'étoit pas aimé, à cause qu'il avoit abusé de la consiance que le Roi son Pere avoit eue en lui, pendant les dernieres années de son Regne. Cela fut cause que le Parlement l'exclut de l'administration des affaires, en nommant douze Seigneurs pour être Gouverneurs du Roi, pendant sa Minorité.

Le même jour que Richard sut couronné, il créa Comte de Buckingham, Thomas de Woodstock son Oncle, le seul des Fils d'Edonard,

qui n'avoit pas encore de Titre.

En 1380, le Parlement cassa les douze Gouverneurs du Roi, & commit l'éducation de ce Prince au seul Comte de Warwick. En même tems, il établit quatorze Commissaires pour avoir inspection sur les Revenus du Roi, & pour examiner à quoi ils avoient été employés depuis son avenement à la Couronne.

Au mois de Novembre de cette même année, le Roi convoqua un autre Parlement, qui lui accorda un subside de douze sols pour chaque personne au-dessus de quinze ans, dont même les Moines ne su-

rent pas exemptés.

Revolte de Wat-

Tyles.

Commission pour avoir foin des revenus du

> En 1381, la levée de cette Capitation causa un terrible soulevement. Un des Collecteurs en ayant demandé le payement à la Fille d'un Couvreur de Deptford, dans la Province de Kent; le Pere qu'on appelloit communément Wat-Tyler, c'est à dire, Gamier le Contreur, foutint que sa Fille étoit au-dessous de quinze ans. Sur cette contestation, le Collecteur ayant voulu s'assurer de la vérité par quelque action indécente, Wat-Tyler lui cassa sa tête avec son marteau. Les Assistans applaudirent à cette action, & promirent de soutenir le meurtrier. En même tems, l'esprit de revolte s'empara non-seulement de cette Ville, mais encore des deux Provinces de Kent & d'Essex. La Canaille s'assembla de tous côtés, & en peu de jours il y eut plus de deux-cens-mille hommes qui reconnurent Wat-Tyler pour leur Chef. Les séditieux se voyant en grand nombre, marcherent droit à Londres, dont la Populace leur ouvrit les portes. Ils y commirent des excès épouvantables, après quoi ils se rendirent maitres de la Tour (1).

> (1) Les Chefs des Rebelles ayant public qu'ils ne venoient pas pour piller, ne souffroient pas que leurs gens emportassent la moindre chose; de sorte que l'un d'eux ayant voulu empocher une piece de vaisselle, ils le jetterent dans le seu, où ils confumerent toutes les dépouilles des maisons qu'ils avoient pillées. Dans ce désordre, Londres paroissoit une Ville prise d'assaut : le Palais de l'Archevêque, l'Hôtel de Sains Jean près de Smithfield, & le Temple, l'Hôtel de Laucastre, les maisons des Juges, des Seigneurs, & des principaux Bourgeois, tout cela fut consumé, pour exécuter le serment que les Rehelles avoient fait de ne rien épargner de ce qui auroit un air de grandeur ou de distinction. Les Flamands, qu'on disoit être les Inventeurs, de même que les Fermiers de la Capitation, leur étoient devenus si odieux, qu'on les r ra même des Eglises où ils avoient cherché un asyle, & qu'on les massacra sur la place. WHAT.

L'Archevêque de Camorbery & le Grand-Trésorier, qui s'y étoient retirés, surent sacrissés à la sureur de cette multitude insolente, qui leur sit d'abord couper la tête. Les Revoltés étoient principalement irrités contre la Noblesse & contre les Gens de Justice, dont ils n'épargnerent aucun de ceux qui tomberent entre leurs mains (1). Le Duc de Lancastre étoit encore un des principaux objets de leur sureur, parce qu'on l'accusoit d'avoir été cause, par sa négligence, des ravages que les François avoient saits dans le Païs de Kent (2).

Après qu'ils eurent exercé leur barbarie aux environs de la Tour, ils se séparerent dans la Ville, au nombre de soixante-mille hommes (3), & jetterent une telle terreur dans le Conseil du Roi, qu'on leur sit offrir une Chartre, telle qu'ils la pourroient souhaiter, pour la sureté de leurs Privileges, & une Amnistie générale pour tous ceux qui avoient pris les armes. L'offre sut acceptée, & cette Troupe se retira, après avoir obtenu tout ce qu'elle avoit demandé. Wai - Tyler étoit encore près de la Tour avec environ quarante-mille hommes, paroissant peu disposé à se contenter de la même chose. Néanmoins le Roi, qui s'étoit avancé jusqu'à la Place de Smithfield, lui ayant fait demander une Consérence, il voulut bien l'accorder. Dans ce dessein, il marcha vers cette Place à la tête de se gens (4), & parla au Roi, tous deux étant à cheval. Les demandes qu'il faisoit étoient si extravagantes, que ce Prince ne savoit ce qu'il devoit lui répondre (5). Cependant le Rebelle, qui avoit son épée nue à la main,

Infolence,

(1) On faisoit généralement des plaintes contre les Seigneurs à cause de leur oppression, & contre les Gens de Justice à cause de leurs extorsions; & comme les Moines étoient sujets à la Caj itation de même que les autres Sujets, les Ecrivains de ce terns-la assuret qu'ils n'épargnoiens rien pour somenter la Sédition. Les Rebelles s'étant avancés jusqu'à Londres, y mirent tous les prisonniers en liberté, au nombre desquels étoit Jean Straw Prêtre de Maid-tame, qui aigrissoit les Peuples contre ses Supérieurs par des Sermons qu'il sussition à tout bout de champ pour apostropher les Grands, disant, qu'étant tous Ensans d'Adam, il ne devoit y avoir entre les hommes ni distinction, ni supériorité, & que tout devoit être possèdé en commun. W HAT-

(1) Les Rebelles avoient conçu une si grande haine contre Jean Duc de L'incastre, qu'ils soupçonnoient d'aspirer à la Royauté, qu'ils mirent le seu à son Palais de la Savoje, le plus beau qu'il y est en Angleterre, & le réduissrent en cendres. Ils s'obligerent aussi par serment à ne reconnoître aucun Roi qui se nomn-ât Jean. WHAT-

(3) Le détachement des Rebelles d'Essex avoit pour Chef Jean Straw. WHAT.
(4) Wat-Tyler sut insolent au point de répondre au Chevalier que le Roi lui envoya pour lui demander un pourparler, qu'il viendroit quand il le jugeroit à propos; & lorsqu'il se mit en chemin, il marcha avec un attirail si lent, que le Roi lui ayant envoyé une seconde sois le même Chevalier pour le faire-bâter; cette commission faillit à lui couter la vie : car lorsque ce Chef de Rebelles arriva a la Place de Smishster's. le Chevalier pensa être massacré, parce que lui parlant de la part du Roi, il ne descendit point de cheval; ce qui irrita si sont l'impérieux Tyler, qu'il alloit lui passer son épée au travers du corps, si le Roi ne se su avancé & n'eux ordonné au Chevalier de mettre pied à terre. WHAT.

(1) Wat-Tyler en général demandoit l'abolition de toutes les Loix anciennes.

B b b i i

-20

Wat - Tylet,

faisoit de tems en tems certains gestes, qui sembloient menacer le Le mort de Roi, Cette insolence irrita tellement Walworth, Maire de Londres, que, sans considérer à quel péril il alloit exposer la personne du Roi, il fendit la tête d'un coup d'épée à ce Chef orgueilleux, & le fit tomber mort à ses pieds. Déja les Revoltés commençoient à bander leurs arcs pour venger sa mort; lorsque le Roi, avec une sermeté qu'on ne devoit point attendre d'un Prince de quinze ans, leur cria d'un ton résolu, qu'ils ne se missent point en peine, & qu'il vouloit être lui-même leur Général. En même tems il se mit à leur tête, & les conduisit au petit pas jusqu'à la Place de S. George. Ils n'y furent pas plutôt, qu'ils y virent arriver mille Bourgeois armés, qui étoient sous la conduite de Robert Knolles, Officier d'une grande réputation. Difpersion des Cette vue leur donna une telle terreur, que jettant leurs armes à terre, ils demanderent pardon au Roi, & se disperserent (1).

Rebelles.

Sédition en Suffolk & Cambridwich.

Dans le même tems, il y avoit de pareils mouvemens parmi les habitans des Provinces de Suffolck & de Cambridge (z), où les sédige appaisée par nabitains des l'ovinces de Suffolch.
Perèque de Nos- tieux tuerent Cavensdish le premier Juge, & le Comte de Suffolch. L'Evêque de Norwich s'étant mis à la tête de quelques Troupes, alla chercher les Revoltés, les battit, & en fit un grand carnage. Par cette défaite, la fédition fut appaifée; après quoi le Roi revoqua l'Amnistie qu'il avoit accordée, & sit faire une severe punition des coupables, dont plus de quinze-cens passerent par les mains des Bour-

> & un changement du Gouvernement conforme à son plan visionaire : Que toutes les Garennes, Parcs & Lieux de chasse sussent rendus communs & libres au pauvre comme au riche, pour pêcher, prendre des oiseaux, chasser, & le reste. WHAT-(1) Mr. de Rapin, en remarquant dans son Histoire d'Angleterre qu'il n'y eut aucun des Rebelles tué pendant ce tems-là, à la réserve de leur Chef, témoigne son admiration pour certaines circonstances qui accompagnerent ce soulevement. Ce n'est pas, dit-il, une chose extraordinaire de voir le Peuple prendre les armes contre le Gouvernement; mais il est rare qu'il mette à sa tête un homme tel que Was-Tyler, quoiqu'il y ait des exemples de cela dans les autres Histoires. Il est encore plus extraordinaire de voir un seul homme, comme le Maire de Londres, avoir le courage de tuer un Chef des Rebelles suivi de trente-mille hommes. Il est encore plus merveilleux que le courage du Roi Richard, & sa résolution, si rare à son age, ait produit un aussi heureux effet. Et ensin, qu'une nombreuse multitude actroupée pour se gorger de sang & de carnage se soit dispersée tout d'un coup, par une terreur panique, a la vue d'une poignée de Bourgeois armés; c'est ce qu'on ne sauroit contidérer sans étonnement, & sans en attribuer la cause à celui qui tient le cœur des Peuples en sa main. WHAT.

> (2) Les R belles de ces Comrés assemblés au nombre de 50000, furent attroupés par Jean Wraw & par Jean Ball, deux Prêtres séditieux. Outre les meurtres que ces Rebelles commirent, ils brulerent tous les anciens Titres qui étoient dans le Monastere de S. Edmondsbury, & dans l'Université de Cambridge; ils couperent la sête au Chevalier Jean Cavendish, & la mirent sur le Pilori à S. Edmondsbury. A Norwith un certain Littester, qui tenoit un Cabaret à boire, étant à la tête d'une Troupe de Rebelles, rua rous les Juges & tous les Gens de Justice qu'il put rencontrer, & obligeoit les Seigneurs & les Gentilshommes de le servir à genoux, faute de quoi il leur coupoit la tête sur le champ. Mais ces Rebelles ayant été à la fin défaits par l'Eveque, comme il est rapporté plus haut, & les deux Chefs Wraw & Littester pris ; le premier eut d'abord la tête tranchée, & l'autre fut envoyé à Londres. WHAT-

REGNE DE RICHARD II.

reaux (1). Pendant que la Sédition dura, le Duc de Lancastre se tint en Ecosse, n'osant s'exposer à la fureur de cette Populace, particulierement irritée contre lui.

Peu de mois auparavant, le Roi avoit envoyé à Nuremberg des Mariage du Roi. Ambassadeurs, qui y arrêterent son mariage avec Anne de Luxembourg, Sœur de l'Empereur Wencestas (2). La nouvelle Reine n'arriva en Angleterre qu'après que la Sédition sut appailée, & qu'on eut puni

ceux qui en étoient le plus coupables.

En 1382, Richard étant parvenu à sa dix-septieme année, commençoit à faire paroître des inclinations, qui n'étoient gueres agréables au Peuple. Quoique sa capacité sût des plus médiocres, il avoit une haute opinion de son mérite, & se faisoit un honneur de surpasser ses Prédécesseurs dans la dépense de sa maison. Outre cela, il avoit choisi certains Favoris, qui ne gardoient aucune mesure dans leur avidité, & qui ne cessoient point de lui inspirer l'envie d'usurper un Pouvoir despotique sur ses Sujets. Les principaux de ces Favoris étoient ses Favoris. Robert de Were, Comte d'Oxford, Michel de la Pole, Fils d'un Marchand de Londres, l'Archevêque d'Torck, un Alderman de Londres nommé Brembre, & le Juge Tresilian. Ce dernier étoit un homme vendu à l'iniquité, qui ne faisoit aucun scrupule de trahir les interêts de sa Patrie, pour procurer au Roi une Autorité sans bornes. Ces Favoris se rendirent bien - tôt odieux, par leur orgueil & par leur avidité. Comme ils craignoient de trouver de l'opposition de la part des Oncles du Roi, ils s'attacherent à les lui rendre suspects, & le porterent souvent à se servir de mauvais moyens pour les perdre.

En 1383, & en 1384, ils firent accuser le Duc de Lancastre Conspiration attribute au Duc d'avoir conspiré contre le Roi; mais ils ne purent venir à bout de le de Lancastre,

En 1385 Richard entra en Ecosse, & à son retour il consera le Titre de Duc d'Yorck au Comte de Cambridge, & celui de Duc de Glocester au Comte de Buckingham, ses Oncles. Il créa le Comte d'Oxford, Marquis de Dublin, & peu après Duc d'Irlande; & Michel de la Pole sut fait Comte de Suffolck, & revêtu de la Charge de Grand-Chancelier.

En 1386, Leon Roi d'Armenie, qui avoit été chassé de ses Etats Le Roi d'Arméte par les Turcs, se rendit en Angleterre, pour tâcher de procurer la curer la Paix entre Paix entre le Roi de France & Richard; dans l'esperance que ces deux la Fran. & l'Angl.

(1) Le Juge Tresilian envoyé dans le Pays pour punir les Rebelles leur sit si peu de quartier, que Mr. de Rapin dans son Histoire compare les cruautés qu'il exerca durant sa Commission, à celles qui rendirent si odieux un Juge de la même trempe fous le Regne de Jacques II. WHAT.

(2) Cette Alliance fut regardée comme affez honorable, mais pen utile au Royaume, parce qu'elle fut suivic d'une multitude de Bohemiens insatiables, à qui la tropgrande facilité du Roi donnoit occasion d'emporter de grandes richesses hors du Royaume. WHAT.

Bbbbiij

Caractere de en

Princes uniroient ensuite leurs armes pour le rétablir : mais il ne sui

fut pas possible de réussir dans ce projet.

La même année, le Duc de Lancastre partit pour son expédition de Castille, emmenant avec lui une Armée de vingt-mille hommes. La France voulant profiter de cette conjoncture, sit des efforts prodigieux, à dessein de conquérir l'Angleterre. Richard, de son côté, assembla une puissante Armée pour désendre son Royaume, & convoqua un Parlement pour en obtenir un subside. Le Parlement se servit de cette occasion, pour demander que les Favoris suffent chassés, & qu'on leur sit rendre compte de l'administration des Finances, Le Roi refusa hautement, & il y eut sur ce sujet, entre sui & le Duc de Glocester son Oncle, que le Parlement lui avoit député, des paroles Le Pattement très aigres, qui attirerent au Duc la haine du Roi & des Favoris. Enfin, le Roi le vit obligé de consentir à tout ce que le Parlement souhaitoit. Il chassa le Duc d'. rlande & le Comte de Suffolck; mais des que le Par-

obtient que les Favoris forent chaffes, mais le Roi les cappelle.

lement fut séparé, il les rappella.

(1387). Les Favoris ayant repris leur prémier poste, animerent de plus en plus le jeune Roi contre leurs Ennemis, & particulierement contre le Duc de Glocester. Peu de tems après, le Duc d'irlande ayant repudié Philippe sa Femme, Fille du Sire de Coucy & d'une Fille d'Edonard III, le Duc de Glocester ressentit vivement cetassront, & sit aux Favoris des menaces, qui leur firent prendre la résolution de le prévenir. Pour cet effet, ils crurent que le meilleur moyen de parvenir à leur but, étoit de faire ensorte que le Roi se rendit absolu; après quoi, ils espéroient qu'il ne leur seroit pas difficile de se désaire de leurs Ennemis. Richard, suivant ce conseil, se rendit à Nottingham, où il sit assembler les Sherifs du Royaume, avec quelques habitans de Londres. Quand ils furent en sa présence, il demanda aux Juges s'il ne pouvoit pas casser les Commissaires que le Parlement avoit établis pour Les Juges déci- prendre soin du Gouvernement. Les Juges répondirent, que non-seulement il pouvoit casser des Commissaires, mais même, en vertu de fa Prérogative Royale, annuller tous les Actes du Parlement, & ils signerent cet Avis (1). Ensuite, le Roi s'adressant aux Sherifs seur communiqua le dessein qu'il avoit, de convoquer un Parlement qui fût à sa dévotion; & en même tems leur commanda de ne pas permettre qu'aucun Député fût élu, qui ne s'engageât auparavant à seconder ses projets, Il ajouta, qu'il vouloit lever une Armée pour se mettre en état de pouvoir châtier ceux de ses Sujets qui prétendroient s'opposer à ses volontés; & leur demanda combien chaque Comté pour-

Tis travaillent à à étublir le Def poulme.

dent que le Rei eft au deffus des Loix.

> (4) Mr. de Rapin dans son Histoire d'Angleterre, Liv. X. dit que quelques-uns des Juges auroient bien voulu se dispenser de cette signature, mais qu'ils v furent réduits par les menaces des Favoris. Il ajoute qu'on disoit publiquement, qu'un des Juges, d'abord après avoir figné, déclara sans façon que jamais action n'avoit mieux mé-rité la potence que celle qu'il venoit de faire. WHAT.

# REGNE DE RICHARD II.

roit lui fournir de troupes. Les Sherifs répondirent, qu'il leur com- Les sherifs s'opmandoit des choses qu'il n'étoit pas en leur pouvoir d'exécuter; que posent à ses delile Peuple ne souffriroit jamais de se voir privé de la liberté des Elections; & que pour ce qui regardoit l'Armée qu'il avoit dessein de lever, il n'y avoit aucune apparence que personne voulût prendre les armes pour opprimer des Seigneurs qui étoient dans l'approbation générale de tout le Peuple. La réponse des Sherifs ayant fait com- 11 cen retourne prendre au Roi qu'il ne lui seroit pas facile de réussir dans ses des-de Nottingham à seins, il s'en désista, & reprit le chemin de Londres.

Ce complot, fait avec si peu de ménagement, obligea le Duc de Glocester à se ligner avec le Comte de Derby son Neveu, Fils du Duc de Lancastre, avec les Comtes d'Arundel & de Warwick, & avec quelques autres, qui n'étoient pas dans un moindre danger que lui (1). En peu de tems, ces Seigneurs assemblerent une Armée de quarante-mille hommes, & marcherent droit à Londres. Richard, de son côté, envoya le Duc d'Irlande dans le Païs de Galles, pour y lever une Armée; en attendant qu'elle fut prête, il tâcha d'amuser les Confédérés, par des propolitions d'accommodement. Il leur engagea sa parole, qu'il leur donneroit satisfaction au prochain Parlement (2), dans l'esperance que sur cette promesse, ils ne seroient pas difficulté de quitter les Armes; mais ils ne crurent pas devoir desarmer, avant que d'en voir l'exécution. Pendant cet intervalle, ayant appris que le Duc d'Irlande du Duc d'Irlande. s'avançoit à la tête d'une Armée, ils détacherent le Comte de Derby pour le combattre. La victoire s'étant déclarée pour les Confédérés, le Duc d'Irlande prit la fuite, & se sauva en Hollande, d'où il alla mourir à Louvain (3). On trouva parmi ses papiers, des Lettres qui

Le Roi les a-

Fuite & mort

Intrigues de

(1) Mr. de Rapin dit au même endroit que le Duc de Glecester, en homme fage, tenta toutes les voyes de douceur, & envoya l'Evêque de Londres au Roi pour l'assuzer de sa fidelité, & qu'il étoit prêt de se purger par serment sur tous les Articles dont il étoit accusé. Mais le Duc de Suffolek qui étoit présent, rallentit les dispositions favorables que le Roi avoit pour ce Prince, en lui disant, que Sa Majesté ne seroir jamais en sureté sur le Trône, tant que le Duc de Glocester seroit en vie. Ce discours irrita si fort l'Evêque de Lendres, qu'il ne put s'empêcher de dire à ce Favori, qu'il s'étonnoit d'entendre tenir un tel langage à un homme, qui devoit être le dernier de tous à accuser les fideles serviteurs de Sa Majesté; lui qui étoit déja condamné par le Parlement, & qui ne tenoit sa vie que de la pure grace du Roi. Notre Asteur ajoute, que ce discours libre de l'Evêque offensa si fort le Roi, qu'il lui ordonna de se retirer de sa présence. WHAT.

(2) Mr. de Rapin nous apprend encore dans son Histoire, que les Seigneurs supplierent le Roi à genoux dans la Salle de Westminster, de châuer ses Ministres; ajoutant, que la personne de Sa Majesté leur seroit toujours sacrée, & qu'ils n'avoient pris les armes que pour le falut du Roi & du Royaume, & pour faire punir les Traitres qui étoient autour de la personne du Roi; entre lesquels ils nommerent en particulier le Duc d'Irlande, le Comte de Suffoich, l'Archevêque d'Yorch, le Juge Tresitian, &c. un Alderman de Londres nominé Brembre qui étoit de la même cabale. Le Roi répondit aux Seigneurs, que l'on rendroit justice a tout le monde, dans le Parlement.

fuivant. WHAT.

(3) Notre Historien dit que la Bataille fut donnée dans le Comté d'Oxford, & que: le Duc d'Irlande mourut dans les Pais-Bas environ trois ans après. WHAT.

Richard avec la firent comprendre que Richard avoit demandé du secours au Roi de France découver France, & qu'il s'étoit engagé à lui livrer Calais & Cherbourg.

Au mois de Fevrier 1388, le Parlement s'assembla dans des dispo-Favoris bannir. sitions peu favorables au Roi. Il bannit ses deux prémiers Favoris & Autres pendus. l'Archevêque d'Yorck, & fit pendre Tresilian & Brembre, pour avoir signé des Avis contraires aux Loix du Royaume & aux Libertés des Sujets. Il finit sa séance par une Amnistie générale pour tous ceux qui Amnistie géné rale.

s'étoient engagés dans les précédens mouvemens (1).

Le koi prend lui meme les re. nes du Gouvernement.

Quelques mois après, le Roi étant parvenu à l'âge de 2 r an, prit entre ses mains les rênes du Gouvernement. Depuis ce tems-là, l'Angleterre fut assez tranquille pendant quelques années; quoiqu'on remarquât avec chagrin, que de tems en tems, le Roi s'attribuoit un Pouvoir au-dessus des Loix. Comme il aimoit beaucoup le taste & la magnificence, il faisoit une dépense qui alloit beaucoup au delà de ses revenus; & pour y subvenir, il étoit obligé d'employer plusieurs moyens illicites. Il voulut un jour éprouver l'affection de la Ville de Londres, par un emprunt de mille livres therling; mais, quelque modique que fût cette somme, elle lui sut resusée avec dureté (2). Peu de temsaprès, il se vengea de cet affront, à l'occasion d'une émeute (3) il die à la ville qu'un Boulanger avoit excitée dans Londres. Il priva la Ville de ses Privileges, cassa le Maire, établit un Gardien en sa place, & transfera

de Londres fa Chartte. les Cours de Judicature à Torck. Il en couta dix-mille livres sterling à la Ville pour recouvrer sa Chartre, dont elle avoit été privée.

Most de la La Reine Anne mourut en 1394; & la même année, Richard partit Reine. Le Clergé prend pour l'Irlande, où il y avoit eu un soulevement. Il en revint subite-

> (1) L'Hillorien nous apprend que les Seigneurs Confédérés, avant ceci & immédiatement après la victoire qu'ils avoient remportée dans le Comté d'Oxford , firent avancer toute leur Armée a Londres, & demanderent une Conférence avec le Roi Bichard qui é oit alors à la Tour, & qui craignant d'y être forcé par la fa.m., y consentit. Ces Seigneurs lui reprocherent son dessein de rendre son Gouvernement desputique par le moyen d'une Armée & d'un Parlement a sa dévotion, & de son Traité avec la France &c. ce qui obligea le Roi à pleurer du fond du cœur, & a leur promettre qu'il iroit les trouver le lensemain à Westminster pour règler l'Administration des Affaires. Mais à peine fut-il sorts de la Tour, qu'il changea de dessein. Cette condute irrita les Seigneurs à un tel point qu'ils lui dirent que s'il ne se rendoit à Westminster, selon ce qu'il avoit promis, ils y iroient eux mêmes choisir un nouveau Roi; ce qui fit tant de peur au jeune Prince, que non-seulement il s'y rendit, mais encore qu'il consentit a l'éloignement des l'avoris dont il est parlé plus haut, & à celui des autres Seigneurs & Dames qui étoient de leur parti. WHAT.

(2) On dit qu'un Marchand Italien, qui avoit offert de porter cette somme au

Roi fur insuké par la populace. WHAT.

(3) Voici la raison du tumulte, selon les Historiens Anglois. Le Garçon d'un Boulanger allant dans la rue nommée Fleet-Street, chargé d'un panier de pain, un Domestique de l'Evêque de Londres, selon Canton, (selon le Chevalier Jean Hayward dans sa Vie de Henri IV, c'étoit un Domestique de l'Evêque de Salisbury, en quoi ce Chevalier s'accorde avec Holingshed & d'autres Ecrivains ; ) ce Domestique donc prit un pain au Garçon & le maltraita. Le Garçon se plaignit, de sorte qu'il excita la populace, qui men ca de mettre le seu au Palais de l'Evêque où ce Domestique s'étoir refugié. Les Magistrats furent obligés de venir appaiser le rumulte. What,

ment

# REGINETDE RICHARD II.

ment l'année suivante (1395) à la priere du Clergé, qui avoit pris l'allarme de ce l'allarme de ce que les Wiclessus ou Lollards avoient présenté une Re- demandent une quête au Parlement, pour demander une Reformation.

Depuis que le Duc de Lancastre étoit retourné en Castille, le Roi lui avoit donnéla Guyenne en toute Souveraineté; mais en 1396 il de Lancastie te-

revoqua ce don, à la priere des Gascons (1).

En 1397, Richard fit paroître manifestement le dessein qu'il avoit conduite syranformé d'usurper un pouvoir despotique. Ses revenus ne pouvant pas nique du Moi. luffire à son excessive dépense, il voulut se délivrer de la peine de demander si souvent des Subsides à son Parlement. Pour cet effet, il emprunta diverses sommes de presque toutes les Communautés, & des plus riches Particuliers de son Royaume. Comme ces prêts, qui n'étoient rien moins que volontaires, faisoient beaucoup murmurer le Peuple, il craignit que le Duc de Glocester, & les Comtes d'Arundel & de Warwick, qui étoient fort populaires, ne se servissent de cette occation pour exciter quelque Revolte. Dans cette vue, il les fit arrêter tous trois, après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour pro- a les Comtes d'Acurer infailliblement leur ruine. Le prémier fut envoyé à Calais, & rundel de de Warles deux autres à la Tour en attendant que le Parlement s'assemblåt (2).

Il fait arrêter le Duc de Gloceller

Reformation.

voqué.

Don de in Guyenne au Duc

Richard avoit si bien disposé toutes choses par avance, qu'il ne pouvoit manquer d'avoir un Parlement à sa devotion. Il avoit cassé tous les Sherifs & autres Magistrats des Villes & des Provinces, qui ne lui étoient pas favorables, pour en mettre d'autres en leur place, dont il pût s'affurer. Toutes les Charges du Royaume, qui pouvoient donner quelque crédit parmi le Peuple, avoient été mises entre les mains de gens dévoués au Roi, ou de scélérats, qui, sans se mettre en peine du Bien public, ne cherchoient qu'à faire leurs propres affaires. Ces précautions étant prises, il convoqua un Parlement, & envoya des ordres exprès dans les Villes & dans les Provinces, qu'on n'y élut aucun Député, que ceux dont il avoit lui-même donné la liste. Il n'est pas difficile de comprendre qu'il ait pu réussir dans ce dessein, quand on considere qu'il étoit appuyé par tous ceux qui possedoient des Charges publiques, dans les lieux où les Elections se faisoient.

(t) Les Gascons soutenoient que leur Païs étoit si inséparablement uni à la Couronne d'Angleterre, qu'il n'étoit point au pouvoir du Roi de l'aliener; & qu'en le séparant d'avec l'Angleserre, on lui faisoit per le la seule protection qui pût les em-pêcher de tomber sous la domination de la France. Hist. d'Angleterre par Mr. de Rapin. WHAT.

(1) Le Duc de Glocester étoit si innocent de ce dont on l'accusoit, & il étoit si aimé du Peuple, que Richard fut réduit à lui jouer un tour de Corsaire. Il fut un marin à la Maison de campagne du Duc, à Plashey dans le Comté d'Essex, le pria de s'habiller & de venir avec lui à Londres pour une affaire de conséquence, qu'il vouloit lui communiquer en cheminie lorsqu'ils furent à un endre it où le terrein étoit creux, le Duc se trouva d'abord investi d'une Troupe de gens à cheval, qui le menerent de là à bord d'un Navire sur la Tamife, prêt à le transporter à Calais. WHAT.

Cccc Tome III.

Eiringe conduite du Parle-Roi.

Ce Parlement, ainsi composé, s'assembla dans la disposition de faire ment dévoué au tout ce que le Roi pourroit souhaiter. Il commença d'abord par revoquer le pardon accordé neuf ans auparavant à ceux qui avoient pris les armes contre le Roi; & sur ce sondement, fit le procèsau Duc de Glocester, & aux Comtes d'Arundel & de Warwick, pour le meme crime dont le Roi & le Parlement de 1388 leur avoient accordé le pardon. Les deux derniers furent condamnés à mort, & la Sentence fut exécutée à l'égard du Comte d'Arundel: mais on se contenta de reléguer le Comte de Warwick dans l'Île de Man. Quant au Duc de Glocester, le Roi avoit pris une voye plus courte pour se désaire de lui, en le faisant étrangler à Calais dans sa prison. Cependant on sit courir le bruit qu'il y étoit mort d'apoplexie, & qu'avant que d'expirer, il avoit avoué tous ses crimes. Sur cette prétendue confession, tous les biens furent configués (1).

Le Due de Glocester étrangié en priton.

Parlement ajourné à Shrewsbury.

Procedé de cette Compagnie.

L'affaire de ces trois Seigneurs étant terminée, le Parlement fut ajourné à Shrewsbury, où il continua ses procédures extraordinaires. Il déclara que les Juges, que le Parlement de 1388 avoit fait pendre, étoient innocens, & leurs Avis conformes aux Loix. Sur ce fondement, on cassa tous les Actes de ce Parlement, & on en fit d'autres directement contraires. On décida, que c'étoit un crime de Haute-Trahison, que de proposer aucune affaire dans le Parlement, avant que celles que le Roi avoit commandées, fussent entierement achevées. Enfin, pour tout dire en un mot, ce Parlement prit à tâche de porter la Prérogative Royale au-dessus de toutes les Loix. Pour achever de donner au Roi une entiere liberté de faire tout ce qu'il jugeroit à propos, le Parlement commit toute son autorité à douze Seigneurs, & à fix Députés des Communes, qui furent choilis parmi ceux qui étoient les plus dévoués au Roi. On peut voir, par cet exemple, qu'il n'est pas impossible que le Parlement, qui est destiné à maintenir les

Remarque fur le Gouvernement Anglois.

> (1) Si le Parlement de l'an 1386 méritoit d'être appellé impitoyable, notre Historien ne sait où prendre un nom assez sort pour donner à une Assemblée qui par une prévarication manifelte ne fit aucun scrupule de sacrifier le plus pur sang du Royaume, & les plus précieuses Franchises des Sujets, au caprice d'un Roi & de ses Mmittres. Thomas Arundel Archevêque de Cantorbery, qui avoit été un des Commissaires nommés par le Parlement en 1386 pour examiner l'Administration des Affaires publiques, fut accusé de Haute-Trahison, banni, & ses biens confisqués. Le Lord Cobham fut condamné au bannissement pour le même crime. Quant a l'exécution à mort du Comte d'Arundel, Froissard nous apprend que le Roi voulur y être présent; & Walsingham assure que cet horrible spectacle sit une si prosonde impression sur l'imagination du Roi, qu'il faisoit souvent des songes effrayans, où il voyoit l'Ombre de ce Seigneur toute sanglante qui lui reprochoit son injustice. Mr. de Rapin re-marque que le Comte de Warwick fut traité avec moins de rigueur que les autres, à cause qu'il ne s'en étoit pas tenu à l'Acte d'Amnistie avec le courage & la résolution des autres, mais s'étoit confessé lâchement coupable. A l'égard du Duc de Glossfier, il fut étouffé entre deux lits de plume. Ce Prince étoit Fils & Oncle de Roi, & extrèmement cheri du Peuple, qui vit expirer avec lui, dit Walsingham, la consola-tion & l'espérance publique. WHAT.

REGNE DE RICHARD

Privileges de la Nation, la jette dans l'Esclavage. Par ce moyen, ce qui en un tems étoit juste & avantageux au Royaume, se trouve injuste en un autre tems & préjudiciable à l'Etat. Quand une telle chose arrive, il est presque impossible de guérir le mal, que par des remedes violens; & c'est, à mon avis, à cette seule cause qu'il faut attribuer les fréquentes Guerres-civiles, qu'il y a eu en Angleterre, plutôt qu'à

l'incombance naturelle dont on accuse les Anglois. C'est un inconvénient qu'on ne peut éviter, dans un Gouvernement tel que celui de

ce Royaume.

L'exécution du Comte d'Arundel, la condamnation du Comte de Warwick, & la mort tragique du Duc de Glocester, jetterent l'épouvante dans tout le Royaume. D'un autre côté les décisions du Parlement, qui rendoient le Roi arbitre de la fortune des Sujets & la concurrence des dix-huit Commissaires à tout ce que le Roi souhaitoit, firent qu'il ne trouva plus d'opposition. Les Seigneurs étoient estrayés par le sort de ceux qui venoient d'être sacrifiés à la vengeance du Roi; & le Peuple, gourmandé par ses propres Magistrats, & opprimé par le Parlement qui le représentoit, étoit obligé de feindre qu'il approuvoit ce qu'il n'étoit pas en état d'empecher. Mais cette seinte est souvent satale aux Rois du caractere de Richard, qui se laissent trop aisément tromper par cette obeissance sorcée. Si celuici avoit su mettre lui-meme des bornes au pouvoir excessif qu'il venoit d'ulurper, il y a grande apparence qu'il l'auroit conservé toute sa vie.

Richard croyoit avoir pris toutes les précautions possibles, pour conserver son Pouvoir illimité; en soumettant les uns par la crainte, & en gagnant les autres par des bienfaits. Il avoit fait le Comte de Derby, son Cousin, Duc de Hereford; & avoit donné le titre de Duc d'Albemarle au Fils ainé du Duc d'Yorck. Plusieurs autres Seigneurs avoient été honorés de plus grands Titres qu'ils n'avoient auparavant; & les biens confisqués des Seigneurs condamnés, avoient été distribués à ceux qui témoignoient le plus de soumission & de complaisance aux volontés du Roi. Cependant cela ne fut pas capable de mettre ce Prince en sureté, parce qu'il abusa d'une étrange maniere de la puissance qu'il venoit d'acquérir. Comme je ne prétends pas saire ici une Histoire exacte de sa Vie, mais seulement rapporter les principaux evénemens de son Regne, je me contenterai de donner deux exemples remarquables, qui font voir le peu de mesures qu'il gardoit avec ses Sujets.

Quoique par divers moyens illicites il eût déja tiré de grosses sommes de son Peuple, cela ne suffisant pas pour contenter son avidité, il fit condamner dix-sept Provinces, pour avoir fourni des Troupes aux Roi. Seigneurs confédérés en 1388, nonobstant l'Amnistie qui avoit été publiée. Par cette condamnation, les biens de tous les habitans de

Ccccij

ces dix-sept Comtés furent ajugés au Roi; & pour se racheter, les plus riches furent obligés de donner des Promesses, dont la somme étoit en blanc, & que le Roi remplit ensuite comme il voulut. On peut bien juger qu'une si grande tyrannie lui attira la haine de ses Sujets; mais une autre injustice qu'il commit, lui sut encore plus funeste.

Le Duc de Heresord, Fils du Duc de Lancastre, l'ayant informé

Querelle entre les Ducs de Hereford & de Norfolck.

que le Duc de Norfolck lui avoit tenu des discours peu respectueux pour sa personne, & qui tendoient à soulever le Peuple contre son Gouvernement, & celui-ci ayant hautement nié le fait, il fut arrêté que cette affaire seroit décidée par un Combat singulier, entre l'Accusateur & l'Accusé. (1) Le Roi voulut assister à ce Combat, qui se devoit faire dans la Ville de Coventry: mais dans le tems qu'ils alloient le commencer, il leur fit défendre de passer outre. Ensuite, il fit ensorte que par un Jugement, qui ne pouvoit être qu'injuste, ils surent tous deux bannis du Royaume; le Duc de Norfolck pour toute sa vie & le Duc de Hereford pour dix ans. Le premier alla demeurer à Venise, & le second choisit la France pour y passer le tems de son exil, dont avant son départ le Roi retrancha quatre années. Il lui accorda même des Lettres-Patentes, qui lui donnoient la permission, d'établir des Procureurs pour se mettre en possession, en son nom, des Fiess qui viendroient à lui écheoir pendant son absence, avec suspension de l'hom-Mort du Duc mage jusqu'à son retour. Cependant, le Duc de Lancastre son Pere étant mort peu de tems après, le Roi s'empara de tous ses biens, & ordonna que le bannissement du Fils seroit perpetuel, défendant à

Ces deux Sei-

neurs bannis.

de Lancaftre , &c injustice faite à Con File.

Rebellion en Irlands.

Queiques Seigneurs mécon. tens appellent le Duc de Hereford, qui prend le titte de fon Pere.

reçu en Angle-

toutes personnes de parler en sa faveur, à peine de la vie. Quelque tems après, il y eut en Irlande une Rebellion, que le Roi voulut aller lui-même châtier. Il eut l'imprudence de quitter son Royaume & d'emmener toutes les Troupes avec lui, quoiqu'il ne pût pas ignorer qu'il ne le laissat plein de mécontens. Pendant son absence, les Seigneurs qui étoient demeurés en Angleterre appellerent le Duc de Hereford, qui avoit pris le Titre de Duc de Lancastre, depuis la mort de son Pere. Ce Prince, se confiant sur le mécontentement du Peuple, se rendit incontinent en Bretagne, où il sit équiper trois Vaisseaux, & avec une suite de quatre-vingts personnes seulement, alla débarquer à Ravenspur, dans la Province d'Yorck, où plusieurs comment il est Seigneurs allerent le joindre. L'extrême desir, que le Peuple avoit de se tirer de dessous le joug qu'on lui avoit imposé, le fit courir avec tant d'ardeur pour se ranger sous les drapeaux du Duc, qu'en peu de jours ce Prince se vit à la tête de plus de soixante-mille hommes.

> (1) Mr. de Rapin remarque dans son Histoire, l'erreur de Polydore Virgile & de quelques autres, qui ont affuré que le Duc de Norfolch accusoit le Duc de Hereford d'invectiver contre le Roi. Il renvoye pour cela le Lecteur aux Actes du Parlement de l'an 21. du Regne de Richard II. WHAT.

#### REGNE DE RICHARD II.

Avec cette nombreuse Armée il marcha droit à Londres, qui lui ouvrit les portes avec joye. Ensuite il alla faire le Siege de Bristol, où les Ministres du Roi s'étoient retirés ; & s'en étant rendu maître, il sit une la tête à quelques couper la tête au Comte de Wiltsbire, & à deux Chevaliers qui étoient Ministres du Roi. du Conseil du Roi.

Pendant ce tems-là, Richard n'eut aucune nouvelle de cette révolution; le vent étant demeuré contraire plus d'un mois, sans qu'il sût possible à aucun Vaisseau de passer en Irlande. Dès qu'il en fut in- Le Roi revient formé, il repassa promptement en Angleterre, où il trouva ses affaires dérobe de sa prodesesperées, presque tout le Royaume ayant pris parti pour le Duc. le rensermer dans Dans cette fâcheuse situation, il s'arrêta quelque tems au Païs de Gal-le Chareau de Conway. les, sans savoir à quoi se déterminer. Enfin, craignant d'être trahi par sa propre Armée, il s'en déroba secretement, & prit le chemin du Comté de Carnarven, où il alla se renfermer dans le Château de Conway. Mais cette précaution ne fut pas capable de le fauver. Le Duc de Lancastre, qui avoit été informé de son retour, marchoit à grandes journées vers Chester, à dessein de le combattre; dans la pensée que cette affaire ne pouvoit se décider que par une Bataille. Cependant, comme Richard s'étoit mis hors d'état de tenter cette voye, & qu'il ne pouvoit pas faire une longue rélistance dans le Château ou il s'étoit renfermé, il se livra volontairement entre les mains du D., & offrit de réfigner sa Couronne, si on vouloit lui sauver la vante de offre ayant été acceptée, le Duc le conduifit lui de la la loudres, sent med mila où il le fit renfermer dans la Tour. Peu de teins apres, le Parle- Tour, & déposé. ment s'étant assemblé, fit dresser contre le Roi des Articles d'Accusation, sur lesquels ce Prince sut solemnellement déposé. Les Chess d'accusation étoient au nombre de trente-cinq (1), & il seroit trop long d'en donner ici le détail; d'autant plus que ce Recueil n'en fait aucune mention. Je ne puis pourtant m'empêcher de faire observer le XXIV, qui me paroît fingulier. Dans cet Article, Richard étoit accusé d'avoir usé de tant d'équivoques & de mauvaise-foi dans les Traités qu'il avoit faits avec les Princes étrangers, qu'il ne s'en trouvoit aucun qui voulût plus prendre aucune confiance en lui.

Richard ayant été dépouillé, la Couronne fut ajugée à Henri de Lancastre, qu'on regardoit comme le Liberateur de la Patrie, quoiqu'il y eût un Héritier plus prochain, C'étoit Edmond Mortimer, Comte de la

Son Successensi-

(1) Les Aureurs ne font pas d'accord fur le nombre de ces Articles. Quelques-uns n'en comptent que 33. L'Ecrivain de la Vie & du Regne de ce Roi, qu'un homme de qualité publia en 1681 d'après les Relations de Knighton & de Walfingham, les rapporte au long au nombre de 33, d'après un Registre imprimé dans un Livre inti-tulé Historia Anglicana Scriptores decem, qui sut publié premièrement, tiré des Ma-nuscrits authentiques, par deux savans Antiquaires, savoir, le Chevalier Roger Tuis-den Bironet, & Mr. Jean Selden Ecuyer. La substance des Articles est rapportée d'ins l'Histoire complete d'Angleterre, Vol. 1. de même que dans le III. Tome de Mr. de Rapin. WHAT-

Cccc iii

Marche, Potit-Fils de Philippe, Fille de Lionnel Duc de Clarence, le fecond des Fils d'Edouard III; au-lieu qu'Henry ne descendoit que de Jean Duc de Lancastre, qui étoit de troisieme des Fils d'Edonard, Quoiqu' Edmond ne vînt que d'une Fille de Lionnel, son droit étoit si incontestable, que Roger Comte de la Marche, son Pere, avoit été déclaré Successeur prélomptif de Richard, par un Acte du Parlement. Ainsi, dans le tems qu'on punissoit Richard pour avoir contrevenu aux Loix du Royaume, le Parlement s'attribuoit le pouvoir de priver de ses légitimes droits un Prince contre lequel on ne pouvoit rien objecter, & de disposer de la Couronne en faveur d'un autre qui n'y avoit aucun droit. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si le Parlement, dans un tems où il n'y avoit encore aucun Préjugé sur ce sujet, du moins depuis la Conquête, avoit plus de droit que le Roi, de se mettre au-deflus des Loix. Je remarquerai seulement, que l'injustice qu'on sit en cette occasion au Comte de la Marche, sut l'unique source des Guerres-civiles qui dans la suite affligerent le Royaume.

C'est-là la matiere des Actes qu'on trouve dans ce VII Tome, & dans le commencement du VIII, touchant les Assaires domestiques:

dont voici les principaux.

Mort d'Edouard

Mémoire qui marque le jour de la mort d'Edouard III, un Dimanche 21 de Juin 1377, dans la Maison de Shene, appellée aujourd'hui Richemond. Page 151.

Couronnement de Richard. Ordre observé dans le Couronnement de Richard II, le 16 de Juil-

let 1377. (1) Page 157.

Quoiqu'à l'occasion de ce Couronnement l'Histoire fasse mention, pour la prémiere sois, du Champion, qui dans de semblables solemnités se présente dans la grande Salle de Westminster, pour désendre les droits du Roi; il est à remarquer, qu'on ne trouve rien d'approchant dans ce Mémoire, quoique d'ailleurs sont circonstancié (2).

Plein-pouvoir pour traiter du Mariage du Roi avec une Fille de Barnabé Duc de Milan, du 18 de Mars 1379. Page 213. Cette négo-

ciation ne réussit pas.

Commission qui établit quatorze Commissaires, pour examiner l'emploi des Revenus du Roi, en conséquence d'une résolution du Parlement. Du 2 Mai 1380, Page 250.

Plein-pouvoir pour traiter du Mariage du Roi avec Catherine de Baviere, Fille du feu Empereur Louis. Du 12 de Juin 1380. Page 357. Ce projet échoua, comme le précédent.

(1) Ceci découvre une erreur de l'Histoire complete d'Angleterre, qui met la date du Couronnement au seizieme de Juin, cinq jours avant la mort d'Edonard III. W HAT.

(2) La vraye origine de cet usage, qui s'elt maintenu jusqu'a notre tems, n'eit pas connue. Mr. de Rapin dans son Histoire paroît être assuré qu'elle est plus ancienne que le Couronnement de Richard II., à cause que le Chevalier Jean Dimmock, qui sit l'office de Champion en ce tems-là, sut admis à cette sonction en vertu d'une prérogative attachée a une Terre qu'il possedoit dans le Comté de Lincoln, What.

Plein - pouvoir pour traiter du Mariage du Roi.

Commission qui établis 14 Commission pour examission l'empl. des Revenus du Roi.
Autre tlein-pouvoir pour traiter du Marisge du Roi.

REGNE DE RICHARD II.

Traité pour le Mariage du Roi avec Anne de Luxembeurg, Sœur de l'Empereur Wenceslas. Du 2 de Mai 1381. Page 290. (1) H est Mariage du Roi avec la Sœur de à remarquer que, dans ces Conventions, il n'est point parlé de la Dot l'Empereur. de la future Reine, & qu'au contraire, Richard prêta 20000, florins à l'Empereur fon Beau-frere.

Traité pour le

Ordre pour ajourner les Cours de Judicature, à cause du soulevement de Wat-Tyler. Du 15 de Juin 13.81. Page 311.

Cette date marque à peu près le commencement de la Revolte.

Proclamation

Proclamation pour informer le Peuple, qu'il étoit faux que les Rebelles eussent agi du consentement du Roi, ni par ses ordres, comme les ils s'en glorifioient. Du 23 de Juin 1381. Page 316.

Les Seditieux s'étoient fondés, apparemment, sur ce qu'après la mort de Wai-Tyler, le Roi leur avoit dit qu'il vouloit être leur Général.

Révocation de la Chartre & de l'Amnistie accordée aux Rebelles, Revocation de pendant leur soulevement, sur ce que ces actes avoient été expediés sans éte aux Rebelles. une mûre déliberation. Du 2 de Juillet 1381. Page 317.

Cette date fait voir, que la Sédition ne dura gueres plus de quinze

jours.

Proclamation pour justifier le Duc de Lancastre, des calomnies Proclamation que les Séditieux avoient publiées contre lui. Du 3 de Juillet. 1381. (2) Duc de Lancaftee. Page 3 18.

Commission donnée au Duc de Lancastre, pour aller dans les Pro\_ commission pour saire le pro-

vinces, faire le procès aux Coupables. Du 8 d'Août 1381.

· ces aux coupabl.

Amnistie accordée à ceux qui s'étoient revoltés, à la priere de la future Reine. Du 23 de Décembre 1381. Page 337.

Amnistic accordée au Revol-

Pension annuelle de 1000 L. sterling, accordée à Leen Roi d'Armé- Pension accordée à Leen Roi d'Armé-

ménie.

nie. Du 3 de Fevrier 1386. Page 494.

Lorsque sur la fin de l'année 1387, l'Armée des Seigneurs confédérés le tut approchée de Londres (3), le Roi leur promit de les satisfaire au prochain Parlement, & pour cet effet il en avoit convoqué un; & dans les Lettres ou Ordres, pour en faire élire les Membres, il avoit inseré cette clause: Eligi faciatis duos Milites gladiis cinclos, magis de Richard &c. idoneos & discretos [& in debatis modernis magis indifferentes.] Dans la suite, il revoqua ces dernieres paroles, in debaiis modernis magis indifferentes,

Clause inserée

(1) Cette Princesse arriva en Angleterre peu de tems après que la Rebellion de Wai-Tyler eut été étouffée. Elle fut reçue avec beaucoup de magnificance, conformément à l'humeur du Roi qui avon beaucoup de goût pour cette fotte de faste. Le Maire, les Aldermans & les principaux Bourgeois de Londres lui allerent au-devanc à Black - Heath; & tous les Seigneurs du Royaume affisterent à son Couronnement, & n'épargnerent rien pour rehausser la gloire & la magnificence de cette journée.

(2) Ce Duc s'étant retiré en Ecosse, ses ennemis publierent qu'il avoit dessein de venir à Londres à la tête d'une Armée d'Ecossois, pour s'emparer de la Couronne. WHAT.

(3) Knighton dit qu'ils étoient au nombre de 40000. WHAT.

parce qu'elles étoient contre l'usage. Apparemment les Seigneurs ne prétendoient pas que les Députés fussent des gens indifferens. ou peut-être craignoient-ils que cette clause ne donnât aux Sherifs la liberté de chicaner sur les élections. Du 1 de Janvier 1388. P. 556.

Ordre d'arrêter le Juge Tresilian & Nicolas Brembre, sur l'accusation intentée contre eux par le Duc de Glocester & autres Seigneurs. Du

4 de Janvier 1388. Page 556.

Proclamation pour faire arrêter le Duc d'Irlande & le Comte de Suffolck. Du même jour.

Serment que tous les Sujets étoient obligés de prêter, pour la sûreté de Glocester, des du Duc de Glocester, des Comtes d'Arundel & de Warwick, & du Comte-Marechal, pendant la tenue du Parlement. Du 20 de Mars 1388.

Proclamation pour informer le Peuple, que le Roi avoit pris en ses

propres mains les rênes du Gouvernement (1). Du 8 de Mai 1389.

Don fait au Duc de Lancastre, pour sa vie seulement, du Duché de de Guyenne au Guyenne, à le tenir du Roi, comme Roi de France, sous condition de l'hommage; avec suspension du Privilege accordé auparavant au même Duché, qu'il ne pourroit point être aliéné de la Courronne d'Angleterre (2). Du 2 de Mars 1390. Page 659.

> Lettres-Patentes du Roi, pour certifier qu'il avoit donné la Guyenne au Duc de Lancastre, volontairement, & par les avis des Trois-Elais assemblés en Parlement. Du 7 de Juillet 1392. Page 727.

> Ordre aux Cours de Judicature de Westminster, de se transporter à Yorck.

> Etablissement d'un Gardien à Londres, à la place du Maire dépo-

fé (3). Du 24 de Juin 1392. Page 727.

Quittance de dix-mille livres sterling, payées au Roi par la Ville de Londres, pour rentrer dans ses bonnes graces. Du 28 de Fevrier 1393. Page 739.

(1) Le Roi prêta de nouveau le serment fait à son Couronnement, comme s'il avoit commencé son Regne de nouveau, & tous les Seigneurs lui rendirent de nouveau foi & hommage. WHAT.

(2) Mr. de Rapin remarque dans son Histoire, que Richard souhaitoit de voir le Duc de Lancastre hors de l'Angleterre, & qu'ainsi il lui donna l'investiture du Duché de Guyenne avec les mêmes prérogatives qui furent accordées à Edouard surnommé le Prince Noir : ce qui, dit notre Auteur, étoit le plus riche présent

qu'un Roi d'Angleterre pût faire à un Sujet. WHAT.

(3) Ce Gardien de Londres étoit le Chevalier Edouard Dalyngrugge, qui fut bientôt démis de sa Charge, parce qu'on le crut trop favorable aux Bourgeois; & le Chevalier Baudouin Radington, d'une humeur plus severe, sut mis à sa place, Ce dernier sut plaire au Roi & à la Ville par sa prudente conduite. On voir dans le récit de ce Regne, contenu dans l'Histoire complete d'Angleterre, Vol. I. & dans celui qui est intitulé, Vie & Regne du Roi Richard II. recueilli par une Ordre

le juge Tresilian, Brembre, le Duc d'Itlande & le Comte de Suffaick.

Ordre d'arrêter

Serment pour la füreté du Duc Comtes d'Arundel & de Warwick & du Comte-Maré- Page 572.

Proclamation pour informer le l'euple que le Rol va gouverner lui- Page 618.

Don du Duché Duc de Lancastre.

Ordre aux Cours de Judicature de

Maire de Londes déposé.

Quittance de

10000 livres fter

ling.

Westmintler.

#### REGNE DE RICHARD IL

577 Ordre de restituer Cherbourg au Roi de Navarre. Du 24 d'Octobre 1393. Page 756.

Restitution de

Ordre pour l'enterrement de la Reine Anne (1). Du 10 de Juin 1394. Page 779.

Enterrement de la Reine.

Ordre concernant le Duché de Guyenne, donné au nom du Roi, le Revocation du don de la Guyen-21 de Juin 1394. Il paroît par-là, que Richard avoit déja revoqué le ne. don de la Guyenne (2).

Conventions pour le Mariage du Roi, avec Isabelle de France, Fille de Charles VI.

Conventions pour le marrage du Roi avec Ilabelle de France.

personne de qualité dont nous avons parlé plus haut, tiré des relations de Knighton & de Walsingham; il paroît, dis-je, que l'Evêque de Salisbury avoit une ancienne rancune contre les Bourgeois, qu'on croyeit en général attachez à la Doctrine de Wielef. Ce Prélat se prévalut de l'émeute dont nous avons fait mention à la page 47, pour aigrir si fort l'esprit du Roi contre la Ville, qu'il menaça de la rafer jusqu'aux fondemens : mais on employa la médiation de certains Seigneurs, qui firent venir le Maire, les Sherifs, les Aldermans & vingt-quatre des principaux Bourgeois, à la Cour que le Roi tenoit alors à Nottingham. C'est-là que s'accusant les uns les autres, pour s'insinuer dans les bonnes graces du Roi, le Maire sut emprisonné au Château de Windsor, & les autres dans d'autres prisons, Cependant la Reine, le Duc de Glocester, l'Evêque de Londres, & d'autres perfonnes de distinction employant sincerement leur intercession pour la Ville, vinrent si bien à bout d'appaiser le Roi, qu'il partit pour Londres, & vit venir au-devant de lui quatre-cens hommes à cheval avec des habits uniformes, une quantité prodigieuse de gens à pied, une Procession solemnelle du Clergé, & 500 jeunes Garçons en surplis. Les balcons étoient tendus de tapisseries & de peintures : il y avoit des fontaines de vin &c. Outre cela ils firent present au Roi d'une Couronne d'or de grand prix, & d'une autre de la même matiere à la Reine, avec un Tableau de la Trinité valant 800 livres sterling, & divers autres dons : ce fut par ce moyen qu'ils obtinrent la restitution de leurs anciens Privileges. Mais après tout ceci, ils furent obligez de payer encore la somme de 10000 livres sterling, pour ne pas encourir de nouveau l'indignation du Roi. L'Evêque de Londres, qui avoit eu si bonne part à la reconciliation du Roi avec la Ville, reçut de grands honneurs des Bourgeois, non-seulement pendant sa vie, mais encore après sa mort: le Maire, les Aldermans, & les Compagnies faisoient neuf Processions dans l'année à Westminster où il étoit enterré, & y failoient des prieres pour le repos de son ame. Mr. de Rapin remarque que Richard vêcut assez longtems pour se repentir du traitement rigoureux qu'il avoit fait à la Ville de Londres, lequel lui fit perdre le cœur des Bourgeois; & il apprit à ses dépens dans la suite, combien il est dangereux à un Roi d'avoir cette Capitale pour ennemie. WHAT.

(1) Le Roi fut si touché de la mort de la Reine, qu'il prosèra des malédictions contre Sheen près de Richemend, où elle étoit morte; il ne voulut plus y retourner, & en fit démolir le Palais. On dit que cette l'rincesse favorisoit la Doctrine de Wielef, & qu'elle avoit beaucoup de verru & de pieté. Elle sut enseyelle avec

beaucoup de pompe à Westminster, le 3 d'Août. WHAT.

(2) Quoique le Duc de Lancastre vînt de gagner le cœur des Gascons avec de grandes dépenses, il ne laissa pas d'obéir ponétuellement à ton rappel, & fut reçu avec beaucoup d'honneur par le Roi, si ce ne sut pas de bon cœur. Après que ce Seigneur eut fait peu de séjour à la Cour, il obtint la permission de se retirer dans son Palais à Lincoln, où il épousa Catherine Swinford, qu'il avoit entretenue du vivant de la Femme, & dont il avoit eu deux Fils & une Fille. WHAT.

Tome III. Dddd

Voici quelques-unes de ces Conventions.

La Dot étoit de 800000 livres dont 300000 devoient être payées

le jour du mariage, & le reste 100000 tous les ans.

Que quand la future Reine seroit âgée de douze ans, (elle n'en avoit alors que sept,) elle renonceroit à toutes successions paternelles & maternelles, à l'exception du Duché de Baviere, s'il venoit à lui écheoix du coté d'Isabelle de Baviere sa Mere.

Que les Enfans, mâles & femelles, qui viendroient de ce mariage, ne pourroient point prétendre à la Couronne de France, quand même quelqu'un d'entre eux viendroit à se trouver le plus prochain Héritier.

Richard se reservoit expressément les droits qu'il pouvoit avoir d'ailleurs sur cette Couronne, auxquels il ne prétendoit point renoncer par ces Conventions (1).

# ACTES DU TOME VIII

# TOUCHANT LES AFFAIRES DOMESTIQUES, Pendam le Regne de RICHARD II.

Proclamation souchant la prima dec.

ROCLAMATION pour appailer le Peuple, touchant la prison des Comtes d'Arundel & de Warwick, & du Duc de Glocester. Du 15 de Juillet 1397. Page 6.

Richard protestoit dans cette Proclamation, que ces Seigneurs n'avoient pas été arrêtez pour la prife d'armes de 1388, mais pour de nouvelles malversations. Cependant, ce fut uniquement sur cette ac-

d'acculation contre le Roi, en 1399.

Amptunts faits pur le Roi.

Ordre d'affem-

Rinil un des menstriers duDuc

bler le Clergé pour un subside.

de Giocefter.

Emprunts faits par le Roi, des Communautés, & de divers Particuliers. Du 10 d'Août 1397. Page 8.

culation, qu'ils furent condamnez. Ce fut dans la fuite un des Chefs

Ces emprunts montoient en tout à 19735 marcs, & à 5685 livres

sterling.

Ordre d'assembler le Clergé pour accorder un subside au Roi. Du

14 d'Août 1397. Page 12.

Ordre à un nommé Rikil Irlandois, d'aller de la part du Roi, parler au Duc de Glocester, prisonnier à Calais. Du 17 d'Août 1397e Page 13.

Selon les apparences, ce Rikil fut un des meurtriers du Duc (2).

- (1) Walfingham nous apprend que le voyage que le Roi Richard fit en France, pour l'amour de ces Armoiries, lui couta plus de 300000 marcs, sans compter les présens qu'il sit au Roi de France & à ses Seigneurs, qui en valoient plus de 10000. WHAT.
  - (1) C'est peut-être le Juge Rickel, dont il est parlé dans l'Histoire Complese.

REGNE D'EDOUARD II.

Quoique Richard fut bien assuré de la mort du Duc son Oncle, Ordre au Cou-il ne laissa pas d'envoyer un Ordre au Gouverneur de Calais de faire touchant lester conduire ce Prince en Angleterre, pour répondre devant le Parle- Duc. ment aux accusations intentées contre lui. Du 21 de Septembre 1397. Page 15.

Ordreà l'Archevêque d'Torck, de faire prier Dieu pour l'ame du Prieses pour

Duc de Glocester, Du 6 d'Octobre 1397. Page 19.

Dans cet Ordre, le Roi disoit à l'Archevêque, que le Duc avoit avoué tous ses crimes avant sa mort, & que sa Confession avoit été communiquée au Parlement. Mais c'étoit un Parlement qui selon les apparences, nel'avoit pas trop scrupuleusement examinée.

Amnistie pour tous les Adhérans du Duc de Glocester, & des Comtes d'Arundel & de Warwick. Du 29 de Novembre 1397. Page 26.

Annific pour les Adhérans de ce Duc,

Révocation du Pardon accordé au Comte d'Arundel. Du 3 de Fewrier. Page 34.

Ordre au Gouverneur de Windsor, de garder sûrement les Ducs de ordre de garder Hereford & de Norfolck, qui devoient lui être livrés. Du 23 d'Avril les Ducs de He-1398. Page 47,

Lettres-Patentes, pour accorder au Duc de Hereford la permission d'établir des Procureurs, pendant son absence. Du 8 d'Octobre 1398. gneus. Page 49.

Procureurs ac-corden à ces Sei-

Lettres semblables, pour le Duc de Norfolck.

Ordre de publier les Statuts du Parlement de Shrewsbury. Du 25 de Mars 1399. Page 72.

Parlement à Shrewsbury.

Testament de Richard. Page 72.

Teftament de Richard.

Dans ce Testament, ce Prince marquoit dans un grand détail tout ce qu'il vouloit être observé à son enterrement, & faisoit divers legs; mais il ne nommoit point d'Héritier, ni celui qui devoit lui succeder. Ce Testament, qui est sans date, sut sait apparemment peu de tems avant son dernier voyage d'Irlande.

La révolution, dont il a été parlé dans l'Abregé, étant arrivée pendant que Richard étoit dans cette lle, on ne trouve plus que quelques Actes qui sont sous son nom, quoiqu'il sût entre les mains du Duc de

Lancalire.

Ordre d'arrêter ceux qui font des Assemblées, pour troubler la Paix Ordre contre les du Royaume. Daté de Chester le 20 d'Aout 1399. Page 84.

Affemblées w. multueufes

Autre sur le meme sujet, daté de Lichsield le 24 d'Août 1399,

Page 85.

Ces deux derniers Ordres furent donnez fur la route, pendant qu'on conduisoit Richard à Londres, & contre ses propres partisans.

d'Angleterre, qui après la mort du Duc, lut une Confession de plusieurs perfidies signée de sa propre main, & pour lesquelles on prononça contre lui, quoique mort, la même sentence qu'on prononce dans les crimes de Haute-Trahison. WHAT.

Ddddij

#### VII.

# AFFAIRES DE L'EGLISE.

Les Extraits des Tomes précédens peuvent donner une idée de celui-ci, pour ce qui regarde les affaires de l'Eglise; puisque les mêmes differends subsistement toujours entre les deux Cours de Rome & d'Angleterre. Tout l'effet que le Schisme produisoit, étoit qu'Us-bain VI, à qui l'Angleterre adhéroit, gardoit un peu plus de ménagement pour la forme: mais au sond, il agissoit de la même maniere que ses Prédécesseurs.

Quoiqu'Edonard III eût fait un accord avec Gregoire XI, sur leurs differends; cet accord, ainsi qu'on l'a vu dans l'Extrait précédent, ne consistoit, de la part du Pape, qu'en certaines généralitez qui pouvoient recevoir diverses explications, selon les conjonctures du tems. Aussi paroît-il en plusieurs endroits de ce VII Tome, que le Roi l'entendoit d'une maniere, & le Pape d'une autre; ainsi les mêmes prétentions subsistoient des deux côtez.

Ulurpations de la Cour de Rome. Pendant le Regne de Richard II, le Parlement sit divers Statuts, contre les Provisions de Rome, les Réservations, les Expessatives, & les Bénésiciers étrangers. Mais le Pape ne laissoit pas d'aller toujours son train, & après quelque dispute, qui lui attiroit quelquesois des reproches un peu durs, il remportoit toujours la victoire. Il pourvoyois aux Evêchez, tantôt parce qu'il s'étoit réservé la Collation de ceux qui viendroient à vaquer par la translation d'un Evêque à un autre Siege, tantôt parce qu'un Evêque étoit mort à sa Cour, ou sous divers autres prétextes. Quand ceux-là lui manquoient, il ne laissoit pas de s'attirer le droit d'y pourvoir, sous prétexte que son zèle ne lui permettoit pas de soussir qu'une telle Eglise demeurât long-tems privée de Pasteur.

Il est certain, que si le Roi avoit voulu sérieusement tenir la main à l'exécution des Statuts du Parlement, il auroit été soutenu de tout son Peuple, & qu'ensin la Cour de Rome auroit été obligée de lâcher prise. Mais comme il arrivoit souvent, qu'il vouloit saire tomber les élections sur des personnes qui n'étoient pas agréables aux Chapitres, de peur de n'obtenir pas ce qu'il souhaitoit de ceux qui devoient saire le choix, il s'adressoit au Pape, qui manquoit rarement de le savoriser, asin d'établir en même tems son propre droit. On trouve dans ce Volume plusieurs Licences, accordées par le Roi, de solliciter des Provisions & des Expectatives à la Cour de Rome; de se mettre en possession des Bénésices conferez par le Pape, contre les droits de la Nation; à des Etrangers, de posseder des Bénésices en Angleterre; & à des Anglois, de prendre à serme les Bénésices des Etrangers; & tout

REGNE D'EDOUARD II.

cela contre des Statuts exprès du Parlement, Après cela, le Roi avoit mauvaile grace d'exagerer les conséquences de ces abus, puisqu'il leur

ouvroit lui-meme la porte-

Il y a dans ce Tome quelques Actes, qui regardent la Secte des secte des Lot-Wiclessies, qu'on appelloit communément Lollards (1), qui s'étoit lards. beaucoup accrue sous ce Regne: mais ce ne sont proprement que des Ordres tendans à la ruiner.

Une Croisade qu'Urbain VI. publia contre Clement III, son Compétiteur, & dont l'Évêque de Norwich fut déclaré Général, fournit aussi tre clement 111.

quelques Actes de peu d'importance.

Pendant ce Regne, les Religieux Mendians furent vivement atta- Religieux Menquez par diverses personnes, qui tâchoient de tourner en ridicule leur ridicule, pauvreté affectée. Entre autres, un certain Archevêque d'Armagh prêcha contre eux dans Londres & leur porta un grand préjudice, tant par ses Livres, que par ses Sermons. Ils se plaignirent au Roi de la malice de leurs ennemis, & en obtinrent divers Ordres en leur faveur.

Voici présentement quesques Actes, qui regardent les matieres que

nous venons d'indiquer.

Ordre de chasser du Royaume tous les Religieux étrangers, se-Ion l'Ordonnance du Parlement. Du 20 de Décembre 1377. Page 180.

Ordre de faisir tous les Bénéfices appartenans aux Cardinaux, qui obéissoient à l'Antipape Clement. Du 6 de Juillet 1378. Page 222.

Divers Ordres pour faire reconnoitre l'autorité d'Urbain VI dans le

Duché de Guyenne,

Permission de prendre à ferme les Bénéfices d'un Cardinal parent du Pape, nonobstant le Statut du Parlement. Du 8 de Juillet 1380. Page 265.

Autre Licence semblable. Page 266.

Concession au Pape Urbain, des revenus de tous les Bénéfices des Cardinaux adhérans à l'Antipape. Du 6 Juillet 1379. Page 222.

Urbain abusant du prétendu droit de conferer tous les Bénéfices d'Angleterre, le Roi lui écrivit pour lui remontrer, qu'il violoit si pouse du pons l'Accord qui avoit été fait avec Grégoire IX. On trouve ici la réponse tite. du Pape, qui élude ce reproche, en disant, que pour le présent il n'a pas cet Accordentre les mains; mais qu'en attendant qu'il l'ait trouvé. il consent qu'il ne soit rien innové. Cependant, il se maintenoit dans la possession de conferer les Bénéfices. 1382. Page 362.

(1) Tritheme dit que ces Hérétiques furent aussi nommez à cause de Gausier Lollard, Ailemand, qui fleurissoit environ l'an 1315; ou, comme d'autres prétendent, de Lollism, mot Latu. qui tignifie Torege; Sobriquet qu'on croit venit des Moines leurs ennemis, qui ne manquerent pas de leur donner le nom diffamant d'Turoje semée par le Malin dans le champ de l'Egliso de Dieu. WHAT.

Ddddiii

Religieux (trans gers chaffen.

Ordre de faifir les Benef, appara aux Cardinaux.

L'autorité du Pape reconnue en Guyenne,

Permission do prendre à ferme' les Bénéfices d'un Cardinal parent du Pape.

Revenus des Bénéfices accordez au Pape.

Plainte de Richard an Pape :

Ordre à l'Uni-

Général de la Crouade.

Ordre à l'Université d'Oxford, de chasser tous les Sectateurs de versité d'Oxford Wicless, & de saisir tous les exemplaires d'un Livre de ce Docteur, inles sectateurs de titulé Trialogus, Du 13 de Juillet 1382. Page 363.

Permission à l'Evêque de Norwich, d'accepter la Charge de Général de la Croisade, publiée par Urbain VI. Du 6 de Décembre 1382. Page 372.

Bulle touchant l'Evéché de Landaff.

Bulle de Provision, pour l'Evêché de Landass, sondée sur la translation de l'Evêque, & sur la réservation que le Pape avoit saite en pareil cas. En Février 1383. Page 276.

Il y en a plusieurs autres de même espece.

Garnison dans Graveline.

Ordre de mettre garnison dans Graveline, conquise par l'Evêque de Norwich, Général des Croisez. Du 2 de Juin 1383. Page 399.

Protection pour les Ordres Mendians.

Protection pour les quatre Ordres de Religieux Mendians. Du 4 de Novembre 1384. Page 448.

Le Clergé déchargé d'une im polition.

Il y en a quelques autres semblables. Ordre à l'Archevêque de Cantorbery, d'arrêter la levée d'une Imposition, mise par le Pape sur le Clergé d'Angleterre, contre un Statut du Parlement. Du 10 d'Octobre 1389. Page 644.

Licence de pouvoit impétrer des de Rome.

Licence du Roi de pouvoir impétrer des Bénéfices en Cour de Ro-Bénéfices en Cour me, nonobstant le Statut contraire. Du 26 de Mai 1390. Page 692,

On en trouve plutieurs autres semblables,

Plaintes contre la Cour de Rome,

Lettre du Roi & des Seigneurs au Pape, sur les horribles excès de la Cour de Rome, touchant la Collation des Bénéfices. Du 26 de Mai 1390. Page 672.

Voici un endroit de cette Lettre, qui fait voir en substance de quoi les Anglois se plaignoient, & combien ils étoient outrez de la maniere dont la Cour de Rome en usoit avec eux. Imo quod à saculis inauditum est, humana artis industria tantum didicit avaritia samulari, su si forte & unicam Ecclesiam vacare contigerit, sex aut quinque translationes Sedum Episcopalium continuò celebrentur; non ut de virtute sit transitus ad virtutem, sed potins, ut saliat uberius, qui salit altins, & imago Casaris in domum Domini multipliciter, sed tamen abominabiliter, transferatur.

Ceterum, in tantum processit Provisionum & Reservationis abusto, quod Dignitates Ecclesiastica Regni nostri, & pinguiora Benesicia, curata 🤝 non curata, alienigenis conferuntur, interdum fortassis nobis feraliter inimicis, & aliis numquam residentibus, nec residere valentibus in eisdem; qui linguam non intelligum, nec cognoscum oves suas, nec à suis ovibus cognoscuntur.

Cette Lettre est pleine de semblables plaintes, & d'expressions ex-

trèmement fortes, qui ne produisirent pourtant auçun effet,

polles Sujets du

Ordre à tous les Sujets du Roi, qui étoient à la Cour du Pape pour Rome. Rome folliciter des Bénéfices, de retourner en Angleterre dans un certain tems. Du 3 de Mai 1391. Page 698.

Lollards chaffez Ordre de chasser les Lollards de l'Université d'Oxford, Du 18 de d'Oxford. Juillet 1395. Page 805.

#### REGNE DEDOUARD II.

Autre du même jour, à cette même Université, d'examiner le Livre de Wieless, intitulé Trialogus.

Autre à la même Université, d'examiner l'affaire du Schisme, afin de pouvoir répondre aux Lettres du Roi de France sur ce sujet. Du 2

de Novembre 1398. Tome VIII. Page 62.

Avant que de finir cet Extrait, je crois devoir avertir, que bien que je n'aye consideré ce Recueil que par rapport à l'Histoire, parce que c'est apparemment se but principal de ceux qui ont pris soin de se donner au Public; on peut pourtant en tirer divers autres usages. Par exemple, pour les Traitez de Paix ou de Trève, qui s'y trouvent en fort grand nombre, les Ministres publics peuvent en tirer quelque utilité, tant par rapport à la sorme de ces Traitez, qu'au choix des termes, aux précautions qu'on a prises pour les bien expliquer, & à diverses autres choses de cette nature. Si quelqu'un faisoit des recherches sur les progrès de la Langue Françoise, il pourroit trouver ici quelque secours, dans une infinité de Pieces écrites en cette Langue, depuis le Regne de Henri I. Enfin, il y a dans ce Recueil une si grande varieté d'Actes de toute espece, qu'il ne faut pas douter que des gens habiles n'en puissent tirer du fruit, selon les diverses vues dans lesquelles ils voudront les examiner.

Ordre d l'Université d'Oxford d'examiner l'affaire du Schitme.

Remarque lug l'utilité de ce Ro.

FIN DU TOME TROISIÈME.

CONTRIORE RICTERY





